# ARCHIVES GÉNÉRALES

DE MÉDECINE.



## ARCHIVES GÉNÉRALES

n R

# MÉDECINE

PUBLIÉES PAR MM.

E. FOLLIN our agrégé de la Faculté de Médecine, Chirurgien des Hépitaux. CH. LASĖGUE

refuseur agrégé de la Faculté de Médecis Médecis des Hépitaux.



1864. -- VOLUME II.

(VIº SÉRIE, tome 4.)

90165

#### PARIS

P. ASSELIN, GENDRE ET SUCCESSEUR DE LABÉ,

Place de l'École-de-Médecine.

1864



# ARCHIVES GÉNÉRALES

## DE MÉDECINE

JUILLET 1864.

### MÉMOIRES ORIGINAUX

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

MÉMOIRE SUR LE BASSIN, CONSIDÉRÉ DANS LES RACES HUMAINES:

Par le D' JOULIN, professeur agrégé de la Faculté de Médecine de Paris, lauréat de l'Académie de Médecine.

Concision.

Ce mémoire a pour but de démontrer :

1° Que les particularités anatomiques les plus importantes qui ont été signalées comme caractérisant le bassin des races nègres et mongoles n'existent pas.

2º Que les différences légères qui s'observent sur le pelvis des trois races humaines n'ont rien de caractéristique, elles apparaissent seulement lorsque la comparaison porte sur un certain nombre de sujets.

3º Que les races mongolique et nègre présentent dans la conformation du bassin une identité qui ne permet pas de les distinguer.

4° Que si, par l'examen du crâne, ou doit diviser le genre homme en trois races principales, l'examen du pelvis ne fournit que deux groupes: dans le premier je place la race aryenne ou caucasienne (1); dans le second, la mongolique et la nègre.

<sup>(1)</sup> l'emploie la désignation d'aryenne ou de caucasienne, bien qu'inexane, pare que, dans l'état acutel de la science, on ne passède plus d'appellation précise qui s'appilique à ce groupe. On doit en effet détactier d'une manière qui semble définitive le rameau sémitique et la race précettique de la grande famille qu'on désignait sous le nom d'aryenne.

Les propositions que je viens de formuler sont en opposition avec les idées reçues, je dois donc, pour les faire accepter, en appuyer la démonstration sur des faits.

Le bassin de la fernme aryenne est-pour nous classique; j'ai, pour établir la comparaison, dirigé mes recherches sur les deux autres races: mongole et nègre. Les collections du Museum et le travail de Vrolick m'ont-fourni 47-bassins nègres et 9 mongols, et c'est de l'étude minutieuse de ces 26 sujets que j'ai tiré les contusions de ce travail. Pour qu'il soit possible de vérifier l'exactitude de mes recherches, j'ai réuni en deux tableaux ci-annexés l'indication des sujets qui les composent, la notation détaillée de tous leurs diamètres, et la moyenne fournie par leurs différentes séries. Dans un troisième, j'ai consigné les moyennes extraites de celui de Vrolick, dont les éléments se trouvent inscrits avec l'indication de leur origine dans mes deux pableaux.

Avant d'entrer dans la discussion des faits, j'exposerai rapidement les éléments de ces tableaux

#### ÉLÉMENTS DU PREMIER TABLEAU.

#### Groupe nègre.

Il serait désirable que les caractères anatomiques qui constituent les races soient recherchés sur des types purs; mais où race contrer le type absolument pur, même dans la race blanche? L'immense mouvement de la vague humaine a constamment mélangé les peuples, et l'étude des temps historiques, qui sont bien modernes si on les compare aux époques de création, nous montrent partout de grandes migrations, des invasions et des guerres, qui ont eu pour résultats de mélanger les races, de fondre les nuances et de faire disparaitre les types primitifs.

La race nègre a subi, comme la notre, les migrations et les mélanges, et M. Pruner-Bey, dans ses savants mémoires sur les nègres et sur l'origine de l'ancienne race égyptienne, a constaté que non-seulement ils avaient été très-actifs chez les peuplades africaines, mais enore que les caractères ethnographiques, la linguistique et la configuration cérébrale, permettent de croire que les familles nègres sont beaucoup plus nombreuses qu'elles n'ont été indiquées.

Il suffit, pour se convertir aux idées de cet auteur, de jeter un

coup d'œil sur les variétés si nombreuses des peuplades qui sont concentrées autour du lac Tschad, et que Barth a décrites. Cette confusion de nuances démontre la presque impossibilité de remonter aux types purs.

Cependant la fusion des familles n'a point altéré le caractère dominant de la race, et s'il n'est pas toujours facile de déterminer à quelle région géographique un nègre appartient, on peut, même chez l'esclave d'origine inconnue, dont la famille a été transplantée en Amérique depuis de longues années, reconnaître sur le crâne la dolichocéphalie et le prognatisme qui caractérisent le Nègre.

Ce tableau est donc constitué par des sujets de provenances très-diverses dont la nuance n'est pas la même et dont l'origine est parfois indéterminée, bien que sans mélange, avec les autres races. Dans la question que je traite, l'étude des nuances n'a pour le moment qu'un intérêt tout à fait secondaire. A l'époque où les anthropologistes ont commené à rechercher sur le crâne des éléments de classification, ils ont d'abord groupé les races et c'est seulement lorsque ce point de départ a semblé bien établi qu'ils es ont occupés à les subdiviser en rameaux. Pour le pelvis, nous en sommes en quelque sorte au début de la question, et, avant de nous occuper des familles, il faut d'abord constater s'il existe entre les races des différences importantes et caractéristiques.

J'espère démontrer que les différences qui séparent le bassin des races n'ont rien de pathognomonique, et ce n'est qu'en opérant sur des nombres et non sur des individus qu'on peut les apercevoir.

Il est possible, par l'examen du crâne, d'établir une série de nuances qui forment une graduation presque insensible entre les tribus supérieures de la race noire jusqu'aux plus inférieures, en passant de l'Abyssinien, dont les ressemblances avec le blanc sont si nombreuses que son caractère négritiquees fortement contesté, jusqu'au Papou, qui s'en dóigne le plus. Cette supériorité relative de la forme ne se retrouve pas dans le bassin. Ainsi la Négresse n° 1 du tableau appartient à la Nouvelle-Guinée, c'est-à-dire à un type considéré, sous le rapport du crâne, comme très-inférieur, et cependant c'est un des plus beaux de la série au point de vue de la forme et de la capacité; les fosses lliaques ont, à peu près, la même direction que chez l'Arpenne, l'ossuture est légère, trauspa-

rente, et il a l'aspect d'un beau bassin européen. Le n° 12, au contraire, négresse de Saloum, près de Gorée, appartient aux tribus Yoloffs, c'est-à-dire à un des plus beaux types africains. Et cependant l'ossature du bassin est très-grossière, sans transparence, et ses diamètres sont les plus petits du groupe. Enfin les bassins de la deuxième série, appartenant aux sauvages Calédoniens, ont une capacité, en moyenne, plus considérable que celle des nègres d'Afrique.

J'expose ces faits sans trop leur donner d'importance, il serait possible que le résultat de la comparaison fut différent, si elle portait sur un plus grand nombre de sujets, nous pouvons avoir affaire ici à des individualités qui représentent mal la moyenne de la tribu à laquelle ils appartiennent. Il est cependant permis d'en conclure que si les éléments dont la science dispose sont actuellement suffisants pour étudier le bassin des races humaines, lissont insuffisants pour l'étudier dans sesrameaux; j'ajouterai que mes recherches me permettent presque d'affirmer que cette dernière partie de la question est dépourvue d'intérét. Les différences dans les races n'ont point de caractères assez tranchés pour que l'étude des rameaux ait de l'importance.

Je ferai remarquer que mes sujets de la première série sont tous complets moins un; ce qui permet d'accorder une certaine valeur aux diamètres qu'ils présentent. Les bassins isolés sont souvent choisis par ceux qui les importent parmi les plus beaux, et ils représentent alors plutôt un maximum que des moyennes.

J'ai divisé en deux séries le groupe nègre : la première comprend douze bassins de diverses provenances; la seconde est constituée par cinq bassins néo-calédoniens, recueillis par Deplanches. Je les ai rangés à part parce que je suis moins certain ou'ils soient exempts de tout mélange avec le sang mongol.

ou us soient exempts de tout metange avec le sang mongoi. Le Néco-Galdéonien autochthone appartient au rameau nègre le plus inférieur, c'est le sauvage mélanésien. Mais la Nouvelle-Calédonie a subi des invasions et l'unité de race a disparu. Si l'on n'est pas d'accord sur un passé sans histoire et sur les diverses périodes d'invasion, dont l'une remonte, dit-on, à plus de mille ans, il est certain que les envalisseurs ont pris racine sur le sol et modifié le type; qu'ils soient venus de l'archipel Vity ou des lles Loyalty, ils appartiennent à la Polynésie, dont les populations sont plus ou moins inflitrées du sang malais. La tradition, l'hissont plus ou moins inflitrées du sang malais. La tradition, l'his-

toire, l'établissent, et la linguistique le démontre, car les dialectes de la Nouvelle-Calédonie diffèrent en bien des points. Il existe donc, en dehors des croisements qui sont la conséquence du mélange intime et prolongé de deux peuples, deux types néo-calédoniens bien tranchés, l'un, grossier, autochthone, et l'autre, plus élégant, polynésien. Cette différence est parfaitement évidente sur les crànes du Muséum. J'ai vu en outre, dans le bel album d'anthropologie photographiée de M. Bonté, deux sujets pris sur nature, représentant d'une manière tranchée ces deux degrés de la physionomie néo-calédonienne. Pour ce savant anthropologiste, type fin serait un mélange de mélanésien et de malais. Cependant pour les deux nuances le caractère uègre est tout à fait prédominant, le cràne est dolichocéphal et le prognatisme bi-maxillaire

Malbeureusement les cinq bassins de femmes que j'ai examinés sont isolés, le reste des sujets manque, de sorte que l'absence
des caractères crâniens ne m'a pas permis de les ranger dans l'un
ou l'autre type; pour ce motif, j'en ai fait un groupe spécial afin
seulement d'éviter toute objection; car, quand bien même on
supposerait, et rien ne le démontre, que ces cinq bassins appartiennent au type fin, c'est-à-dire au mélanésien croisé du malais, cela n'aurait qu'une importance médiocre, le Malais, rameau
mongolique, partage les ressemblances que sa race présente à un
si haut degré avec la race nègre, au point de vue du bassin. Les
moyennes qu'on pourrait tirer de cette série ne seraient done pas
sensiblement modifiées. Cependant les diamètres sont un peu supérieurs, mais nous avons affaire icit à des bassins isolés qui pourraient parâtiement a voir été choisis parmi les plus beaur

Ces cinq. bassins ont un air de famille, ils ont une ossature lourde et massive; les épines sciatiques sont proéminantes en dedans; pourtant le n° 43, par la direction plus horizontale des fosses lliaques, a une physionomie presque européenne.

#### ÉLÉMENTS DES TABLEAUX.

#### Mongols.

Ce que j'ai dit tout à l'heure relativement à la difficulté d'obtenir le type pur dans la race nègre s'applique encore avec plus de force à la race mongole, mais par des raisons différentes. Ce n'est point ici la question des mélanges qui nous arrête, ils ont probablement été aussi complets pour la race jaune que pour les deux autres, mais le grand obstacle est le petit nombre de points de contact qui nous unit à cette grande famille, dont les représentants les plus purs ont, au point de vue du bassin, échappé à notre investigation.

J'ai emprunté les éléments des tableaux mongols aux rameaux boschisman, américains et malais, ce qui n'atténue en rien la valeur des conclusions qu'on pourra en extraire, car, je le répète, nous n'en sommes encore pour le bassin qu'à la constitution des races.

J'ai réuni dans un premier groupe cinq bassins, trois de Boschisman et deux d'Américains

Les Boschisman sont généralement acceptés comme Mongols; je n'insisterai pas pour établir une origine peu contestée. M. Pruner-Bey a récemment émis l'opinion qu'ils pouvaient appartenir à une race spéciale et tout à fait primitive, mais cette hypothèse ne se présente pas avec des éléments de certitude suffisants pour ébranler l'opinion qui repose sur des caractères anatomiques évidents.

J'ai joint aux deux Boschisman du Muséum celle de Vrolick: les diamètres de cette dernière sont en général plus grands, mais c'est un bassin isolé, et peut-étre peut-on lui appliquer les objections qui peuvent être faites aux échantillons de cette nature.

Les nº 21 et 22, sujets complets, sont des momies appartemant à la race américaine (méridionale). Pour quelques auteurs, l'Américain formerait une race spéciale, mais se rapprochant, sous un grand nombre de rapports, de la mongolique; pour d'autres dont l'opinion serait plus généralement acceptée, l'Américain constituerait un simple rameau de la race jaune; ce qu'il y a de certain, c'est que dans quelques tributs du Brésil, les Botocoudes par exemple, on retrouve le type mongolique dans toute sa pureté. Pour les anthropologistes qui n'admettent que trois carces, etj'avoue que je partage leur opinion, cette circonstance est presque décisive. Avant l'invasion du xvr's siècle, il n'existait dans l'Amérique méridionale aucune trace de la race blanche, et ce momies paraissent remonter à une époque antérieure à l'inva-

sion. On ne peut donc admettre pour elles le mélange de sang aryen; d'autre part, elles n'ont aucun des caractères de la race noire. On est donc forcé de les ranger, par exclusion, dans la race mongole, dont ils offrent du reste les caractères crâniens.

Le bassin du n° 21 a bien, malgré une certaine élégance de forme, la physionomie du bassin mongol ou du nègre, qui, sous ce rapport, présentent des ressemblances si complètes; les fosses iliaques sont dirigées verticalement.

Le nº 22 a un aspect étrange : le grand bassin est fort évasé, les épines antéro-supérieures sont très-saillantes, les os légers et transparents, le crâne est presque ovale, et en cela s'écarte un peu du type jaune, mais la face est tout à fait mongolique, son prognatisme et le développement des os malaires lui donnent une physionomie caractéristique. L'aspect singulier du bassin tient probablement à une conformation individuelle, et, s'il n'avait tiré sa caractéristique des traits crâniens, on n'aurait véritablement pu le classer dans aucune race.

J'ai recherché l'origine de ces momies, mais je n'ai trouvé dans les catalogues aucun document qui me permît de déterminer exactement à quelle époque elles appartiennent. Je ne suis donc pas en mesure d'affirmer positivement qu'elles remontent à une époque antérieure à l'invasion. Les os sont très-blancs, mais ce n'est pas une raison pour leur refuser une haute antiquité; cela prouve seulement qu'elles n'ont point été embaumées au moven des substances pénétrantes, comme certaines momies péruviennes nous en offrent des exemples. L'embaumement, en Amérique, ne se pratiquait pas toujours par ce procédé; les cadavres étaient également conservés par la dessiccation et par une espèce d'empaillement qui laissaient aux os leur couleur normale : la dessiccation n'avait pas lieu, comme chez les Gouanches, par l'insolation et le dépôt dans le sable, mais par une exposition à la chaleur développée par le feu. De plus, si on examine les autres sujets hommes, au nombre de deux, qui sont dans la même vitrine et qui proviennent des mêmes sépultures, on trouve en eux le type mongol très-pur. Il est donc à peu près certain, quand même on douterait de l'antiquité de ces momies, que ce groupe appartient bien à la race jaune.

Le second groupe mongol est constitué par quatre bassins ja-

vanais. Le n° 23, sujet complet (1), est au Muséum ; les trois autres sont empruntés à Vrolick.

Les Javanais font partie du rameau malais de la race mongole. Le nombre considérable de Chinois qui habitent Java, et qu'on estimait à 400,000 dans le dernier siècle, permet de croire que le sang de la famille scinique s'est largement mélé à celui des indigènes. Cette circonstance ne peut avoir qu'une influence heureuse, à notre point de vue, sur le bassin javanais, qui serait ramené par cette alliance à un type plus pur de la race mongole.

Jusqu'ici j'ai exposé les éléments de mon sujet, je vais maintenant entrer dans la discussion des faits et essayer de démontrer que les opinions qui ont été professées sur ce point d'anthropolozie reposent sur des appréciations manifestement inexactes.

La question que je traite a un passé bien simple, et son historique se réduit à l'examen du travail de Vrolick, qui a publié, en 4820, ses Considerations sur la diversité des bassins de différentes races humaines. Depuis cette époque, les conclusions de ce mémoire ont été bien souvent reproduites, mais les auteurs n'ont ajouté absolument aueun document nouveau à la question.

En exposant le résultat de mes propres recherches, qui s'éloigne, dans ses points les plus essentiels, de celui de Vrolick, je dois examiner le travail de cet auteur.

Les différences si notables qu'on observe sur le crâne des diverses races humaines avaient fixé l'attention des naturalistes du dernier siècle, et ces différences avaient servi de base à une classification : le genre homne avait été divisé en trois groupes principaux. Ce premier pas fait, les anthropologistes voulurent rechercher sur le reste du squelette les mêmes éléments de classification, et on émit cette idée ; que chaque partie du système osseux portait l'empreinte des mêmes modifications. Si cette

<sup>(1)</sup> Depuis la communication de ce mémoire à la Société d'anthropologie, M. Bonte m'a exprimé ses doutes sur la pureté du type de ce siglet. Les caractères cràniens indiquent un métissage, probablement avec le bianc. C'est également l'avie du P. Printer-Bey; crependan le croisiennet semble e pas s'étre fait seufir sur le basin, dont les diamètres conservent entre cux les rapports qu'on observe dans le groupe monfer.

opinion est encore, de nos jours, partagée par quelques savants distingués, il est certain qu'ils n'en généralisent point l'application à toutes les régions.

C'est sous l'influence de cette idée que Vrolick rédigea son mémoire, et il dit (p. 2) : « 0r, comme le crâne diffère dans les races diverses, les autres os d'un même sujet offrent aussi des caractères particuliers qui les distinguent de ceux des autres. »

Voilà le point de départ autour duquel il va grouper les faits.

La seconde proposition qui sert de base à sa doctrine est empruntée à l'école de Weber, qui voulait voir une relation constante entre la forme du crâne et celle du bassin, qui voulait établir un rapport de diamètre : 1º entre la distance bi-zigomatique de la face et le diamètre transverse du détroit supérieur; 2º entre le diamètre vertical de la face, de la racine du nez au menton et le sacro-pubien du bassin.

Comme on le voit, l'édifice repose sur des bases assez fragiles, car aucune de ces propositions n'est rigoureusement démontrée, et la dernière est absolument repoussée comme erronée par l'école française. l'ajouterai que le nombre des faits qu'il apporte pour soutenir ces principes très-discutables est insuffisant pour l'autoriser à formuler des conclusions, même en admettant que l'interprétation qu'il en a donnée soit exacte. Son analyse porte sur sept bassins de femmes : trois Négreses, trois l'Avanaises et une Boschismane. Lorsqu'on veut conclure en anthropologie sur des nombres aussi restreints, on s'expose à faire l'histoire d'individualités au lieu de celle d'une race, et on forme parfois des principes erronés qui sont ensuite répétés partout comme des vérités.

Cependant je dois dire que Vrolick n'a jamais considéré son travail que comme une esquisse, un premier jalon planté sur cette route inconnue, et les auteurs qui l'ont analysé, notamment M. Dubois, sont allés évidemment au delà de ses intentions, de sa pensée en considérant comme une espèce de loi, comme classiques et acquis à la science, des faits, qui, soumis à une vérification sérieuse, ont une signification toute différente de celle que leur auteur avait eru entrevoir.

J'ai indiqué le point de départ du mémoire de Vrolick, je vais maintenant en exposer et en discuter les conclusions.

L'auteur a négligé de formuler à part ces conclusions, mais il

est facile de réparer cette omission, et de les extraire en leur conservant rigoureusement leur physionomie. L'idée dominante est celle-di : que dans les trois races humaines, le bassin présente des caracteres particuliers qui permettent, en l'absence d'autres documents anatomiques, de les classer dans la race dont ils proviennent. Et la conclusion la plus suillante comme la plus importante est que : dans le bassin de l'Aryenne le diamètre transversal du détroit supérieur l'emporte sur les deux autres. Chez la Moggo les trois diamètres sont égaux ; clez la Négresse le diamètre autéro-postérieur l'emporte sur le transversal, ce qui est manifestement inexact pour ces deux dernières races, même d'après les propres chiffres de Vrolicie.

On prévoit déjà par ce que je viens de dire, que je tirerai mes objections de deux sources. C'est Vrolick lui-même qui me fournira la première. L'autre proviendra de mes propres recherches, et toutes s'appliqueront également aux auteurs qui ont copié Vrolick, notamment à Lenori et à M. Dubois.

Vrolick a joint à son mémoire un tableau très-complet des différentes mesures prises sur tous les bassins qu'il décrit; mais in en a point tiré le meilleur parti possible, car au lieu d'une exposition sèche et en quelque sorte individuelle, il aurait pu grouper en série les trois bassins qu'il attribue à chaque race et en extraire une moyenne qui aurait eu au moins une signification.

Les auteurs qui ont succédé à Vrolick n'ont pas suffisamment examiné le tableau et se sont bornés simplement à accepter les conclusions du mémoire. En voici probablement le motif : L'unité de mesure de Vrolick est le pouce hollandais, et, comme cette unité ne nous est point familière, ils ont peut-être été découragés par l'ennui d'une conversion de mesures qui porte sur un grand nombre de chiffres.

De me suis fait une loi de soumettre, autant que possible, à une analyse rigoureuse les mátériaux que j'emploie pour un ouvrage de longue haleine, que j'écris en ce moment. J'ai donc vérifié le tableau de Yrolick, qui devait entrer dans ce travail. J'ai converti en millimètres les pouces hollandais, j'ai groupé les bassins en séries, extraît les moyennes, et alors, à ma grande surprise, j'ai constaté le désaccord le plus étrange, le plus complet entre les chiffres et les conclusions de l'auteur. Il suffit d'opposer l'une

à l'autre les deux parties du travail pour qu'il n'en reste presque rien; c'est ce que j'ai tenté de faire. L'idée seule restait debout, le travail était à recommencer et je l'ai entrepris sur une plus vaste échelle que le savant hollandais, car j'avais à ma disposition la collection anthropologique la plus riche qui existe : celle du Muséum.

Je signalerai également dans son mémoire une cause d'inexacitude qui tient à une erreur de classement des éléments d'un groupe. Ainsi il considère le Boschisman, dont il ne possède qu'un seul échantillon, comme une exagération du type nègre, comme résumant, en les outrant, les caractères d'infériorité qui appartiennent à cette race. Il met donc à la charge de l'Éthyopien les particularités anatomiques que présente le Boschisman, et s'en sert comme d'un dernier coup de pinceau pour achever son tableau peu flatté. Il est presque superflu de dire que le Boschisman n'appartient à aucun de rameaux noirs, il est done impossible de s'appuyer sur lui pour caractériser une race à laquelle il n'appartient pas

Examinons maintenant les caractères qu'il considère comme spéciaux au bassin du Nègre, et notons qu'il le sépare en tous points du Mongol.

PREMITER PROPOSITION.— Le bassin nègre serait toujours privé à la fosses iliaque de la transparence qu'on observe dans la race blanche. — Cette assertion est complètement inexacte, et, si Vrolick avait eu à sa disposition un plus grand nombre de bassins, il aurait vu que cette transparence, moins fréquente et peut-être moins évidente que chez les Européens, s'observe cependant dans le plus grand nombre des sujets nègres, même chez les Mélancésiens. De plus, cette diminution du degré de transparence semble aussi fréquente dans la race jaune.

Deuxième proposition.—L'Éthiopien a les ilions dirigés plus verticalement. — Ce caractère s'observe en effet chez le Nègre, non pas d'une manière constante, mais avec une grande fréquence. Cependant cela ne saurait être admis comme caractéristique de la race, car la direction est tout aussi verticale chez le Mongol, bien que l'auteur affirme le contraire. La différence qui existe dans le degré d'écartement des crêtes iliaques entre notre race et la noire est assez notable. Elle est de 270 millimètres pour la première, et 214 pour la seconde, d'après la moyenne, extraite de Vrolick; mais elle n'est que de 218 pour ses trois Javanaises. Comme on le voit, la différence est insignifiante, même d'après ces chiffres, en faveur de la race mongole.

Si, au lieu des trois négresses de Vrolick, je prends la movenne de mon tableau qui porte sur dix-sept sujets nègres, je trouve 234 millimètres d'écartement, ce qui constitue une différence encore assez considérable de 36 millimètres en faveur de la race blanche. Mais, si j'emprunte à mon deuxième tableau la moyenne des neuf bassins mongols. le diamètre est seulement de 220 millimètres, c'est-à-dire inférieur à la race nègre de 12 millimètres. Comme on le voit, les chiffres du mémoire que j'examine concourent aussi bien que les micns à prouver qu'il v a sur ce point une erreur considérable d'appréciation, et qu'il n'existe aucune concordance entre la direction des fosses iliaques et la forme du crâne. Cette direction me semble, au contraire, intimement liée à la forme de la poitrine à laquelle le bassin fait suite. Le nègre dolichocéphale présente un aplatissement latéral de la tête: mais chez lui la poitrine est également comprimée sur les côtés. Chez le Mongol brachicéphal l'aplatissement latéral de la tête n'existe plus, mais la poitrine présente la même disposition que chez le Nègre, et voilà pourquoi les fosses iliaques ont, dans ces deux races, la même direction.

Quantieme proposition. — Chez le nègre le diamètre antéro-postérieur au détroit sujérieur serait très-grand en comparaison du diamètre transverse. — Cette proposition est la plus importante de celles qui sont formulées dans le mémoire de Vrolick; depuis sa publication on l'a transformée en fait acquis, et on en a fait la caractéristique du bassin nègre, et cependant elle est absolument inexacte. Il me suffira, pour le démontrer, d'opposer à Vrolick non-seulement le résultat de mes recherches, mais encore les

chiffres de son propre tableau. La moyenne des trois bassins nègres qu'il y décrit donne pour le diamètre antéro-postérieur du détroit supérieur 98 millimètres, pour l'oblique, 414, pour le transverse, 419 millimètres; au lieu d'être moins grand, le diamètre transverse est donc plus étendu de 21 millimètres que l'antéro-postérieur. C'est à peu de chose près ce qu'on observe chæ la femme blanche. Il est vraiment inexplicable qu'après avoir posé des chiffres, qui ont la valeur d'une certitude, Vrolick ait fermé les yeux sur leur signification pour se laisser entraîner, à son insu, dans le courant des idées hypothétiques de Weber, dont la théorie ne repose sur aucun fait. En consultant la moyenne de mon tableau nègre, on verra que le résultat est presque identique à celui que le viens de signaler.

Je puis donc affirmer d'une manière absolue que dans toutes les races humaines le diamètre transverse du détroit supérieur de là femme prédomine sur l'antéro-postérieur. Je ne connais pas une seule observation qui établisse la proposition contraire; bien plus, non-seulement cette loi s'applique à la femme en général, mais elle est également exacte pour les deux sexes, et la prédominance du diamètre transversal s'observe également chez l'homme. Sur environ 60 sujets que j'ai mesurés à ce point de vue, je n'ai trouvé qu'une seule exception, et encore elle m'a été fournie non par un Nègre, mais par un Caucasien du rameau berbère; c'est un Kabyle (sálle du rez-de-chaussée du Muséum), dont le bassin a une forme tout à fait étrange, qu'on ne peut expliquer que par une anomalie de développement.

J'ai observé sur les bassins nègres une particularité fort importante, car elle est presque caractéristique : c'est le peu de différence qui existe entre la longueur des diamètres oblique et transverse. Chez l'Aryen cette différence est de 15 millimètres; chez le Nègre de 2, et chez le Mongol de 6. On peut voir, en consultant mes tableaux, que ce rapport se reproduit presque constamment. La disposition que je sigmale n'a point encore été notée, et elle a échappé à Yrolick; elle a pour résultat de rendre le détroit supérieur un peu plus carré qu'on ne l'observe dans la race blanche.

Cinquième proposition. — Chez le nègre l'excavation a une plus

graude profondeur. — Cette particularité anatomique, vaguement indiquée par Vrolick, a été surtout mise en reliei par M. Dubois dans son Traité d'acconchemats. Elle n'est pas mieux démontrée que la précédeute. La hauteur de la paroi latérale est de 98 millimètres dans la race blanche; la moyenne des trois négresses de Vrolick est de 87, celle de mon tableau de 90, et de 82 pour les Mongoles. L'excavation est donc loin d'être plus profonde, même en tenant compte de la capacité moindre du bassin des Négresses et Mongoles.

Sixibur proposition. — La saillie des épines sciatiques est plus considerable dans l'excavation du bassin nègre. — Cette particularité est exacte; seulement on l'observe au même degré chez les Mongoles, et l'Aryenne n'en est point exempte. Sur un très-grand nombre de bassins de notre race, j'ai noté assez fréquemment une saillie interne des épines sciatiques de 10 à 18 millimètres, et je crois que c'est à tort qu'on a négligé, à propos des diamètres de l'excavation, de la signaler dans la plupart de nos traités d'accouchements.

Mais évidemment on ne peut voir là un caractère de race, puisqu'on l'observe également chez la Mongole et même chez la femme blanche.

SEPTIMER PROPOSITION. — L'arcade publisme du nègre est plus étroite et son sommet plus aigu, — Si Vrolick avait mieux interprété ses chiffres et moins écouté la tradition, il eût été d'un tout autre avis, puisqu'il accorde à l'arcade publienne de la femme Aryenne une ouverture de 93°, et que la moyenne pour ses trois Négresses serait de 99°; cependant les auteurs ont répété, d'après lui, que dans la race nègre l'arcade était plus étroite.

Vrolick ne donne que l'angle d'ouverture, sans parler des cotés du triangle; il est done impossible d'en déterminer l'élévation d'après cette donnée; mais, en consultant mon tableau n° 4, on pourra se convaincre que mes chiffres fournissent un résultat analogue au sien, car la base de l'arcade de la négresse est de 22 millimètres et la hauteur de 49, soit un angle de 89° d'ouverture. Chez la femme Aryenne, la base est de 98 millimètres et la hauteur de 60, soit un angle de 77°, ce qui constitue une différence de 12° en moins pour l'Européenne.

Huitième proposition. - Les crêtes iliaques s'élèvent, chez la négresse, à la hauteur de la partie médiane de la quatrième lombaire. -Cette particularité, que Vrolick attribue avec raison à la Hottentote, qu'il prenait pour une négresse, est assez exacte dans certains cas: mais elle est loin d'être constante, et dans les suiets complets que j'ai pu examiner, j'ai trouvé sur ce point de grandes variations, qu'on note du reste également dans la race mongolique. Ainsi, dans mon tableau nº 1, on peut voir que sur 8 négresses il y en a 4 dont le niveau des crêtes iliaques n'atteint pas le point normal de l'Aryenne, c'est-à-dire l'articulation de la quatrième et de la cinquième vertèbre lombaire. Chez une, ce niveau est égal; chez trois, il est dépassé. Si l'on voulait extraire une movenne de ces limites si variables, cette movenne donnerait à peu près la hauteur normale chez la femme blanche. Cependant je crois que ce résultat ne fournirait pas une idée juste de la réalité. Dans la race Aryenne, il m'a semblé, qu'à part de rares exceptions, les crêtes iliaques dépassent de fort peu, en plus ou en moins, l'articulation de la quatrième avec la cinquième vertèbre lombaire, tandis que dans les races Nègre et Mongole les variations sont très-considérables. Vrolick cite sa Boschisman dont les crêtes atteignent le milieu de la quatrième lombaire : mais chez la Vénus hottentote nº 48 du 2º tableau (Mongols), les crêtes atteignent l'union de la troisième et de la quatrième lombaire, tandis que chez une autre Boschismane. nº 19, elle ne dépasse pas la cinquième lombaire.

J'ai dit qu'il était rare d'observer ces variations dans notre race; cependant on peut voir au Muséum une Piémontaise; salle 3, n° 771, dont les crêtes s'élèvent aux trois quarts supérieurs de la cuatrième lombaire.

On ne peut donc point considérer cette élévation comme caractéristique de la race Nègre, puisqu'elle peut manquer ou se rencontrer chez les Mongoles.

Neuvieme vindposition. — L'épaisseur de la charpente osseuse est plus grande chez le nègre. — Vrolick fait une distinction sur ce point entre le bassin de la négresse et celui du nègre, qu'il caractérise ainsi : « Quand il serait pris de quelque bête féroce, il

ne pourrait pas être d'une substance plus ferme ou avoir des os plus forts. Le bassin de la femme, au contraire, réunit la délicatesse et la légèreté à la rondeur.

La description qu'il donne ensuite justifie peu cette dernière phrase, et je ne puis attribure le mot rondeur qu'à une distraction ou à une erreur de traduction, car il insiste à plusieurs reprises sur la forme allongée d'avant en arrière du bassin de la négresse qu'il compare même pour cette raison au bassin des singes.

J'ai vainement cherché dans les nombreux échantillons apparenant à la race éthiopienne que j'ai examinés les différences entre les sexes signalées par Vrolick; elles m'ont absolument échappé. L'ossature du nègre est parfois lourde, il est vrai, mais in 'est point exact de la comparer à celle des grands carnassiers, et si l'auteur avait eu la bonne fortune d'étudier la question au milieu des magnifiques collections du Muséum, il n'eût pas fait un rapprochement aussi peu fondé.

Les bassins européens pris en masse ont une légèreté un peu plus notable que ceux de la race noire; mais cela n'est point assez marqué pour que chaque individualité lui emprunte une caractéristique, et on pourrait, si on choisissait les échantillons, montrer des bassins éthiopiens d'une structure plus délicate que la plupart de ceux qui appartiennent à notre race. J'ajouterai que dans la race mongole, malgré l'assertion de Yrolick, l'épaisseur de l'Ossature est encore plus marquée que chez le Nègre. Pour ces motifs, il est donc impossible de considérer l'épaisseur des os comme signe caractéristique de la race noire.

Dixieme proposition. — La forme allongée du bassin de la négresse le rapproche de celui des singes. — Dans mon mémoire sur l'anatomie et la physiològic comparée du bassin des mamifferes, j'ai discuté ce rapprochement, j'ai mis en regard la description du bassin de la négresse et celui d'un grand singe anthropomorphe, et je crois avoir démontré que, ni dans la forme anatomique ni dans la fonction physiologique, on ne peut trouver les éléments d'un lien, d'une analogie véritablement scientifiques. J'ai également discuté les coractères d'ammaléti que l'auteur croit reconnaître dans le bassin de la négresse, et j'ai conclu que les points principaux qu'il signale pour l'établir, tels que : le moindre écartement des fosses iliaques dirigées en dedans, la courbe verte tes

prononcée du sacrum et la saillie interne des épines sciatiques, font complétement défaut chez les animaux. Je n'insisterai pas davantage sur ces détails, qui ont été déjà réfutés dans mon premier mémoire.

Comme on le voit, il ne subsiste, de toutes les assertions de Vrolick, aucune particularité caractéristique qui puisse permettre d'affirmer qu'un bassin isolé du reste du squelette appartient à la race nègre. Les conclusions, qui ne sont point infirmées par ses propres chiffres, et qui mettent en relief des différences un peu sensibles avec le bassin des Arvennes, telles que : la verticalité des ilions, le niveau souvent plus élevé des crêtes iliaques, et la proéminence en dedans des épines sciatiques, s'appliquent également au bassin de la femme jaune. Et encore, ces différences, qui ne sont nullement constantes, peuvent manquer, et ce n'est que par l'examen d'un certain nombre de sujets qu'elles deviennent sensibles. Il est donc impossible de dire d'une manière à peu près certaine, comme on le fait d'après l'examen de la tête, qu'un bassin appartient à une race plutôt qu'à une autre, et les caractères si profondément gravés sur le crâne du nègre disparaissent lorsqu'on veut les chercher sur le bassin.

J'ai signalé une particularité anatomique qui pourrait être conidiré comme plus importante qu'aucune de celles qui ont été notées, car elle se présente d'une manière presque constante : c'est la faible différence qui sépare de quelques millimètres seulement le diamètre obtique du transperse, ce qui donne au détroit supérieur une forme plus carrée. Mais j'hésite à lui assigner la valeur d'un signe pathognomomique, car elle est parfois moins tranchée, et il est possible en outre qu'on puisse la rencontrer dans quelques individualités de la race blanche. J'ajouterai qu'on la retrouve également dans la race mongole.

Il est un point important sur lequel Vrolick n'a pas suffisamment insisté: c'est que, par leur capacité, le bassin du Nègre et du Mongol sont inférieurs à celui de la race blanche dans tous leurs diamètres, excepté dans l'antéro-postérieur de l'excavation, et le coccy-pubien du détroit inférieur, qui sont presque égaux dans les trois races. Le degré d'ouverture de l'arcade publenne est inférieur chez la femme arvenne.

Cette diminution de la plupart des diamètres pelviens ne com-

plique nullement l'accouchement dans la race éthiopienne, et M. Pruner-Bey, dans son Mémoire sur les nègres, confirme cette loi de la reproduction. Mais il note que le crâne du nouveau-né ne possède encore aucun des caractères qu'il présentera plus tard à un si haut dégré; à la naissance il n'a point de prognatisme et c'est soulement après la première dentition que la saillie occipitale se développe. Cependant j'ai vu deux fois, à la Clinique, des nouveau-nés provenant d'une négresse et d'un blanc qui offraient un prognatisme très-accusé.

J'examineral maintenant les caractères que Vrolick assigne au bassin de la race mongole.

PREMIÈRE PROPOSITION .- Au premier aspect, on croit voir des os de l'âge puéril ; et il n'y a que l'observation des caractères décisifs de pleine maturité qui puisse dissiper cette idée. - Vrolick se trouve en opposition sur ce point avec la presque unanimité des anthropologistes modernes, qui sont d'accord pour reconnaître que l'ossature des Mongols est au contraire plus lourde et plus épaisse que dans aucune des deux autres races. Il ne faut pas perdre de vue que l'auteur, dominé par les circonstances ethnologiques et géographiques qui se rapportent au Boschisman (Mongol), en fait un Nègre du type le plus dégradé, à charpente lourde et massive, et cela malgré les proportions assez heureuses du sujet qu'il décrit, et dont la conformation est de beaucoup supérieure aux deux autres sujets de la même famille qu'on trouvera inscrits au tableau nº 2. Dans la série des neuf bassins mongols, le Boschisman de Vrolick occupe une des meilleures places de l'échelle de proportion des diamètres.

La délicatesse et la légèreté du bassin mongol ne peuvent donc point servir à caractériser la race, puisqu'il est démontré que cette délicatesse n'existe pas.

DEUXIEME PROPOSITION. — Dans la race jaune, l'ouverture du détroit supérieur est à peu près ronde. — Ce caractère est fondamental pour l'auteur, et les écrivains qui l'ont copié lui ont conservé son importance; en effet, il complète ce système de classification qui consiste à formule: que le plus grand d'amètre du détroit supérieur est transverad ches la femme arquence; qui degué l'autéro-patérieur

chez la mongole, et que l'antéro-postérieur prédomine dans la race éthiopienne.

C'est la base du système auquel j'oppose cette formule, appuyée sur mes chiffres et sur ceux de Vrolick: que dans toutes les races humaines le diamètre transversal est prédominant sur l'antéro-postérieux

La moyenne des trois Javannises de Vroliek confirme cette loi. Le diamètre antéro-postérieur est de 408 millimètres, l'oblique de 416, et le transverse de 418. Il est impossible d'accorder une figure ronde à un bassin qui présente cette conformation. Il est vrai que la différence dans les rasports est moins grande que dans les bassins de noter nece; mais, en consultant le tableau n° 2, qui donne la moyenne non de trois mais de neuf bassins mongols, on verra que le rapport est rétabli : le diamètre antéro-postérieur est de 102 millimètres, l'oblique de 419, le transverse de 125; il existe donc une différence de 23 millimètres entre l'antéro-postérieur et le transverse, c'est à 2 millimètres près ce qu'on constate dans la race arvenne.

Tronsitate proposition. — Dans aucum des bassins d'autres races les épines sciatiques ne sont aussi rentrantes que chez le Mongol. — Cette affirmation est également inexacte. Les Néo-Calédoniens (nègres) ont une saillie interne des épines sciatiques encore plus prononcée, tandis que chez le Boschisman (Mongol) elles ne font aucune saillie; la Javannise n° 23 du 2° tableau présente une disposition semblable.

Quartième proposition.—Les ilions, dans cette race, ont une plus grande pente en dehors. — La moyenne de l'écartement des crêtes iliaques de ses Javanaises est de 218 millimètres, elle est de 214 pour ses trois négresses; ce qui n'est pas une différence très-sensible; mais cette différence devient bien plus accusée dans le sens inverse, si on examine la moyenne de mes tableaux, où les Mongols mesurent seulement 220 millimètres, et les Nècres 234.

Cette verticalité des ilions confirme ce que j'ai dit de la concordance de forme du thorax et du bassin. La poitrine du Mongol est étroite et bombée, la portion abdominale du bassin semble avoir subli la même dépression latérale.

J'ai entrepris ce travail parce que j'avais acquis la preuve que

les conclusions de l'auteur Hollandais reposaient sur des bases inexactes, mais j'étais, je l'avoue, un peu dominé par la pensée que les différences si tranchées qu'on observe sur le crâne des différentes races humaines devaient se retrouver à un degré plus ou moins marqué dans la conformation du pelvis, et qu'une recherche plus rigoureuse me révélerait la caractéristique qui avait échappé à Vrolick. J'interrogeai donc avec soin tous les points de la région pelvienne, au moyen d'instruments de précision; mais, lorsque i'avais cru voir sur un suiet quelque particularité notable, je ne tardais pas, en la cherchant sur l'ensemble des bassins, à reconnaître que j'avais affaire à une disposition individuelle, sans importance au point de vue de la généralisation. Je puis donc conclure qu'il n'existe aucune corrélation entre la forme de la tête et du pelvis. Les différences légères que j'ai signalées comme séparant le bassin de l'Aryenne de celui des deux autres races, et qui sont communes à ces dernières, le prouvent d'une manière évidente. En effet, les caractères crâniens du Mongol et du Nègre sont assez tranchés pour qu'on ne puisse établir entre eux aucune confusion, tandis que leurs bassins ont tant de ressemblances qu'il est impossible de les distinguer.

#### CONCLUSIONS.

- 4º Les traits les plus importants qui ont été signalés comme caractérisant le bassin des races nègre et mongole n'existent pas.
- 2º Les différences légères qui s'observent sur le pelvis des trois races humaines n'ont rien de véritablement caractéristiques. Elles apparaissent seulement lorsque la comparaison porte sur un certain nombre de sujets; mais elles ne sont pas assez tranchées pour qu'un bassin isolé leur emprunte une caractéristique évidente.
- 3º Les races mongole et nègre présentent dans la conformation du bassin une identité qui ne permet pas de les distinguer. Si donc, par l'examen ducrène, on doit diviser legeme home en trois races principales, l'examen du pelvis ne fournit que deux groupes. Dans le premier je place la race aryenne ou caucasienne, dans le second, la mougole et la nègre.
  - 4º Dans toutes les races humaines, contrairement à ce qu'on a

dit, le diamètre transversal du détroit supérieur est plus grand que l'antéro-postérieur.

5° Dans le bassin de la Négresse et de la Mongole, le diamètre oblique du détroit supérieur ne diffère du transverse que de quelques millimètres. Chez l'Aryenne la différence est d'un centimètre et demi.

6° La verticalité des ilions est plus prononcée chez la Mongole et la Négresse que chez l'Aryenne.

7º Dans les races, la direction plus ou moins verticale des ilions ne concorde pas avec la forme du crâne, mais avec celle de la poitrine. Chez le Nêgre dolichocéphal et le Mongol brachicéphal, les formes iliaques ont la même direction, parce que la conformation thoracique est la même.

8° Dans les races mongolique et nègre, on peut presque toujours constater la transparence des fosses iliaques, mais elle est moindre en général que chez l'Arvenne.

9º Le point le plus élevé de la crête iliaque est situé, dans les trois races, à sa partie moyenne.

40° In 'est point exact de dire que dans la race nègre la crête ilièr que atteigne constamment un point plus élevé des verbères lombaires que chez l'Aryenen, soulement les variations dans le degré d'élévation sont plus fréquentes et plus notables que chez cette dernière. Sous ce rapport, comme sous tous les autres, la Monzole ressemble à la Névresse.

44° Les bassins des races jaune et nègre ont une capacité moindre que ceux de la race blanche. Ils sont moins profonds et l'arcade pubienne est vlus large de quelques degrés.

42º Il n'existe aucune corrélation entre la forme de la tête et du pelvis. Les légères différences que j'ai signalées comme séparant le bassin de l'Aryenne de celui des deux autres races, et qui sont communes à ces dernières, le prouvent d'une manière évidente.

Ces conclusions sont basées sur l'examen et la notation de tous les diametres de 47 bassins de Négresses et de 9 de Mongoles, qui sont consignés dans deux tableaux annexés au mémoire.

### Nº 1. — Tableau des diamètres des bassins nègres (exprimés en millimètres),

|                            |                                                                                                                                                                                                                                                      |                                        |                                              |                                              |                                                |                                           |                                             |                                           |                                         |                                                |                                              |                                               |                                            |                                              | _ ′                              |                                 |                                                 |                                              |
|----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|----------------------------------------------|----------------------------------------------|------------------------------------------------|-------------------------------------------|---------------------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------------------|------------------------------------------------|----------------------------------------------|-----------------------------------------------|--------------------------------------------|----------------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------|-------------------------------------------------|----------------------------------------------|
| Numeros.                   | POINT LE PLUS ÉLEVÉ<br>de la créte Ilique,<br>relativament aux vertèbres.                                                                                                                                                                            | D'une crête iliaque à l'autre.         | D'une épine antéro-<br>supérieure à l'autre, | De la crête lliaque au<br>détroit supérieur. | Diamètre antéro-post,<br>du détroit sapérieur, | Diamètre oblique du<br>détroit supérieur. | Diamètre transverse<br>da détroit supérieur | Diamètre antéro-post.<br>de l'excavation, | Dismètre transvorse<br>de l'excavation, | Diamètre antéro-post,<br>du détroit inférieur. | Diametre transverse<br>du détroit inférieur. | Hauteur de la paroi<br>postérioure du bassin. | Hauteur de la paroi<br>latérale du bassin, | Hauteur de la paroi<br>antérieure du bassin. | Hauteur de l'arcade<br>pubienne: | Base de l'areade pu-<br>bienne. | Angle d'ouvert.del'ar-<br>cade, estimée en deg. | Nos d'ordre de la col-<br>lection du Muséum, |
| 1                          | Négresse de la Nou-3/4 supér. de la 5º vert. lombaire<br>velle-Guinée.                                                                                                                                                                               | 260                                    | 234                                          | 98                                           | 115                                            | 130                                       | 435                                         | 114                                       | 118                                     | 20                                             | 105                                          | 140                                           | 90                                         | 41                                           | 44                               | 104                             | 970                                             | 812                                          |
| 3 4 5                      | Négre, Guadeloupe. Tiers supérieur de la 5º lombaire.<br>Négressède Bourbon. Au milieu de la 5º lombaire.<br>Négr. de Madagascar. Articulat. de la 4º à la 5º lomb.<br>Négr. Mozambique. Au tiers supér. de la 4º lombaire.<br>1º 8 Négresse du ta-l | 255<br>250<br>250<br>250<br>240<br>220 | 230<br>218<br>235<br>220<br>193              | 90<br>81<br>85<br>80<br>92                   | 134<br>107<br>100<br>110<br>97                 | 135<br>126<br>114<br>117<br>112           | 138<br>128<br>125<br>114<br>119             | 138<br>112<br>110<br>105<br>112           | 114<br>113<br>115<br>101<br>107         | 130<br>120<br>110<br>114                       | 114<br>93<br>107<br>96<br>93                 | 130-<br>120-<br>100-<br>106                   | 100<br>115<br>90<br>88<br>86               | 43<br>37<br>44<br>33<br>35                   | 49<br>54<br>36<br>56             | 99<br>81<br>91<br>86            | 90<br>75<br>102<br>76<br>104                    | 777<br>818<br>2032                           |
| l l                        | blean de Vrolick.<br>2º Négr. de Vrolick.<br>Négr. d'origine in- Au quart infér. de la 4º lombaire.<br>connue.                                                                                                                                       | 220<br>230                             | 200<br>210                                   | 92<br>90                                     | 102<br>98                                      | 117<br>114                                | 119<br>126                                  | 131<br>110                                | 105<br>122                              | 114<br>110                                     | 86<br>113                                    | 93                                            | 86<br>85                                   | 35<br>38<br>37                               | 44                               | 105                             | 100<br>100<br>95                                | 815                                          |
| 10                         | 3º Négr. de Vrolick.<br>Négr. d'origine in-Tiers supérieur de la 4º lombaire.<br>connue.                                                                                                                                                             | 202                                    | 181<br>180                                   | 79<br>.80                                    | 97<br>104                                      | 112<br>108                                | 119<br>112                                  | 102<br>108                                | 97                                      | 98                                             | 92<br>89                                     | 93<br>100                                     | 83<br>80                                   | 37                                           | 44                               | 80                              | 86                                              | 4700                                         |
| 12                         | Négr. d'origine in-Un peu au-dessous de l'articulat.<br>comnue.<br>Négresse de Saloum.<br>près Gorée.                                                                                                                                                | 200<br>210                             | 170<br>190                                   | 70                                           | 90<br>85                                       | 110                                       | 112                                         | 110<br>106                                | 110                                     | 115<br>115                                     | 110<br>102                                   | 75<br>90                                      | 87<br>85                                   | 30<br>37                                     | 45                               | 100<br>-90                      | 97<br>91                                        | 1763                                         |
|                            | Moyenne de ces 12 négresses                                                                                                                                                                                                                          | 228                                    | 205                                          | 84                                           | 103                                            | 116                                       | 120                                         | 111                                       | 109                                     | 111                                            | 100                                          | 104                                           | 89                                         | 37                                           | 46                               | -93                             | 92                                              |                                              |
| 13<br>14<br>15<br>16<br>17 | Néo-Calédonienne.<br>Néo-Calédonienne.<br>Néo-Calédonienne.<br>Néo-Calédonienne.<br>Néo-Calédonienne.<br>Néo-Calédonienne.                                                                                                                           | 255<br>265<br>254<br>235               | 205<br>225<br>250<br>240<br>215              | 90<br>90<br>94<br>100<br>83                  | 125<br>115<br>111<br>101<br>100                | 128<br>129<br>128<br>118<br>112           | 125<br>130<br>123<br>125<br>108             | 142<br>145<br>124<br>114<br>115           | 112<br>120<br>94<br>104<br>81           |                                                | 114<br>105<br>105<br>90<br>110               |                                               | 90<br>98<br>87<br>90<br>90                 | 39<br>39<br>30<br>39<br>30                   | 52<br>62<br>45<br>50<br>58       | 95<br>99<br>100<br>90<br>65     | 85<br>77<br>94<br>84<br>55                      | 2904<br>2929<br>2928<br>2993<br>2993         |
| Ē                          | Moyenne des 5 Néo-Calédoniennes                                                                                                                                                                                                                      | 252                                    | 227                                          | 91                                           | 110                                            | 123                                       | 122                                         | 128                                       | 102                                     |                                                | 105                                          |                                               | 91                                         | 35                                           | 53                               | 80                              | 78                                              |                                              |
| Ν_                         | Moyenne des 17 bassins nègges formant les 2 séries                                                                                                                                                                                                   | 234                                    | 212                                          | .86                                          | 105                                            | 118                                       | 121                                         | 119                                       | 107                                     | _                                              | 101                                          | -                                             | 1 00                                       | 27                                           | 1 40                             | 02                              | 88                                              | 1                                            |

Nº 2. — Tableau des bassins mongols.

| B Boschismane, Vénus Articulation de la 3º et de la 4º vertèbre lombaire.             | 202        | 198        | 75       | 89        | 115        | 122        | 108 | 123        | 95         | 95        | 110        | 87       | 34       | 38 | 87  | 980      |     |
|---------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|----------|-----------|------------|------------|-----|------------|------------|-----------|------------|----------|----------|----|-----|----------|-----|
| Boschismane du Mu-Articulation de la 4º et de la 5º seum.                             | 202        | 197        | 82       | 98        | 115        | 125        | 124 | 120        |            | 101       | 100        | 81       | 36       | 45 | 86  | 87       |     |
| Boschismane de Vro- Milieu de la 4° vertèbre lomhaire.                                | 215        | 176        | 93       | 103       | 122        | 125        | 140 | 123        | 123        | 96        | 100        | 85       | 35       |    |     | 105      |     |
| Momie de l'Amérique Articulation de la 4º et de la 5º méridionale, vertèbre lombaire. | 220        | 200        | 63       | 113       | 122        | 126        | 130 | 115        | 117        | 125       | 115        | 80       | 34       | 50 | 106 | .93      | 180 |
| Momie pérnvienne Articulation de la 4º et de la 5º des Indes orient.                  | 240        | 235        | 90       | 105       | 118        | 133        | 107 | 106        | 70         | 100       | :104       | 73       | 49       | 36 | 91  | 103      | 181 |
| Moyenne des Hottentots et Américains                                                  | 215        | 200        | 86       | 101       | 118        | 126        | 122 | 117        | 101        | 103       | 106        | 81       | 37       | 42 | 92  | 97       | -   |
| Javanaise.<br>Ire Javanaise de Vro-<br>lick.                                          | 245<br>218 | 235<br>204 | 82<br>78 | 93<br>106 | 134<br>112 | 138<br>112 |     | 117<br>102 | 107<br>118 | 105<br>92 | 110<br>100 | 90<br>81 | 38<br>35 | 57 | 98  | 83<br>90 | 20  |
| 5 2º Javanaise de Vro-                                                                | 218        | 206        | 82       | 106       | 127        | 127        | 125 | 118        | 118        | 101       | 111        | 81       | 40       |    |     | 105      |     |
| 6 3º Javanaise de Vro-<br>lick.                                                       | 218        | 19%        | 81       | 104       | 110        | 115        | 125 | 82         | 115        | 103       | 111        | 81       | 35       |    |     | 90       |     |
| Moyenne des bassins malais                                                            | 225        | 210        | 63       | 102       | 120        | 123        | 119 | 105        | 114        | 100       | 108        | 83       | -37      | 57 | 98  | :92      | -   |
| Moyenne des 9 bassins mongols                                                         | 220        | 205        | 83       | 102       | 119        | 125        | 120 | 112        | 108        | 102       | 107        | 82       | 37 :     | 45 | 93  | 95       | -   |

| Nº 3. — Tableau des moyennes extraites de Vroliek. |     |     |    |     |     |     |     |     |     |    |     |    |    |   |   |     |   |
|----------------------------------------------------|-----|-----|----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|----|-----|----|----|---|---|-----|---|
| Moyenne des 3 Négresses de Vrolick                 | 214 | 191 | 87 | 98  | 114 | 119 | 115 | 103 | 113 | 90 | 97  | 85 | 35 |   |   | -99 |   |
| 1 Boschismane de Vrolick                           | 215 | 170 | 93 | 103 | 122 | 125 | 140 | 123 | 123 | 96 | 100 | 85 | 35 | _ | _ | 105 | - |
| Moyenne des 3 Javanaises de Vrolick,               | 218 | 202 | 80 | 105 | 116 | 118 | 120 | 100 | 117 | 98 | 107 | 81 | 37 | _ | _ | 95  | Г |

## DE LA PARALYSIE ATROPHIQUE GRAISSEUSE DE L'ENFANCE,

Par le D' DUCHENNE (de Boulogne) fils,

La forme spéciale de paralysie infantile, que nous étudions ici sous le nom de paralysie atrophique graisseuse de l'enfance, a attiré l'attention de nombreux pathologistes et donné lieu , depuis la fin du siècle dernier, à des travaux fort importants. Elle a été décrite successivement sous le nom de paralusie essentielle , paralysie des petits enfants, paralysie temporaire ou persistante, paralysie spinale. Mais toutes les monographies publiées sur ce sujet ont un défaut commun : le diagnostic différentiel est obscur, et on v trouve beaucoup d'observations rapportées comme des maladies de cette espèce et qui appartiennent à d'autres formes de paralysies dont la cause est tout autre et dont la marche est essentiellement différente. Cette confusion dépendait de ce qu'on ne connaissait pas à cette époque de moyen bien certain de diagnostic, et ce n'était qu'à un moment où la maladie datait déià de longtemps et avait produit d'incurables difformités, qu'on arrivait à en bien constater la nature. Les recherches de M. le Dr Duchenne (de Boulogne), sur la physiologie et la pathologie. électro-musculaire des mouvements des membres, ont surtout contribué à éclairer ce qu'il v avait d'obscur dans cette importante affection de l'enfance, et, grâce à elles, il a pu, dès 1855 (1), en établir à la fois le diagnostic, le pronostic et le traitement.

Note travail actuel est la confirmation des opinions qu'il avait avancées à cette époque. Nous avons, dans l'espace de deux ans, observé ou recueilii, soit à sa consultation, soit à sa clinique, plus de cent observations, dont aucune n'est en désaccord avec celles qui servent de base à son premier travail. Nous les avons étudiées et analysées d'après la méthode et par les procédés qu'il indiquait dans ce mémoire.

La paralysie que nous décrivons a reçu les noms les plus différents et a été attribuée aux causes les plus diverses. Les uns n'y ont vu qu'une paralysie essentielle et ont rejeté toute lésion cen-

<sup>(1)</sup> Paralysie atrophique graisseuse de l'enfance (Gazette hebdom., 1855).

trale, d'autres ont invoqué des causes rhumatismales, d'autres enfin ont accepté une lésion de la moelle. De là les dénominations les plus diverses. M. le D' Duchenne (de Boulogne) a proposé le nom de paralysie atrophique graisseux de l'enfance, nom tiré de l'état des muscles après une certaine durée de la maladie. C'est cette dénomination que nous avons adoptée ici, car elle s'applique à une lésion constante vers une certaine époque de la paralysie, tandis que la lésion spinale, quoique des plus probables, n'est pas encore entièrement démontrée comme existant dans tous les cas.

Sans nous étendre davantage sur l'historique de cette maladie, nous entrons immédiatement dans l'étude de sa symptomatologie.

#### Sumptomatologie et marche.

Nous ne saurions mieux tracer le tableau de la paralysie atrophique de l'enfance, que d'en rapporter une observation suivie depuis son début iusqu'à l'atrophie bien confirmée.

Observation I.e. — Paralusie atrophique graisseuse généralisée à son début : diminution progressive de la paralusie aujourd'hui localisée dans un certain nombre des muscles des deux membres inférieurs. - X..... (Michel), de Marseille, âgé de 25 mois, est amené à la consultation de M. Duchenne (de Boulogne), au mois de décembre 1862. A l'âge de 10 mois cet enfant, qui jusque-là s'était toujours bien porté et avait fait ses deux premières dents sans aucun accident, fut pris, au moment où percaient les incisives de la mâchoire inférieure, d'une fièvre qui dura quatre jours, avec inappétence, diarrhée légère, quelques vomissements, mais pas de convulsions. Dès le troisième jonr, on reconnut que l'enfant ne remuait plus un seul de ses membres, et qu'il ne pouvait soutenir la tête. Cet état dura dix jours, puis les mouvements de la tête sur le cou revinrent, et au bout de trois mois tous les muscles des deux bras avaient successivement repris leurs fonctions, à l'exception du deltoïde droit, qui resta paralysé pendant huit mois. L'impuissance des membres inférieurs semblait à peu près complète; mais à aucun moment de la maladie on ne reconnut de perte ou même de diminution dans la sonsibilité.

Exemen du 15 dècembre 1802. — Les membres inférieurs sont à peu près complètement immobiles; aucun de leurs segments, à l'exception du piet gauches ur la jambe, ne pouvait is emouvoir. Couchés sur un plan horizontal, l'enfant ne pouvait ni se relever, ni changor de position. L'atrophio des membres inférieurs était très-considérable et leur température notablement diminuée. A droite, par l'exploration déctrique, on constate l'absence des fessiers, des adducteurs, des extenseurs de la jambo sur la cuisse, des fléchiscurs du pied sur la jambo. A la région postérieure de la jambo et de la cuisse, on sentait se contracter faiblement quelques faisceaux stolés. Un seul muscle était très-dévelopel, trop développé même, car il était rétracté et maintenait la cuisse dans une flexión continue sur le bassin : c'était le muscle feat trafai late.

A gauche, on ne trouvait de bien vivants que les fossiers et tous les moteurs du pied sur la jambe, à l'exception du jambier antériour, qui réagissait très-faiblement par l'électrisation. Au niveau des muscles paralysés on ne constate aucune altération de la sensibilité soit en plus, soit en moins.

A l'exception des parties atrophiées, le développement de l'enfant s'est fait d'une façon normale, il a la taille et la force d'un enfant de son âge. Il n'a éprouvé ni trouble, ni retard dans son intelligence qui paratt même fort précecc. Les fonctions digestives s'accomplissent régulièrement. L'enfant est d'un caractère gai et vif.

Cette observation nous offre un tableau assez complet de la façón dont se comporte, dans la plupart des cas, la paralysis entenphique de l'enfance. Mais, pour étudier cette affection avec les détails qu'elle mérite, il importe de la diviser en deux périodes qui présentent chacune des phénomènes essentiellemient différents. La première, que nous désignerons sous le nom de période de paralysis, comprend le début de la maladie et tout le temps pendant lequel il n'existe que de la paralysis simple. La seconde commence au moment où les muscles éprouvent dans leur tissif une altération organique, dont le résultat final est letir transformation en gräise j c'est celle que nous appellerons période de dégénérezence.

#### A. Période de paralysie.

Le début de la paralysie atrophique de l'enfance est caractérisé d'ordinaire par des accidents fébriles légers, qui surviennent ou avant l'évolution dentaire, ou pendant cette évolution, ou après. Cette fièvre s'accompagne quelquefois de diarrhée, de vomissements, de convulsions; mais ces symptômes peuvent faire complétement défaut; elle dure de quelques heures à quinze jours, souvent avec si peu d'intensité, que les parents ne s'en inquêtent pas. On s'aperçoit qu'un enfant est indisposé, qu'il ne tette pas, qu'il a quelques convulsions, qu'il louche unt peu; on attribue ces accidents à la dentition, on couche l'enfant, et si, quelques heures après, on le relève, on s'aperçoit de l'immobilité d'un ou plusieurs de ses membres. La fièvre ne disparaît pas toujours aussitôt l'apparition de la paralysie, elle persiste qu'élque-fois huit ou dix jours après son début. D'autres fois la paralysie survient dans le cours d'une fièvre éruptive, d'une fièvre intestinale légère de forme typhoide ou s'accompagne d'un délire de peu de durée. La façon dont commence la paralysie n'est pas constamment la même. Nous allons successivement étudier ses différentes formes de début.

J'ai observé plusieurs cas dans lesquels la paralysie a récidivé. En voici deux exemples :

Obs. II. - Paralusie du membre inférieur gauche : commencement de guérison. Nouvelle attaque de paralysie dans le même membre pendant le cours d'une rougeole; atrophie de ce membre. - Mic Vidon (Marie), âgée de 4 an et demi, fut adressée à M. Duchenne (de Boulogne), par M. le D' Bouvier, en septembre 1863. Deux mois avant, pendant une fièvre légère, sans autre symptôme, et qui dura un jour à peine, l'enfant fut frappée de paralysie du membre inférieur gauche. L'examen électro-musculaire montra que l'irritabilité électrique s'était conservée dans tous les muscles du membre paralysé; après huit excitations électriques, les mouvements du pied sur la jambe et de la jambe sur la cuisse commençaient à se faire, avec faiblesse il est vrai, lorsqu'il survint une rougeole, et le traitement fut suspendu pendant six semaines environ. Quand l'enfant nous fut représentée, non-seulement le résultat obtenu était perdu, mais la contractilité électrique avait complétement disparu dans les muscles de la région antérieure de la cuisse, et était à peine sensible dans les muscles de la jambe. Depuis lors, le membre a beaucoup maigri et n'execute plus le moindre mouvement.

Dans le fait sulvant, à deux attaques de paralysie ayant offert la forme temporaire décrite par Kennedy en a succède une troisième, suivie cette fois de dégénérescence des muscles.

Ons. III. — Paralysiss temporaires du membre inferieur gauche ayant durf l'unc cinq jours, l'autre quinze; rougacie; paralysis atrophique du même membre. — Playe (Joseph), garçon de 19 mois, de bon tempément, blen développé et plein d'intelligence, est amené à la consultation du D'Duchenne (de Boulogne), au mois d'octobre 1892. Il y a cinq mois, sans autres symptômes, il fut pris d'une impuissance complète de mouvoir le membre inférieur gauche et poussait des cris lors-

qu'on y touchait. Guórison subite après cinq jours. Au bout de cinq semaines, mais cette fois avec un peu de fiver, réapparition dans lo mémie membre de la paralysie, qui dura quinze jours. Ensuite l'enfant marcha bien jusque il y a six semaines; à cette époque, il surviut une rougeole, en même temps que perçaient deux incisives, et depuis ce moment il y a paralysie complète du membre inférieur gauche.

À l'examen diectro-musculaire, on trouve la contractilité diminuée dans tout le membre inférieur gauche, sans qu'elle ait disparu dans aucun muscle; les extenseurs de la jambe sur la quisse sont moins contractiles. Tous les mouvements volontaires sont abolis. Il existe une contracture des extenseurs du pied et un commencement d'équin. Impossibilité de relever le pied sur la jambe et la jambe sur la cuisse; annaigrissement de tout le membre malade, sans qu'il y ait encore de différence de longueur avec le membre sain. Calorification très-diminuée. Ce jeune enfant a été traité à plusieurs reprises par l'électisation en 1850 et 1864. L'extension de la jambe sur la cuisse est revenue, mais elle est encore très-faible. Les muscles de la région antérieure de la jambe n'ont pas donné signe de vie. Le membre est plus chaud, un peu moins grêle; il y a à peine 4 centimètre de diminution dans a longueur.

Chez un certain nombre de nos jeunes paralytiques qui avaient tét paraplégiques au début, nous avons vu un membre se pararalyser et s'atrophier d'abord, tandis que le membre opposé reprenait toute sa force et ses mouvements; puis, plus tard, le membre guéri perdait à son tour et insensiblement, sans nouvel accident fébrile, quelques-uns de ses mouvements et on constatait la dégénérescence d'un ou de plusieurs de ses muscles. Le fait suivant en offre un curieux exemble.

Ons. IV. — Paraphigic au dibut; putrison du membre inferieur droit; us an après, atrophic da jembiur antérieur du mieme côté.— Lu. (Honri), agé de 5 ans, né 8 Rio-laneiro, a ou, à l'âge de 2 ans, sans cause connue, à un moment où il ne faisait pas de dents, une fièvre accompagnée de quelques convulsions, qui a duré trente-six heures, et à la suite de laquelle les deux membres inférieurs ont été paralysés. Après quelques semaines, les mouvements étaient revenus, à l'exception de ceux de la jambe et du pied gaucho. L'enfant fut adressé à M. Duchenne (de Boulgon), en 1895, trois ans après le début de sa paralysie, o til constata que les moteurs du pied sur la jambe gauche avaient perdu et leurs mouvements physiologiquos, et lour contractiité diectrique, à l'exception du tricops sural ot du jambier antérieur, du celle-ci était cependant très-peu développée. Du cété droit,

l'exploration physiologique et électro-musculaire ne laissait voir aucune altération de motilité. Un traitement électrique fut dirigé régulièrement sur les muscles paralysés et atrophiés, et après plusieurs semaines quelques mouvements volontaires apparurent dans l'extensour commun des orteils. Al longue, ce muscle parut gapar un peu de motilité et de nutrition, mais trop peu malheureusement pour neutraliser la flexion adductrice produite par le jambier antérieur et empécher l'attiude du pied en varus.

Un an après, les mouvements du pied du côté opposé ayant paru anormaux, l'enfant fut ramené à M. Duchenne, qui constata alors que le jambier antérieur d'oit était entièrement atrophié etne se retrouvait plus par l'exploration électrique; la flexion volontaire du pied ne pouvait plus se faire que d'ann l'abduction. Il est à noter que ce jeune garçon n'avait pas eu de flèvre ni d'autre accident qui eût pu annoncer pur rechute.

Nous counsissons deux autres observations à peu près identiques se rapportant à deux petites filles chez lesquels il est survenu graduellement et sans manifestation (ébrile une atrophie du jambier antérieur, plusieurs années après l'apparition de la même maladie dans le membre onosé.

Dans un petit nombre de cas la paralysie, au lieu de suvrenir brusquement et d'être complète aussitôt son début, a marché graduellement. Dans cette forme, quelques jours après la cessasation d'une fièvre légère, on voit l'enfant qui, pendant son indisposition et après, exécutait tous ses mouvements, remuer d'abord le bras ou la jambe avec une certaine difficulté, puis, au bout de quelques semaines, ces membres deviennent tout à fait inertes.

Il ne semble pas que la paralysie soit toujours précédée ou accompagnée de douleurs dans les parties où elle apparatt. Chez un certain nombre de malades, les parents nous ont affirmé qu'ils pouvaient remuer impunément les membres paralysés; mais chez d'autres ils ne pouvaient leur imprimer le moindre mouvement sans arracher des cris, et le contact seul des draps du lit était douloureux.

La plupart des paralysies de l'enfance survenant à l'époque de la dentition, les petits malades sont trop jeunes pour rendre compte de leurs sensations, et le médecin en est réduit aux signes objectifs. Mais, dans quelques cas exceptionnels, la paralysie est sur-

IV.

venue à un âge plus avancé de la vie et le malade a pu rendre compte des symptômes que lui-même éprouvait.

Oss. V. — Paralysia atrophiqua du membre inférieur droit surceaux à donas, dadeurs dans tout le membre, enporréasement du pied au début, fébre de quinze jours. — M. X....., âgé de 15 ans, a éprouvé, à l'âge de 10 ans, une douleur spontanée s'étendant de 18 hanche à l'extréméd a pied droit, s'accompagnant de fièvre et arrachant des cris. Cet état, qui dura quinze jours, se complique d'une impossibilité de remuer le membre inférieur droit, de s'appuyer dessus ni de marcher. Le pied semblait engourdi, mais la sensibilité de la peau était intacte, et il n'existait de paralysis ni de la vessie ni du roctum. Revenu à la santé, il continua ses études et marcha à l'aide d'une béquille. Après dix-hult mois, les mouvements de la jambe sur la cuisse revinrent, mais le membre entier resta très-amaigri', et le pied se déforma progressivement.

Exemen en fevrier 1863. Par l'exploration électro-musculaire à la région antérieure de la jambe droite, on trouve la contractilité électrique abolie dans tous les muscles animés par le sciatique popité externe, et conservée, quoique diminuée, dans la plupart de ceux innervés par le sciatique popitié interne. Les jumeaux répondent moins à l'excitation que dans l'état normal, et il faut, pour les faire contracter, ainsi que les muscles profonds de la partie postérieure de la jambe, exciter le tronc du nerf sciatique popité interne. La contractilité électrique est aussi diminuée dans chacun des muscles de la cuisse. Les féchisseurs des orteils ne répondent pas à la fardisation, et l'abaissement des orteils n'e lieu que par les interosseux. L'adducteur du gros orteil ne se réprotuve pas.

Il existe un équin varus du pied droit porté jusqu'à la semi-luxation de l'articulation tarso-métatarsienne. L'extension et la flexion de la cuisse sur le bassin et celle de la jambe sur la cuisse sont normales; l'extension du pied sur la jambe se fait encore avec assez de force, la flexion des orteils n'a lieu que dans les premières phalanges. Le membre est amaigri dans toute son étendue; il est de 3 centimètres et demi plus court que le gauche.

Cette observation concorde avec celle des enfants du premier áge, où nous avons vu la sensibilité exaltée dans le membre sain peudant la durée de la période fébrie. Mais, aussitôt que la paralysie existe seule, tout trouble de la sensibilité, soit en plus, soit en moins, disparaît. La sensibilité eutanée, aussi bien que la sensibilité musculaire, reste égale du côté sain et du côté malade anssi longtemps qu'il y a de la paralysie simple.

Nous avons remarqué qu'il existait un certain rapport entre

l'âge où survenait la paralysie et la durée des phénomènes fébriles : ainsi c'est surtout quand l'affection apparaît dans l'es premiers mois de la vie qu'on a noté l'absence de fièrve ou une fièrre si éphémère qu'elle avait échappé aux parents. A mesure qu'on s'éloigne de la naissance, on constate une plus grande intensité dans les symptômes du début, et dans les rares paralysies atrophiques qui surviennent entre 6 et 40 ans on voit la fièrre se prolonger jusqu'à quinze jours.

L'intensité et la durée de la période aiguë, chez deux enfants paralysés à peu prês vers le même âge, ne sont pas en rapport avec l'étendue et la gravité de la lésion musculaire. A une fièvre éphémère des plus légères peut succéder une paralysie avec dégénérescence rapide ou qui se prolongera indéfiniment; à des phénomènes de début heaucoup plus formidables en apparence peut faire suite une paralysie qui guérira en quelques jours presque entièrement et ne causera de lésion plus prolongée que dans un seul muscle ou même une portion de muscle; c'est ce que prouvent les deux observations suivantes.

Obs. VI. - Paralysie du bras droit survenue dans l'espace d'une nuit, disparition rapide de la contractilité électrique dans les muscles du bras et de l'épaule, persistance de la paralysie. - Marie Bretonne, âgée de 45 mois, de bonne santé habituelle, n'avait éprouvé jusqu'alors qu'une petite fièvre avec diarrhée et vomissements au moment de l'évolution de ses premières dents. Le 10 juin 1863, l'enfant s'était couchée bien portante près de sa mère, qui l'allaitait encoro. Au milieu do la nuit. celle-ci la prit pour lui donner le sein et s'apercut que son bras droit était complétement inerte. Au bout de trois jours, les mouvements revinrent incomplétement dans la main et le poignet. Pendant tout ce temps, l'enfant n'avait témoigné aucune douleur quand on remuait son membre malade, et continuait à teter comme d'habitudo. Elle fut amenée à M. Duchenne (de Boulogne) cinq jours après le début de sa paralysie. Nous constatons alors la perte complète de tous les mouvements de l'avant-bras et de ceux de l'épaule. Les mouvements de flexion dos doigts et du poignet, ainsi que ceux des muscles de l'éminence thénar, étaient revenus, mais l'extension des poignets et des doigts était abolie. A l'examen électro-musculaire, nous trouvons la contractilité électrique fort affaiblio dans lo deltoïde, un peu moins dans le biceps et le triceps. Les muscles animés par le nerf médian se contractent faiblement ; coux qui sont sous la dépendance du nerf cubital sont encore plus lésés. Il y a déjà un amaigrissement sensible de tout le membre, surtout au niveau de l'articulation scapulo-humérale, qui semble sous-cutanée; la calorification des parties paralysées

En présence d'une lésion si récente, on songer à porter une médication directe sur la colonne vertébrale; des vésications, des since pismes, furent appliqués sur la région cervicale, au niveau du plexus brachial, et on commença de suite l'électrisation des muscles paralysés.

Après un mois, la petite malade faisait l'extension et la flexion des doigts et du poignet, et les mouvements de promation, quand le coude et l'avant-bras étaient soutenus. La supination restait abolie, ainsi que la flexion et l'extension de l'avant-bras sur le bras et les divers mouvements d'élévation de l'épaule. La contractilité électrique, qui avait augmenté dans les muscles de l'avant-bras avec le retour des mouvements physiologiques de la main, avait entièrement dispardans les muscles életorde, biceps, brachial antérieur et triceps. Elle était revenue, ainsi que les mouvements, dans les muscles sus et sous-épineux et rand nectoral. L'évaule et les bras étaient édétaires.

Nous avons revu cette malade en 4864. L'atrophie des muscles paralysés avait encore augmenté, et les courants d'induction les plus forts n'y pouvaient réveiller la moindre contraction.

Obs. VII. - Paralysie du membre supérieur droit, précédée de cinq jours de fièvre et d'accidents gastriques, retour partiel du mouvement après quatre jours ; guérison complète en deux mois , sauf une portion du deltoïde. - Élisa Roy, âgée de 43 mois, est amenée à la consultation de M. Duchenne, au mois de décembre 1862, avec une paralysie du même membre datant de quatre jours. Cette paralysie a été précédée d'une fièvre de cinq jours, pendant laquelle l'enfant a crié, refusé le sein, a été prise de diarrhéo et de vomissements, sans convulsions ; l'enfant no perce pas de dents en ce moment. La paralysie , qui était d'abord complète, est limitée, le quatrième jour, au deltoïde et aux fléchisseurs de l'avant-bras ; la contractilité est diminuée dans ces muscles, surtout dans le deltoïde, où il v a déià de l'amaigrissement. Cette enfant est immédiatement soumise à la faradisation, et deux mois après on constate le retour des mouvements dans les fléchisseurs de l'avantbras et dans le tiers moyen du deltoïde ; le tiers antérieur de ce muscle ne conserve que très-peu de contractilité électrique ; le tiers postérieur n'en a plus du tout.

Dans un certain nombre de cas, il n'y a pas eu au début d'accidents fébriles appréciables. Je ne donnerai pas comme des paralysies atrophiques survenues sans fiétre celles que les parents ont reconnues le matin en levant leur enfant. Il a pu y avoir dans ces cas une fièrre assez courte et assez légère pour échapper à leur observation. Mais, duand l'emânt a été subitement frappe de paralysie en plein jour, en pleine santé, sans manifester de douleur, sans cesser de prendre le sein, quelquefois au milieu de ses jeux, il est difficile d'aflirmer que la période fébrile a échappé à ceux qui l'entouraient, et il faut bien reconnaître qu'ici elle a totalement fait défaut.

Quoi qu'il en soit, sur 70 observations que nous avons recueillies, nous avons pu obtenir les renseignements suivants quant à la durée de la période fébrile à l'origine de la maladie;

Dans 7 cas il n'y a pas eu de fièvre appréciable, et l'enfant a été paralysé, en pleine santé, au milieu du jour, sans le moindre dérangement intestinal ou autre.

Dans 1 cas, la fièvre n'aurait duré qu'une heure,

Dans 4 autre, deux heures:

Dans 44 cas, toute une nuit;

Dans 2 cas, onze jours:

Dans 6 cas, de deux à trois jours;

Dans 7 cas, quatre jours;

Dans 5 cas, cinq jours;

Dans 3 cas, huit jours;

Dans 1 cas, dix jours; Dans 1 cas, quinze jours.

Dans les 25 autres observations, ou la période fébrile avait échappé aux parents, ou les enfants étaient alors en nourrice, et on n'a pu obtenir un récit exact de l'origine de la maladie.

En recherchant l'âge auquel se sont produits les accidents de paralysie, nous arrivons aux résultats suivants :

Dougo ioung annàs la naissanao

| Douze jours apres la naissance |
|--------------------------------|
| A l'âge d'un mois              |
| A deux mois                    |
| De quatre à six mois           |
| De six mois à un an            |
| De un an à dix-huit mois 2     |
| De dix-huit mois à deux ans    |
| De deux à trois ans            |
| De trois à quatre ans          |
| A sept ans                     |
| A dix ans                      |
|                                |

Dans 13 cas nous avons vu des convulsions accompagner ou précéder la fièvre, et l'abolition du mouvement.

Dix-huit fois la maladie est survenue pendant le cours d'une évolution dentaire.

Ces résultats statistiques ne s'éloignent pas de ceux annoncés par M. le D' Henry Roger, à sa clinique de l'hôpital des Enfants. En effet, sur 17 affections de cette espèce qu'îl a eu l'occasion d'observer, il a constaté qu'une fois la paralysie est survenue quelques jours après la naissance, une autre à 1 mois, 9 entre 10 et 20 mois, et une à 4 ans

Nous pouvons conclure de ce tableau que la paralysie atrophique a sa plus grande fréquence entre 10 et 20 mois, c'est-àdire à l'époque de l'évolution dentaire. Nous reviendrons plus tard sur la part qu'il faut accorder à cette évolution comme cause de la maladie qui nous occurse.

Si nous étudions les différentes formes qu'a affectées la paralysie à son début, nous trouvons:

25 paralysies complètes du membre inférieur droit ;

7 paralysies complètes du membre inférieur gauche;

10 paralysies complètes du membre supérieur droit ou gauche;

2 paralysies complètes des membres supérieurs des deux côtés;

9 paraplégies ;

1 hémiplégie:

5 paralysies généralisées aux quatre membres;

1 paralysie des muscles du tronc et de l'abdomen ;

2 paralysies croisées (membre supérieur droit et inférieur gauche).

La paralysie généralisée à son début tend, dans le plus grand nombre des cas, à se localiser petit à petit dans un certain nombre de muscles. Ne voulant pas trop multiplier nos observations, nous renvoyons, pour l'étude de la marche rétrograde de la paralysie atroplique, aux observations I, VI et VII.

que la paralysie soit générale ou localisée dans un membre à son début, le retour partiel du mouvement se fait dans un ordre qui n'est pas en relation avec l'innervation de tel ou tel groupe musculaire et qui semblerait capricieux si, comme nous le démontrerons en traitant du pronostic, l'examen électro-musculaire ne venait pas nous donner la notion exacte de la lésion individuelle de chacun des muscles et de la durée probable de la porte de leur motilité. En même temps qu'un membre demeure paralysé, il s'amaigrit plus ou moins promptement; les saillies musculaires disparaissent, les saillies osseuses semblent devenir sous-cutanées, la peau devient plus rugueuse, et la couche de tissu cellulaire qui la double s'épaisait. Les veines sous-cutanées diminuent aussi de volume, et si on les compare à celle du membre resté sain, on reconnaît qu'elles ont perdu près de la moitié de leur calibre, et que les plus petites ont disparu.

L'amaigrissement rapide d'un muscle paralysé correspond d'ordinaire à une altération profonde de sa nutrition, et coïncide avec une diminution notable et prompte dans sa contractilité musculaire. Sans être l'indice d'une dégénérescence déjà en voie de se produire, elle signifie que cette dégénérescence aura lieu en peu de temps, dans un avenir prochain. Nous reviendrons sur ce point en traitant du pronostic.

La lésion de nutrition ne porte pas sur les muscles seulement; quelquefois, après sept ou huit mois de paralysie, on reconnaît une différence avec le membre sain dans la longueur du membre malade, différence qui dépasse déjà 1 centimètre; mais, en général, la lésion osseuse a une marche plus chronique et fait surtout des progrès pendant la période de dégénérescence musculaire. J'en donnerai comme preuve le fait suivant:

Obs. VIII. - Paralysie du membre inférieur droit ; guérison ; faiblesse du jambier antérieur et du droit antérieur de la euisse ; raecoureissement de 4 centimètres, - Mile Alix Viot, àgée de 5 ans, est amenée à M. Duchêne (de Boulogne), au mois de mai 4864. A l'ago de 17 mois, trois semaines après une rougeole, elle fut prise de fièvre, sans convulsion ni accident gastrique, et vingt-quatre heures après le membre inférieur droit était paralysé. Quand on voulait toucher ou mouvoir sa jambe, l'enfant poussait des cris; elle accusait aussi une douleur violente le long du rachis, surtout à sa partie inférioure. Le membre est resté ontièrement paralysé pendant neuf jours, mais la sièvre avait cessé dès le second jour; puis les mouvements de la jambe sur la cuisse et celui des ortoils sur le pied sont successivement revenus. Depuis lors l'enfant a marché, mais on boitant, et elle faisait des chutes fréquentes. On ne constata pas dans la première année de la paralysie, de différence notable dans la longueur des membres. Mais, vers 3 ans et demi, elle commença à boitor plus fort, et en trouva que le membre inférieur droit était plus court de 2 centimètres.

Aujourd'hui , on constate qu'il reste une faiblesse dans le mouve-

ment d'extension de la jambe, que le pied se relève en valgus, et que ni la volonté, ni l'excitation électrique ne pouvent faire contracter le jambler antérieur. La différence entre les deux membres dépasse 4 contimètres.

La température des parties malades subit un abaissement qui va jusqu'à 5 ou 6 degrés; les membres paralysés, s'ils ne sont pas soigneusement couverts, se refroidissent avec promptitude, et il faut des frictions et des massages prolongés pour y ramener une chaleur qui ne se maintient jamais au niveau de celle du membre sain

Quelle est la durée de la paralysie sans transformation des muscles? On ne peut rien dire de bien certain à cet égard. Nonseulement les malades présentent les plus grandes différences individuelles sur ce point, différences qui ne sont nullement en rapport avec le plus ou moins de gravité des symptômes initiaux, le plus ou moins d'étendue de la paralysie; mais dans le même membre entièrement paralysé au début, on voit certains muscles retrouver leurs mouvements au bout de quelques heures, de quelques jours ou de quelques semaines, d'autres, au contraire, rester paralysés des mois ou des années, sans altération de leurs éléments, tandis que les muscles voisins, recevant leur innervation des mêmes troncs nerveux, s'atrophient promptement et subissent en quelques mois une lésion profonde dans leur nutrition (disparition des stries transversales, puis des fibres longitudinales, granulations amorphes et finalement graisseuses). Dans quelques cas, l'atrophie est tellement rapide et profonde, que l'altération de tissu semble complète en quelques semaines, comme dans le fait suivant :

Oss. N. — Paralysis atrophique du membre supérieur droit; trois jours de fièrer; perte de la contractilité du deltoïde au bout de cinq jours; atrophic compiléte de comuned en un mois. — X..... (Incques), enfant de 10 mois, est amené à M. le D'Duchenne (de Boutegne), en août 1863, trois jours après le début de sa paralysic. Cet enfant, qui a quatre dents, a été pris pendant deux jours de fièvre avec vomissement. La mil du troisième jour, la mère, qui avait son enfant couché près d'elle, s'aperçut que son bras droit restait inerte. Cinq jours après, nous examinons l'enfant et nous constatons l'impossibilité de remuer l'épaule, où la contractilité du deltoîde était déjà fort diminué; les mouvements de flexion ot d'extension de l'avant-bras sur le bras ne s'faisant pass; ceux de la main et des doites étaient déli revenus.

Des vésicatoires furent appliqués à plusieurs reprises sur la région cervicale du rachis, et l'excitation électrique du membre fut commencés immédiatement.

Après un mois, l'épaule était déjà si amaigrie, que l'articulation semblait sous-cutanée et que la saillie du deltoïde avait totalement disparu; le courant le plus fort ne révélait pas la moindre contraction dans ce muscle.

Le traitement, continué jusqu'à aujourd'hui, a ramené la nutrition et les mouvements de l'avant-bras sur le bras, mais l'épaule reste inerte et décharnée.

D'autres muscles ont une tendance à se transformer rapidement. Nous citerons à la jambe le jambier antérieur, à la main les muscles de l'éminence thénar et les interosseux.

Pendant toute la durée de la période paralytique, après la cessation des accidents fébriles du début, quand ils ont existé, la santé générale des enfants n'est nullement altérée; on remarque que presque tous se développent parfaitement, sans souffiri plus que d'autres des indispositions naturelles au premier âge. Ils n'accusent ni douleurs, ni sensibilité dans les membres privés du mouvement. Leur intelligence est vive et leur caractère généralement zai.

## B. Période de dégénérescence.

Comme nous l'avons dit plus haut, l'altération du tissu musculaire commence aux moments les plus variables, non-seulement suivant les individus, mais chez le même individu dans les muscles d'une même région. L'amaigrissement du membre, qui constitue le premier degré de l'atrophie, débute dans certains cas quelques jours après l'apparition de la paralysie; dans d'autres, au contraire, un membre reste en tout ou en partie paralysé sept ou huit mois avant d'être sérieusement atteint dans sa nutrition. C'est principalement l'examen de la contractilité musculaire qui doit nous guider dans l'étude de ce point important de la paralysie atrophique de l'enfance.

Quand après huit à dix mois de paralysie, on ne voit pas reparaître la contractifité électrique dans un muscle, il y a des raisons de supposer qu'il existe une altération de texture et que dégénérescence graisseuse est en voie de se produire. C'est généralement à cette distance du début que le mouvement revient avec ou sans traitement dans les muscles qui ont été seulement paralysés sans être lésés dans leurs éléments anatomiques; alors ces muscles retrouvent leur contractilité tonique, et, n'étant plus équilibrés par ceux dont la nutrition est altérée, ils entraînent les membres dans leur sens, se rétractent à la longue, et deviennent la cause de déformations articulaires et des pieds bots les plus divers.

Le système osseux s'atrophie aussi pendant cette période avec plus de rapidité (1). C'est à ce moment qu'on voit le membre ma lade s'arrêter dans son développement (obs. VIII), et rester quelquefois de 5 centimètres plus court que le membre sain. Ces différences extrêmes sont rares, la diminution de longueur habituelle s'arrête entre 2 et 3 centimètres. Aucune paralysie atrophique, même quand les muscles ont entièrement retrouvé leurs mouvements, à l'exception d'un ou deux, n'échappe à l'atrophie des ou

Ons. X. — Parabysie du membre inférieur gauche à 2 aus; guérison compléte sauj une faiblesse dans le droit authireur de la cuisse; raccourcissement de 8 centimetres. — M..... (M.). (de Meuux), âgé de 10 ans, a en paralysie du membre inférieur gauche, qui a guéri. Seulement, l'extension de la jambe sur la cuisse est toujours restée affaiblie, et buit ans après la paralysie on constate que le droit antérieur de la cuisse gauche reste plus amaigri et répond plus mal à l'excitation électrique que celui de côté droit. Telle est la soule id-sion musculaire qui reste aujourd'hui. Mais, si on mesure le membre inférieur gauche, de l'épine illique antérieure et supérieure à la mal-léole sterane, on constate une différence de longueur de 8 centimè-tres avec le côté sain. Pour marcher, l'onfant est obligé de portre une chaussure avec une semelle de cette épaisseur, ce qui le fatigue ex-

On voit par ce fait que la lésion de nutrition osseuse n'est pas en proportion avec celle des muscles et que dans un membre où il ne reste qu'un seul muscle incomplétement atrophié, il peut y avoir une diminution énorme dans la longueur des os. Cette disproportion entre les deux lésions est due probablement à ce

<sup>(1)</sup> Heine et Richard (de Nancy) ont beaucoup insisté sur cette altération de nutrition des os, On consultere avec intérêt le mémoire de ce dernier dans le Butletin de thérapeutique, 1849, p. 120.

que dans ces derniers cas l'altération médullaire centrale a porté principalement sur les tubes nerveux primitifs destinés à la nutrition osseuse.

A la suite des paralysies atrophiques du membre supérieur, on oit se produire la même lésion osseuse. Les os du côté malade restent plus gréles et plus courts; la main est plus petite que du côté sain. Il y a quelquefois une différence de 6 centimètres dans la longueur totale des deux membres supérieurs.

La diminution dans le calibre et le nombre des vaisseaux est encore plus sensible à cette période de la maladie; un grand nombre ont complétement disparu. La peau est épaisse, incolore, et des frictions énergiques ne peuvent y produire une coloration plus rosée. La température est aussi abaissée de 7 à 8 degrés. Heine a vu le refroidissement aller jusqu'à 44º Réaumu dans des atrophies de l'enfance datant de plusieurs années). Les membres atrophiés se refroidissent rapidement dans un milieu qui laisse insensibles les parties saines, et ne se réchaussent qu'à grand'-peine à force de frictions.

Bien que guéris, les muscles qui ontretrouvé lemouvement, s'ils sontrestés plusieurs mois paralysés, participent à l'amaigrissemet général du membre et ont une vigueur et un développement moindre que ceux du côté respecté par la paralysie. Il ne faut pas trop se plaindre de cette faiblesse relative; car si ces muscles retrouvaient toute leur force, en présence de leurs antagonistes encore atrophiés et paralysés, ils entraîneraient dans leur sens le membre ou les segments de membre qu'ils sont destinés à mouvoir avec une telle violence, que les appareils employés pour combattre leur contraction continue seraient impuissants et se briseraient:

Nous donnons à la suite de la symptomatologie le tableau des formes qu'a présentées, dans nos observations, la paralysie atrophique graisseuse arrivée à sa période de dégénérescence.

### ATROPHIR ET DÉGÉNÉRESCENCE.

| Du jambier antérieur droit                 |  |
|--------------------------------------------|--|
| Du même muscle à gauche                    |  |
| Des deux jambiers antérieurs 2             |  |
| Des jambiers antérieur et postérieur       |  |
| Des jambiers antérieur et tricons crural 9 |  |

| MEMOIRES ORIGINAUX.                                                                  |     |
|--------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| Jambier antérieur d'un côté et extenseur commun des<br>orteils de l'autre.           | 3   |
| Jambier antérieur long et court, péroniers latéraux et<br>triceps sural              | 3   |
| Les mêmes muscles, plus le triceps crural                                            | 4   |
| Tous les moteurs du pied                                                             | 4   |
| Les moteurs du pied et le triceps crural                                             | 5   |
| Paraplégies presque complètes                                                        | 5   |
| Paralysie de tout un membre inférieur, y compris les                                 |     |
| fléchisseurs de la cuisse sur le bassin d'un seul côté.                              | 2   |
| Jumeaux et soléaire                                                                  | 2   |
| Interossoux du pied, court fléchisseur et adducteur du<br>gros orteil d'un soul côté | 3   |
| Moteurs de la jambe sur la cuisse                                                    | 2   |
| Deltoïde d'un côté                                                                   | 2   |
| Déltoïde et moteurs du bras d'un seul côté                                           | 7   |
|                                                                                      |     |
| Deltoïde et moteurs du bras des deux côtés                                           | 1   |
| Deltorde, interosseux et éminence thénar                                             | 1   |
| Deltoïde et muscles du bras d'un côté, et extenseur des                              |     |
| orteils de l'autre                                                                   | 2   |
| Interosseux et muscles de l'éminence thénar (main de                                 |     |
| singe)                                                                               | 1   |
| Muscles du côté droit du tronc.                                                      | - 1 |

De l'analyse de ce tableau il résulte: 1º que les muscles qui sont le plus souvent altérés dans leurs éléments, à la suite de la paralysie atrophique de l'enfance, sont le jambier antérieur aux membres inférieurs, et le deltoïde aux membres supérieurs; 2º qu'un membre de la moitié droite du corps est plus souvent paralysé qu'un de ceux du côté gauche; 3º que les membres inférieurs sont-moitié plus fréquemment frappés d'atrophie que les membres supérieurs.

Nous faisons suivre ce tableau de quelques observations qui nous paraissent offrir de l'intérêt au point de vue des parties affectées

Oss. XI. — Paralysic partialle eroisie, membre supiriaur droit et inferieur gauche. — Jollin (Alexandre), agé de 2 ans et domi, do Nogent-sur-Marne, a été paralysé des quatre membres en nourrice, on ignore exactoment à quello époquo, mais sans indisposition assez sérieuse poir q'on ait eru d'evoir prévenir les parents. La paralysis a complétement disparu dans les membres supériour droit ot inférieur guache, mais depuis quatre mois qu'il est de retour dans sa famille, on y a constaté que le bras gauche demeurait immobile et que la jambe droite exécutait mal ses mouvements. Il est adressé à M. Duchenne (de Boulogne), en février 4864, par MM. Bouvier et Reveil.

A l'examen physiologique, nous constatons que l'extension de la cuisso sur la jambe droite est affaiblie, que la fiexion du pied sur la jambe est faible et ne dépasse pas l'angle droit, tandis que l'extension du pied est très-énergique. Il existe un équin au premier degré. Tous les muscles moteurs du bras gauche sur l'épaule sont atrophiés et paralysés, excepté le grand pectoral; la flexion de l'avant-bras sur le bras est abolie, l'extension des mémes parties se fait normalement. Tous les mouvements de la main et des diejts existions.

A l'examen diectro-musculaire, on constate que la contractilité est très-amoindrie dans les extenseurs de la jambie droite sur la cuisse, qu'elle est normale dans le triceps sural, le jambier antérieur, les péroniers, et absente dans le long extenseur des orteils. A gauche, le delloride, le susépineux, tous les fléchisseurs de l'avant-bras sur le bras, ne se contractent plus d'une manière appréciable. La masse musculaire du bras gauche est moindre d'un tiers environ que celle du côté opposé.

Cette forme rare de paralysie atrophique, dont nous possédons un second exemple, nous prouve que la moelle peut être, dans cette affection, simultanément lésée dans des points circonscrits très-éloignés l'un de l'autre, à la hauteur du plexus brachial d'une part, dans sa portion lombaire de l'autre.

Obs. XII. - Paralysie atrophique des muscles du tronc à droite, et des deux membres inférieurs. - Au commencement de 1862, M. Bouvier adressa à M. le D' Duchenne (de Boulogne) un enfant de 40 mois, qui, à 4 mois, avait été atteint d'une paralysie atrophique généralisée après une fièvre de quarante-huit heures de durée. Les mouvements étaient revenus dans les membres supérieurs seulement; aux membres inférieurs, la plupart des muscles ne donnaient plus signe d'existence, ni par l'exploration électrique, ni par les mouvements volontaires. Du côté droit, les muscles du tronc et de l'abdomen étaient atrophiés en grand nombre. Il en était résulté pour le rachis une inclinaison latérale considérable, avec convexité dorsale droite; les parois abdominales étaient amincies de ce côté : l'excitation électrique n'y pouvait éveiller aucune contraction musculaire, et les viscères abdominaux semblaient faire hernie; pendant les cris de l'enfant, le ventre se déprimait seulement à gauche, tandis qu'à droite les intestins faisaient un relief, et la hernie augmentait considérablement. Je n'ai pas revu cet enfant depuis lors.

Cette observation de paralysie atrophique des muscles du tronc

et de l'abdomen est la seule que je connaisse. Je n'en ai pas retrouvé de semblable dans les auteurs qui se sont occupés de la même affection

Existe-t-il dans les maladies de l'âge adulte des paralysies qui offrent quelque ressemblance avec celle que nous décrivons? Les rares observations de paralysies atrophiques de l'enfance rencontrées chez des enfants sortis déjà de la première enfance, entre 8 et 40 ans, permettaient de croire que cette forme pouvait, quoique exceptionnement, se retrouver dans l'âge adulte. J'en possède aujourd'hui deux observations, l'une, rencontrée par mon père, dans le service de M. Marrotte, à la Pitié; l'autre, recueillie par moi-même, dans le service de M. Vigla, à l'Hôtel-Dieu; nous ne relaterons ici que la dernière.

Ons. XIII. — Paralysis musculaire des membres infirieure et du mempre supérieur gouche. — Hôtel – Dieu , salle Sainte – Madeleine , n° 3. Gidordevos, ébéniste, âgé de 22 ans , né de parents vigoureux , chez lesquels on ne connait pas d'affection disthésique rhumatismale ou autre, a toujours joui d'une bonne santé à part quedques rares céphalalgies ; il habite un logement salubre et sec et n'a jamais fait d'excès d'aucun genre.

En juillet 1862, sans cause appréciable, il fut pris d'un lombago intense qui lui arrachait des cris, et en même temps d'une douleur à l'épaule gauche et à la partie postérieure du cou. Variables d'intensité, ces douleurs ont aussi différé dans leur marche; la douleur lombaire a duré trois jours, accomapagnée d'inappétence, de lassitude et de fièvre; celle de l'épaule a eu la même durée; mais la douleur cervicale a persisté trois semaines, produisant une contracture pénible et empéchant les mouvements de la têté sur le coul.

A peine la douleur lombaire disparue, le malade éprouvait des symplomes nouveaux : libre jusqu'alors dans ses mouvements, il fut pris d'abord d'affaiblissement, ensuite de paralysie absolue des deux membres inférieurs ; de plus, la miction était difficile, la rétention d'urina et des matières fécales presque complète.

Quelques jours après, le bres gauche se paralysait particliement à son tour, et le malade ne pouvait plus exécuter aucun des mouvements auxquels prend part le del toide. Les muscles paralysés étaient douloureux au toucher. Pendant tous ces accidents, il n'y eut ni fèvre in trouble de la santé générale. A près six semaines, le mouvement a commencé à revenir dans les membres inférieurs, et, s'il est encore mipossible au malade de se tenir debout sans béquilles, il peut du moins, étendu dans son lit, imprimer à ses membres certains mouvements de latéralité.

Le 45 novembre 4863, il entre à l'Hôtel-Dieu, et on constate dans les membres inférieurs un affaiblissement plus marqué à droite qu'à gauche; la flexion du membre inférieur étendu est impossible à droite quand le malade s'y oppose, et trés-facile à gauche.

A l'examen du membre supérieur gauche, on trouve une atrophie considérable du delloïde, dont la contraction volontaire est presque entièrement abolle; le malade peut porter le bras en arrière, mais il ne peut le mouvoir en haut ni en debors ou en avant.

Deux jours après l'entrée du malade à l'Hôtel-Dieu, M. Vigla invite M. Duchenne (de Boulogne) à examiner ce malade; voici le résultat de cet examen:

Le faisceau moyen du deltoïde gauche est atrophié et incapable d'évacture les mouvements directs d'élévation du bras. —Un grand nombre des muscles des membres inférieurs sont affectés dans leurs mouvements, surtout à droite, où il lest facile de constater un amaigrissement notable du triceps fémoral. —Aux jambes, le jambier antérieur est atrophié des deux côtés, et, pendant la flexion du pied sur la jambe, le pied est entraind en deltors; la flexion direct ne se fait plus; les péroniers latéraux sont également atrophiés, mais à un degré moindre que les iambiers antérieurs.

L'excitation électrique confirme les résultats de l'exploration di-

Le faisceau moyen du deltoïte gauche ne répond pas du tout à la faradisation; les faisceaux antérieur et postérieur, bien qu'également diminués de volume, se contractent. Les deux jambiers antérieurs, également atrophiés, ne sont plus contractiles par l'électricité. L'examen des différents muscles des membres inférieurs montre que la contractilité est conservée plus à gauche qu'à droite, surtout dans le triense curual.

A partir du 25 novembre, le malade est soumis à une électrisation journalière et prend trois bains sulfureux par semaine.

Huit jours après, le malade peut se tenir debout, quoique assez difficilement; il peut soulever le membre inférieur gauche et le porter en dehors de son lit, et les mouvemeats d'élévation du bras en avant et en arrière deviennent plus aisés.

Le 47 décembre, après vingt-deux jours de traitement, le malade a pu descendre un étage seul sans héquilles, mais sa démarche est encore peu assurée, et, s'il reste facilement debout, il a beaucoup de peine à détacher les membres du soi. Il peut soulever ses deux membres inférieurs dans son lit.

Go malade est restó à l'Hôtel-Dieu jusqu'à la fin d'avril 4863; le mouvement volontaire est revenu successivement dans chacun des muscles dont la contractilité était peu léée. Mais les mouvements de l'épaule gauche en dehors et en haut ne s'exécutent pas; ni la portion moyenne du delloïde, ni les jambiers antérieurs, n'ont repris leurs

fonctions ni recouvré leur contractilité électrique, et le malade marche en valgus et ne relève le pied qu'avec les extenseurs communs des ortails souls

D'après le début de la paralysie et les symptômes fébriles initiaux qui l'ont précédée, tenant compte de la marche tout à fait régressive des troubles du mouvement et de la nutrition musculaire, qui ont suivi un ordre tout à fait inverse de ce qui a lieu dans l'atrophie musculaire progressive des adultes, où la paralysie et l'atrophie, d'abord llimitées, se généralisent plus tard, nous concluons dans ce cas à l'existence d'une affection analogue à la paralysie atrophique graisseuse de l'enfance, due à la lésion partielle de différents points de la moelle.

On ne peut donc pas affirmer que la forme paralytique que nous étudions soit tout à fait exclusive à la première enfance; on en rencontre exceptionnellement quelques cas dans l'adolescence et l'âge adulte.

#### ÉTIOLOGIE.

Malgré tous les soins apportés à la recherche des causes de la paralysie chez chacun de nos petits malades, l'étiologie offre encore pour nous un certain degré d'incertitude.

Nous crovons devoir rejeter l'hérédité : en effet , nous n'avons pu constater chez les parents ou ascendants aucune affection constitutionnelle ou maladie du système nerveux présentant quelque point de ressemblance avec cette paralysie infantile. Une seule fois, nous avons rencontré l'ataxie locomotrice chez le père d'une jeune fille atteinte d'une atrophie incomplète du membre inférieur droit; nous devons ajouter que les premiers symptômes de l'ataxie, c'est-à-dire les douleurs lancinantes et les troubles de la vue, s'étaient montrés chez le père postérieurement à la naissance de sa fille. Un tel fait isolé ne saurait être considéré que comme une coïncidence. L'état de misère et les privations que supportent les parents et les enfants ne nous paraissent pas non plus jouer ici un rôle : en effet , la paralysie atrophique est aussi commune dans les classes riches que dans les classes pauvres. La qualité du lait des nourrices semble sans influence sur le développement de cette maladie ; la majorité des petits paralytiques que nous avons observés étaient pourvus d'excellentes nourrices, et n'avaient présenté, antérieurement à leur paralysie, ni cet amaigrissement, ni ces diarrhées presque continues qui accompagnent un allaitement mauvais ou insuffisant. Nous n'avons pas constaté non plus que la maladie se rencontrât plus fréquemment à l'époque du sevrage.

Les émotions morales vives susceptibles d'agir dans le jeune âge, comme la frayeur et la colère, ne produisent pas la paralysie atrophique; elles agissent plus spécialement sur le cerveau; et produisent des troubles intellectuels et des paralysies générales avec contractures, sans lésion du tissu musculaire. Nous avons constaté ce fait deux fois, entre autres chez un jeune garçon de 4 ans, qui, à la suite d'une violente colère, enfermé par son père dans un cabinet obscur, en sortit idiot et paralytique; l'examen électro-musculaire, pratiqué cinq ans après le début, permettait de constater l'intégrité de texture de chacun des muscles naralysés.

La seule cause prédisposante qui nous semble incontestable, c'est la dentition. En effet, d'après les observations où nous avons pu être exactement renseignés sur le début, la paralysie est survenue 37 fois entre 6 mois et 2 ans, époque où la dentition est en pleine activité, et 17 fois seulement en dehors de cet age; nous avons en outre constaté que 13 fois, elle s'était montrée au moment où percaient une ou plusieurs dents. Contrairement aux observations de Heine, qui fait jouer un grand rôle à la dentition difficile ou anormale, nous ayons remarqué, d'après le dire des parents, que la paralysie qui survenait au moment d'une évolution n'était pas accompagnée de symptômes fébriles plus violents ou plus prolongés que ceux qui s'étaient montrés à l'apparition des dents précédemment percées. Il faut en conclure, qu'il existe des prédispositions individuelles, et que des causes morbides, qui restent sans effet sur la moelle de tel petit malade, agissent violemment sur celle d'un autre. Du reste, à cette énorne de la vie, tout le système nerveux est d'une extrême susceptibilité, et on rencontre bien plus fréquemment que dans l'âge adulte l'éclampsie, la méningite, l'encéphalite, etc. Pourquoi la moelle ne partagerait-elle pas ces prédispositions et ne s'enflammerait-elle pas avec une égale facilité?

On a învoqué comme causes occasionnelles toutes les indispositions de la première enfance, la diarrhée, les vomissements, l'embarras gastrique, la présence de vers intestinaux; à vrai dire, la paralysie atrophique survient à propos de tout; 5 fois nous l'avons vu survenir à la suite d'une rougeole, 2 fois après une fièvre typhoide légère. On pourait ajouter qu'elle survient à propos de rien, car, dans un bon nombre de nos observations, il nous a été impossible de constater la moindre fièvre initiale, la moindre indisposition. Les causes extérieures, comme le refroidissement, peuvent aussi, d'après Kennedy, produire cette paralysis infantile.

M. Brown-Séquard, qui dit avoir observé quelques, cas de cette maladie, conclut, d'une manière générale, qu'elle se manifeste sous l'influence des actions réflexes. Toutes les paralysies dues à cette cause qu'il a rencontrées sont, dit-il, toutes curables; il n'en est malheureusement pas ainsi de l'affection qui nous occure (1).

(La suite à un prochain numéro.)

# DU STRABISME CONVERGENT ET DU STRABISME DIVERGENT, AU POINT DE VUE MÉDICAL ET CHIRURGICAL.

Par le D' LECORCHÉ.

Il est peu de maladies générales ou diathésiques qui n'aient leur retentissement vers les organes de la vision. Je ne veux point soutenir ici, comme on l'a soutenu à tort, qu'il est facile de reconnaître à la teinte, à la déformation de l'une des parties constituantes de l'œil, de l'iris, par exemple, la nature de l'inflammation dont îl est atteint. Il y a longtemps que l'on a fait justice de ces subtilités qui ne reposaient pas sur la saine observation des faits; il y a longtemps qu'on ne fait plus valoir, en faveur de la nature rhumatismale de l'iritis, la forme de l'ouverture pupil-

<sup>(!)</sup> Nous saisissons cette occasion pour faire remarquer que ce savant physiologiste, qui a créé une classe nombreuse de paraiysies par action réflexe, nous paraît faire jouer-à ce phénomène un rôle un peu trop important dans l'étiologie desparaiysies en général.

laire. On sait maintenant que les déformations que subit cette ouverture tiennent aux adhérences que l'iris contracte avec les parties environnantes, adhérences dont le nombre, la forme, le siège ne présente pas de caractère tranché propre à telle ou telle espèce d'inflammation.

Mais, si nos devanciers avaient, dans leurs conclusions, dépassé les prémisses que leur fournissait l'observation , il faut avouer que, voulant éviter les erreurs que leur avait fait commettre une précipitation fâcheuse, nous sommes tombés dans une voie opposée. Amenés peu à peu à ne considérer les affections oculaires que comme des affections purement locales, nous n'avons le plus souvent dirigé contre elles qu'un traitement purement local, ne tenant aucun compte de l'état général du malade, ne saisissant pas les rapports de telle ou telle diathèse avec telle ou telle manifestation, il nous est arrivé d'entreprendre certaines opérations dont les résultats malheureux échappaient à toute espèce d'explication. Ce n'est que dans ces derniers temps que la découverte d'instruments spéciaux, facilitant les recherches, a dirigé dans une voie nouvelle les efforts des travailleurs, et qu'a surgi pour l'oculistique une ère riche déjà de faits bien observés. Ces faits ont permis de rapprocher certaines manifestations locales, qui paraissaient inexplicables, de troubles généraux, à allure bien définie. On put dès lors établir que dans certaines maladies se développait tel ou tel trouble local, affectant telle ou telle marche, réclamant tel ou tel genre de traitement. On put enfin mettre quelque ordre dans la classe jusque-là si confuse des amauroses; assigner à quelquesunes d'entre elles, aux amauroses albuminurique, glycosurique, les caractères qui leur sont propres.

Frappés des rapports que semblent avoir certaines espèces de cataractes avec les troubles amblyopiques, de nature glycosrique, on s'est aussi demandé si ces cataractes n'étaient pas de nature spéciale, et bientôt on arrivait à la conclusion que cette hypothèse seule permet d'expliquer les particularités que ces cataractes présentent dans leur développement, et les résultats malheureux que donne l'opération, lorsqu'on les traite par les procédés ordinaires

De tels faits bien et dûment constatés suffisaient pour faire supposer qu'il est sans doute, pour chaque diafhèse, une manière spéciale d'exercer son influence sur les organes de la vision, que les unes affectent de préférence l'iris et la rétine comme la syphilis; que d'autres intéressent seulement la rétine comme l'albuminurie, ou le cristallin comme le diabète. Bien que ces faits soient encore peu nombreux, il est probable qu'ils se multiplieront pour d'autres diathèses, et tout porte à croire que ces données de l'esprit, contrôlées par l'expérience, passeront bientôt à l'état de dormes scientifiques.

Cette tendance à rapprocher des troubles locaux, de troubles généraux, est de date toute récente; ce qui surprend lorsqu'on pense que depuis longtemps déjà l'on avait constaté que, chez les enfants lymphatiques ou scrofuleux , la cornée avait une certaine tendance à s'affecter; que les maladies oculaires. chez de tels sujets, présentaient des caractères spéciaux et réclamaient un traitement particulier. Quelques médecins avaient même étendu plus loin le domaine de la scrofule, et fait voir avec quelle facilité s'enflammait , sous l'influence de cette diathèse, la muqueuse des conduits lacrymaux; ce qui n'a rien d'étonnant lorsqu'on réfléchit à la connexité qui existe entre cette muqueuse et celle du sac lacrymal et du nez, si fréquemment affectée chez eux; mais là s'était bornée la liste des affections tributaires du lymphatisme et de la scrofule. Il en est d'autres cependant qui ont trait au sujet que je me propose d'examiner, et dont la filiation ne me semble pas douteuse; je veux parler de l'hypermétropie qui tôt ou tard détermine l'apparition du strabisme.

L'hypermétropie, si bien décrite par Donders, tient, on le sait, à un état anormal de la structure de l'œil, dont la disposition est telle que les rayons parallèles qui traversent le cristallin ont leur foyer principal non plus sur la rétine, mais en arrière de cette membrane. La cause de cette anomalie est de nature diverse : elle consiste tantôt dans une trop faible réfringence des milleux transparents de l'œil, et surtout du cristallin, tantôt dans une brièveté trop prononcée de l'axe antéro-postérieur de la coque oculaire. Pour corriger les troubles visuels que détermine cet état de l'œil, il faut de toute nécessité modifier la marche des rayons lumineux, en augmenter la réfraction, et pour ce faire, il suffit d'avoir recours à des verres dont la convexité est en raison de l'intensité de l'hypermétropie dont le malade e atteint. C'est par le tâtonnement qu'on arrive à juger le degr de l'hypermétropie, et par suite la force des verres qui conviennent au malade. Voici de quelle manière on procède habituellement à cet examen : Le malade est placé à une certaine distance d'un tableau sur lequel se trouvent peints des caractères de grandeur déterminée. Les rayons lumineux qui s'en échappent et qui sont sensiblement parallèles, pénétrant en partie dans l'œil du malade, vont v faire leur image sur la rétine, si cet œil est emmétrope, c'est-à-dire normal. S'il existe de l'hypermétropie, ce n'est plus sur la rétine que se trouve l'image, mais en arrière de cette membrane, et le malade n'en a qu'imparfaitement conscience. En lui faisant essaver des verres de convexité différente. il arrive un moment où sa vision devient tout à fait nette. C'est qu'alors on a trouvé la lentille qui convient au malade, et dont la convexité indique le degré! d'hypermétropie, Toutefois, avant de s'arrêter à telle ou telle lentille, il faut en contrôler l'effet par une espèce de contre-épreuve. On place, en avant de cette lentille convexe, une lentille légèrement concave; si la lentille convexe est trop forte pour l'œil atteint d'hypermétropie, la vision devient encore plus nette. Si la lentille convexe est bien celle qui convient au malade, cet essai est infructueux, ou plutôt la lentille surajoutée diminue l'intensité de la vision. Pour que cet examen donne le degré réel de l'hypermétropie, il faut, avant de soumettre le malade aux essais nombreux dont je viens de parler. annihiler par l'atropine la contractilité du muscle tenseur du cristallin, dont le rôle est, on le sait, de diminuer l'intensité des troubles visuels dus à l'hypermétropie.

L'hypermétropie est, comme on le voit, l'inverse de la myopie, puisque cette dernière infirmité tient tantôt à une réfringence trop considérable des milieux transparents de l'œil, tantôt, et le plus souvent, à une exagération congénitale ou acquise (staphylôme postérieur), de la longueur de l'axe antéro-postérieur de l'œil, et puisqu'il suffit, pour en contre-balancer les effets, d'employer des verres concaves, et de reporter ainsi en arrière et sur la rétine l'image des rayons lumineux qui se font en avant de ectte membrane. On me pardonnera, je pense, cette légère digression que je

me suis cru permise en raison du rôle important que ces troubles visuels me paraissent jouer dans l'histoire du strabisme.

Sì, comme je le crois, l'hypermétropie est surtout fréquente chez les peuples d'un lymphatismo nettement accusé, c'est angleterre qu'on doit le plus souvent la rencontrer, puisque, au dire des ouvrages anciens (Fourcault; Paris, 1844), confirmés du reste par des recherches plus récentes (Scoresby, Registra general; and the reports of the hospitals for consumption), il n'est pas de pays où la phthisie, qui n'est souvent qu'unc des formes de la scrofule, sévisse avec autant d'intensité. Or, c'est précisément ce que nous révèlent les statistiques, les rapports annuels des hópitaux spéciaux (London ophthalmic hospital, Charing cross hosp......). On y voit que la moyenne des strabismes qu'on y opère, et qui sont dus aux troubles visuels dont je m'occupe en ce moment, y est considérable relativement à celle qui existe dans d'autres pays; dans ces deux seuls hôpitaux, elle y atteint la chiffre annuel de 6 on 700.

Ce qui prouye surabondamment que le lymphatisme et la scrofule jouent un certain rôle comme cause d'hypermétropie, et par suite de strabisme, c'est que c'est chez des sujets qui déjà ont présenté des traces évidentes de scrofule qu'on la rencontre habituellement assez souvent accompagnée d'altérations diverses, portant sur la cornée, sur la muqueuse des conduits lacrymaux du nez, sur les ganglions cervicaux, de bronchite de nature suspecte, et parfois de phthisie scrofuleuse; c'est que c'est dans ces familles qui sont le plus manifestement atteintes de scrofule, qu'il n'est pas rare de constater chez l'un des membres l'existence d'un strabisme, chez un autre, des manifestations scrofuleuses de nature diverse. Ce qui me semble prouver enfin que la cause de l'hypermétropie n'est pas due à une influence individuelle, qu'elle reconnaît une cause plus générale, qui pour moi est la scrofule, c'est qu'il est assez fréquent de voir le strabisme héréditaire, et qu'on en mentionne de nombreux exemples dans certaines familles. Dans l'une de mes observations se trouvent trois frères qui, tous trois, devinrent strabiques à peu près vers le même âge, M. Follin me citait dernièrement un fait semblable; et il serait aisé, je crois, d'en réunir un certain nombre. Ces troubles viSTRABISME. 55

suels, dus à la conformation vicieuse des globes oculaires, sont 9 fois sur 10 la cause du strabisme, qui ne manque guère d'arriver lorsque l'enfant commence à raisonner la distance des objets qu'il regarde, à les fixer avec attention. Les deux yeux, le plus souvent d'une portée différente (myopes on hypermétropes), sont alors inégalement frappés par l'image des objets, et l'un d'eux ne manque guère de se dévier, d'une manière passagère ou permanente. Cette déviation paratt même obéir à certaines règles que Donders a essayé d'interpréter, et, bien qu'il ne les ait pas toutes établies d'une façon péremptoire, il résulte de ses recherches un fait d'observation dont il ne donne pas l'explication, c'est que la myopie produit la divergence de l'œil, l'hypermétropie, au contraire, la convergence.

Ces idées, qu'émettait récemment Donders, sont pleinement confirmées par les faits dont je donne ici le résumé succinct et qui permettent de porter à 90 pour 100 la proportion des cas où l'hypermétropie était la cause évidente du strabisme convergent. J'ai constaté en outre que dans les cas où l'hypermétropie n'intéressait qu'un seul œil, deux fois sur trois cet œil était l'œil gauche. Lorsqu'au contraire on avait affaire à une hypermétropie double et sévissant inégalement sur les deux veux, l'œil droit était le plus gravement atteint. Mais il faut reconnaître que l'état hypermétropique intense des deux yeux ou de l'un d'eux seulement ne peut en rien expliquer l'étendue du strabisme. Il est des cas où la déviation la plus étendue (6 lignes) coïncidait avec une hypermétropie légère et vice versa. Il est donc nécessaire tout en regardant l'hypermétropie comme une des causes déterminantes les plus fréquentes du strabisme convergent d'admettre, vu l'état actuel de la science, qu'il existe d'autres causes qui, si elles ne déterminent pas le strabisme, en exagèrent certainement l'étendue. Deux fois seulement se trouve signalée la myopie, comme cause de strabisme convergent; et dans ces cas même la myopie n'était pas simple; elle était accompagnée d'un léger état amblyopique, mal défini, mais suffisant toutefois pour expliquer cette anomalie apparente, puisque, on le sait, la myopie détermine ordinairement l'apparition du strabisme divergent. Cette opinion est du reste conforme aux résultats que fournit l'examen des causes apparentes des sept cas de strabisme divergent dont

J'ai pris l'observation. Dans chacun d'eux les yeux étaient affectés d'une myopie plus ou moins prononcée. Dans les autres cas, rares, du reste, où l'hypermétropie et la myopie ne pouvaient rendre compte de l'existence du strabisme, on avait affaire à des troubles visuels qui, dus soit à un défaut de transparence dans le cristallin ou l'humeur aqueusc, soit à une diminution dans la sensibilié de la rétine, étaient toujours plus prononcés d'un côté que de l'autre, ce qui explique l'origine du strabisme.

Le strabisme simple est si rare que je ne le trouve signalé que 2 fois parmi les 72 observations que j'ai recueillies dans le service de M. Hulke. Cette particularité est toute naturelle, elle tient, on le comprend, à ce que le sujet dont les yeux sont atteints, à des degrés différents, d'hypermétropie ou de myopie, utilise, à son insu, l'un ou l'autre de ses yeux, suivant qu'il regarde des objets dont la distance plus ou moins grande est à la portée de l'un plutôt qu'à celle de l'autre qui alors se dévic.

Pour éviter le strabisme que déterminent la myopie et l'hypermétropie, comme on ne peut agir contre la cause première, l'anomalie dans la longueur de l'axe des yeux, il faut tâcher d'en prévenir les fâcheux effets, et recourir à l'usage de verres convexes ou concaves i udicieusement employés.

Ces moyens préventifs, bien que peu coûteux, ne sont pas cependant accessibles à toutes les bourses; les pauvres en sont incralement privés, aussi fournissent-ils le plus fort contingent de strabiques. Ajoutez à cela que leur intelligence assez bornée, l'insouciaince qu'ils ont de leur santé, les empéchent de remarquer les symptômes légers qui très-souvent précèdent l'apparition du strabisme et donnent l'éveil au malade qui se décide à consulter son médecin. C'est ce qui fait que le strabisme est plus rare parmi les gens riches, et ce qui m'explique un fait qui tout d'abord m'avait fort étonné : je veux parler du nombre, relativement considérable, de femmes riches qui, en Angleterre, portent des lunettes.

Bien que le traitement général dirigé contre la diathèse, cause de l'hypermétropie, soit impuissant à guérir ces troubles locaux, il faut bien se garder de le négliger; car à l'bypermétropie s'ajoutevait bientôt un trouble purcment fonctionnel: l'atonie des museles teuseurs des cristallins. C'est à cette atonie et, par suite, STRABISME. 57

à l'inégalité contractile de ces muscles qu'il faut attribuer le strabisme passager qui survient chez les natures délicates et chez les personnes épuisées par des pertes de sang trop considérables. C'est ce trouble de l'accommodation qui, chez les sujets lymphatiques fortement anémiés, permet à l'hypermétropie qui jusque-là était restée inaperçue, de se traduire par des troubles durables et permanents. Le traitement général suffit parfois, dans ces cas, pour rétablir le parallélisme; mais, lorsque le strabisme persiste, en dépit d'un traitement général sagement dirigé, on doit penser qu'il n'est pas dû sculement à l'atonie des muscles tenseurs du cristalin mais qu'il tient à l'hypermétropie, ce que confirmera bien vite l'examen de ces organes, fait à l'aide de verres convexes. Si cette hypermétropie est peu prononcée, l'usage de ces verres pourra la faire disparaître; le plus souvent cependant, si elle est considérable, si la déviation est très-étendue. le chirurgien n'a qu'un seul moyen pour en combattre les effets, c'est l'opération.

L'opération du strabisme est de date récente. En recherchant dans les annales de la science les citations qui ont trait à ce genre d'opération, on ne peut guère remonter au delà de la seconde moitié du xviiie siècle, et encore est-on obligé de faire preuve de bonne volonté excessive pour admettre que les observations de Taylor soient des observations bien avérées de myotomie. Mais, si le mystère qui entoure ces opérations permet d'élever quelque doute sur leur authenticité, on ne peut en faire autant pour celles qui paraissent avoir été pratiquées par Ingalls. Baschieri, Gensoul, puisque les auteurs qui les rapportent signalent, avec soin, le genre de strabisme que ces chirurgiens eurent à combattre, le procédé dont ils se servirent, les résultats qu'ils obtinrent. Seulement ces faits sont peu nombreux, et il serait difficile s'ils existaient seuls de se faire une idée bien exacte sur la valeur de la myotomie. C'est à Stromeyer, mais surtout à Dieffenbach et à ses élèves qu'appartient le mérite d'avoir essayé de vulgariser ce genre d'opération qui, depuis lors, a subi de nombreuses vicissitudes. Je n'examinerai pas les phases successives du mode opératoire primitivement décrit par Dieffenbach. Je me contenteral de dire que les résultats obtenus par ses imitateurs ne paraissant pas répondre aux promesses du maître, on commença par douter de ses succès à un tel point que, dans un concours à la Faculté (1841), Robert crut pouvoir dire qu'il n'ajoutait aucune confiance aux faits, venus de l'étranger, puisque à Paris on n'avait pas le même bonheur. Plus tard on s'ingénia pour apporter au procédé Dieffenbach des modifications capables de changer les résultats qu'en donnait l'application. C'est alors qu'on eut à enregistrer les procédés opératoires de MM. Velpeau, Bonet, Guérin...... Je n'ai point l'intention de passer en revue la trop longue liste de ces procédés qui tous, plus ou moins défectueux, me paraissent bien inférieurs à celui de de Graefe et surtuit à celui dit de Moorfields, qu'emploient actuellement les chirurgiens de London ophtholmic hospitul; seulement en signalant les avantages que ce dernier procédé me parait présenter, j'aurai l'occasion de mentionner ce que les autres offraient d'imparfait.

C'est après avoir bien souvent constaté les résultats satisfaisants sinon toujours heureux que donne ce procédé, que j'ai été tenté d'exposer ici quelques conclusions tirées de mes observations, persuadé que les résultats obtenus et constatés longtemps après l'opération, ne peuvent qu'engager à tenter plus souvent une opération qui me semble généralement trop abandonnée en France.

Un diagnostic exact étant une des conditions indispensables de toute bonne opération, il faut avant tout préciser avec soin la nature du strabisme qu'on doit opérer ; rechercher si l'on n'a point affaire à un strabisme sympathique d'un embarras gastrique, de vers dans l'intestin, comme j'ai pu en observer quelques faits à la Clinique de Moorfields. Dans ces cas, la soudaineté de son apparition, sa date récente, l'existence des symptômes propres aux affections concomitantes, mettent sur la voie du diagnostic que confirme l'absence de myopie ou d'hypermétropie. On se contente alors de traiter la maladie principale dont la guérison fait cesser le strabisme. On doit également respecter les strabismes consécutifs à l'inflammation du tissu cellulaire intra-orbitaire. strabismes déterminés par des adhérences que ne saurait détruire la section de l'un des muscles moteurs de l'œil; les pseudostrabismes qui produisent les paralysies des muscles antagonistes; que ces paralysies soient locales et symptomatiques d'un état rhumatismal du muscle lui-même, ou qu'elles aient leur origine

dans l'encéphale et soient prodromiques d'affections chroniques graves, telles que la paralysie générale, l'ataxie locomotrice.... car je n'entends point parler ici des strabismes symptomatiques d'affections aignés de l'encéphale, strabismes dont l'existence est toute passagère, et pour lesquelles les malades ne viennent pas réclamer les bénéfices d'une opération.

Les strabismes que déterminent la myopie et l'hypermétropie bien que les plus nombreux ne sont pourtant pas les seuls qui soient susceptibles d'être améliorés ou guéris par l'opération. On peut encore opérer les strabismes dus à la contracture essentielle et persistante de l'un des muscles de l'ceil, au développement d'une cataracte, à la présence d'un leucome. Seulement il faut, dans ces cas, pour assurer la réussite de l'opération, éloigner la cause occasionnelle de ces déviations, extraire la cataracte, et, lors de leucome, pratiquer une pupille artificielle qui pourra en contrebalancer la fâcheuse influence. Mais on comprend que, même avec ces précautions, l'opération n'offre pas les chances de succès qu'elle présente lorsqu'il s'agit de strabismes, causés par la myopie et l'hypermétropie.

La nature du strabisme étant bien reconnue, il s'agit ensuite d'établir avec soin quelle en est l'étendue : cette recherche est indispensable. C'est le seul moyen de fixer les limites du décollement qu'on doit faire subir au fascia sous-conjonctival et à la gaîne tendineuse du muscle, et de savoir si, pour établir le parallélisme des axes, l'opération ne doit pas porter sur les deux yeux. Pour la déterminer avec toute l'exactitude possible, on a vanté, dans ces derniers temps, un instrument fort ingénieux de M. Mever; mais à l'usage de cet instrument je préfère le moyen bien simple que conseillent la plupart des chirurgiens de Moorfields. A l'exemple de de Graefe, ils se contentent, pour mesurer l'étendue de l'œil strabique, de fermer l'œil sain, laissant l'autre ouvert; puis, à l'aide d'une plume, ils indiquent, sur le bord de la paupière inférieure, le point correspondant au méridien vertical de la cornée. Ils découvrent l'œil sain, alors se dévie l'œil strabique qui momentanément avait repris sa rectitude, ils marquent, d'un point nouveau, la position actuelle de ce méridien ; l'espace qui sépare ces deux points indique le degré de strabisme. Ce procédé donne des renseignements fort exacts et a l'avantage d'être à la portée de tous les chirurgiens. De plus, il n'effraye pas les malades, qui répugnent à l'emploi d'un instrument dont l'application, bien que très-facile, réclame toujours quelque habitude.

Ces préliminaires terminés, le chirurgien procède à l'onération. Le malade est généralement placé dans le décubitus horizontal et préalablement chloroformisé. C'est l'usage en Angleterre d'employer le chloroforme pour les opérations, même les plus légères, sans respect ni pour l'âge ni pour le sexe, sans se préoccuper de l'état de vacuité ou de plénitude de l'estomac du malade. L'enfant est amené à l'hôpital et souvent opéré séance tenante; aussi n'est-il pas rare de voir ces pauvres petits rendre, au milieu du sommeil anesthésique et pendant l'opération, les aliments qu'ils avaient pris peu de temps auparavant. Le chirurgien ne commence à opérer que lorsque l'insensibilité est à peu près complète. Il est, du reste, de règle en Angleterre de pousser très-loin l'anesthésie; la cloroformisation se fait larga manu, et bien qu'en la pratiquant on n'exerce qu'une surveillance assez peu sévère, je dois dire que les accidents y sont relativement fort rares. A Moorfields, par exemple, où chaque jour sont, en moyenne, chloroformisés de cette manière huit ou dix malades. On ne parle que d'une mort par le chloroforme, et cet accident, arrivé à la clinique du D' Bowman, remonterait à deux ou trois ans. J'aurai, plus tard et dans un autre travail, l'occasion, je pense, d'examiner quelle est la cause de cette immunité qui , pour le dire en passant, tient probablement surtout à la nature de la race anglaise.

L'orsque l'anesthésie est complète, lorsque la cornée est insensible, le chirurgien procède à l'opération dont les caractères principaux sont toujours les mémes. Il nous suffira donc, pour en donner une idée, de décrire la marche qu'il suit lorsqu'il s'agit d'un strabisme interne, et d'indiquer ensuite succinctement les modifications qu'il lui fait subir quand le strabisme est externe. Les paupières de l'œil qu'il se propose d'opérer étant écartées à l'aide d'un dilatateur ordinaire, celui de Kelley-Snowden, par exemple, le globe oculaire étant attiré au dehors, le chirurgien saisit avec une pince la conjonetive qu'il fait saillir en un pli vertical, également distant du bord interne de la cornée et de la conocule

lacrymale, puis avec des ciseaux il la coupe horizontalement, au niveau du bord inférieur du tendon du muscle droit interne. Cette incision faite à la muqueuse, il en fait une semblable au fascia sous-conjonctival, en soulève le bord supérieur et le dissèque dans une étendue qui est en raison de la déviation qu'il veut corriger. Il introduit ensuite un crochet mousse sous le bord inférieur de ce tendon, arrive peu à peu à embrasser tout le tendon pour l'amener à l'ouverture faite à la muqueuse, et là, avec les ciseaux, les coupe sur la concavité du crochet. Le chirurgien doit faire en sorte qu'aucune des fibres tendineuses ne lui échappe, car il suffit que quelques fibres aient été épargnées pour que l'œil garde sa position vicieuse. Aussi doit-il, lorsqu'il conserve quelque doute sur les résultats de la section, introduire de nouveau le crochet, et voir s'il n'éprouve pas quelque résistance à le porter vers la cornée. Dans ce cas il aura acquis la preuve qu'il lui reste quelques fibres à couper.

Il est difficile d'avoir aussitot après l'opération une idée parfaitement exacte des résultats qu'elle doit donner. Il est, comme on le verra plus loin, des causes d'erreur qui peuvent faire croire à une réussite qui n'est qu'apparente, et qui, d'autres fois au contraire, peuvent momentanément voiler le succès de l'opération.

L'opération terminée, on applique sur l'œil du malade quelques compresses d'eau froide et un simple bandeau qu'on laisse en place trois ou quatre bueres seulement. Dès le lendemain, le malade peut, à l'aide de lunettes que lui indique le chirurgien, reprendre ses occupations; il n'a aucun traitement à suivre et il ne lui reste qu'une ecchymose sous conjonctivale plus ou moins étendue qui disparaît généralement en luit ou dix jours.

Les objections qu'à soulevées ce procédé sont assez nombreuses. On lui a surtout reproché d'être d'une application difficile et
parfois infidèle, de s'opposer à l'écoulement du sang, de donner
enfin lieu à une ecchymose souvent considérable. Mais ces objections n'ont qu'une bien faible valeur, et les inconvénients légers qu'elles signalent ne sauraient, à mon avis, contrebalancer
les avantages que me semblent offrir ce mode opératoire. Disons
de suite que, bien qu'on n'opère pas à ciel ouvert, et que la
section du tendon soit, pour ainsi dire, sous-conjonctivale, il est
rare qu'avec un peu d'habitude quelques-unes des fibres échap-

pent à l'opérateur, ainsi que le prétendent les détracteurs de ce procédé. Il est vrai que par le procédé de de Graefe, avec une incision verticale, faite entre la cornée et l'insertion du tendon, la section des fibres qui composent ce dernier est plus facile, mais les résultats malheureux que donne parfois ce procédé et qui tiennent précisément à la nature de l'incision doivent en faire rejeter l'emploi. En effet, que constate-t-on à la suite de cette section directe du tendon? Les symptômes habituels d'une plaie assez profonde. suppurante, bourgeonnante, un tissu cicatriciel étendu, des adhérences nombreuses qui tôt ou tard peuvent diminuer et même annihiler les bénéfices de l'opération, et comme résultats immédiats, une hémorrhagie parfois abondante qui donne à cette onération une apparence de gravité qu'elle n'a pas lorsqu'on fait usage du procédé de Moorfields. Il est vrai, comme je le disais tout à l'heure, qu'on a fait à ce dernier procédé un reproche de cet avantage, exagérant les suites de l'ecchymose qu'il produit toujours; or je dois dire qu'il n'y a pas de raison d'en craindre les suites, elle est ordinairement si faible, le sang s'arrêtant bientôt par la compression qu'il détermine en se coagulant, qu'au bout de huit à dix jours elle a complétement disparu. Si, du reste, elle prenait des proportions considérables, il serait toujours temps d'avoir recours à une contr'ouverture, vers un point déclive de la partie interne de l'œil, ainsi que le conseille M. Bowman

Bien qu'on puisse avoir à combattre cette complication, qui du reste est fort rare, puisque je ne l'ai jamais observée dans les nombreux cas dont j'ai suivi l'opération, je n'hôite pas à recommander le procédé de Moorfields qui possède les avantages du procédé de de Graefe, sans en avoir les inconvénients; et parmi ces inconvénients il en est-un dont je n'ai point encore parlé et que je regretterais d'avoir omis, c'est l'enfoncément de la carroncule lacrymale qu'on rencontre assez fréquemment, à la suite de l'opération par la méthode de de Graefe, et qui tient à la direction verticale de l'incision de la conjonctive et du tissa sous-conjonctival.

S'il est facile, en parcourant les observations que je possède, de se convaincre de la supériorité du procédé dit de Moorfields, sur ceuit de de Graefe, il ne l'est pas moins de reconnaître que ces deux procédés possèdent des avantages nombreux que ne présentent certainement pas les procédés anciens. On n'a plus à déplorer, comme autrefois, les suites fâcheuses et presque inséparables de toute opération de strabisme; je veux parler de la saillie des globes oculaires, de leur immobilité et parfois de la transformation d'un strabisme convergent en strabisme divergent et vice evrez.

A quoi tiennent ces avantages? Est-ce, comme on le pense, à Moorfields, et comme l'avancent de de Graefe et ses élèves, à ce que en opérant par ces procédés on agit seulement sur la partie tendineuse du muscle, tandis que par les procédés anciens la section portait sur la partie charnue; mais les partisans de ces procédés, les opérateurs eux-mêmes qui les ont inventés, répondront que cette assertion est complétement fausse ; ils vous diront qu'ils n'ont jamais coupé que la partie tendineuse du muscle; ils invoqueront, à l'appui de leur opinion, les autopsies assez nombreuses qui, dans certaines de leurs observations. ont permis de constater que le tendon seul avait été intéressé. C'est donc ailleurs qu'il faut chercher la cause de cette absence de complications. Elle tient probablement au degré de précision que l'expérience a permis d'apporter à l'opération. L'étendue de l'incision faite à la conjonctive, ainsi que celle du décollement sous-conjonctival sont actuellement réduites aux plus minimes proportions; la section est beaucoup plus restreinte et n'intéresse plus comme autrefois deux et quelquefois trois muscles. On ne saurait s'empêcher de reconnaître l'importance que peuvent avoir de telles modifications dans les résultats consécutifs à l'opération. Mais ce qui plus que tout le reste explique peut-être la supériorité des procédés de Moorfields et de Graefe sur les procédés anciens, c'est que les études ophthalmologiques plus complètes permettent de les employer avec toutes les chances possibles de succès. On n'opère plus aveuglément, comme autrefois, toute espèce de strabisme; on cherche actuellement à en déterminer avec soin la nature, persuadé que cette connaissance. est d'une valeur immense pour le succès de l'opération. Puis, se basant sur les données que fournit un diagnostic bien fait, on combat avantageusement, ainsi que je le démontrerai plus loin, les causes premières du strabisme (hypertrophie invopie), et par

cela seul, on s'oppose au retour d'une infirmité que la section musculaire était impuissante à guérir.

L'étendue plus ou moins grande que le chirurgien donne au décollement des parties environnant le tendon qu'il se propose de couper lui permet d'augmenter ou de diminuer, à son gré, l'importance des résultats qui doivent accompagner cette section, mais îl ne peut donner à l'opération le degré de précision dont parle M. Meyer. Je dirai plus, c'est que cette assertion, émise par l'école allemande, me paraît reposer sur des faits sinon faux, du moins mal observés. Je ne saurais admettre que pour obtenir de faibles redressements d'une demi-ligne il suffise de couper seulement quelques-unes des fibres tendineuses. Ainsi que je l'ai déjà dit, en parlant du manuel opératoire, cette assertion est opposition flagrante avec tout ce que j'ai vu en Angletcrre, et les chirurgiens de ce pays, on le sait, expliquent la plupart des insucès par la contraction persistante de quelques-unes des fibres qui ont échappé à la section.

En supposant même que cette assertion ait un certain fond de vérité, la difficulté qu'il y aurait toujours à préciser l'étendue de la section que réclame telle ou telle déviation rendrait assez difficile l'application d'un tel principe. Il faudrait, pour qu'on pâten tirer tout le parti imaginable, qu'il soit donné au chirurgien de pouvoir mesurer avec exactitude le degré d'énergie musculaire, propre à telle ou telle personne, la différence de contractilité que présente tel muscle comparativement à tel autre, etc.

Ce ne sont pas seulement les chances qu'on a d'éviter certaines complications qui militent en faveur du procédé de Moorfielde ce sont encore les résultats faveur du procédé de Moorfielde ce sont encore les résultats qui me sembleint plus fréquemment heureux que ceux qu'on obtient avec le procédé de de Graefe. Bien qu'il faille, pour juger définitivement cette question, des faits plus nombreux que ceux que je possède, je ne puis cependant m'empécher d'émettre cette opinion, puisque des 72 malades opérés, il y en a 32 sur 48 qui ont été guéris par le procédé de Moorfields, tandis que je n'en trouve que 13 sur 24 qui doivent leur guérison au procédé de de Graefe.

Si maintenant on examine les résultats malheureux que fournit l'un ou l'autre procédé, on pourra se convaincre encore que celui de Moorfields est supérieur à celui de de Graefe. Que voit-on, en effet? Chez les 14 malades opérés et non guéris par le procédé de Moorfields, une déviation persistante, très-légère, qui cinq fois même n'apparaît qu'après un certain temps, et tout porte à croire que le malade a peut-être été, dans ces cas, la cause involontaire de l'insuccès. S'il n'avait pas négligé l'usage des lunettes que lui avait conseillé l'opérateur, j'aurais sans doute à compter 37 cas de guérison sur 48, au lieu de 32. Chez les malades, au contraire, qui furent opérés par le procédé de de Graefe, et dont la déviation primitive n'était pas plus considérable, on voit que les déviations consécutives à l'opération sont toutes plus prononcées, qu'elles varient de une ligne à une ligne et demie, tandis que celles qui résistèrent à l'opération faite par le procédé de Moorfields ne dépassaient guère une demi-ligne à trois quarts de ligne : ajoutez encore que les déviations légères, qui parfois persistent après l'opération faite par le procédé de Moorfields, ne réclament pas toujours une nouvelle opération ; qu'elles peuvent être amoindries et même guéries par l'usage de lunettes appropriées. C'est ainsi que furent guéris, au bout de quelques semaines, de quelques mois, 5 de mes 32 malades heureusement opérés ; il n'en est pas de même lorsqu'on fait usage du procédé de Graefe. Dans toutes mes observations, le défaut de parallélisme consécutif à l'opération était trop prononcé pour céder à de tels moyens, et dans aucune d'elles on ne voit mentionnée une semblable guérison

Après avoir examiné l'influence qu'exerce sur la guérison du strabisme le mode opératoire; après avoir fait voir que toute mes sympathies étaient acquises au procédé de Moorfields, il me reste à recliercher si, comme les autres, il ne subit pas l'influence de conditions d'autant plus importantes à considérer qu'elles pataissent à première vue assez insignifiantes. Et d'abord, je parlerai de la chloroformisation, qui parfois peut faire concevoir sur le résultat de l'opération de fausses espérances ou inspirer des craintes chimériques. Il est fréquent, en effet, de voir consigné dans les observations que, aussitôt après l'opération, l'œil a repris sa rectitude; que bientôt cette rectitude a disparu pour faire place à une déviation l'égère, il est vrai, mais assez apparente cependant pour reproduire un léger strabisme. D'au-

IV.

très fois, c'est le contraire qui arrive : sous l'influence du chloroforme se manifeste une contraction exagérée du muscle antagoniste, et le strabisme de convergent devient alors momentamément divergent, car il disparaît bientôt pour faire place au parallèlisme, ou à une déviation plus légère, mais analogue à celle qui produisait le strabisme primiti. Je signale ces faits pour montrer que le chirurgien ne doit pas trop se hâter d'annôncer le succès où l'insuccès de l'Opération qu'il a pratiquée; mais je ne me charge pas d'en expliquer la cause; rien dans la nature de ces observations ne pouvait faire prévoir tel out el résultat. Ce qu'il y a de plus extraordinaire encore, c'est que dans les cas opérés par le procédé de de Graefe, on ne reucontre pas cette particularité. Le parallélisme dans l'axe des yeux est moins facilement obtenu, mais, une fois rétabli, il persiste et ne disparaît jamais lorsque cesses l'anesthésie.

Si l'influence de la chloroformisation est toute passagère, il n'en est pas de même de l'influence de l'étendue de la déviation, de l'influence de l'âge, de l'influence du sexe du malade, influences qui doivent être prises en grande considération lorsqu'il s'agit de prévoir les résultats possibles d'une opération. Les strabismes qui paraissent offrir le plus de chances de guérison à l'opération sont ceux dont la déviation est d'environ 3 lignes à 3 lignes et demie. Sur les 45 malades opérés et guéris par l'un ou l'autre procédé, il v en a 22 dont le strabisme était de 3 lignes. Un seul mesurait une ligne; il n'y en a pas dont la déviation ait été moindre, ce qui tient en partie à ce que les malades ne viennent pas pour d'aussi faibles déviations réclamer les bénéfices d'une opération, mais surtout aussi à ce que les chirurgiens anglais, n'avant pas dans l'exactitude de leur procédé la même confiance que l'école de de Graefe, craignent de ne pouvoir diriger à volonté les résultats de l'opération, et de transformer un strabisme convergent en strabisme divergent. Lorsqu'au contraire la déviation primitive est de 4 lignes, 5 lignes et même 6 lignes, les dangers à courir sont tous autres : il est rare, en effet, qu'on puisse, à une première opération, arriver dans ces cas à un parallélisme complet; il reste presque toujours une déviation qui varie de 1/2 à 2 lignes et demie, et que ne peut corriger l'usage des lunettes. Ainsi, narmi les faits qui présentèrent cette particularité, il en est 14 dont

STRABISME. la déviation primitive était de 4 lignes et au-dessus, et 7 dont le strabisme fut si légèrement amélioré, qu'on dut recourir à une seconde opération.

Le nombre des femmes opérées est un peu plus considérable que celui des hommes : on y compte 32 hommes et 40 femmes. Il est difficile de savoir si cette différence est accidentelle. En supposant quelle soit telle, on peut se demander si elle tient à une prédisposition plus grande des femmes pour la strabisme, ou à la coquetterie qui leur est habituelle et qui les empêche de supporter patiemment l'irrégularité que cette infirmité donne à leurs traits. J'avoue qu'il est impossible de résoudre cette question avec les documents dont je puis disposer. Mais tout insuffisants qu'ils sont, ils me permettent cependant d'émettre l'opinion que l'influence du sexe est d'une certaine importance, et que l'opération paraît mieux réussir chez la femme que chez l'homme. Sur les 45 malades guéris, on compte en effet 34 femmes, proportion énorme et qui dépasse certainement celle qui existe entre les malades de chaque sexe qui ont subi l'opération. Si, d'autre part ; on examine la série des cas seulement améliorés , on trouve la contre-partie de ce que je viens d'énoncer, puisque le nombre des femmes v est moins considérable que celui des hommes, ce qui nous conduit aux mêmes conclusions; c'est-àdire que chez la femme le strabisme est plus sûrement que chez l'homme guéri par l'opération.

L'âge entre aussi, pour une bonne part, dans le succès de l'opération qui paraît devoir être d'autant plus heureux que le sujet est plus jeune. C'est sur des sujets de 10 à 15 ans que se fait, à Moorfields, le plus grand nombre d'opérations. Parmi les malades dont l'opération n'a fait qu'améliorer le strabisme, on n'en compte que deux qui sont agés de moins de 10 ans; la plupart comptent 15 ans, 20 ans et plus; tandis que parmi ceux qui ont été complétement guéris, la majorité n'atteint pas 15 ans; beaucoup même n'ont pas 10 ans, deux seulement ont dépassé l'âge de 20 ans. Le plus jeune de ces malades était âgé de 2 ans et demi. Il est rare d'en trouver au-dessous de cet age, et cela pour plusieurs causes. D'abord c'est qu'à cet âge les strabismes ne sont généralement qu'incomplétement accusés et que, par conséquent, les parents des malades ne les conduisent que rarement au chirurgien. On sait en effet que pour qu'un strabisme attire l'attention il doit être au moins de 1 ligne et plus; ensuite il faut se rappeler qu'à Moorfields on ne partage pas l'extrême confiance des Allemands pour l'opération du strabisme, et que vint-on consulter dans ces conditions, on hésiterait à opérer dans la crainte que, les résultats ne dépassant ceux qu'on se propose d'obtenir, on ne transforme un strabisme convergent léger en strabisme divergent; dans la crainte aussi de voir survenir une hémorrhagie qui, sans être grave, peut à cet âge constituer une complication fâcheuse. Ajoutons enfin que, le résultat fût-il heureux, on aurait à redouter de ne pas voir se maintenir la guérison, car il faut pour la consolider une volonté soutenue qu'on ne rencontre pas dans l'enfance; il faut, dans certains cas, on le sait, s'astreindre à l'usage de lunettes, ce qu'à cet âge les malades supportent difficilement. Car l'usage des lunettes ne sert pas seulcment à prévenir le strabisme; il peut encore, ainsi que je l'ai déjà dit, corriger de légères déviations, consécutives à l'opération. Mais il a surtout le mérite incontestable de transformer en résultats définitifs des résultats qui , sans lui , ne seraient peut-être que passagers. Dans ces cas divers, son mode d'action est le même, mettre l'œil myope ou hypermétrope dans des conditions telles qu'il puisse, malgré le vice de sa conformation, fonctionner concurremment avec son congénère; si l'on s'affranchit de cette règle, si l'on n'utilise pas l'œil dévié, dont la portée n'est pas la même que celle de l'œil sain ; si l'on ne combat pas la myopie ou l'hypermétropie dont il est atteint, de manière à assurer le fonctionnement de cet organe avec son congénère dont la portée visuelle est différente, on verra bientôt se reproduire la déviation primitive guérie par l'absence momentanée du muscle qui la déterminait, mais qui bientôt aura d'autant plus de tendance à se manifester de nouveau qu'elle obéira à sa cause première, l'hypermétropie, ou la myopie et à une cause nouvelle qui n'est pas moins puissante; je veux parler du tissu cicatricel, de formation récente, et dont la rétraction a une grande tendance à placer l'œil dans une position vicieuse, analogue à celle qu'il occupait avant l'opération. L'usage de lunettes appropriées n'est pas indéfini, il suffit de quelques semaines, de quelques mois, parfois cependant il faut quelques années pour STRABISME. 69

que l'œil suffisamment amélioré soit à l'abri d'une récidive. C'est du moins ce que tend à faire croire la rapidité des changements survenus dans quelques-unes de mes observations.

C'est à l'aide de ce traitement convenablement employé qu'on arrive à modifier l'action des muscles tenseurs du cristallin et qu'ils deviennent aptes à contrebalancer les fâcheux effets de la myopie ou de l'hypermétropie, d'autant plus que le fonctionnement de l'œil a rendu à la rétine un degré de sensibilité qu'elle n'avait point avant. Mais pour obtenir d'aussi beaux résultats, il ne faut pas conseiller indéfiniment aux malades l'usage des lunettes qui, avant l'opération, suffisaient pour corriger les troubles visuels dus à l'hypermétropie ou à la myopie; il faut de temps en temps examiner l'état de la vision et rechercher s'il n'est pas survenu, par suite de l'exercies, une amélioration de l'œil qui nécessite l'usage de lentilles de force différente. On procède à cet examen en mettant en pratique les règles qui servent à reconnaître le degré d'hypermétropie ou de myopie, règles que j'ai signalées plus haut et sur l'esquelles je ne reviendrai pas

Tout ce que j'ai dit jusqu'ici a surtout trait au strabisme convergent dont la fréquence est bien plus grande que celle du strabisme divergent, puisque ie n'ai recueilli dans le service de M. Hulke que sept cas de strabisme divergent. Je n'oserais pas m'appuyer sur un si petit nombre de faits pour établir, d'une manière définitive, les résultats que donne l'opération, l'influence que paraît exercer sur ces résultats l'âge, le sexe, l'étendue de la déviation, comme j'ai cherché à le faire pour le strabisme divergent. Cependant je dois dire qu'envisagée sous ces différents points de vue, l'opération ne me paraît offrir rien de particulier à signaler. Le mode opératoire ne subit que les modifications indispensables que nécessite la différence d'insertion du droit externe à la sclérotique. C'est en raison de cette particularité que l'incision de la conjonctive et du fascia sous-conjonctival doit être faite à une distance plus grande de la cornée; sauf cette légère modification, on opère sur le droit externe comme sur le droit interne. Là s'arrête la similitude entre l'opération du strabisme divergent et celle du strabisme convergent. Les résultats qu'elles fournissent sont loin d'être les mêmes. Sur mes sept malades, il n'v en a qu'un dont la guérison fut immédiate et durable; un autre ne fut guéri qu'après une seconde opération; chez un troisième le parallélisme dans l'axe des yeux ne fut rétabli qu'après un usage de lunettes continuel et longtemps prolongé. Il ne faut pas oublier que pour le strabisme divergent, plus encore peut-être que pour le strabisme convergent, le traitement consécutif à l'opération est d'une importance capitale; seulement, comme l'a démontré Donders, ce sont des lunettes à verres concaves qu'il faut employer, puisqu'il a trouvé qu'au point de vue de l'étiologie la myopie est au strabisme divergent ce que l'hypermétropie est au strabisme convergent. Cette opinion est du reste pleinement confirmée par l'état des yeux de ces malades, qui tous étaient plus ou moins myopes. Dans les quatre autres cas, le succès de l'opération fut incomplet ou passager. Ainsi, dans l'un de ces cas, la rectitude obtenue d'abord fut bientôt remplacée, sans cause appréciable, par une divergence légère, mais apparente; dans les trois autres le strabisme fut seulement amélioré, et là où la déviation était de 2' à 3', elle ne fut plus que de 1/2 ligne. Ce qui m'étonne dans ces observations, c'est que, avec des déviations, en général, minimes, l'opération ne donne que des résultats peu satisfaisants, alors qu'elle est si puissante à combattre le strabisme convergent dont le défaut de parallélisme est parfois énorme. C'est pour annihiler, autant que faire se peut, cette résistance au redressement que, du reste, rien n'explique, que le chirurgien doit pratiquer, dans une étendue considérable, la section des fibres tendineuses du muscle ou de sa gaîne qui le fixent au globe oculaire, lorsqu'il opère un strabisme divergent.

Il peut se faire que l'opération ne produise qu'une améliqration insignifiante que n'amende pas l'usage des lunettes; on est alors obligé d'avoir recours à une seconde opération : c'est ce qui est arrivé dans sept de mes observations. Deux fois les deux droits internes furent de nouveau coupés pour des déviations secondaires de 3\cent 4/2 et 2\cent 4/2, qui avaient remplacé, à la suite de la première opération, des déviations primitives de 4\cent 4/2, et 3\cent 4/2. Dans les cinq autres cas, il n'\cent ve ut qu'un seul tendon d'intéressé. Cette seconde opération fut toujours très-heureuse. On ne saurait fixer exactement l'espace de temps qui doit sépartes deux opérations : c'est au chirurgien qu'il appartient d'en juDENTS. 74

ger l'opportunité et d'en préciser l'époque. A Moorfields il est de règle toutefois d'attendre quelques jours, et même deux ou trois semaines; c'est un exemple qu'il est bon d'imiter, car en agissant ainsi on est plus à même de combattre un strabisme, qui est alors nettement établi.

# SUR LA TRANSPLANTATION ET LA REIMPLANTATION DES DENTS:

Par le D' A. MITSCHERLICH, médeçin assistant à la Clinique royale de Berlin.

(2º article.)

## III. De la transplantation de dents mortes.

Le procédé de transplantation dans lequel on prend la dent qui doit servir à la transplantation sur un cadavre au lieu de l'emprunter à un sujet vivant diffère essentiellement du précédent.

Les annales de la science ne renferment pas une seule obsertion bien authentique qui puisse être rapportée à ce mode opératoire. Fauchard (1) n'en parle que dans sa première édition. Bourdet (2) lui consacre des détails plus étendus. Il rapporte qu'il l'a pratiquée trois fois, et qu'une seule fois elle a été suivie de succès. Ce fait même nous paraît douteux. Bourdet, qui donne dans tout son ouvrage l'exemple des observations longues et détaillées, n'en dit que quelques mots, et ces mots ont été écrits quand l'opération avait été pratiquée depuis fort longtemps déjà.

Le même auteur mentionne un autre succès, mais ce fait lui a été seulement raconté par une de ses clientes. L'opération aurait été pratiquée par un coutellier nonmé Foucou, treize ans avant l'époque où Bourdet examina la dent.

Serre (3) raconte également qu'il a implanté à plusieurs re-

<sup>(1)</sup> Loc. cit., t. l.

<sup>(2)</sup> Loc. cit., t. II, p. 200.

<sup>(3)</sup> Loc. cit., p. 340.

prises des dents sèches. Chez un de ses clients, il dit avoir implanté ainsi successivement trois dents, dont deux offraient encore assez de solidité au bout de trois ans, bien qu'elles eussent été un peu refoulées d'arrière en avant.

Le procédé de transplantation qui nous occupe est également mentionné par Brunner (1), Laforgue (2) et Gallette (3). Ce dernier dit avoir transplanté une seule fois, et sans succès, une molaire.

Dans l'ouvrage de Hunter, dont je n'ai d'ailleurs pu consulter que la traduction allemande, on rencontre des contradictions tellement graves que l'on ne saurait admettre que cet auteur ait basé ses assertions sur des observations précises.

On lit par exemple, dans les œuvres de Hunter, le passage suivant :

« On a conseillé de remplacer les dents perdues par des dents prises sur des tôtes de morts, et je connais des faits dans lesquels des dents implantées de cette manière ont conservé de la solidité pendant un grand nombre d'années, etc. »

Dans un autre passage (p. 437), Hunter se prononce par contre en ces termes :

« Lorsqu'on implante dans une alvéole une dent récemment extraite, il est probable qu'elle y prend racine, et finit par faire partie de l'organisme sur lequel on l'a greffé, au même titre qu'elle appartenait à la personne sur laquelle on l'a prise, Par contre on. n'obtiendra jamais la consolidation d'une dent dont l'avulsion date déjà de quelque temps, et dans laquelle la vie s'est déjà éteinte. »

Des contradictions du même genre se trouvent dans l'ouvrage de Hirsch (4). A la page 100, on trouve le passage suivant: «Comme je pratiquais en Allemagne, et que l'échange d'os entrevifs n'est de coutume qu'en Angleterre, j'avais l'habitude de collectionner des dents de sujets jeunes, bien portants, morts aceidentellement, etc.; » et plus loin (p. 443), l'auteur dit : « J'ai

<sup>(1)</sup> Loc. cit.

<sup>(2)</sup> Loc. cit., t. l. (3) Loc. cit., p. 250.

<sup>(4)</sup> Loc. cit.

DENTS. 73

l'habitude de ne transplanter que des dents mortes prises sur des animaux bien portants, etc. « Ainsi, dans ce dernier passage, Hirsch paratt avoir oublié complétement sa première assertion relative à des dents humaines sèches.

Relativement à l'emploi de dents prises sur des animaux, il n'est pas inutile de faire observer que les animaux sont sujets à des maladies aussi bien que les hommes, et que sous ce rapport leurs dents ne méritent en aucune facon la préférence.

J'ajouterai que pour mon compte, je n'ai jamais rencontré chez les animaux qu'il est facile de se procurer, une seule dent qui fût propre à être transplantée dans une bouche humaine, et je suis assez disposé à penser que les assertions de Hirsch sont basées uniquement sur une vue de l'esprit et nullement sur l'expérience pratique.

Il nous reste à mentionner, enfin, un procédé qui a été recommandé par Jourdan et Maggiolo (1), et qui consiste à remplacer les racines gâtées, par des racines en or. Les inventeurs de ce procédé recommandent d'enfoncer fortement la racine artificielle dans la gencive, d'exercer ensuite une pression deregique de dehors en dedans, et de la renouveler tous les jours pendant deux semaines, et de fixer enfin une dent à pivot sur leur racine quand celle-ci s'est consolidée. Les auteurs ajoutaient que cette opération ne saurait avoir des suites fâcheuses, et qu'il serait facile d'obtenir l'écoulement libre des liquides qui pourraient être sécrétés dans l'alvéole, en pratiquant une petite incision au niveau de la la racine artificielle.

Il est à peine croyable que la pression recommandée ait pu être exercée un seul jour sur le périoste plus ou moins déchiré de l'alvéole sans être suivie d'accidents, et il nous paraît certain que ce procédé n'a jamais été exécuté même par ses inventeurs. Il semblerait presque que l'ouvrage de Jourdan n'ait été lancé dans le public que dans un but de réclame, et les attaques violentes qu'il a dù supporter donnent assez de vraisemblance à cette supposition.

Depuis plus de deux ans j'ai essayé, à plusieurs reprises, de

<sup>(1)</sup> Manuel de l'art du dentiste, ch. 10, p. 75; Nancy, 1807.

transplanter des dents sèches, et ce sont les résultats de ces tentatives que je me propose d'exposer dans ce qui suit :

Cette opération est surtout applicable chez des sujets âgés de de à 34 ans. Chez les personnes âgées de moins de 16 ans, les dents sont rarement gatées à tel point qu'il soit nécessaire de les remplacer, et les maxillaires ne sont pas développés assez complétement pour qu'il soit prudent d'y implanter des corps étrangers. D'autre part, après l'âge de 45 ans, le ralentissement de la nutrition et le peu de réaction de l'organisme compromettraient très-probablement les résultats de l'opération.

Il est indispensable que les malades acceptent de plein gré les petites incommodités que l'opération entraîne toujours à as suite dans les premiers temps; qu'ils soient en bonne santé, que leur muqueuse buccale soit en bon état et que les gencives ne soient pas ramollies on saienantes.

Sous ce dernier rapport, il faut cependant faire une exception en faveur des cas dans lesquels le mauvais état des gencives ne se rattache qu'à l'affection des dents qu'il s'agit d'arracher, et paraît devoir cesser par le fait même de leur avulsion.

L'opération est praticable pour toutes les dents, à l'exception des trois dernières molaires qu'il serait difficile, presque toujours, de remplacer en raison de leurs dimensions variables et des directions diverses que peuvent affecter les racines. Le remplacement de ces dents n'a d'ailleurs qu'un médiocre intérêt, attendu qu'elles ne modifient en rien l'articulation des sons et la régularité du visage.

La transplantation se fait plus facilement pour les canines que pour les autres dents ; viennent ensuite les incisives, puis les petites molaires supérieures et enfin les petites molaires inférieures. Les chances de succès diminuent en suivant cette série, en raison des dimensions décroissantes des alvéoles proportionellement avec la couronne des dents. L'utilité de l'opération varie d'ailleurs à peu près d'après la même règle, à cette exception près, toutefois, que les deux incisives moyennes supérieures doivent être, à cet égard, inscrites au premier rang.

Dans le cas où l'on a affaire à plusieurs dents malades juxtaposées, il vaut mieux les remplacer par un appareil prothétique

78

que d'essayer la transplantation qui assujettirait les opérés à des incommodités trop longtemps prolongées.

Il est de toute nécessité que le périoste de l'alvéole soit en bon état, qu'il ne soit pas atteint d'inflammation, etc.

Les périostites antécédentes ne sauraient être considérées comme des contre-indications, à moins que par des retours fréquents elles n'aient amené une dégénérescence ou une destruction étendue du périoste alvéolaire.

Lorsqu'il existe une fistule dentaire l'opération n'est pas praticable; en raison de l'affection de l'alvéole, elle serait fatalement suivie de suppuration et, par suite, de l'expulsion du corps étranger.

La transplantation peut, par contre, réussir fort bien alors même que la carie a détruit depuis des années la couronne tout entière de la dent qu'il s'agit de remplacer.

J'ai opéré le plus souvent dans des circonstances où la destruction de la couronne et de la partie attenante de la racine rendait l'emploi d'une dent à pivot impossible. Par conséquent, dans l'hypothèse même d'un échec, l'opération ne pouvait faire aux malades aucum des avantages qu'aurait pu lui procurer une manière d'agri différente.

D'une autre part, il est nécessaire que l'alvéole ne soit pas le siége d'une transformation régressive, qu'elle n'ait pas commencé à se combler de tissue osseux repoussant devant lui la racine; dans ces conditions, en effet, la dent transplantée aurait infailliblement le même sort que celle qu'elle remplacerait. On doit admettre que ces conditions existent quand la racine n'est recouverte qu'incomplétement par les geneives, quand la dent est mobile et se laisse enlever avec facilité. Il n'est pas possible de consolider, par notre procédé, des dents qui sont devenues mobiles, et il n'est pas plus possible de les remplacer. Lorsque pendant l'alvulsion on a brisé la dent ou l'ésé l'alvéole dans une grande étendue, il faut renoncer à la transplantation. Il en est de même lorsqu'en luxant la dent on a enlevé une grande partie du périoste alvéolaire. Cette assertion sera motivée plus loin.

Je me suis servi pour la transplantation de dents qui se trou-

vaient dans ma collection depuis quelque temps déjà, et parfois depuis plusieurs années.

Àprès les avoir arrachées sur des cadavres, on les avait fait macérer soigneusement dans de l'eau, puis dans de l'eau chlorrée; on les avait débarassées attentivement des parties molles qui y adhéraient encore; puis elles avaient été traitées par l'acide chlorhydrique étendu pour enlever les particules organiques étrangères qui pouvaient les souiller. Enfin elles avaient été conservées à l'état de dessiccation. C'est en effet là le meilleur procédé de conservation. Au reste, les dents se conservent également bien dans de l'eau à laugule on a aiouté un peu d'alcool.

Par les différentes manipulations auxquelles on a soumis les dents avant de les employer, et auxquelles on peut ajouter leur conservation prolongée, on avait la certitude de les avoir débarrassées de tout principe contagieux, et, en particulier, du principe toxique des cadavres, et de ne faire courir, sous ce rapport, aucun risque aux onérés.

Les dents conservées dans l'eau alcoolisée offrent cet avantage qu'il est plus facile qu'avec des dents sèches de juger de la nuance qu'elles revêtiront après leur implantation. Toutefoisil est facile d'obtenir le même résultat pour ces dernières en les faisant macérer préalablement dans l'eau pendant quelques heures. Les différences de nuances n'ont, du reste, pas un intérêt majeur, attendu qu'on les retrouve pour des dents naturelles et qu'elles attient médiocrement l'attention. D'une autre part, la conservation dans l'eau alcolisée modifie moins la substance organique des dents que la dessiccation, ce qui en rend la putréfaction plus facile.

Il est nécessaire de disposer toujours d'une collection de dents assez riche, en raison des variations considérables qu'offrent et les couronnes et les racines. A la vérité il n'est pas indispensable que la racine reproduise tout à fait exactement la forme de celle qui a été extraite; mais le pronostic est d'autant plus favorable que la ressemblance est plus complète. Le périose alvéolaire subirait nécessairement une compression trop intense de la part d'une racine trop volumineuse; il se gangrènerait en partie; le contact de la racine avec l'os serait la source de suppuration et de carie alvéolaire; et la consolidation serait de fait impossible.

DENTS. 77

Lorsqu'on n'est pas en possession de dents ayant une forme tout à fait appropriée, on peut, à la rigueur, recourir à la lime pour ramener la racine aux dimensions volules; mais il y a à cela un inconvénient sérieux, c'est que trop de temps se passe depuis le moment de l'avulsion jusqu'à celui de la transplantation.

Je crois qu'il n'y a aucun inconvénient à ce que la racine de la dent que l'on transplante soit un peu plus petite que celle qui a été extraite, parce que le périoste de l'alvéole se trouve ainsi mis à l'abri de toute compression nuisible. Il ne faut pas toutefois que la différence soit trop grande. La consolidation en effet serait alors impossible.

Il est désirable que la forme et la couleur de la dent transplantée soient analogues à celles des autres dents. Il ne faut pas que son bord dépasse celui de ses voisines; elle serait autrement ébranlée sans cesse, tant par l'exercice de la parole que pendant la mastication. Il faut également rejeter toute dent dont la couronne serait plus large que la lacune qu'elle doit remplir, ce qui aurait pour conséquence une pression indue exercée sur les dents voisines. J'ai toujours trouvé avantageux que la dent transplantie fit isolée de ses voisines par un petit intervalle : dans le cas d'ailleurs où son bord se trouve un peu débordé par celui des dents voisines, la régularité de la rangée dentaire n'en est pas sensiblement modifiée.

L'avulsion des dents que l'on se propose de remplacer doit étre faite avec de grands ménagements, de manière à éviter tout écrasement des gencives et du périoste alvéolaire, toute fracture de l'alvéole. Les daviers américains à mors pointus sont de tous les instruments ceux qui permettent d'obtenir le plus sirement ce résultat. On se sert pour la máchoire supérieure de daviers droits, et pour la máchoire inférieure de daviers courbes sur le plat. Les mors de ces daviers sont polis sur leurs deux faces; ils sont concaves à leur face interne et offrent encore une direction divergente, alors même qu'ils sont écartés. La dent se trouve par conséquent prise, en quelque sorte, entre ce double plan incliné et pénètre d'elle-même dans le davier. Il faut faire glisser avec beaucoup de soin les deux branches le long de la ractine, puis opérer l'avulsion à l'aide d'une traction énergique et sans exercer de mouvements de latéralité.

Dès que l'avulsion est terminée, on choisit rapidement la dent la plus appropriée en évitant surtout de la prendre trop grande, et on l'ajuste dans l'alvéole préalablement débarrassée avec beaucoup de soin de tout caillot sanguin.

Pour la fixation des dents transplantées, il faut se servir de préférence d'attellés en gutta-perèla. Bourdet n'appliquait aucun moyen de contention, et se contentait de recommander à l'opéré de faire de temps en temps un effort de mastication avec les dents transplantées. C'est là un procédé aussi insuffisant que celui qui consiste à attacher la dent à ses voisines à l'aide de fils de soie fortement cirés ou de fils d'or (1). Ces moyens de contention ne protégent pas suffisamment la dent transplantée contre les mouvements de la langue et des lèvres pendant l'exercice de la parole et pendant la mastication; d'autre part, ils cèdent au bout d'un certain temps, et la traction qu'ils exercent suir les dents voisines ne peut être que nuisible. Il est incontestable que beaucoup de tentatives anciennes ont échoué uniquement parce que les dents n'avaient pas été fixées d'une manière suffisante.

Pour rendre l'attelle aussi peu apparente que possible, il convient de donner la préférence à de la gutta-percha blanchâtre, dont la coulcur tranche peu sur celle des dents voisines. Il est facile de trouver cette variété dans le commerce. On en taille une petite attelle allongée et mince que l'on fait ramollir dans de l'eau chaude; on l'applique sur les côtés externe et interne des dénis voisines, et à l'aide des doigts mouillés, on les fait péndère exactement dans leurs interstices jusqu'au niveau de la gencive. On recommande ensuite à l'opéré de fermer la bouche et de serrer fortement les dents jusqu'à ce que la gutta-percha soit refroidle et durcie, ce qui n'exige généralement pas au delà de quelquies minutes. On s'assure alors que l'attelle s'applique exactement dans toute son étendue, et que la dent transplantée se trouve suffisamment fixée et protégée. Si l'attelle ne suffisait pas delle seule pour remplir cette double indication, il servit facile

<sup>(1)</sup> Voy. Fauchard, Hunter, Pfaff, Hirsch, Gallette et autres, cités plus haut.

BENTS 79

d'en assurer la fixité à l'aide d'un fil d'argent. Toutefois on se trouvera rarement dans le cas d'user de cette précaution; et je n'ai jamais eu besoin, pour mon compte, d'y recourir.

Pendant les deux premières semaines qui suivent l'opération, il est indispensable que les opérés s'astreignent à des précautions scrupuleuses pendant la mastication et pendant l'exercice de la parole, de manière à mettre la dent transplantée à l'abri de tout lou qui pourrait en compromettre la consolidation. Quant à la mastication, il est utile de la supprimer complétement en n'admettant dans l'alimentation que des aliments liquides ou en forme de bouillie, de la viande hachée, etc. Rien n'empéche d'ailleurs de revenir assez rapidement aux aliments ordinaires

L'attelle de gutta-perchia doit rester en place pendant quatre ou cinq semaines; pour la débarrasser des débris alimentaires, entretenir la propreté de la bouche et prévenir la fétidité de l'haleine, on fait rincer fréquemment la bouche avec de l'eau à laquelle on ajoute un peu d'alun ou de teinture de myrrhe, ou une solution de permanganate de potasse à 4/280°.

Si l'haleine devenait fétide et si l'attelle s'encrassait malgré ces précautions, il faudrait l'enlever avec beaucoup de soins et la remettre immédiatement en place après l'avoir nettoyée, Quant aux dents sur lesquelles l'attelle ne porte pas, rien n'empéche de leur donner les soins de propreté habituels, pourvu que l'on ait bien soin de ne pas déranler l'appareit.

En enlevant l'attelle à l'époque indiquée, on trouvera presque toujours la dent parfaitement consolidée. C'est tout au plus s'il est possible de lui imprimer de l'égers mouvements à l'aide des doigts. Il est toutefois prudent de continuer à la ménüger énicore pendant assez longtemps et de ne pas s'en servir pour la mastication d'aliments résistants; les parties de l'alvéele qu'elle touche seraient autrement exposées à des contusions dangereuses. Je n'ai pas trouvé nécessaire de recourir à d'autres précautions. Au bout de huit ou dix semaines la tient transplantée peut fonctionnier presque toujours à l'instar des dents normales.

Chez aucun de mes opérés je n'ai vu la transplantation être suivie de phénomènes de réaction. Les douleurs se calmaient complétement après l'opération, et ce n'est que très rarement qu'elles reparurent les jours suivants, pour se dissiper d'ailleurs rapidement d'une manière complète. Je n'ai jamais observé non plus l'inflammation ou la suppuration soit du périoste alvéolaire, soit de la gencive. C'est seulement dans un petit nombre de cas que je citerai plus loin, que j'ai vu l'alvéole fournir une hémorrhazie, insignifiante d'ailleurs.

(La suite à un prochain numéro.)

## REVUE CRITIQUE.

DES TROUBLES DU LANGAGE ET DE LA MÉMOIRE DES MOTS DANS LES

### (aphémic, aphasic, alalie, amnésie verbale).

#### Par le D' Juirs FAIRET

(3° ARTICLE ET FIN.)

- A Case of amnesia, by Thomas Hun, M. D., professor of the institutes of medicine in the Albany college, American journal of insanity, 1850-51, p. 358.
- Ueber einige Arten von partiellem Sprach-unvermögen, von D' W. Nasse, in Bonn. Allgemeine Zeitschrift für Psychiatrie, t. X, p. 335; Berlin, 1853.
- On Obscure diseases of the brain and disorders of the mind, by Forbes Winslow, p. 388-414 et p. 497-535; London, 1860.
- Sur le siège de la faculté du langage articulé, avec deux observations d'aphémét (perte de la parole); par le D'Paul Broca (Bulletins de la Société anatomique, 2º strie, t. 1V, août 1861).
- De l'Aphasis, maladie décrite récemment sous le nom impropre d'aphémie; leçons faites à l'Hôtel-Dieu par M. le professeur Trousseau (Gazette des hopitaux, numéros des 12, 19 et 26 jauvier et 2 février 1864).
- De l'Aphasie, d'après les leçons faites à l'Hôtel-Dieu par M. le professeur Trousseau, et recueillies par le D' Michel Peter, chef de clinique (Gazette hebdomadaire de médecine et de chirurgie, numéros des 13, 20 et 27 mai, et des 17 et 24 juin 1864).

Les faits nombreux de troubles du langage et de la mémoire des nots que nous avons rapportés dans deux acticles précédents (numéros de mars et de mai 1864) nous permettent maintenant d'aborder l'examen de la question soulvée par les travaux récents dont nous avons placé les titres en têté de cette revue.

Ces perversions si variées du langage et de la mémoire des mots doi-

vent-elles constituer une maladie nouvelle, sous les noms d'aphtenis, d'alatie ou d'aphtenis, ou bien doivent-elles au contraire être considérées comme des symptômes d'affections cérébrales diverses et être rattachées à des catégories d'ifférentes ? Telle est la question principale que nous nous proposens d'examiner dans cet article.

En parcourant les ouvrages publiés depuis l'antiquité jusqu'à nos jours sur les maladies nerveuses, ainsi que les recueils de médecine si nombreux qui existent en France, en Angleterre et en Allemagne, surtout depuis le commencement do ce siècle, il est facile de découvrir un grand nombre d'observations isolées, recueillies avec plus ou moins d'étendue, qui se rapportent évidemment au sujet qui nous occupe. Leur réunion en un seul volume contribuerait mêmo puissamment à la solution de la question délicate que nous venons de poser ; elle serait d'un grand intérêt pour la science, malgré le caractère très-incomplet de la plupart de ces observations et malgré l'absence de détails anatomiques résultant de l'autopsie, qui seuls cependant permettraient d'y puiser des documents utiles et complets. Mais ces observations, dispersées dans des ouvrages et dans des recueils tout à fait différents, paraissent avoir été considérées par les auteurs qui les ont publiées comme ayant plutôt l'attrait de la singularité que celui de l'utilité scientifique, et ne sont devenues l'objet d'aucun travail d'ensemble avant pour but de les réunir dans une description collective. Nous avons mentionné, dans notre premier article, quelques rares mémoires publiés sur ce suiet, à la fin du dernier siècle et au commencement de celui-ci, par Gesner et Crichton, mais il faut arriver iusqu'à une époque très-rapprochée de nous pour trouver quelque travail ayant pour objet l'étude de ce point si intéressant et pourtant si négligé de la pathologie cérébrale.

M. Bouillaud est le premier qui, après Crichton, ait fixé son attention sur ces perturbations de la parole et de la mémoire des mots comme signes des affections cérébrales. Dès 4825, dans son Traité de l'encéphalite, et depuis cotte époque, dans de nombreux momoires lus à l'Académie de médecine et publiés dans ses bulletins, ce savant professeur s'est occupé de cette question et a rapporté beaucoup d'observations de troubles de la parole consécutifs à des lésions traumatiques ou organiques de l'encéphale. Il est arrivé à cette conclusion que ces symptômos devaient être rattachés à une lésion constante des lobes antérieurs du cerveau, qu'il considère comme le siège d'une faculté spéciale, à laquelle il a réservé le nom do nouvoir législateur de la parole ou du langage articulé. Ces travaux de M. le profesfesseur Bouilland provoquèrent depuis tronte ans do nombreuses recherches dans la même direction : beaucoun d'observations furent recueillies par ses élèvos et par ses adversaires, dans le but de confirmer ou d'infirmer l'opinion qu'il avait émise sur le siège de la parole dans les lobes antérieurs du cerveau et sur l'altération de cette fonction sous l'influonce des Issions do cette partie de l'encépale. Malheureusement ces observations, publiées en grand nombre, furent contradictoires, et le public médical, témoin de ces discordances entre les faits recueillis par des auteurs différents, ne put que rester hésitant et suspendre son juœment en attendant de nouvelles recherches.

Les choses en étaient à ce point, lorsqu'en 1864 surgit à la Société d'anthropologie une discussion entre M. Gratiolet, soutenant qu'en n'avit pu encore localiser le siége de la parole dans les lobes antériours du cerveau, et M. Auburtin affirmant au contraire que cette localisation était définitivement démontrée par les travaux de M. Bouillaud et les faits rendus publics par lui et par ses élèves.

M. Broca, qui prit, part aussi à cette discussion, émit des doutes sur la réalité de cette démonstration et déclara que, jusqu'à nouvel ordre, o devait encore regarder cette question comme n'étant résoluc ni en physiologie, ni en pathologie. Auis son attention ayant été dès lors appelés sur ce sujet, il eut bientôt l'occasion d'observer à l'hespice de Bicdre les deux malades dont nous avons, rapporté l'histoire dé-taillée dans le précédent article (dos. 49 et obs. 50), et ces deux observations, si curieuses et si concordantes sous le rapport de la lésion anatomique, amenèrent M. Broca à conclure dans son mémoire dans le même sens que M. Bonillaud, en ajoutant toutefois à son opinion un complément très-important, qui lui permit de préciser plus exactement la nature des symptômes et le siéce de la lésion antomique.

Les deux faits observés par M. Broca offrent entre eux de nombreux points de contact et quelques différences secondaires. Nous n'avons pas à insister ici sur leurs différences : il nous suffira de relever en quelques mots leurs points communs. Dans ces deux cas, le trouble de la parole et de la mémoire des mots était porté à un degré extrême, puisque ces malades n'avaient plus à leur disposition que quelques mots ou quelques syllabes qui leur servaient à exprimer toutes leurs idées. L'intelligence était sinon complétement intacte, du moins trèsnotablement conservée. La langue, la bouche, les lèvres, en uu mot tous les organes de la phonation se trouvaient dans un état d'intégrité parfaite, et pourtant, ohez ces deux malades, la faculté du langage articulé était presque complétement supprimée. Tels sont les principaux caractères symptomatiques que M. Broca a constatés chez ces deux vieillards de l'hospice de Bioêtre, et qui lui ont servi de base pour créer la maladie nouvelle à laquelle il a proposé de donner le nom d'aphémie (de a privatif et onul, je parle). Cette maladie . d'après M. Broca, consisterait donc essentiellement, au point de vue symptomatique, dans la perte complète ou incomplète de la faculté du langage articulé, avec conservation de l'intelligence et intégrité des organes de la phonation.

A oes caractères essentiels on pourrait encore ajouter que cette maladie est tantôt accompagnée de quelques symptômes de paralysie et surtout d'hémiplégie, tantôt au contraire exempte de tout phénomène paralytique.

Mais c'est surtout sous le rapport des lésions anatomiques que les deux observations recueillies par M. Broca lui ont permis d'arriver à des résultats curieux et importants. Chez ces deux malades, en effet, M. Broca a pu vérifier la vérité de l'opinion professée par M. Bouillaud sur le siège de la faculté du langage dans les lobes antérieurs du cerveau; il a pu en outre déterminer lo siège de cette lésion d'une manière plus présies enconce, en la localisant dans la deuxième et surtout dans la troisième circonvolution frontale du lobe antériour de l'hémisphère gauche. Tel est le résultat curieux et inattendu auquel M. Broca est arrivé par l'analyse délicate et la comparaison habile des lésions cérdèrales découvertes dans le corveau des deux malades dont il a publié l'observation.

En résumé, M. Broca, au lieu de se bornor, comme M. le professeur Bouillaud, à localiser le siège de la faculié du langage dans les lobes antérieurs du cerveau, a précisé d'une manière plus rigoureuse cette localisation anatomique, en faisant résider cotte faculté dans une point rés-limitée de ces lobes antérieurs. De plus il y a quouté ce fait singulier, qui paraît en contradiction avec la symétrie parfaite observée entre les deux monités laitéraise de l'encéphale, que les lésions déterminant la perto du langage articulé siégeaient exclusivement dans le lobe antérieur du côté gauche et non dans celui du côté droit. El bien, chose bizarre, cette conclusion si imprévue, à laquelle M. Broca est arrivé en se basant sur les deux faits observée par lui à l'hospice de Bicétre, avait déjà été indiquée, en 1836, par M. le D' Marc Dax, de Sommières (Gard), dans un mémoire présenté au congrés de Montpellier ei initiulé: Lésions de la motifié pauche de l'encéphale coîncidant avec l'oubit des signes de la presiée (1).

Mais, malgré ce travail antérieur, dont il ignorait certainement l'estatore, il reste toujours à M. Broca le mérite d'avoir le premier précisé le siège exact de la faculté du langage dans un point nettement détorminé du lobe antérieur gauche du cerveau, ce qui n'avait été indiqué par aucun des auteurs qui l'ont orécédé.

Depuis trois ans, le travail de M. Broca à provequé de nouvellos études sur co sujei intéressant, et presque tous les faits accompagnés d'autopsie, qui ont été publiés dans les journaux de médecine, ou communiqués à diverses sociétés savantes, sont venus confirmer l'exactitude de ses observations. Non-seulement en effet, dans une quinzaina d'observations environ, recueillies par des auteurs différents, on a constaté à lésion de la deuxème ou de la troisième circorvolution

<sup>(1)</sup> Voir le travail de M. Michel Peter sur l'aphasie, dans la Gazette hebdo-madaire, numéro du 27 mai 1864.

frontale chez des indivídus qui avaient offert la perte plus ou moins complète de la parele pendant leur vie; mais, chose remarquable, dans tous les cas qui ont paru jusqu'à ce jour et suivis d'autopsie, la lésion de cette portion limitée du lobe antérieur du cerveau a été trouvée, comme l'avait indiqué M. Broca, dans l'hémisphère gauche, et non dans l'hémisphère droit.

On n'a pu opposer jusqu'à présent à cette doctrine qu'un seul fait bien constaté, et ce cas même est douteux, puisque l'autopsie n'a pas défaite. Il s'agit d'un malade observé à la clinique de M. Trousseau, chez lequel l'altération spéciale du langage, désignée sous le nom d'aphasie, coîncidait avec une hémiplégie du côté gauche du corps, dénotant par conséquent une lésion du côté droit du cerveau; mais, dans ce cas, M. Broca paut objecter, avec raison, qu'il n'y a pas eu d'autopsie, et qu'il pouvait exister dans le cerveau de cet homme une lésion de l'hémisphère gauche déterminant la perte de la parole, en même temps qu'une lésion de l'hémisphère droit donnant lieu à l'hémiplésie du côté gauche du corps.

Quant à l'existence constante d'une lésion des deuxième et troisème circonvolutions frontales dans tous less cas de perversion de la parole et de la mémoire des mots, MM. Charcot et Vulpian, entre autres, ont observé, dans ces denniers temps, quelques faits négatifs qui doivent engager à suspendre encore son jugement, avant d'admettre comme démontrée la relation, d'ailleurs probable, découverte par M. Broca, entre la fésion de ces portions du cerveau et certaines perturbations du laurage articule.

Après avoir résumé aussi brièvement que possible les idées et les faiscontenus dans le mémoire de M. Broca, nous arrivons maintenant aux faits cités par M. Trousseau. Ces faits sont très-variés; ils diffèrent beaucoup les uns des autres, et ils diffèrent également, sous plusieurs rapports importants, de ceux de M. Broca; ils fournissent ainsi de nouveaux éléments pour l'étude de la question qui nous occupe, et prouvent qu'on ne peut limiter cette étude d'une manière aussi rigourense que le voudrait M. Broca.

Pour abréger, nous résumerons dans les quatre propositions suivantes les différences essentielles qui nous paraissent exister entre les observations relatées par M. Trousseau et celles de M. Broca.

Les fails de M. Trousseau sont d'abord beaucoup plus variés; ils représentent, en général, des degrés moins avancés de la perversion du langage et de la mémoire des mots que ceux observés par M. Broca, dans lesquels les malades n'avaient plus à leur disposition que deux ou trois mois, ou même deux ou trois syllabes. De plus, dans les observations de M. Trousseau, la mémoire des mots est en général aussi fortement lésée que la faculté du langage. La lésion simultanée de ces deux facultés, dans un grand nombre de cas, montre, selon nous, qu'on ne peut séparer leur étude, quoiqu'il existe évidement des observations de perte do la mémoire des mots, sans perversion de la faculté de parler et réciproguement, ainsi que nous en avons cité plusieurs exemples évidents, dans les cas d'amnésie simple d'une part, et dans les cas au contraire où les malades, ne pouvant parler spontanément, peuvent cependant écrire correctement et répéter les mots prononcés devant eux. Les faits de M. Trousseau démontrent en outre que l'intelligence est, dans beaucoup de cas d'aphasie, plus fortement troublée qu'elle ne l'était dans les faits cités par M. Broca. et que cet auteur ne semble lui-même l'admettre dans la définition qu'il a donnée de l'aphémie, définition dans laquelle la conservation de l'intelligence figure comme caractère essentiel, Enfin, les faits relatés par M. Trousseau prouvent surtout que, s'il est un certain nombre de cas d'aphasie où les troubles de l'expression de la pensée par la parole, l'écriture ou le geste, peuvent exister seuls comme symptôme cérébral isolé, et constituer alors une maladie spéciale appelée aphémie ou aphasie, il est néanmoins beaucoup d'autres cas dans lesquels cette perversion particulière de la parole coïncide avec des symptômes d'hémiplégie, de contracture, d'éclampsie. d'anesthésie, etc., avec des troubles intellectuels autres que la perte de la mémoire des mots, en un mot, avec divers symptômes cérébraux, dans la sphère de la motilité, de la sensibilité ou de l'intelligence, qui compliquent singulièrement le tableau de l'affection cérébrale, au point de vue symptomatique comme au point de vue anatomique, qui rendent sa limitation très-difficile, et établissent ainsi une confusion presque inévitable entre la maladie distincte que l'on voudrait établir et le symptôme dû à des causes et à des maladies diverses.

Aussi la définition de l'aphazie par M. Trousseau différe-t-elle sinquilièrement de celle que M. Broca a donnée de l'aphèmie, et cela doit être, puisque celle de M. Trousseau doit s'appliquer à des faits beaucoup plus variés. Pour M. Trousseau en effet, le caractère tiré de l'intégrité de l'intelligence et celui qui repose sur l'absence de toute autre perversion des fonctions cérébrales ne peuvent plus figurer comme symptômes essentiels et distinctifs de l'aphasie, puisqu'ils manquent dans la plupart des cas.

Des trois caractères principaux assignés à l'aphémie par M. Brocs, un en este donc plus, comme constant, que le signe négatif basé sur l'intégrité des organes de la phonation, c'est-à-dire l'affirmation que cette maladie a son siége dans le centre cérébral et non dans les organes périphériques.

Les réflexions que nous venons do fairo, à l'occasion des observations d'aphasie citées par M. Trousseau, nous amènent naturellement à l'examen des faits que nous avons nous-même empruntés à divers auteurs français et étrangers. Ces faits sont certainement trop abrégés bour pouvoir fournir les étéments d'une étude sérieuses : mais ils sont assez nombreux et assez différents les uns des autres pour donner uns diée suffisant des variétés de l'altération du langage et de la mémoire des mots dans les affections cérébrales. Ces différents degrés d'un même phénomène, s'étendant depuis l'état physiologique jusaqu'à la suppression absolue de la parole, méritent d'être récapitulés rapidement pour bien faire comprendre combien octet question, en apparence si simple, est complexe et peut être envisagée à des points de vue trisé-divers.

Chacun sait combien l'état physiologique lui-même comporte de degrés, sous le rapport du développement de la mémoire et de la faculté de parler, de même que sous celui de toutes les autres facultés de l'esprit humain; mais nous n'avons ici ni à les énumérer, ni à y insister.

Le premier degré de l'état pathologique est représenté par les faits qui figurent dans notre première catégorie. Ces malades, avant perdu la mémoire des mots, ne peuvent parvenir à trouver spontanément les expressions nécessaires pour rendre leurs pensées et ils y suppléent à l'aide des gestes, d'uno mimique vive et animée, ou bien à l'aide de certains mots, ou de certaines syllabes, qui restent encore à leur disposition et dont ils varient à l'infini les intonations, pour arriver à se faire comprendre. Beaucoup d'apoplectiques sont dans ce cas: Ne pouvant retrouver dans leur mémoire les mots qu'ils cherchent et conservant pourtant la notion exacte de l'idée qu'ils désirent exprimer, ils s'irritent fréquemment contre cet obstacle et manifestent une grande joie quand on leur fournit le mot qu'ils avaient en vue. Dans ces cas, la mémoire des mots est surtout en défaut et la faculté d'exprimer les pensées par la parole ou par l'écriture n'est que faiblement altérée. Ce qui le prouve, c'est que ces malades, ainsi que nous l'avons indiqué en tête de notre première catégorie, peuvent facilement répéter les mots, aussitôt qu'ils leur sont fournis par un interlocuteur, et peuvent également les écrire alors qu'ils leur sont dictés ; seulement, ils ne tardent pas à les oublier de nouveau et ils éprouvent alors la même difficulté à proférer ces mêmes mots, ou à les écrire. Ce sont donc là, à proprement parler, des faits simples d'amnésie verbale, mot créé par M. Lordat et qui indique nettement le caractère spécial de cette altération de la mémoire. Mais ce qui démontre combien toute distinction est presque impossible, en pratique, entre les lésions de la mémoire des mots et celles de la faculté d'exprimer sa pensée par la parole ou par l'écriture, ce sont les faits suivants, qui sont tout à fait voisins des précédents , qui n'en sont séparés par aucune ligne de démarcation tranchée et qui s'observent souvent chez les mêmes malades:

Chez certains apoplectiques; en effet, dont la mémoiré des mots est également en défaut, les malades, au lieu de chercher à se faire comprendre par signes et de désigner ainsi clairement la pensée qu'ils veulent exprimer; ont un besoin continuel de parler; il prononcent alors des mots qui se présentent machinalement à leur esprit, sans rapport véritable avec la pensée qu'ils désirent traduire au dehors, ou bien ils se servent de certains mots toujours les mêmes, qui seuls leur restent pour rendre toutes leurs idéés, soit en en variant les intonations, soit en les accompagnant de gestes plus ou moins expressifs destinés à sumpléer à l'insuffisance du langage. Dans cès circonstances; on peut encore observer deux variétés de troubles qui paraissent en rapport avec le degré plus ou moins grand de conservation de l'intelligence : tantôt, en effet, les malades n'avant à leur disposition qu'un petit nombre de mots qu'ils emploient à tout propos, ou Bien même proférant malgré eux un mot à la place d'un autré, s'aperçoivent très-bien de leur erreur, s'en irritent, demandent qu'on leur vienne en aide et souvent alors peuvent ; avec un effort, répéter le mot qu'on leur fournit, ou bien ils peuvent l'écrire; tantôt au contraire, tout en s'apercevant en partie des non-sens qu'ils profèrent, ces malades ne peuvent cependant s'empêcher de les prononcer i ils ne peuvent plus parvenir à se rectifier par la parole, puisqu'ils sont incapables de répéter le mot qu'on prononce devant eux, ou en disent un autre à la place, ni par l'écriture, puisqu'en prenant la plume lls écrivent un mot autre que celui qu'ils ont en tête, ou bien ils ne peuvent mettre par écrit le mot qu'on leur dicte, en écrivent un autre à la place; l'écrivent incomplétement ; ou y ajoutent malgré eux certaines lettres ou certaines syllabes. Nous avons cité, dans les articles précédents, plusieurs exemples de ces diverses variétés de perversion de la mémoire, de la parole; et de l'écriture;

Dans les faits de cette catégorie, l'Intelligence est déjà évidemment lus troublée que dans ceux de la catégorie précédente. Il y « an effet, à la fois, aumésie verbale; perverisión de la faculté d'expirimer sá pansée par la parole et pervérsion similitanée où isolée de l'exprimer par l'écriture.

Mais il test des degréts plus avanots de përtitristition til langagë qui defontent encore un plus grand trouble de l'itiselligiation. D'âis rèse cais, non-seultement les malaides he trouvent plus les mots nécessaires pour renuire lettr peinsee, out bién émploiënt d'autres mots il la platé; vant ou hon d'onscience de leur cirieur, mais lis pronoischi malgrée eux des syllabes isolées; des phrâtes incompletes où theomprétaines plus que touvent intercation at mais de la plate de la pla

Dans ces ests, les malades conhuissibit unevor etés-bien l'idée qu'ils voulent expirimer; et qui le prouvre, c'est qui quelquieltis ils soint encore capables d'écrire correctement, quolique ne pouvant plus parlei (voir obs. 94); leur intelligence n'est tône pais troublée comme dans le d'âltre unais la faculté de rarier est chèse qu's is une un rapiorit avec

la pensée, qu'ils ne peuvent plus prononcer que des phrases incomplètes, erronées, ou même des mots inintelligibles qui n'appartiennent à aucune langue humaine.

Il est enfin quelques cas du même genre dans lesqueis le trouble est porté plus loin encore: l'écriture est alors aussi impossible que la parole, et les malades ne s'aperçoivent lpus de leur erreur, et emploient, en écrivant comme en parlant, des mots ou des phrases incompréhensibles, surajoutées à des mots ou à des phrases ayant un sens déterminé.

Il y a évidemment, sous ces divers rapports, de nombreuses variétés individuelles, qu'une étude plus complète et plus détaillée de ce sujet intéressant pourra seule permettre de découvrir; on voit cependant que, dès à présent, on peut arriver à classer ces variétés en plusieurs catégories principales, d'après leurs caractères communs les plus essentiels. Parmi ces diversités individuelles, qui constituent en quelque sorte des sous-variétés, nous citerons seulement ici les suivantes: il est quelques-uns de ces malades qui ne peuvent prosque plus parler et qui pourtant peuvent encore chanter ; il en est d'autres qui ne peuvent plus proférer aucun mot de la langue, excepté un seul, loquel est le plus souvent un juron grossier (obs. 64); d'autres peuvent encore articuler deux ou trois mots, et principalement des jurons, quand ils sont en colère, et ne sont plus en état de proférer une seule parole quand ils sont rentrés dans leur état de calme habituel; d'autres malades peuvent encore compter, sans pouvoir parler. et vice versa, de même qu'il est des individus de ce genre assez nombreux, qui peuvent écrire sans pouvoir parler, ou d'autres qui peuvent encore prononcer un certain nombre de mots sans pouvoir les écrire. Enfin, ces divers phénomènes sont quelquefois variables, sous le rapport de leur étendue ou de leur intensité, selon les moments ou l'on observe les malades, parfois même du matin au soir ou du jour au lendemain, tandis que chez d'autres individus au contraire ils persistent absolument au même degré pendant très-longtemps, même pendant plusieurs années.

Mais là no so borne pas la diversité des faits que nous avons à signaler sous le rapport des troublés du langage et de la mémoire des mots dans les affections cérébrales. Indépendamment de toutes ces variétés, envisagées au point de vue de la nature de ce trouble luimême, il en est d'autres qui proviennent de la coîncidence de ces phénomènes spéciaux avec d'autres symptômes cérébraux, dans l'ordre de l'intelligence, de la moitilé ou de la sensibilité.

Dans tous les cas où les perversions spéciales du langage existent isolément, sans aucune autre altération des fonctions cérébrales, on pourrait admettre, malgré leur grande diversité, qu'elles pussent constituer une maladié distincte, liée à une lésion anatomique ayant un sége déforminé, et on pourrait alors leur donner le nom sofeial

d'aphazie ou d'aphàmie; mais, comme nous le disions précédemment, à propos des faits relatés par M. Trousseau, il est des cas, assez fréquents, dans lesquels ce symptôme de l'aphasie (petre ou perversion de la parole) se trouve réuni à d'autres troubles de la sensibilité, de la motilité ou de l'intelligence, de façon à former un tableau complexe de maladie cérébrale. Dans ces cas, par exemple, on observe de l'hémiplégie, des contractures, ou même des convulsions épileptiformes ; dans d'autres circonstances, on constate un trouble plus étendu e l'intelligence, en même temps que la lésion de la mémoire des mots; enfin, dans d'autres cas analogues, il existé également de l'anesthésie, de l'hyperesthésie ou certaines paralysies partielles, jointes à l'altération spéciale de la mémoire et du langage.

Ces faits cliniques complexes, que l'on est bien obligé d'acceptier lets qu'ils sont et que le praticien ne peut songer à scinder artificiellement, compliquent singulièrement le problème de l'aphasie considérée comme maladie spéciale, surtout lorsqu'on veut, comme l'a fait avec beaucoup de bonheur et d'habliet de B. Broca, arriver à mettre chacun des symptômes cérébraux observés pendant la vie en rapport avec les lésions de diverses parties du cerveau constatées à l'autopsie,

Enfin, il est un dernier élément qui vient encore aujourd'hui compliquer davantage l'étude et la détermination de cotte maladie nouvelle : cet élément devrait, selon nous, en être totalement exclu. Nous voulons parler des faits dans lesquels il n'v a plus seulement perversion du langage, mais suppression absolue de la parole, mutisme volontairo ou involontaire, intermittent ou persistant. Lorsqu'on observe, en effet, actuellement une perte quelconque de la parole dans une maladie cérébrale ou nerveuse, on s'empresse d'affirmer que l'on a affaire à un exemple d'aphasie ou d'aphémie. C'est là, à nos yeux, un véritable abus de terme, qui ne peut qu'introduire une déplorable confusion dans l'étude de cette question déjà si compliquée, C'est bien assez déjà de comprendro sous cette même dénomination los états très-variés que nous venons d'indiquer rapidement, depuis la simple substitution d'un mot à un autre, jusqu'à ces malades qui ne conser-Vent plus que l'usage d'un seul mot ou d'une seule syllabe servant à exprimer toutes leurs idées, sans étendre encore démesurément le sens de ce nom nouveau, en l'appliquant même à la perte absolue de la parole, ainsi qu'on l'a fait pour quelques-unes des observations publiées dans ces derniers temps,

L'énumération rapide que nous venons de faire dos états divers, rénins aujourd'hui sous le nom générique d'aphémie ou d'aphémie, nous paralt suffisante pour motiver la conclusion suivante que nous désirons on tirer, à savoir: jusqu'à nouvel ordre, c'est-à-dire jusqu'à ce qu'on soit parvenu à détorminer exactement les troubles spéciaux de la parolle qui peuvent être mis on rapport tonstant de cause à effet avec la désion isolée do la deuxième ou de la troisième circonvolution frontale du lobe antórieur gauche, nous serons en droit de cencluré que l'aphtaise en l'aphtaise est un symptôme qui pett se produire dans des conditions très-diverses, et non une maladie spéciale pouvant être nettement distinguée anatomiquement et symptomiquement des autres affections du cerveau. L'étude détaillée de cs symptôme nouveau pêrmettrà donc, selon nous, d'ajouter uit chapitre important à la sémélologie mais non à la nusologie des affections cérébriales.

On peut dès à présent entrevoir quelques-uns des résultats utiles auxquels pourra conduire l'étude de ce symptôme pour la pathologie cérébrale.

Et d'abord, on sait déià que ce symptôme n'existe jamais dans les diverses formes de la folie, ni même dans les variétés de la paralysie générale. On l'a observé jusqu'à présent dans quatre conditions différentes : 1º A la suite de maladies générales, de fièvres graves; de pyrexies, telles que la flèvre typhoïde, l'érysipèle, etc. etc. M. Trousseau a cité également deux exemples observés , l'un chez un diabétique (obs. 52) et l'autre chez un malade atteint d'albuminuirie (obs. 53). 2º Dans des névroses cérébrales, telles que l'épilepsie, l'hystérie: l'hypochondrie, etc.: M. Moreau, de Tours (Gazette des hépitaux) 43 février 4864 h. a rapporté un exemple remarquable observé par lui chez un épileptique, et nous avons nous-même relaté précédemment plusieurs faits analogues. 3° Dans les affections traumatiques du cerveau; à la suite de chutes sur la tête; de blessures du crâne ou même de simples commotions cérébrales. 4º Enfin, dans les maladiés organiques du cerveau ; telles que l'hémorrhagie cérébrale, le rambllissement ou les tumeurs de diverses natures, et c'est là évidemment le cas le plus fréquent:

L'étude détaillée des perturbations du langage et de la mémoire des mots, des conditions diverses au sein desquelles elles se produisent. et des variétés de formes qu'elles peuvent revêtir, contribuera au berfectionnement du diagnostic et du propostic si obscur et si difficile des affections du cerveau. En arrivant à mieux connaître les formes et les variétés que ce symptôme peut présenter, il deviendra possible de les mettre en rapport avec les conditions différentes qui leur donnent naissance, et d'en tirer une utilité pratique, comme signe diagnostique ou pronostique de certaines affections cérébrales, soit pour en prévoir le développement prochain; soit pour en réconnaître la véritable nature, soit enfin pour en pressentir la marche ultérieure. Nous savoits déià, par éxemple, par les observations réunies dans les annales de la science; que tous ces cas ne sont pas incurables; il en est un assez grand nombre qui guérissent, solt rapidement et tout à coup, soit peu à peu et par une amélioration lente et successive. Nous connaissons même le procédé le plus habituel par lequel ces malades arrivent progressivement à la guérison. C'est le plus souvent par des efforts de volonté continus et persévérants qu'ils parviennent peu à peu à récupérer la mémoire des mois et la possibilité de les articuler, seit par une répétition fréquente des mémos mots, soit en les entendant prononcer par une autre pérsonne, ou en les voyant souvent mis par écrit sous 
burs yeux. M. le professeur Lordat, de Montpellier, a rapporté avec 
détails sa propre observation ; et décrit les moyens ingénieux qu'il a 
employés pout se guérir luimème d'un sêtat de ce genire (1). Nous 
avons cité précédemment plusieurs cas de guérison analogues (obs. 32, 38, 39).

La connaissance des faits variés dont nous parlons, lorsqu'ils auront été classés en catégories naturelles ot mis en rapport avec des états maladifs différents, pourra également rendre de véritables services à la médecine légale. Dans l'état actuel de la science, lorsqu'on constate chez un malade, apoplectique ou autre; un trouble quelconque de la mémoire, ou uno difficulté manifeste nour exprimer sa pensée, on conclut à l'existence de la démence ou d'une débilité intellectuelle trèsprononcée: on est par conséquent très-disposé à considérer ces malades comme aliénés et surtout à annuler un testament fait dans de pareilles conditions: Lorson'au contraire on aura établi: à l'aide de falts nombreux et bien observés, que cette altération particulière de la parole et de la mémoire des mots peut quelquefois exister chez des individus dont l'intelligence est réellement intacte; le médecin expert pourra alors conclure à la validité d'un testament écrit ou signé en connalssance de cause par un individu qui cependant ne pouvait ni parler spontanément, ni lire ce qu'il avait écrit ou signé: Dans d'autres circonstances encore, il peut être utile pour le médecin légiste de savoir que certaines personnes, ayant perdu la faculté de parler, ont pu conservor celle d'écrire, ou vice versa; et que d'autres, ne pouvant plus ni parler ni écrire, pourraient néanmoins donner par signes une approbation valable à un écrit mis sous leurs yeux; ou lu à haute volx en leur présence: Enfin; la connaissance sciontifique de ces faits pourra faire découvrir la simulation, dans certains cas de médecine légale où un individu cherchorait à altérer son écriture ou son langage, dans le but de se faire passer pour aliéné, de mêmo qu'ello permettra: dans d'autres circonstances, de reconnaître l'existence d'une maladie vraie dans des cas où: par suite de l'ignorance de ces faits blzarres et excentionnels, on pourrait croire faussement à une simulation de la part d'un acensé:

La conséquence la plus immédiate que l'on a voulu tiror de la découverte des lésions spéciales de la mémoire des mots et de la parole, mises en rapport avec l'altération d'une portion très-res-

<sup>(1)</sup> Analyse de la parole pour servir à la théorie des divers cas d'alalie et de paralalie (de mutisme et d'imperfection du parler) que les nosologistes ont mal comme. (Leçon de M. le professeur Lordat pendant l'année scolaire 1842-43.) Montpellier, 1843.

treinte des circonvolutions cérébrales, a été la confirmation de la doctrine psychologique des localisations de facultés, c'est-à-dire de la doctrine phrénologique. Nous ne pouvons aborder ici , en passant, une question de doctrine aussi importante et nous n'avons nullement l'intention de la traiter incidemment. Nous ferons seulement remarquer que, fût-on arrivé à démontrer avec certitude cette localisation de la faculté du langage articulé dans un point déterminé des lobes antérieurs du cerveau, que cette démonstration spéciale ne suffirait pas encore pour trancher la question générale du siège distinct de toutes les autres facultés de l'esprit humain. D'ailleurs, la doctrine phrénologique avait placé le siège de la faculté du langage dans un point très-différent de ces lobes antérieurs ; enfin, comme l'a dit avec beaucoup de justesse M. Broca, « ces faits, parfaitement compatibles avec l'hypothèse des localisations par circonvolutions, paraissent très-difficiles à concilier avec le principe des localisations par districts, ou, si l'on veut, par compartiments correspondant à des points invariables de la boîte crânienne, »

La doctrine phrénologique des localisations cérébrales ne nous paralt donc avoir reçu aucun appui nouveau de l'étude des faits qui nous occupent. Ce n'est pas au point de vue du siége organique des facultés psychiques que ces faits nous semblent devoir readre de vériabbles services à la psychologie et à la physiologie de la parole. Les profits que la physiologie pourra tirer un jour de la connaissance des faits dont nous parlons mériteraient une étude spéciale que nous n'avons pas la prétantion d'entreprondre ici ; elle n'est du reste pas possible encore dans l'état d'imperfection de la science à cet égard. Nous ne pouvons cependant nous empécher d'indiquer brièvement, en terminant, la conséquence principale qui nous apparalt, dès à présent, au point de vue de l'application de la pathologie à la physiologie.

Le phénomène du langage est un fait très-complexe, composé de plusieurs éléments complétement solidaires à l'état normal, dont l'action est presque simultanée, et que l'analyse la plus minutieuse et la plus attentive parvient à grand'peine à décomposer en plusieurs temps distincts et séparés. La maladie, en fragmentant et en dissociant, dans des combinaisons très-diverses, les éléments qui constituent ce phénomène complexe de la parole, permettra d'en étudier plus facilement chacun des temps et chacun des modes d'action principaux. L'état pathologique fournit ainsi au physiologiste des expériences toutes faites, des fragmentations naturelles de phénomènes qui , mieux que toutes les expériences qu'il pourrait instituer artificiellement, lui permettent d'étudier pas à pas les divors détails d'un mécanisme aussi compliqué. Ainsi, les recherches pathologiques de MM. Gerdy, Gendrin, Beau, Briquet, Duchenno (de Boulogno), Landry, etc., sur les divers modes d'altération de la sensibilité dans l'hystérie et dans d'autres formos de maladies norveusos, lour ont pormis de perfectionner l'étude physiologique des fonctions sensitives du corps humain, en découvrant des états nerveux, dans lesquels ces fonctions sensitives étaient altérées sous mille formes diverses, correspondant aux différents temps du phénomène de la sensation normale. De même, les études si ingénieuses et si persévérantes de M. Duchenne (de Boulogne) sur les lésions isolées du système musculaire, ou sur certaines inaladies générales, telles que les paralysies syniales, l'a-trophie musculaire progressivo et l'ataxie locomotrice, ont contribué à l'avancement de la physiologie sous le rapport des diverses modifications de la motilité et des fonctions motrices. Eh bien, les mêmes progrès accompilis dans la physiologie, sous le rapport des diverse fonctions motrices ou sensitives, en s'appuyant sur des expériences créées de toutes pièces par la maladie, pourront être réalisés pour la physiologie de la parole par la connaissance plus exacte des altérations du langage articulé.

L'étude à laquelle nous venons de nous livrer nous conduit déjà sous ce rapport à un premier résultat qui nous paraît intéressant à signaler. Tout mouvement volontaire du corps humain suppose trois conditions principales sans lesquelles il ne peut être exécuté. Pour qu'il se réalise, il faut que le centre cérébral qui commande le mouvement, le nerf conducteur qui le transmet et les musles qui l'exécutent soient dans un état d'intégrité parfaito. Ces trois éléments indispensables d'un même phénomène, inséparables à l'état normal, peuvent être dissociés par la maladie, dans certaines névroses générales telles que la chorée, la catalepsie, le somnambulisme. Dans ces maladies, en effet, on voit fréquemment un mouvement pensé ne pas être transmis, ou ne pas être exécuté, ou bien des mouvements être exécutés spontanément par les muscles sans avoir été commandés par le contre cérébral. Ici encore la pathologie peut donc servir à éclairer le mécanisme physiologique du mouvement musculaire. Mais ce n'est pas là le point sur lequel nous voulons insister actuellement, Revenons au mouvement normal. Trois éléments sont nécessaires pour qu'il s'accomplisse. Dans la voix humaine inarticulée, dans le cri, comme dans celui des animaux, on ne constate également que ces trois éléments. comme dans tous les autres mouvements volontaires de l'économie. Pour que le son puisse être émis par l'organe vocal, il suffit qu'il v ait intégrité du centre cérébral, des nerfs de transmission et des organes de la phonation. Mais pour le langage articulé il en est tout autrement. Les faits pathologiques réunis dans ce travail démentrent que deux autres éléments sont encore nécessaires pour l'expression de la pensée humaine par la parole. Ces deux éléments nouveaux. qui distinguent essentiellement le langage humain de la voix inarticulée, sont la mémoire des mots et le pouvoir coordinateur de la parole. Que l'un de ces deux éléments vienne à manguer ou à s'altérer, ou bien qu'ils s'altèrent simultanément, et le langage devient impossible, ou subit les perversions pathologiques les plus variées. Il ne suffit donc pas, pour que le langage humain soit possible. que le centre cérébral non altéré permotte la conception normale de la pensée qu'on veut exprimer, que les norfs de la phonation puissent transmettre l'ordre de la volonté et que les organes de la voix so trouvent dans un état d'intégrité. Les faits rassemblés dans ce travail démontrent que deux autres éléments entrent encore dans la constitution du phénomène complexe de la parole ; il faut que la mémoire des mots soit complétement au service de l'intelligence qui a conçu la pensée; il faut de plus une faculté spéciale, qui sert de lien mystérieux entre la pensée rappelée avec son mot et la pensée exprimée au dohors, sorte de pont jeté entre le monde intéricur et le monde extériour, et qui, uno fois détruite, empéche l'expression de la pensée par la parole, alors même que l'idée a été conçue, que le mot correspondant a été rappelé par la mémoire, et que les organes de la phonation se trouvont dans un état de parfaite intégrité. Cette faculté est celle à laquelle on a donné le nom de pouvoir coordinateur de la parole.

Tel est le résultat physiologique principal auquel conduit l'observation des faits d'altération du langage et de la mémoire des mots relatés dans cet article.

Nous terminerons ici cette revue. Indiquer rapidement l'état actuel de la question ; exposer brièvement les travaux récents et les faits principaux sur lesquels ils s'appuient; réunir un grand nombro de faits abrégés, mais très-variés, empruntés à divers autours français et étrangers, dans le but de prouver que ces faits sont plus nombroux. plus anciennemont connus et plus disparates qu'on ne l'imagine : propver enfin, par la comparaison de leurs analogies et de leurs différences, qu'ils représentent un symptômo, devant être rattaché à des affections diverses, plutôt qu'ils ne pouvent constituer une maladie distincte et séparée, tel est le but principal que nous nous sommes proposé dans ce travail. Nous sommes très-disposé sans doute à rendre pleine et entière justice aux tentatives habiles faites dans cos dernières années pour élever ce symptôme si complexe au rang d'une maladie spéciale. Nous applaudissons de grand cœur à la découverte d'une leoalisation anatomique précise mise en rapport avec des symptômes particuliers observés pendant la vie. Nous souhaitons même vivement quo les observations ultérieures vionnent confirmer cette conquête nouvelle de l'anatomie pathologique ; car c'est toujours un véritable progrès dans la pathologie cérébrale, si obscure et si peu avancée. lorsqu'on peut arriver à découvrir un rapport de cause à effet entre un symptôme et une lésion. Néanmoins, malgré ces éloges que nous donnons bien volontiers aux travaux récents dont nous avons rendu compte, nous ne pouvons nous empêcher de dire, en terminant, que la question des troubles de la parole ot de la mémoire dos mots dans les affections oérébrales ne nous paraît pas encore mure : au'elle est

plus complexe ot plus étendue qu'elle ne le paraît au premier abord; qu'elle touche aux points les plus obscurs et les plus controversés de la pathologie dérbrale et de la physiologie du langage; que de nouvolles observations complètes et détaillées sont absolument indispensables et que toute généralisation et toute conclusion abselue seraient aujourd'hui prématurées.

# REVUE GÉNÉRALE.

#### PATHOLOGIE MÉDICO-CHIRURGICALE.

Exastases (Parallélisme parfait entre le développement du souelette et celui de certaines...), par le D' H. Soulien. - L'auteur étudie dans ce travail, dont l'idée fondamentale lui a été donnée par M. Broca, les exostoses qui lui paraissent ne pouvoir être rapportées à aucune diathèse ni à aucune maladie constitutionnelle. Il montre comment on peut se rendre compte de l'époque de début, du développement lent et limité, de l'état stationnaire, du siège le plus ordinaire de la plupart de ces exostoses, en interregeant l'histoire du développement du squelette, en demandant aux faits normaux la raison des anomalies. « Parmi les exostoses dites ossentielles, certaines, nées pendant la période de déveleppement des os, croissent, sans causer la moindre douleur, dans des limites restreintes, n'attoignant que blen rarement un volume assez considérable nour nécessiter l'intervention du chirurgien, puis restent stationnaires lorsque le développement du squelette est terminé. D'autres, au contraire, qui, comme les précédentes, ne neuvent être rattachées à aucune diathèse, à aucune maladie constitutionnello, ni même souvent au plus léger traumatisme, arrivent plus ou moins rapidement à un volume censidérable : de telle sorte quo l'on ne peut plus dire d'elles qu'elles ont eu un déveleppement parallèle à celui do l'os qui los porte et qu'elles peuvent envahir dans sen entier.» (P. 7). Vollà deno deux variétés très-importantes d'exostoses, dites essentielles. M. Soulier nomme les premières exostoses ostéogiaiques, pour rappeler ce qu'il considère comme un rapport de parallélisme entre le développement de ces ostéomes et le développement du squelette. Il propose de donner le nom d'autogéniques aux exostoses de la secondo variété, pour indiquer que leur développement est sans connexion avec nul autre développement.

Les exostoses ostéogéniques, les seules du reste dont l'auteur s'occupe, sont solitaires ou multiples.

Voici leurs caractères : elles se montrent pendant le développement du squelette ou remontent à cetté époque, croissent lentement, puis restent stationnaires lorsque le développement du squelette est etramie, sont peu volumineuses, rappellent le plus ordinairement par leur forme des apophyses anormales, ne sont pas douloureuses et ont pour siége préféré, et dans l'ordre de leur préférence : l'extrémité inférieure du fêmur, l'extrémité supérieure de l'Plumérus, les extrémités supérieures et inférieures des os de la jambo, inférieures des os de l'avant-bras, l'extrémité supérieure du fêmur, les extrémités des os qui forment le coude. De plus, les exostosses ostéogéniques multiples neuvent être nombreuses et sont souvent s'armétriques.

Les exostoses ostéogéniques solitaires ne différeraient donc en rien, d'après M. Soulier, des exostoses ostéogéniques multiples. C'est là, dit-il, un point sur lequel M. Broca avait recommandé d'insister. Roux avait donc eu tort de vouloir séparer les unes des antres.

Le siège préféré des exostoses à l'extrémité inférieure du fémur avait été signalé par A. Cooper; après l'extrémité inférieure du fémur. Roux avait donné l'extrémité supérieure de l'humérus comme le plus fréquemment atteinte d'exostoses ; aucun auteur du reste n'avait pu en dire la cause. Or, dans sa thèse, M. Soulier, qui d'ailleurs s'est occupé à peu près exclusivement des exostoses siégeant sur les os longs des membres, donne la raison de cette particularité de siége. Il rattache ces exostoses au développement en longueur des os longs et les fait dériver du cartilage d'ossification ou plutôt de l'extrémité de la diaphyse, qui se développe en longueur aux dépens du cartilage diaphyso-épiphysaire; puis cette espèce d'apophyse anormale, située sur le côté de l'os, croît parallèlement, pour ainsi dire, à l'extrémité osseuse qui la porte, et cesse de grandir lorsque l'os lui-même cesse de s'allonger. Si , au moment où on observe l'exostose, elle est quelquefois bien au-dessus ou bien au-dessous du cartilage d'ossification, suivant qu'il s'agit de l'extrémité inférieure ou de l'extrémité supérieure de l'os long, c'est qu'elle est restée en route. pour ainsi dire, tandis que l'os s'allongeait,

Ce n'est pas seulement du siége de ces exostoses aux extrémités des os longs qu'on se rend compte par la connaissance exacte du mode de développement des os longs en longueur, mais encore on s'explieup pourquoi l'exostose occupe plutôt telle extrémité que l'extrémité opposée, et même tel os plubit que tel autre. C'est ainsi qu'au développement en longueur des os longs des membres inférieurs, se faisant principalement par les extrémités qui regardent le genou, correspond le siège préféré des exostoses sur l'extrémité inférieure du fémur, sur les extrémités supérieures des os de la jambe; c'est ainsi qu'à l'allongement des os longs des membres supérieures e faisant surtout par les extrémités oupcodes au coude, correspond une fréquence plus grande des exostoses de ces extrémités que des extrémités qui forment le coude.

Ce n'est pas tout. L'étude de l'ostéogénie fait comprendre le développement plus fréquent des exostoses sur tel os que sur tel autre.

A la fréquence beaucoup plus grande des exostoses ostéogéniques sur l'extrémit és uprieure de fémur que sur l'extrémité supérioure de l'humérus correspond le fait d'allongement relativement plus considérable, par l'extrémité inférieure, pour le fémur, que par l'extrémité supérieure pour l'humérus. Mais la croissance en longueur des os longs est elle-même en rapport direct avec l'épaisseur du cartilage d'ossification, partissent donc connexes est trois faits : épaisseur du cartilage d'ossification, croissance en longueur de l'os, prédisposition aux exostoses sotéogéniques.

En se plaçant à ce point de vue d'interprétation, il est facile de comprendre pourquoi les exostoses ostéogéniques multiples sont le plus ordinairement symétriques.

# BULLETIN.

# TRAVAUX ACADÉMIQUES.

## I. Académie de Médecine.

Rapports. — Suite de la discussion sur les théories des bruits du cœur. — Élections. — Embolie pulmonaire dans les contusious et les fractures. — Digitaline. — — Bassin des diverses races humaines. — Forceps modifié. — Traitement de l'anthrax par les incisions sous-cutanées.

Séance du 17 mai. M. Briquet donne lecture d'un rapport officiel demandé par le cabinet de l'Empereur, sur un mémoire are le cheltra-morbus épidémique de l'Inde, indiquant sa cause, sa nature et son vigine, et contenant les méthodes prophijactique et curative de cette ma-ladie, par M. le D'ios. Mailloux (de l'11é Maurice).

Une discussion s'élève au sujet des conclusions de ce rapport entre

MM. Mélier, Gibort, Gavarret, Dubois (d'Amiens) et le rapporteur. Sur la proposition de M. Gavarret, fondée sur ce que les membres de la commission ne paraissent pas d'accord avec le rapporteur sur le sens des conclusions, le rapport est renvoyé à la commission.

— Suité de la discussion sur les théories des bruits du cœur. M. Parchappe commence un discours que l'heure avancée de la séance ne
lui permet pas de terminer. Les considérations qu'il développe sont
relatives au rôle des oreillettes, que, suivant l'orateur, on atténue
trop en assimiant cette partie du œur à un simplo réservoir. Il
montre que telle n'était pas l'opinion d'Harvey et de Haller. Il read
compto ensuite d'expériences qu'il a faites l'un-même, et dans losquelles il a vu que les oreillettes se contractent efficacement, de manière à s'efficar presque contre le ventricule et à palir on se contractant. Sans doute cette contraction est faible, beaucoup plus faible
que celle des ventricules, puisque la force de pression des oreillettes
a pu être évaluée au dixième de la force de pression des ventricules
mais elle existe, et elle a son utilité, son rôle dans la révolution
cardiaque, rôle plus important que celui qu'on paraît disposé à lui
accorder aujourd'hui.

La suite du discours de M. Parchappe est renvoyée à la séance suivante.

Séance du 23 mai. M. Sanson lit un mémoire sur les maladies virulentes et sur la non-spécificité des virus.

- L'Académie procède à l'élection d'un membre associé national. La liste de présentation porte :

En première ligne, M. J. Roux, à Toulon; en deuxième ligne, M. Stoltz, à Strasbourg; en troisième ligne, M. Gaillard, à Poitiers; en quatrième ligne, M. Scoutteten, à Metz.

| Sur 69 votants, M | Į. | Stoltz obtient 36 | voix. |
|-------------------|----|-------------------|-------|
| N                 | ī. | Roux              |       |
|                   |    | Gaillard 7        | -     |
| M                 | ī. | Scoutteten 6      |       |

Une voix perdue:

En conséquence, M. Stoltz est proclamé élu.

En consequence, a Sobie est placification et de bruits du ceur. M. Parchappe, reprenant son discours interrompu, expose les résultats de ses recherches sur l'action des appareils valvulaires auriculo-ventriculaires, qui, selon lui, est tout aussi incontestable que celle des occillettes. Non-seulement il a constaté par des recherches anatomiques que les appareils valvulaires contiennent des fibres musculaires, mais il a constaté encore par des expériences directes leur contractilité. Le fait seul de leur s'tucturo anatomique devait d'ailleurs suffire pour établir l'activité de leurs fonctions, afors même que l'expérimentation ne l'éet pas démontrée, Quel est leur rélor 6 ce rôle consiste à ouvrir ou à clore alternativement l'orifice auricule-ventriculaire. Mais les valvules n'accomplissent pas seules cette fonction. Elles sont secondées en cela par les colonnes charaues libres des parois ventriculaires, qui ont uno influence manifieste sur la forme et le derré d'ouverture de l'orifice auricule-ventriculaire.

D'après M. Parchappe, pendant la systolo ventriculaire, le rapprochement jusqu'au contact des colonnes libres, effet de la contraction des fibres musculaires, réalise l'occlusion des ouvertures auriculoventriculaires. Ces ouvertures, resserrées par la contraction des fibres ventriculaires en forme de sphincter, se trouvent alors hermétiquement fermées par le rapprochement et le froncement du bord inférieur des anneaux valvulaires, maintenu fixe et tendu au sommet des colonnes musculaires réunies. Dès lors, les cavités ventriculaires représentant des canaux dont les axes aboutissent : en haut , au centre des orifices artériels; en bas, au sommet des ventricules, se resserront de toutes parts ; le sang est projeté de la pointo à la base avec uno force d'impulsion telle que les valvules sigmoïdes redressées s'appliquent contre les parois artérielles , et que le flet de sang expulsé des ventricules pénètre brusquement au delà des valvules dans les cavités artérielles, dilatant leurs parois et poussant devant lui leurs colonnes sanguines. Lorsque ensuite succède la diastole ventriculaire, les ouvortures auriculo-ventriculaires deviennent parfaitement libres; car les ventricules étant alors à l'état de relâchement. par suite de l'écartement des colonnes, les anneaux valvulaires déployés constituent des canaux libres dont l'axe traversant le centre de l'orifice auriculo-ventriculaire, aboutit, en haut, au sommet des appendices auriculaires redressés, en bas, au sommet des cavités ventriculaires.

Passant de ces considérations aux faits constatés à l'aide du cardiographe de MM. Marvy et Chauveau, M. Parchappe déclare qu'il ne saurait les accepter sans résorves. Il ne croit pas que les instruments de précision soient toujours facilement applicables aux faits de la physiologie, et proteste contre ce que la méthode expérimentale, telle auvelle s'est dévolopée de nos jours, a d'excessif.

Séance du 30 mai. M. Roger, au nom de la commission des remèdes secrets et nouveaux, lit une série de rapports dont les conclusions négatives sont adoptées sans discussion.

- M. Briquet donne lecture des nouvelles conclusions du rapport sur le travail de M. Mailloux relatif au choléra.

Voici ces conclusions:

La commission propose do répondro à la communication faite par le cabinet de l'Empereur, quo des deux parties dont se compose le travail sur lequel l'Académie est appelée à porter un jugement, la première, qui est la partie historique et qui a trait aux différentes 100 BULLETIN.

épidémies de cholérs-morbus observées à l'île Maurice, peut, bien qu'incomplète, offirir un certain intérêt. La seconde, qui contient sur la cause spécifique, sur la nature et sur le traitement tant préservatif que curatif du choléra-morbus épidémique de l'Înde, des doctrines propres à l'auteur, se compos d'assertions qui, aux yeux de l'Académie, ont paru être complétement dénuées de preuves, et se trouvent en désocord avec les fuis

Les conclusions sont mises aux voix et adoptées.

 Suite de la discussion sur les théories des bruits du cœur. M. Beau a la parole pour répondre aux différentes objections qu'a soulevées son argumentation.

L'orateur montre d'abord que les lois de la physiologie ne permettent pas d'accepter l'opinion de M. Bouillaud, qui considère le ventricule comme une pompe aspirante et foulante. Il n'est en effet pas possible que les fibres des ventricules aient à la fois les facultés de se raccourcir pour resserrer la cavité ventriculaire, et de s'allonger pour la dilater, M. Bouillaud veut que la cavité auriculaire soit un réservoir toujours plein et immobile où le ventricule puise par aspiration. Cet état toujours plein de l'oreillette est une chose impossible, car le ventricule, qui a la même capacité que l'oreillette, venant à aspirer le sang que contient cette dernière, va le vider d'un seul coup; il faudra donc que l'oreillette se remplisse aussi tout d'un coup pour fournir à l'aspiration suivante du ventricule : et dès lors il est nécessaire que M. Bouillaud admette ces mouvements alternatifs de réplétion et d'évacuation de la cavité auriculaire, qu'il conteste; il faut aussi qu'il admette cette force a tergo qui, poussant le sang veineux dans l'oreillette pour la remplir à chaque révolution du cœur, la mette dans le cas de fournir une ondée complète à chaque aspiration du ventricule.

Enfin, on ne peut admettre ce réservoir toujours plein, par la raison très-simple que l'on voit l'oreillette se contracter et se dilater alternativement.

M. Bouillaud a constaté, aux expériences de M. Chauveau, un fait important de la plus exacte Vérlié, et qui prouve de la manière la plus positive que le sang ne vient pas remplir le ventricule pendant le temps de repos. Il s'agit du jet de sang qui sort 'pendant le battement par une ouverture pratiquée à la pointe du cœur. Comment se ait-il que pendant le repos le sang ne sorte pas par cette ouverture, pusique à la pointe du cœur. Comment se un service pas par cette ouverture, pusique dans le repos le sang ne sorte pas par cette ouverture, ou sissue dans ce moment. à il vient, diton. remplir cette civité?

Pour ce qui est de l'énergie des contractions de l'oreillette, qui permet de comprendre comment elles peuvent dilater brusquement le ventricule et produire le choc précordial, M. Beau maintieu que c'est là un fait qu'il a constaté trop souvent pour pouvoir en douter. Il persiste à affirmer que le premier temps comprend la systole auriculaire, la distole ventriculaire, la systole ventriculaire et la distosse artérielle; mais ce n'est que par un malentendu qu'on a pu lui faire dire que tous ces actes sont exactement synchrones.

Répondant à M. Béclard, l'orateur dit que, de ce que le ventricule est dur au moment du choc, on n'est pas en droit de conclure qu'il est en ce moment en systole. Dans les artères, par exemple, le choc et la dureté des parois ne sont-lis pas le résultat de leur tension dissibilique ? Les oreillettes sont assez fortes pour imprimer par leur systole une dureté diastolique aux ventrioules, comme les ventrioules impriment, en se contractant, une dureté diastolique aux rères.

M. Beclard n'admet pas que l'allongement du ventricule, au moment du choc précordial, soit un fait diastolique, pour cette raison que le mouvement que l'on observe à la pointe du cœur dans le battement ventriculaire est produit non par la diastole ventriculaire. mais par le déplacement en bas du cœur tout entier. Les observateurs qui ont constaté le mouvement en bas de la pointe du cœur dans le battement ont dit que ce déplacement dépendait de l'allongement du cœur tout entier, mais ils n'ont pas parlé du déplacement en bas du cœur tout entier, parce que ce mouvement n'existe pas. Le cœur se meut et se dilate dans sa partie auriculaire et dans sa partie ventriculpire, mais il est parfaitement immobile dans sa partie movenne. où il est fixé solidement par les gros vaisseaux qui lui servent de ligaments multiples et à effets croisés. Il v a un autre fait qui doit renverser cette hypothèse du déplacement du cœur en totalité, c'est que le ventricule n'augmente pas seulement dans son diamètre longitudinal, mais encore dans tous ses autres diamètres.

Quant aux autres objections de M. Béclard, M. Beau les considère comme non avenues tant qu'on ne lui aura pas montréla non-existence des deux faits essentiels sur lesquels repose sa théorie, à savoir: ne l'armiptaison, écst-à-drie la diastole du ventricule dans le battement ventriculaire; 2º l'immobilité et le retrait, c'est-à-drie le vide du ventricule d'ans les betmes de repos.

«M. Gavarret, poursuit l'orateur, attaque vivement la contraction des oreillettes qui joue, comme on sait, un grand rôle dans ma théorie. Il pense que cette contraction est faible et insignifiante, puisque les embouchures des veines n'ont ni valvules ni sphincters pour s'opposer au reflux du sang comprimé par la systole de l'oreillette. Les orifices veineux n'ont pas de valvules, c'est vrai; mais ils ont des sphincters, ainsi que l'a constatté Gerdy. M. Gavarret soutient qu'il doit y avoir une diastole ventriculaire dans l'état de repos, et il me fait à cet égard la même objection que M. Béchard. Je répéterai qu'il y a lei un malendu. Il faut faire une distinction entre le rélèchement usculaire et l'état de dilatation. Un muscle creux peut être relâché sans être pour cela dilaté.

«Autre difficulté. J'ai dit que le premier bruit normal et que le choc précordial qui coïncident sont deux résultats de la partie diastolique du battement ventriculaire. M. Gavarret objecte que si cela était ainsi, le pouls artériel devrait se faire sontir après le bruit normal et le choc; cr, on sait, dit-il, que le pouls est en état de synchronisme parfait avec le premier bruit normal et le choc précordial. Je suis d'une opinion opposée sur cette question de fait. On sent parfaitement à l'aide du doigt et do l'oreille que le pouls arrive immédiatement anrès le bruit et le choc.

aUn grave reproche que me fait M. Gavarret est d'accorder aux oreillettes une importance plus grande qu'aux ventricules. Le persiste à penser qu'il faut accorder aux oreillettes plus d'activité et plus de vitalité qu'aux ventricules. Ce qui me fait encore admettre que l'oreillette peu tère consoliégée comme l'agent central de la circulation, c'est que certains animaux inférieurs n'ont pas d'autre cœur qu'une oreillette.

Passant au point de discussion relatif aux tracés cardiographiques, Masan passo en revue tout ce qui en a été dit par MM. Béclard et Gavarret. Son argumentation à cet égard se résume à maintenir ce qu'il a déjà dit dans ses précédents discours, savoir : qu'il n'admet comme vrais que les premiers tracés, c'est-d-diro les résultats spontanés de l'application première du cardiographe; il repousse les autres, parce qu'en y réfléchissant, dit-il, on voit que la sensibilité de l'instrument a été modifiée dans un but précis qui a été atient, but inspiré par une idée ou une influence théorique qui peut bien ellemen n'être m'une illusions.

Arrivant enfin à M. Parchappe, M. Beau fait remarquer d'abord que tout ce qu' ad its on collègue sur les orceilletes ne diffère pas de ce qu'il soutient lui-même dans cette lutte. Il admet également tout ce qu'a dit M. Parchappe sur l'organisation des fibres musculaires du cœur, sur leur disposition en sphincters, etc. Mais s'îl est d'accord avec lui sur plusieurs points, il en est d'autres sur l'esquèel sils ne s'entendent plus; notamment en ce qui concerne l'ordre de succession de la systole auriculaire et de la systole ventriculaire.

M. Beau termine par quelques réflexions sur les expériences de M. Chauveau, qui ne prouveraient pas ce que leur auteur a voulu leur faire dire, et en faisant appel à une nouvelle interprétation plus conforme aux faits constatés.

Séance du 7 juin. M. Azam (de Bordeaux) donne lecture d'un mémoire sur l'embolie pulmonaire dans les contusions et les fractures.

Co mémoire est basé sur cinq observations: la première; qui est propre à M. Azam, relate l'histoire d'une femme qui est morte subitement au quinzième jour du traitement d'une fracture simple de la jambe; l'autopsie a démontré dans l'artère pulmonaire la présence d'un caillot caroulé, de petit calibre et de 50 centimètres de long, provonant du membre fracturé, où toutes les veines étaient pleines de caillots semblables.

La deuxième a été communiquée à l'Institut, en 4862, par M. Velpeau; elle donne à la précédente une importance considérable. L'identité est absolue ; le caillot qui a causé la mort chez une fracturée au quarantième jour avait 46 centimètres de long et venait aussi du membre malade.

Un troisième malade a succombé pendant la convalescence d'une entorse, à un caillot dans l'artère pulmonaire. On na pas récherché son origine:

Enfin deux malades sont mortes subitement pendant la convalescence de fractures, mais l'autopsie n'a pas été faite.

M. Azam fait suivre ces observations de réflexions, et pense que la thrombose dans les membres fracturés est la conséquence d'une phlébite lente provoquée par la résorption des caillots d'épanchement. Voici du reste le résumé de son travail:

1º Les fractures et les contusions peuvent devenir des causes de mort subite par embolie pulmonaire.

2º Ces embolies ont pour origine une thrombose des veines de la région blessée, due elle-même à la résorption du sang épanché.

3º Ces thromboses ou les phiébites qui les précèdent sont en général latentes; elles doivent être plus communes qu'on ne le croirait au premier abord.

4º L'exploration par les doigts du trajet des veines superficielles et profondes peut seule demontrer leur existence.

5° Certains accidents pulmonaires subits, tels que dyspnée, hémoptysie, douleur précordiale, indices de la présence dans le poumon d'un caillot embolique de volume variable, peuvent attirer sur ces phibbites l'attention du chirurgien.

6° Dans les thromboses veineuses les caillots sont plus ou moins adhérents; le degré de plasticité du sang est en rapport avec la solidité de ces adhérences. Or les fractures condamnées au repos sont dans de mauvaises conditions de plasticité.

7º Les mouvements généraux ou partiels accompagnés d'efforts, et l'application d'appareils compressifs, peuvent provoquer le départ des caillots emboliques.

8° Le chirurgien devra rechercher si à partir du quinzième jour il n'existe pas chez les fracturés ou les contusionnés des phlébites latentes.

9º Si l'existence d'une phiébite est démontrée, le repos, les antiphiogistiques et un traitement alcalin sont indiqués.

L'ordre du jour appelle l'élection d'un correspondant national dans la section de médecine.

La liste de présentation porte : en première ligne, M. Fonssagrives, à Brest; en deuxième ligne, M. Cazeneuve, à Lille; en troisième ligne, M. Tholozan, à Téhéran (Perse); en quatrième ligne, M. Thoro, à Sceaux.

Au premier tour de scrutin, le nombre des membres votants étant de 66, majorité 34,

| M. | Cazeneuve  | ob  | tie | n | t. |  |  |  |  | 32 | voix. |
|----|------------|-----|-----|---|----|--|--|--|--|----|-------|
| M. | Fonssagriv | es. |     |   |    |  |  |  |  | 22 |       |
| M. | Tholozan.  |     |     |   |    |  |  |  |  | 9  | -     |
|    | Thore      |     |     |   |    |  |  |  |  | 2  |       |
|    |            |     |     |   |    |  |  |  |  |    |       |

Aucun des candidats n'ayant réuni la majorité des suffrages, on procède à un second tour de scrutin.

Nombre des votants 89 : majorité 80

| סומו | uos  | y outin to | , 55 , maj | 01 | Iu | ∘, | 0 | ٠. |  |  |    |       |
|------|------|------------|------------|----|----|----|---|----|--|--|----|-------|
| M.   | . Ca | zeneuve    | obtient.   |    |    |    |   |    |  |  | 39 | voix. |

- M. Cazeneuve, ayant réuni la majorité des suffrages, est proclamé
- Suite de la discussion sur les théories des bruits du œur. M. Bouillans dun fréente les cœurs d'une série d'animaux pour montrer que dans la masse de cet organe est constituée par les ventricules, et que les oreillettes n'en constituent qu'une sorte d'appendice d'un volume toujours relativement très-petit. Il présente ensuite un malade qui est affecté d'hypertrophie du œur, et montre qu'il est aisé de constater chez cet homme l'isochronisme des battements du œur avec les pulsations artérielles et avec le premièr brûit.
- M. Gavarret a la parole pour "répondre à M. Beau. Le discours que prononce l'honorable rapporteur est en grande partie une reproduction des arguments qu'il a développés dans sa première réponse à M. Beau. Nous avons donné une analyse très-détaillée de permier discours, auquel il suffit de se reporter. Nous devons mentionner opendant quelques considérations que M. Gavarret à dévelopées dans sa nouvelle argumentation et qui n'avaient pas encoré figuré dans le débat.
- e Pour M. Beau, il n'entre de sang dans le ventricule que par et pendant la systole auriculaire, et pendant la systole de la capacité de l'oreillette est au moins égaité à celle du M. Beau, que la capacité de l'oreillette est au moins égaité à celle du suntire de la capacité de l'oreillette est au moins égaité à celle du suffit pour remplir le ventricule et le porter à son maximum de distension. L'égalité de capacité de l'oreillette et div ventricule correspondant est une question de fait qui vaut la poine d'être vérifiée. M. Beau s'est-il un instant préoccupé de cette importante question? Nullement. Cette égalité de capacité était nécessaire à sa thécrie; avec cette intrépidité que rien n'arrête, il l'a affirmée dans son Traité d'assendation. Les scrupules qui ne sont pas venus à M. Beau, d'autres les ont eus et les ont même hautement proclamés, il y a plusieurs années, à la Société biologites.
  - « Cette vérification , que M. Beau aurait du tenter, a été faite par

- M. Hiffelsheim, son ancien contradicteur de la Société biologique, et notre savant collègue M. Robin. Ils ont constaté que la capacité de l'oreillette droite n'est, en nombres ronds, que les deux tiers de la capacité du ventricule droit.
- « A M. Beau d'expliquer comment avec les 128 centimètres cubes de sang que contient l'oreillette droite distendue il peut remplir et distendre le ventricule droit, dont la capacité est de 181 centimètres cubes.
- « Autre point. Les expériences de M. Beau ont porté surtout sur les animaux inférieurs, genouilles, tortues, anguilles. Chez les grenouilles, il a revu tout ce que longtemps avant lui Harvey et Haller avaient constaté. Il a montré de plus que, chez les anguilles et chez les tortuee, les choses se passent comme chez les batraciens. Mais il a, sans examen assez approfondi, conclu de la grenouille au mammifère. Or, si la physiologie de l'homme peut, en beaucoup de circonstances, étre éclairée par les expériences faites sur des animaux inférieurs, c'est à la condition de ne jamais comparer que des phénomènes accompils dans des circonstances emblables.
- « Chez la gropouille, comme chez l'homme, la diastole auriculairo commence avant la diastole vontrioulire, ci la systole de l'oreillette précède la systole du ventricule; ces phénomènes sont subordonnés à des conditions intrinsèques de composition du œur assez semblables pour que la conclusion de l'animal inférieur à l'homme lui-même soit logique, mais là s'arrête toute comparaison légitime. Pour pénétrer en plus avant dans le mécanisme intime de la circulation intra-cardiaque, il faut nécessairement tenir compte de l'intervention des conditions extrinsèques. Et qui ne serait frappé de l'énorme différence de ces conditions extrinsèques.
- c Chez la grenouille, la circulation tout entière s'accomplit dans un plan horizonta ; il n'y a pas de colonne sanguine pressant de tout son poids sur les orifices cardiaques des veines et des artères; le ventricule n'a pas de colonne sanguine à soulever, et n'a à vaincre que la faible résistance des capillaires; les veinec caves jouissent d'une contractilité extrémement remarquable : aussi le sang, en passant des veines dans les oreillettes, des oreillettes dans le ventricule, et du ventricule dans les artières, obêt à un véritable mouvement péristique qu'l'arvey a très-heureusement comparé au cheminement du bol alimentaire dans l'essophage. En raison de toutes ces circonstances, on peut voir chez ces animaux l'occlusion de l'orifice auricule-ventriculaire persister pendant la disatole dos oreillettes, et les veines rester fermées pendant la systole auriculaire.
- « Chez l'homme au contraire le sang veineux presse sur l'Orifice de la veine cave supérieure de toute la hautéur de la colonne sanguine comprise entre l'embouchuro de cotto veine et les sinus de la duremère, et tend à retomber par son propre poids dans l'oreillette ; la contracilité des veines caves est rudimentaire, presque négligeable,

et les mouvements d'aspiration des parois thoraciques facilitent l'afhux du sang veineux vers l'oreillette. Il résulte de ces circonstances que jamais la communication ne peut être interceptée entre la cavité auriculaire et les veines qui s'y rendent, et que l'occlusion de l'orifice auriculaire et les veines qui s'y rendent, et que l'occlusion de l'orifice auriculaire et se nécessairement avec la systole du ventricule. D'un autre côté, le ventricule, qui a à soulever des colonnes sanguines considérables pour faire passer le sang dans les artères et àvaincre la résistance des capillaires, prend nécessairement une prédominance d'action énorme sur l'oreillette, qui n'a d'autre fonction que de compléter la disstole ventriculaire. »

M. Gavarret termine en disant qu'au point de vue physiologique tout a été dit dans cette discussion qui, sous ce rapport, lui paraît épuisée, et ne pourrait continuer avec fruit qu'à la condition d'être portée sur le terrain pathologique.

Séance du 14 juin. M. Depaul, au nom de la commission de vaccine, soumet à l'approbation de l'Académie le projet d'une lettre adressée au ministre des travaux publics en réponse à deux dépêches du préfet du département des Basses-Pyrénées, par lesquelles ce fonctionnaire réclame contre les récompenses accordées par l'Académie aux médecies vaccinateurs de son débaratment nendant l'année 4862.

Le projet de lettre maintient les décisions du rapport officiel de la commission de vaccine, et justifie, par des preuves, le choix qu'a fait l'Académie, notamment en ce qui concerne M. Housselle. Il établit que l'Académie, en général, est plus compétente que l'administration, qui s'adresse du reste à elle à cet égard, pour apprécier la valeur des documents susceptibles d'être juées dienes d'une récommense.

La rédaction de cette lettre est adoptée à l'unanimité.

— M. J. Lefort donne lecture d'un travail initialé Études chiniques et toxicologiques sur la digitaline. Voici les conclusions de ce travail : 4º En France la médecine emploie deux espèces de digitaline possédant des propriétés physiques et chimiques notablement différentes. Pune dite allemande ou soluble. l'autre dite franciais ou insoluble.

2º La digitaline soluble se colore plus lentement et moins fortement en vert par l'acide chlorhydrique que la digitaline insoluble.

3°.Lè gaz chlorbydrique colore en vert foncé la digitaline insoluble et en brun foncé la digitaline soluble.

4º Ce même gaz acide développe avec la digitaline insoluble l'odeur spéciale de la poudre ou de la teinture alcoolique de digitale; avec la digitaline soluble, ce caractère est moins appréciable.

5° Au microscope, la digitaline soluble laisse apercevoir des vestiges de cristaux sans forme déterminée, et la digitaline insoluble un magma opaque d'aspect utriculaire représentant un mélange de deux substances au moins.

6° La digitaline soluble paraît être un produit mieux défini et plus pur que la digitaline insoluble. 7º Le principe qui se colore en vert par l'acide chlorhydrique parait être indépendant do la digitaline elle-même, soit soluble, soit insoluble; il est sans doute volatil, et c'est le même qui donne à la digitale son odour spéciale.

- 8º Les deux espèces de digitaline dissoutes dans l'eau et dans l'alcool traversent les membranes collofdales et peuvent être séparées par la voie dialytique des matières qui les renferment, naturellement ou accidontellement.
- 9e L'amertume de la digitaline soluble et de la digitaline insoluble, eur coloration par l'acide chlorhydrique, et l'odeur de digitale qu'elles répandent par lo gaz chlorhydrique, sont des caractères suffisants pour permettre d'affirmer leur présence dans les matières qui les contionnent en proportion un pontable.
- —M. Mattei lit un travail sur de nouveaux instruments pour pratiquer l'embryotomie.
- M. Joulin lit un mémoire sur le bassin considéré dans les races humaines, dont voici les conclusions (voir Mémoires originaux):
- «4º Les traits les plus importants qui ontété signalés comme caractérisant les races nègre et mongole n'existent pas.
- « 2º Les différences légères qui s'observent sur le pelvis des trois races humaines n'ont rien de véritablement caractéristique. Elles apparaissent seulement lorsque la comparaison porte sur un certain nombre de sujets, mais elles ne sont pas assez tranchées pour qu'un bassin josfé four emprunto une caractéristique évidente.
- « 3º Les races mongolo et nègre présentent dans la conformation du bassin une identité qui ne pormet pas de les distinguer. Si donc, par l'examen du crâne, on doit divisor le gonre homme on trois races principales, l'examen du pelvis ne fournit que deux groupes. Dais le premier, je place la race aryenne ou caucasienne; dans le second, la mongole et la nègre.
- a(½» Dans toutes les races humaines, contrairement à ce qu'on a dit, le diamètre transversal du dôtroit supérieur est plus grand que l'antéro-postérieur.
- « 5º Dans le bassin de la Négresse et de la Mongole, le diamètre oblique du détroit supérieur ne diffère du transverse quo de quelques millimètres. Chez l'aryenno la différence est d'un centimètre et demi.
- «6° La verticalité des illons est plus prononcée chez la Mongole et la Négresse que chez l'Arvenne.
- « 1º Dans les races la direction plus ou moins vérticale des illons o concorde pas avec la formo du crâno, mils avec celle do la pointrine. Chez lo nègro dottineciphale et le mongol brachiciphale les fosses illaques ont la même direction, parce que la conformation thoraclque est la mêmo.
- « 8" Dans les racos mongolique et nègro, on peut presque toujours constater la transparence des fosses iliaques, mais elle est moindre en général que chez l'aryenne.

- « 9° Le point le plus élevé de la crête iliaque est situé dans les trois races à sa partie moyenne.
- « 40° Il n'est point exact de dire que dans la race nègre la créte iliaque atteigne constamment un point plus élevé des vertèbres lombaires que chez l'aryenne. Soulement les variations dans le degré d'élévation sont plus fréquentes et plus notables que chez cette dernière. Sous ce rapport comme sous tous les autres, la mongole ressemble à la nécresse.
- «44° Le bassin des races jaune et nègre a une capacité moindre que celui de la race blanche; il est moins profond, et l'arcade pubienne est plus larce de quelques degrés.
- « 12° Il n'existe aucune corrélation entre la forme de la tête et celle du pelvis. Les légères différences que j'ai signalées comme séparant le bassin de l'Aryenne de celui des deux autres races et qui sont communes à ces dernières, le prouvent d'une manière évidente.
- «Ces conclusions sont basées sur l'examen et la notation de tous les diamètres de dix-sept bassins de Négresses et neuf de Mongoles, qui sont consignés dans deux tableaux annexés au mémoire. »
- Suite de la discussion sur les théories des bruits du cœur. M. Bouillaud revient sur quelques-uns des points de physiologie expérimentale qui ont déjà été discutés à plusieurs reprises.

Invoquant ensuite les faits pathologiques pour juger les mouvements et les bruits du cœur, une thèse récente de M. Essarco, dit l'orateur, donne des arguments irrésistibles contre la théorie de M. Bean: des rétrécissements extrémes de l'orifice auriculo-rentricalaire, laissant à peine passer lo bec d'une plume, étaient accompagnés d'un choc violent de la pointe du cœur; si l'ondée sanguine lancée par l'oreillette était la causse du choc du cœur contre la poitrine, celui-ci edt dù être diminué par le fait du rétrécissement, et il était au contraire auxementé.

- La théorie de M. Rouannet est vraie expérimentalement; Hope a montré que le claquement valvulaire empéché, le bruit ne se produisait plus. Les faits donnent journellement raison à la théorie, et l'on s'explique bien les choses. Ainsi le bruit de souffle dans l'insuffisance aortique est pour tous le retour du sang dans le ventricule, tandis que pour M. Beau il serait dû à deux disatoles successives, lons l'insuffiance auricule-ventriculaire, il y a reflux du sang dans l'oreillette, quelquefois pouls veineux: cela se conçoit avec la théorie de M. Rouannet; M. Beau est obligé d'admétric deux systoles successives.
- M. Bouillaud reconnalt tout ce qu'il y avait de séduisant dans l'apparence fourniè par le choc du cœur contre la poitrine; mais M. Beau n'a-l-il pas assisté aux expériences de M. Hiffeisheim, qui a ingénieusement rendu compte des faits en disant : Le cœur bat parce qu'il recule?
- L'orateur termine en demandant la preuve de l'existence des sphincters aux orifices veineux des oreillettes.

Séance du 21 juin. M. Gobley, au nom de la commission des eaux minérales, lit une série de rapports officiels sur les demandes en exploitation des nouvelles sources de Saint-Gelis, Vals, etc. Les conclusions favorables sont mises aux voix et adoutées.

— M. Depaul lit un rapport sur un nouveau forcepe, imaginé par M. le D' Rouch. Les modifications apportées à ce forceps ont pour but de limiter les pressions exercées sur la tête du fœtus pendant le temps d'extraction. Suivant M. Depaul, la modification adoptée par M. Rouch est bonne, meilleure que celles qui avaient été autrefois tentées; mais, en principe, une main exercée n'a pas besoin de ce forceps; il y a toujours moyen d'éviter de presser la tête du fœtus en tirant seulement avec la main qui tient l'articulation du forceps.

Si l'on a affaire à un rétrécissement du bassin, rien n'empêchera les cuillers d'être pressées et de transmettre la pression à la tête du fœtus, malgré les précautions prises avec le forceps de M. Rouch.

En résumé, ce forceps, qui ne paraît pas indispensable, peut être utile pour des mains qui ne sont point sures d'elles.

Le rapporteur propose d'envoyer des remerciments à l'auteur et de déposer son travail dans les Archives.

— M. Reynal lit un rapport sur un mémoire de M. Gallard, intitulé: Considérations sur l'empoisonnement par la strychnine; médecine légale et thérapeutique.

— M. Alphonse Guérin lit un travail sur le traitement de l'authrez par les incisions sous-eutanées. Depuis Dupuytren, dit-il, les incisions des anthrax ont passé dans la pratique générale, et ont été journel-lement mises en pratique. Mais on n'a pas tardé à observer que la douleur occasionnée par ce traitement était extrêmement vive, ce qui a suggéré l'idée de recourir à l'expectation pour les cas où l'anthrax n'avait pas une étendue considérable. M. Nélaton a été le promoteur d'une pratique fondée sur ce précepte.

L'auteur est d'avis que les incisions sont le seul moyen d'arrêter les progrès du mal, et qu'il est des cas où des aboés se formant auteur du tissu cellulaire gangrené, l'ouverture du foyer devient la principale ou plutôt la seule indication. Au début de l'anthrax, il croît les incisions assai nécessaires.

Pour pratiquer les incisions sous-cutanées, un bistouri à lame étroite est introduir par la partie culminante de l'anthrax, là où peau commence à se sphacéler. L'instrument tranchant pénêtre à travers l'anthrax et divise les tissus des parties profondes en allant vers la peau, qui est respectée. Quatre incisions sous-cutanées en croix sont ains faites.

Grace à ce procédé, nombre de fois la maladie a été arrêtée, et la guérison ne s'est pas fait longtemps attendre.

L'auteur fait valoir ensuite plusieurs raisons qui plaident en faveur de cette nouvelle méthode de traitement.

410 BULLETIN.

En premier lieu, les incisions sous-cutanées permettent d'éviter la douleur, l'expérience apprend que la peau est en général la partie la plus sensible sous le couteau. Si l'on objectait qu'il existe des agents anesthésiques auxqueles on peut avoir recours, il serait aisé de faire remarquer que le chloroforme est contre-indiqué dans les cas où l'anthrax est accompagné de phénomènes d'infection voisins des accidents généraux des maldaices charbonneuses. User de la glace et des mélanges réfrigérants serait exposer la peau à une cause nouvelle de gangrène.

En second lieu, la cicatrice qui résulte de cette opération n'est point difforme, et pour la face cette considération a son importance. L'auteur, à cet égard, présente deux dessins d'après nature montrant un antirex abandonné à lui-même et traité par les grandes incisons après trois mois de traitement, et laisant une cicatrice arrondie de 6 centimètres environ, et un antirex qui, au début, présentait le même volume que le premier, traité par les incisions sous-cutanées, qui a laissé une cicatrice d'une étendue un peu moindre que celle d'une bloce de 4 franc.

— Suite de la discussion sur les théories des bruits du cour.—M. Barth déclare qu'il regarde les expériences de MM. Chauveau et Marey comme déponstratives, et qu'il prend la païole pour ajouter quelques arguments à ceux qui déjà ont été produits contre la théorie de M. Beau. Voici quels sont en résumé ces arguments :

Les oreillettes, maintenues par les veines qui s'y abouchent, ne sont pas libres, et sont par conséquent loin de pouvoir se contracter avec la même énergie que les ventricules.

Pour démontrer que l'oreillette est la partie la plus importante du cœur, M. Beau a rappelé qu'il est l'ultimum moriens, et que chez des espèces animales inférieures qui ont un cœur à une seule cavité, c'est une oreillette. Un pareil raisonnement ne prouve absolument rien, Le cœur qui, r'a qu'une cavité est, si l'on veut, une oreillette, parce qu'il s'y rend des veines; mais c'est tout aussi bien un ventricule, parce qu'il en sort des artères. D'une autre part, de ce que l'on voit chez des monstres des vaisseaux sans cœur, faut-il conclure que les vaisseaux sont la partie la plus importante pour la circulation cardiarue?

La systole veineuse dans la veine cave n'existe pas; M. Barth a constaté expérimentalement que le sang coule de la veine cave par un jet continu, non saccadé.

La théorie de la contraction tonique du ventricule est inadmissible, car un muscle se relache toujours après une contraction.

Le jet de sang pendant la rescision de la pointe du cœur correspond à la systole vontriculaire, tant que le cœur fonctionne normalement. Il ne se fait pendant la systole auriculaire que quand le cœur est épuisé et que l'oreillette seule se contracte encore. Les lésions des oreillettes ne produisent pas de bruits morbides; les bruits qui coficident plus ou moins avec les bruits normaux n'existent que quand il y a des lésions des orifices; ils sont donc liés au fonctionnement des valvules.

Les bruits du cœur, le deuxième surtout, s'entendent dans les carotides, et cessent on s'altèrent quand on fait cessen-le jeu des valvules; ces faits sont complétement inexplicables par la théorie de M. Beau.

Le premier bruit du cœur et les pulsations artérielles ont lieu preque en même temps, et pour la crosse de l'aorte le synchronisme est parfait, M. Chauveau l'a démontré; et journellement, dans les cas de dilatation de l'aorte, qui permettent de sentir les battements au nivean de la fourchette sternale, comme sur les annévysmes de la crosse de l'aorte qui ont perforé le thorax, on constate la coincidence parfaite de la pulsation du œur avec la pulsation de l'aorte ou de l'antevysme de cette artère.

Prenant ensuite ses arguments dans les faits pathologiques, l'oracur d'émontre que le pouls veineux contrelli la théorie de M. Beau. On a vu, dit-il, une puisation veineuse ou des pulsations nombrenses, quoiqu'il n'y ait que deux bruits au cœur, et c'est quand il y a insutfisance des valvules auriculo-ventriculaires qu'on observe ces anomailes. Si le pouls yetneux redoublé était produit par deux, contractions de l'oreillette, le second bruit de M. Beau devrait manquer ou d'ure double.

En suivant l'ordre admis par la nouvelle théorie, il devrait y avoir dans, le rétrécissement acritque un bruit de souffle un peu après le premier temps et après le choc de la pointe du cœur contre la politine.

politine.

Dans l'insuffisance aortique il y a un bruit de souffle qui masque le deuxième bruit normal. Donc il est dà à la fésion de la valvule. Pour expliquer ce fait, M. Beau, admet une distatele ventriculaire supplémentaire par relachement de l'orifice aortique et un bruit anormal qui masque le deuxième bruit. Mais il faut svouer qu'il est au moississingulier que ce bruit, anormal masque exactement un bruit qui assignier que ce bruit, anormal masque exactement un bruit qui as passe dans les orcilletes, En rabsonant d'ailleurs dans l'hypothèse de M. Beau, on arriverait à conclure que les orcilletes se dialtant au moment où le ventricule n'a pas encore fini de se contracter, le bruit de l'insuffisance aortique devrait se produire après le deuxième bruit.

Il y a dos faits do rétrécissement sans insuffisance. Si rieres qu'ils scient, on les a observés, et/on n'a pas trouvé de braits de souffle évidents. Tandis que quand il y a insuffisance avec le rétrécissement, Il y a un bruit de, souffle très-fort; il se fait quelquefois entendre avant le premier bruit; M. Beau s'en est fait un argument; mais ce bruit appartient encora au premier bruit; il lei précède de très-pei : éssi le pruit présystolique, etclis correspond au momento à Profillette 112 BULLETIN.

se contracto pour achever de remplir le ventricule. Ce bruit est peu marqué, et on ne saisit pas d'intervalle entre lui et le premier bruit. Lorsque le bruit est très-fort et prolongé, il y a toujours insuffisance valvulaire.

Tous les faits les mieux observés sont donc contraires à la théorie de M. Beau, et si M. Beau ne peut être convaincu, il faut renoncer à lui prouver quoi que ce soit par les faits et les expériences.

#### II. Académie des sciences.

Battements du cœur, — Élections. — Transmission de l'oidium des végétaux à l'homme. — Putréfaction des œufs. — Terminaisons des nerfs moteurs, — Monstruosités doubles. — Fièvre jaune. — Recherches des alcaloides par la dialyse. — Nouveau caractère de la dicitaine. — Résections longitudinales des os.

Séance du 9 mai. M. Delaunay lit un rapport sur une note da M. Hiffelsheim cherchait à établir que les battements du cœur. Dans ce travail, M. Hiffelsheim cherchait à établir que les battements du cœur sont dus à un recul de cet organe occasionné par l'expulsion périodique du sang dans les artères. « Nous sommes, dit le rapporteur, complétement de son avis; les principes de la mécanique rationnelle ne permettent pas le moindre doute à cet égart. Toutes les fois qu'un système matériel est en repos, et que, par suite du développement des tonces intérieures, une partie du système se met en mouvement dans un sens, il se produin decessairement dans d'autres parties du système un mouvement en sens contraire, de telle manière que, si l'on projette les mouvements de toutes les parties du système matériel sur un ave quelconque, la somme algébrique des quantités de mouvement projetées soit écule à zèro.

« Au moment où les ventricules du cœur, remplis de sang, se conractent de manière à lancer ce sang dans les arètres, le double jet liquide, qui se produit ainsi par deux orifices situés d'un même côté du cœur, détermine nécessairement un mouvement de la masse du cœur luj-même dans le sens opposé, c'est-d-dire un vértiable mouvement de recul de son centre de gravité. Si, après chaque pulsation, le cœur conserve à l'intérieur du corps exactement la même position qu'avant, c'est que le déplacement dù à ce recul est bientôt détruit en totalité par la réaction des organes élastiques voisins, auxquels le cœur est attaché ou simplement juxtaposé.

« Quant à la part que ce mouvement de recul du cœur a nécessairement dans la production de ses battements, nous ne l'apprécions pas. Nous devons nous tenir à cet égard dans une grande réserve, en raison de la comploxité du phénomène dont il s'agit.»

- M. Namias communique un mémoire sur la puissance qu'a l'élec-

tricité de diminuer les obstaeles qui, dans la maladie de Bright , s'opposent à la séparation de l'urée du sang.

- M. Bernard, de l'île Maurice, communique des recherches expérimentales sur l'hétéronènie.
- M. Grimaud, de Caux, lit un mémoire sur les eaux et les égouts de Paris.
- M. Bérenger-Féraud adresse des considérations sur un eas de diabète sueré développé spontanément chez un singe.

Séance du 46 mai. - M. Cl. Bernard présente une note de M. Namias, de Venise, sur un eas de hernie diaphragmatique.

- La section de médecine et de chirurgio présente, par l'organe de son doyen M. Serres, la liste suivante de candidats pour une place de correspondant vacante par suite du décès de M. Denis, de Commercy:
- En première ligne, M. Gintrac, à Bordeaux; en deuxième ligne, M. Pétrequin, à Lyon; en troisième ligne, M. Stoltz, à Strasbourg; en quatrième ligne, M. Serre (d'Uzès), à Alais.
- M. le Ministre de l'instruction publique transmet un mémoiro que l'autour, M. A. Guien, ancien médecin sanitaire en Orient, désire soumettre au jugement de l'Académie; ce mémoire a pour titre: Traité complet du mal de mer, avec dissertation hygiènique sur les bateaux à vaneur, etc.
- M. E. George soumet au jugement de l'Académie une note sur un mouen préventif contre les empoisonnements par le phosphore.
- MM. Bouché de Vitray et Desmartis adressent un mémoire sur la possibilité de transmission de l'oïdium des végétaux à l'homme.
- a Dopuis 1839, disent les autours, c'est-à-dire depuis la première apparilion de l'oidium Tuckeri sur la vigne, le nombre des croups, des angines couenneuses, des diphthéries de tout genre, que nous regardons comme produis par une variété de l'oidium ablema, parasite reconnu du muguet, est devenu beaucoup plus considérable. Il nous a semblé qu'il pourrait y avoir entre l'appartition de l'oidium Tuckeri et l'extension plus grande de l'Oidium ablemas autre chose qu'une simple coïncidence. C'est ce que nous nous sommes efforcés de faire ressortir dans le mémoire que nous avons l'honneur de soumettre au jugement de l'Académie. On nous objectora certainement que les deux cryptogames ne sont pas de la même espèce; unais ils ente de la même famille, du même georie; mais ils engondrent tous deux sur leur hobidat connu une maladie spécials toujours contaigeiose, souvent épidémique. Ajoutons que rien ne prouve que l'oïdium ne soit, comme tant d'autres cryptogames, susceptible de protésmes.

Séance du 23 mai. M. Guyon communique ne note sur la cessation immédiate de la céphalalgie fébrile par la compression des artères temporales.

IV.

- M. Flourens communique, au nom de M. Donné, une nouvelle note sur la putréjaction spontanée des œufs. Les nouvelles expériences de M. Donné ont porté sur des œufs couvés, et les résultats ont été identiquement les mêmes que ceux des expériences précédemment instituées avec des reufs non couvés.
- M. Milne-Edwards fait remarquer que l'espèce de filtre constitué par la coquille de l'œuf ne s'oppose pas toujours à la pénétration des corps organisés vivants dans l'intérieur de ce corps. En ofôt, les expériences de M. Panceri prouvent que dans certains cas des plantes exptogames, déposées sur la surface extérieure de l'œuf de la poule, en traversent la coquille et se développent dans l'albumen sans que les pores qui leur livrent passage soient visibles à l'œil. La présence de certains êtres vivants dans l'intérieur d'un œuf dont la coquille est intacte ne pourrait donc être considérée comme une preuve de la production de ces êtres par voie de génération dits spontaire.
- L'Académie procède par la voie du scrutin à la nomination d'un correspondant dans la section de médecine et de chirurgie, en remplacement de feu M. Denis, de Commercy.

Au premier tour de scrutin, le nombre des votants étant 48 :

M. Gintrac, directeur de l'École de médecine de

Bordeaux, obtient . . . . 45 suffrages. M. Pétrequin . . . . . . . . 2 —

M. Serre (d'Uzès) . . . . . 4 —

- M. Gintrac ayant réuni la majorité absolue des suffragos, est déclaré élu.

  — M. Tripier adresse une note sur le traitement des rétrécissements
- uréthraux par la galvano-caustique chimique.

   M. Vigouroux adresse un mémoire sur la nature et le traitement
- de l'épilepsie, de l'hystèrie et de plusieurs autres maladies.
- Stance du 30 mai. M. Decaisne adresse un mémoire sur l'intermittence du cœur et du pouls, par suite de l'abus du tabac à fumer.
- M. Kuehne adresse un travail sur la terminaison des nerfs moteurs dans les muscles de quelques animaux supérieurs et de l'homme. Voici les résultats auxquels il est arrivé:

Chez tous les animaux où les muscles sont munis d'une colline nervouse, on trouve à la partie terminaite du nerf la même substance, composée d'un amas de maitier granuleuse et de véritables noyaux. La forme de cos amas varie avec celle do la colline de Doyère. Chez les insectes, ces amas représentent même de longues stries dirigées parallèloment à l'axe du muscle. Mais cette substance n'est pas, comme nous l'avons cru tous autrofois avec M. Rouget, la continuation directe du cylinder axis, car elle n'est qu'une espèce d'onvoloppe de ce dérnier. Le cylinder axis ne se change pas en cette mattère, car c'est cette mattère qui couvre la vraie terminaison.

Lo cône norveux décrit jusqu'ici comme plaque torminalo du nerf

n'est que l'enveleppe d'une autre plaque, qui est la continuation réelle du equinder axis. Cette seconde plaque est presque complétement transparente, et consiste en une sorte d'élargissement du eplinder axis. Elle a des bords asses irréguliers et de nembreux plis. Ce n'est que dans les muscles tout à fait frias qu'en l'ebserve à cet état. Au moment eù cemmence la rigidité cadavérique, la plaque se déforme, elle se couvre de lignes irrégulières et se divise en masses plus ou moins arrendies. Les mêmes changements ont lieu quand on ajoute une trèsfaible dosse d'un acide dilué.

La matière granuleuse de la colline de Doyère et ces noyaux tapissent presque entièrement la face inférieure de la plaque, mais il reste toujeurs quelques points où la plaque peut toucher directement la substance striée du muscle. On observe ce mode de terminaisen d'une nanière très-nette chez les fâzards grisé everts, chez les serpents, les lapins, les chats, et dans les muscles du membre d'un hemme récomment amputé.

D'après ces observations, en est forcé d'admettre qu'il n'y a jamais une centinuatien directe de la substance nerveuse avec la substance centractile, en un mot, qu'il n'y a pas de fusien de ces deux substances. Il n'y a qu'un diargissement de la partic conductrice du nerf, qui se met en centact intime avec le centenu de la fibre musculaire.

- M. Dareste communique des Recherches sur les origines de la monstrussité double chez les oiseaux.

Les faits exposés dans cette nete conduisent l'auteur à formuler la preposition générale suivante :

ad crois peuveir admettre cemme une lei générale, que, chez les eiseaux comme chez les peissens, l'unien immédiate des deux sujets qui compesent le menstre double est la censéquence d'une unien médiate résultant de leur formation sur un vitellus unique. Teutefois, lorsque deux embryons se déveleppent sur un vitellus unique, cet événement r'entraîne pas nécessairement la fermation d'un menstre double; car plusieurs embryogénistes ont vu, et j'ai vu moi-même deux embryons complétement distincts, et qui n'auraient jamais pu se réunir, quieque fermés sur un vitellus unique fermés sur un vitellus mique sur la vitellus mique fermés sur un vitellus miqu

Les menstres à deuble embilic sent fert rares chez les oiseaux. Les oiseaux qui nous présentent cette menstruosité déivent périr inévitablement à une époque veisine de l'éclesien, par l'impessibilité où se treuve le vitellus de pénétrer dans la cavité abdeminale.

Chez les mammifères il en est teut autrement. Ici la vésicule omche de la directiva de la vielle se sépare entièrement de l'animal avec les éléments du cerdon, et cette séparatien n'est pas plus difficile lersqu'elle est en rappert avec deux ombilies par deux pédicules, séparés, que lorsqu'elle est en rappert avec un seul embilie par un pédicule unique. Rien ne s'oppose donc, chez eux, à l'exisience de la vio extra-utérine, puisque, abstractien faite de la soudure, les deux suiets comossants on un econformation réculière et normale. Sèance du 6 juis. M. Guyon communique le résumé d'un mémoire sur la nature de la fièrer jaune, dont il reconnaît trois formes : une forme hémorrhagique, une forme phiegmasique aigué ou continue, et une forme phiegmasique chronique ou rémittente. Chacune de ces formes aurait ses symptômes et ses caractères propres, et à chacune d'elles se rattacheraient des états particuliers du foie. Enfin M. Guyon admet entre la fièvre jaune et les fièvres éruptives une analogie qui ne se bornerait pas à leurs phénomènes constitutifs, mais qui s'étendrait encore à leur double mode de développement, à leur développement spontande, sous l'influence d'une constitution atmosphérique sui generis, particulière à chacune d'elles, et à leur mode de développement bor transmission.

- M. Claude Bernard présente, au nom de M. L. Grandeau, la note suivante intitulée : Application de la dialyse à la recherche des alcaloïdes, Nouveau caractère de la digitaline,
- «M. Graham a fait voir qu'on pout, à l'aide de la dialyse, déceler de très-petites quantités de certains poisons, notamment d'acide arsénieux et de strychnine, mélangées à des matières organiques de diverse nature. J'ai de mon côté expérimenté déjà sur la morphine, la brucine et la dicitaline.
- «1º Dialyse de la dipitaline. On place dans le dialyseur 100 centimètres cubes d'eau distillée tenant en dissolution 0,04 de digitaline purc. Après vingt-quatre heures, on suspend la dialyse; le liquide contenu dans le vase extérieur est évaporé avec précaution, à siccité, dans une capsule de platine tarée. Il laisse un résidu pesant exactement 0,04, doué d'une saveur amère et présentant les caractères de la dicitaline.
- «La liqueur restant dans le dialyseur est également évaporée à siccité dans un vase de platine taré : elle se volatilise sans laisser de résidu ; toute la digitaline a donc passé dans le liquide dialysé.
- «2º Dialyse durine contenant 0,01 de digitaline.—Dans 45 centimètres cubes d'urine normale, fruicbe, on verse 2 centimètres cubes d'une solution contenant 0,50 de digitaline pour 400 centimètres cubes d'ene ; après dix-huit houves on suspend la dialyse et l'on évapore à siccité le liquide du vase extérieur (environ 300 centimètres cubes). Le résidu, à peime coloré, est repris par l'alcool; la solution alcoolique, évaporée à sec, présente tous les caractères de la distituine avec, autant de netteté que le résidu de 2 centimètres cubes de la dissolution normale de digitaline. Le contenu du dialyseur est évaporé à part; le résidu est brun; on le reprend par l'alcool à 95°; la solution verdâtre ainsi obtenue fournit des réactions qui décèlent la présence de traces de digitaline. La dialyse n'avait donc pas été compiète.
- a3º Dialyse de morphine, brucine et digitaline, mélangées à des matières animales. — On prend l'estomac et les intestins d'un chien (quelques heures après la mort); on les fait macérer dans de l'eau

à 25 ou 30 degrés pendant deux heures environ; on filtre sur une toile le liquide jaunâtre, très-odorant, résultant de ce traitement. On en fait quatre parts de 250 mètres cubes chacune : à la première on ajoute 0.04 de digitaline; à la deuxième, 0.02 de hrucine; à la troisième, 0.02 de chlorhydrate de morphine; on laisse la quatrième intacte; on soumet séparément à la dialyse ces quatre liqueurs. Après vingt-quatre heures, on évapore avec soin les liquides contenus dans les vases extérieurs; les résidus obtenus sont repris respectivement par l'alcool . pour séparer les sels minéraux (sels de soude, de chaux, etc.) qui ont été dialysés. Les réactifs ordinaires de la hrucine (acide azotique) et de la morphine (acide azotique, perchlorure de fer) décèlent de la facon la plus nette la présence de ces alcaloïdes dans les résidus des liqueurs alcooliques. La digitaline se retrouve également bien dans l'eau du premier vase. Quant au résidu de l'évaporation de la partie du liquide à laquelle on n'avait ajouté aucun alcali végétal, il est séparé en plusieurs parts et essayé avec les réactifs employés pour reconnaître la hrucine, la morphine et la digitaline. Cette expérience avait pour but de s'assurer que les matières animales auxquelles on avait ajouté les substances vénéneuses ne fournissaient pas par elles-mêmes avec les réactifs des colorations propres à induire en erreur. Le résultat de ce contrôle ne laisse aucun doute sur la valeur de la dialyse appliquée aux recherches de ce genre.

«J'ai dà, dans le courant de cette étude préliminaire, chercher une réaction caractéristique, autant que possible, de la digitaline. On ne connaît jusqu'îci, comme réaction chimique propre à distinguer la digitaline des autres poisons végétaux, que la coloration verte qu'on obteint en dissolvant cette substance dans l'acide chlorhydrique concentré. Cette réaction, comme on l'a fait remarquer, ne saurait être un indice certain de la présence de la digitaline, car plusieurs matières organiques colorent également en vert l'acide chlorhydrique concentré. L'action successive de l'acide sulfurique et des vapeurs de hrome me paraît jusqu'ici caractériser la digitaline, même à de trèsfaibles doses. La digitaline pure se colore en hrun, terre de Sienne, au contact de l'acide concentré; cette coloration passe au rouge vineux au hout de quelque temps; l'addition d'eau la fait virer immédiatement au vert sale.

Lorque, au lieu d'opérer sur 1 centigramme, par exemple, de digitaline solide et n'ayant encore été en contact avec aucun liquide, on soumet à l'action de l'acide sulfurique le résidu de l'évaporation de quelques gouttes d'une solution étendue de digitaline, la coloration, au lieu d'étre brune, est rouge-brun plus ou moins foncé; suivant la quantité de substance employée. Pour de très-faibles doses de digitaline (0,0005 par exemple), la coloration est rose, couleur de fieur de digitale. «Lorsqu'on expose aux vapeurs de brome la digitaline humectée d'actée suffurique, le mélangs se colore instantamément en violet, dont la teinte varie du wiolet-pensée le plus foncé au wiolet-mause, suivant qu'on a affaire à plus ou moins de digitaline. La coloration manifestée par l'acide suffurique et modifiée par les vapeurs de brome est des plus nettes avee le relséud de l'évaporation d'un centimètre cabe d'eau contenant 0,005 de digitaline. et elle est très-nette encore avec 0,0055 de cette substance vénéneuse. On peut la constater même avec des traces plus faibles de digitaline. Aucune des substances suivantes, que l'ai soumises à la même réaction, ne m'a présenté ce caractère: morphine, ancotine, codéine, narcéine, extre stybaine, bruncine, atropine, solanine, salicine, santonine, vératrine, phlorhidzine, daturine, amygdaline, saparacine, coaharidine, caféine.

¿Le ferai en outre remarquer que la dialyse, et c'es là son grand avantage, permet de séparer des substances animales auxquelles on les mélange, les poisons végétaux dans un état de puroté assez grand pour qu'il soit possible d'en examiner aisément les principaux caractères.»

— L'Académie se forme en comité secret, pour entendre le rapport de la section de physique sur les candidats à une place de correspondant vacante par suite du décès de M. Barlow. La section a présenté, en 4º ligne, M. Magnus, de Berlin; en 2º ligne et ex equo, MM. Dove, à Berlin; Honry, à Philadelphie; Jacobi, à Saint-Pétersbourg; Joule, à Manchester; Kirchhoff, à Heidelberg; Plucker, à Bonn; Riess, à Berlin; Slobes, à Cambrides, et Weber, à Goutingue.

Séance du 43 juin. M. Sédillot adresse une note sur les résections longitudinales comme proedéd d'évielment des o. A l'aide d'expériences faites sur des animaux, l'auteur de ce travail a acquis la preuve qu'on pouvait enlever la moitié et les deux tiers de toute la longueur de diaphyses en creasant et évidant le canal médullaire, sans compromettre ni la longueur, ni la solidité, ni les usages des membres, dont les os se régénérent avec une perfection jusqu'ici inconnue.

L'Académie procède, par la voie du scrutin, à la nomination d'un correspondant pour la section de physique, en remplacement de feu M. Barlow.

Au premier tour de scrutin, le nombre de votants étant de 45,

| M. | Magnus   | obtient   |    | ÷  |    |   |       | ÷  | 1 |    |   |   | í | ÷ | 39 | suffrages. |
|----|----------|-----------|----|----|----|---|-------|----|---|----|---|---|---|---|----|------------|
| M. | Weber    | (William  | 1: |    |    |   | 1     |    |   |    | 4 |   |   |   | 3  | TT - 1     |
| MA | I. Dove. | Jacobi et |    | Ιo | ul | e | <br>h | ac | u | a. |   | 0 |   |   | 4  | -          |

M. Magnus ayant réuni la majorité absolue des suffrages, est déclaré élu.

de traiter par une méthode qui lui est propre un certain nombre de personnes affectées de surdité, prie l'Académie de vouloir bien faire constater par une commission l'état de ces individus avant qu'ils soient soumis à son traitement, dont le résultat doit, suivant lui, être complet ou à peu près dans l'espace d'une année.

M. Turnbull a fait connaître sa méthode à M. Flourens, et il la communiquera également aux membres de la commission : il l'a décrite dans une note qu'il dépose, mais il demande à ne pas la rendre dès ce jour complétoment publique. Sa note, à laquelle l'Académie, au bout d'une année, donnera toute la publicité qu'ello jugera convenable, resterait jusque-là sous pli cacheté.

L'Académie charge une commission, composée de MM. Flourens, Milne-Edwards ot Bernard, de prendre connaissance du procédé de M. Turnbull, et de constator autant que cola lui semblera possible

l'état de l'oure chez les individus qu'il lui présentera.

- M. Lefort, à l'occasion d'une communication faite dans la précédente séance par M. Grandeau sur l'application de la dialyse à la recherche des alcaloïdes et sur un nouveau caractère de la digitaline, réclame la priorité quant à l'application de ce moven pour isoler le poison en question et quant à la réaction chimique qui permet de le reconnaître quand on l'a isolé, « C'est pour m'en assurer, dit-il, que i'ai déposé, le 29 mai dernier, une note sous pli cacheté, dont l'Académie a bien voulu accepter le dépôt. Je prie en conséquence M. le président de vouloir bien ouvrir ce paquet et en faire connaître le contenu.»

Le paquot cacheté est ouvert en séance ; il contient une note qui confirme la réclamation de M. Lefort.

- M. Pluchard annonce avoir proposé avant M. Prevet l'emploi dans l'alimentation des semences du caroubier, et il envoie comme pièce à l'appui un prospectus imprimé pour l'exposition des produits agricoles de l'Algério en 1860.

- Comité secret. La commission chargée de préparer une liste de candidats pour la place d'associé étranger, vacante par suite du décès de M. Mitscherlich, présente, par l'organe de son président M. Morin, la liste suivante:

Au premier rang , ex mono et par ordre alphabétique : M. de la Rive. à Genève : M. Wöhler, à Gettingue.

Au second rang et par ordre alphabétique : M. Agassiz, à Boston ; M. Airy, à Greenwich; M. Bunsen, à Heidelberg; M. V. Martius, à Munich; M. Murchison, à Londres; M. Struve, à Pulkowa.

Les titres de cos candidats sont discutés.

### VARIÉTÉS.

Des origines de la bibliotbèque de la Faculté de médecine, — Archives de médecine navale. — Nominations.

Tout ce qui touche aux origines de nos institutions médicales doit avoir pour nous un vif intérêt, et c'est dans octue pensée que nous avons lu un volume que vient de publier M. Alfred Franklin (1). Celivre est l'œuvre d'un érudit déjà préparé à ce genre de travail par d'autres publications sur l'histoire de la bibliothèque Mazarine, et sur la bibliothèque moultique de l'édies Notre-Dame de Paris au xure siècle.

Quoique M. Franklin n'appartienne point à la profession médicale, il a su démeller dans ces études ce qui inféresse à la fois les érudits de profession et les médecins, et, tout en écrivant l'histoire de la bibliothèque de la Faculté, il nous fait assister aux humbles développements de notre école, qui peut remonter jusqu'aux écoles palatines de Charlemagne puisqu'aux écoles palatines de Charlemagne puisqu'aux cipitalaire de 895 ordonnait d'y enseigner l'art de guérir. Cependant Charlemagne, au rapport de son chroniquer Egishard, n'avait qu'une médicore confiance dans la médecine, et se traitait lui-même, plura arbitratu suo quam medicorum consilio faciciost.

De cette époque, jusqu'à la fin du xive siècle, l'enseignement de la médecine n'eut pas de local à lui ; il se fit tantôt aux écoles de l'église Notre-Dame, avec celui qu'on donnait aux élèves du cloître, tantôt chez les professeurs mêmes; mais, après le grand mouvement littéraire provoqué par Anselme, Guillaume de Champeaux et Abailard, lorsque, vers la fin du xiiiº siècle, les différentes branches de l'enseignement se groupèrent en Facultés distinctes, quoique rattachées toutes à l'Université, la médecine, comprise dans la Faculté des arts, fut enseignée dans une humble masure de la rue du Fouarre, près de la place Maubert. Elle eut cependant là ses statuts, ses registres, son sceau d'argent, mais il n'y est nullement question d'une bibliothèque. Au reste : l'installation de cette école était des plus médiocres : tout le mobilier consistait en une escabelle, deux chandeliers et quelques bottes de paille pour faire asseoir les élèves qui, dès cinq heures du matin, venaient aux lecons. Le pape Urbain V, en 1301, donna toute son approbation à cet usage de faire asseoir les élèves par terre ; il ne voulait pas qu'ils prissent place devant leurs maîtres sur des sièges

<sup>(1)</sup> Recherches sur la bibliothèque de la Faculté de médecine de Paris d'après des documents inédits, suivies d'une notice sur les manuscrits qui y sont conservés; par Afred Franklin, de la bibliothèque Mazarine. In-12 de 179 pages; Paris, 1804, Chez Auguste Aubry.

VARYETES. 191

élevés. En faisant asseoir ces jeunes gens par terre, c'était, disait-il, une occasion de chasser l'orgueil de leur esprit.

La Faculté, au bout d'un siècle environ, quitta la rue du Fouarre, et en 4369 elle est installée dans une petite maison, au coin de la rue de la Bucherie et de la rue des Rats. C'est là qu'on trouve les origines de la bibliothèque. En effet, la Faculté commence, à cette époque, à réunir quelques volumes. Ce sont Hippocrate, Galien, les Préceptes de l'école de Salerne, les vers de Gilles de Corbeil, quelques Traités arabes d'Avicennes, d'Averroos, d'Isaac, Ces livres servaient à l'enseignement des professeurs, qui les lisaient et les commentaient aux élèves.On ne possédait guère alors que ces livres-là, et au dire d'Hazon, qui a écrit un Éloge historique de la Faculté de médecine, il faut venir jusqu'à Fernel pour trouver un auteur qui ait le rare honneur de voir sos livres enseignés de son vivant. Ces honneurs-là so sont bien multipliés depuis Fernel, et aujourd'hui au contraire l'on ne trouve que rarement des auteurs dont les livres soient, après leur mort, enseignés dans nos écoles. Dans cette pénurie d'ouvragos, les plus grandes précautions étaient prises contre le vol des livres, qui représentaient une valeur assez considérable, et furent plusieurs fois engagés contre de fortes sommes. Ainsi, un médecin de Philippe de Bourgogne et de Charlos VI., Guillaume Boucher, prêta plusieurs fois de l'argent à la Faculté, sur quelques-uns de ces livres, M. Franklin citemême une quittance délivrée par le doven à Guillaume Boucher.

Il y avait déjà à cette époque un certain règlement pour le prêt des livres, et il est à regretter qu'un des articles de ce règlement, qui voulait que ces livres ne fussent pas retenus au delà d'un mois, ne soit pas encore en vigueur dans la bibliothèque actuelle de la Faculté de médicine

La Faculté commença alors à s'enrichir de dons de livres, et l'un des donateurs, Pierre d'Auxonne, médecin de Charles VI, exigea dans son testament que le livre de Galien : de Utiliate partium, qu'il léguait, fût confié à tous les docteurs qui voudraient en prendre copie, à la condition de faire dire une messe de requiem pour le reposi de son âme. A cette époque où la rareté des livres faisait que chaque manuscrit était souvent lu et copié, cette spéculation religieuse dut être assez profatable à l'àme du médecin de Charles VI.

Mais la Faculté fut parfois obligée de vendre ses livres pour payer ses dettes, et c'ost ainsi qu'olle remboursa deux de ses doyens qui lui avaient prêté de l'argont; elle vendit, le 2 décembre 1437, au prix de 6 écus d'or, les œuvres de Turigianus, assez peu connues aujourd'hui.

Los livres et les élèves augmentant, l'Écolo dut agrandir son local of fit l'acquisition d'une nouvelle maison dans la rue de la Bucherio, à côté de celle qu'elle possédait déjà. Maigré cet accroissoment de la bibliothèque, la Faculté surveillait 'toujours avec un grand soin le prêt de ses livres, et dans une circonstance elle ne 122 BULLETIN.

craignit pas d'exiger de Louis XI une forte caution pour lui prêter de Continent de Rhazès. Elle ne livra le précieux manuscrit que contre 12 marcs de vaisselle d'argent et un billet de 400 écus d'or, qu'un riche bourgeois, nommé Malingre, consenuit à payer pour le Boi. On lira dans l'ouvrage de M. Franklin quelques pièces curieuses relatives à ce prét fait à Louis XI. La lettre écrite au Roi par la Faculté en lui envoyant le livre qu'il demandait est à la fois un témoignage de bons sentiments envers les souverain, un rappel aux statuts, qui ne permettent pas de prêter des livres sans cortains gages d'argent, enfin une sorte d'invitation adressée à Louis XI de manifester à la Faculté une strès-bringe préce. Le Rhazès rentre à la Faculté deux mois après cet envoi, les gages furent rendus, mais on ne sait pas comment le Roi manifesta la erace qu'on lui demandait.

La bibliothòquo de la Paculté, s'enrichissant peu à peu de quelques dons de livres, devint alors le point de mire des voleurs, et c'est pour cela que le doyen Richard Hélain fit don à l'École, en 1309, de 2 écus d'or qui servirent à acheter des chaînes de fer pour attacher les livres sur les tables. Ces chaînes étaient rivées à une patte de fer solidement fixée par des clous en haut de la couverture, souvent faite en bois. On vorait encore ces chaînes à l'École de médecine en 1770.

La bibliothéque passa ensuite par d'assez rudes épreuves, l'incurie des dayens, l'incurie des dyens, l'intidiférence des donateurs et de nombreuses soustractions. On lisait peu, et la Faculté songeait surtout alors à agrandir ses bâtiments, à se crée un petit jardin botanique, enfin à construire un amphithéstre enstrempeur et le la Bacharie. M. Franchie et l'Ilbôtel-Colbert et au n° 13 de la rue de la Bacharie. M. Franchie et l'Ilbôtel-Colbert et au n° 13 de la rue de la Bacharie. M. Franchien et l'autorie de la Faculté, qui se rappellent à notre souvenir par des sculptures et deux plaques de marbre couvertes d'inscriptions.

Une importante donation de livres fut faite à la Faculté, en 1691, au nom de l'abbé Bourdelot, médecin du grand Condé, mais à cette condition, que la bibliothèque serait ouverte tous les jeudis au public. Cette proposition fut soigneusement examinée par huit commissaires de la Faculté, qui déclarèrent qu'on ne pouvait accepter ce legs à cette condition. On ne saisit pas tout d'abord la raison de ce refus, mais elle est expliquée par Bourru dans la préface de son Cataloque : c'était l'époque où le Trésor, obéré par la guerre , levait partout de lourdes taxes, et la Faculté, craignant de passer pour riche si elle faisait de grands frais dans l'installation de sa bibliothèque, aima mieux refuser le legs de Bourdelot que de s'exposer à payer les impôts qui, dans ce cas, l'auraient sans doute frappée; mais le neveu de Bourdelot leva toutes les difficultés et paya 2,000 livres pour cette installation, Malgré cela, grace à une incrovable incurie, peu d'années après cette donation, il ne restait presque plus de traces de la bibliothèque de Bourdelot.

VARIÉTÉS 493

L'origine de la bibliothèque actuelle ne remonte véritablement qu'à l'année 1733. Après une donation de livres provenant de la bibliothèque de M. Picosté de Belestre vinrent d'autres acquisitions du même genre, pius la nomination d'un bibliothécaire et la formation régulière d'un Catalogue; enfin la bibliothèque fut ouverte au public le 3 mars 1746.

Les soins apportés alors à la recherche et à la conservation des livres permirent de retrouver un certain nombre de volumes que la bibliothèque avait naguère possédés et qu'on croyait perdus. M. Franklin donne l'énumération de 20 de ces manuscrits, dont il ne reste pas un seul aujourd'hui. La bibliothèque ne possède non plus aucune des anciennes chartes, aucun des actes importants relatifs aux origines de la Faculté, tout cela a dispara à une époque fort reculée; cependant, vers le milieu du xvn° siècle, les scrupules d'un dévot firent rendre à l'École quelques volumes de ses Commentaires, sortes de registres tenus par le doyen et formant un tableau très-curieux de la vie intime de l'ancienne Faculté.

Nous ne suivrons pas M. Franklin dans tous les renseignements qu'il nous fournit sur les développements successifs de la bibliothèque. Notons toutefois qu'en 1738 la Faculté se préoccupait déjà d'un abus des plus nuisibles aux recherches des travailleurs et qui règne encore aujourd'hui; nous voulons parler de l'habitude prise par quelques personnes de conserver indéfiniment les livres qu'on leur prête. La Faculté, par un décret du té juin 1770, autorisait le doyen A retonir le traitement des docteurs qui gardaientrès-longtemps les livres, et cela issurà de ce qu'ils les eussest remis au bibliothécire.

Des donations nouvelles augmentèrent le fonds de la bibliothèque, qui, en 1776, suivit la Faculté dans sa nouvelle installation, res Saint-Jean-de-Beauvais. Au moment de la révolution, cette bibliothèque comptait environt 5,000 volumes; quelques années puis, tard, en 1794, elle s'enrichit des bibliothèques de l'École de chirurgie et de la Société de royale de médecine, et, en 1800, cette vaste collection de livres fut définitivement installée dans le local laissé vacant par l'École de chirurgie.

Ainsi s'est constituée peu à peu la bibliothèque que nous possédons aujourd'hui et qui, grâce à la science, au zèle et à l'obligeance de ses bibliothécaires, est une des collections bibliographiques que les médecins consultent avec le plus de profit et de facilité.

M. Franklin fait suivre cette histoire do la bibliothèque d'une notice sur les documents manuscrits qui y sont conservés, et en particulier sur les Commentaires dont il a déjà été question plus d'une fois. C'est. là un recueil des plus curieux à consulter pour bien connaître tout ce qui se rapporte à l'ancienne Faculé de médecine; on y trouve une foule de ronseignements sur l'organisation dos examens, les titres des thèses, l'unonce des démonstrations anatoniques, dont l'afsiche portait parsois cette note, que nous ne comprenons guère aujourd'ui: Déjense d'entrer avec cannes et épées. Plus d'un érudit a déja fouillé ces Commentaires, mais il reste encore à glaner dans cette mine précieuse, dont M. Franklin vient de nous donner une analyse sommaire.

Une carte ancienne du quartier des Écoles est jointe à ce petit livre et permet de suivre facilement l'odyssée de la Faculté à travers ces rues misérables dont la plupart ont déjà disparu devant les démolisseurs.

L'ouvrage de M. Franklin est édité avec luxe: son impression est soignée et agréable à l'oil; il est orné de joils culs-de-lampe et de têtes de lettres finement gravés; enfin c'est un vrai livre de bibliophile out à fait digne de figurer à côté de ce Frisor De pièces vares et curieuses qu'un ingénieux éditeur, M. A. Abry, a publié, au grand contentement de tous les amis des livres.

— Nous sommes heureux de souhaiter la bienvenue à un nouveau journal de médecine, les Archives de médecine navale, publiées par le ministère de la marine et des colonies et dont la direction est confiée à notre excellent collaborateur et ami le D' Le Roy de Mirécourt.

Ces Archives (que ce nom leur soit de bon augure), éditées aux frais du ministère, sont affranchies des premières difficultés que rencontre à ses débuts toute publication périodique.

Adressées gratitiement à tous les membres du corps de santé de la marine, elles ent un personnel de lectuers à la fois nombreux et compétents et peuvent aborder des questions qu'un autre journal eût été contraint de s'interdire. La géographie médicale a tout à espérer de concours d'hommes expériments, libres d'associer à la médicine proprement dite l'étude météorologique et climatologique des contrées où il leur est donné d'observer.

Qu'un recueil ainsi conçu soit utile, nécessaire aux médecins que leur devoir oblige à profiter des enseignements recueillis par leurs reladountements recueillis par leurs reladountement production devanciers, la chose est hors de doute. Il doit être également profitable en nous fournissant des notions de pathologie exotique assez exactes pour donner des termes précieux de comparaison avec les maladire de notre pays.

Le ministre qui a eu l'heureuse pensée de créer cette publication et de la répandre parmi les médecins de la marine, comprendra que sa libéralité serait incomplète s'il ne la propageait dans tous les centres d'instruction médicale.

Rendermées dans le cercle où elles se meuvent officiellement, les Arbites de médecies næude ne produirient pas les bons effets qu'on est en droit d'en attendre. La science, quelle qu'elle soit, et la médecine surbout, à besoin de la diffusion : elle ne vit qu'à la condition d'avoir l'ubiquité et de franchir les étroites limites d'une corporation consistrative. variétés. 125

Voilà longtemps que l'armée de terre et l'armée de mer se plaignent des difficultés qu'elles éprouvent à recruter un personnel médical qui suffise à leur besoin. Le vrai moyen de vaincre les défiances ou l'indifférence des aspirants c'est de montrer quelle valeur scientifique et en méme temps quelle louable notoriété peuvent acquérir les médecins voués à la médecine ou à la chirurgie militaire. Les deux journaux publiés l'un sous le titre de Recueil de mémoires de médecine, de chirurgie et de pharmacie militaires, l'autre, sous celui d'Archives de médecine nacale, doivent être répandus avec une sorte de profusion, commo il convient aux livres dont l'État prend charge.

Non-seuloment le zèle des observateurs qui savent d'avance que leurs ruraux s'adressent exclusivement à leurs collègues s'atticidit vite, mais les journaux officiels tiennent de leur situation même une sorte de réservo sinon de froideur. La critique n'y a pas de place ou gardée ou possible, et réfuter l'œuvre d'un de ses collègues semblerait tou-cher de ulus orbes à l'envie en d'à l'indémendant.

Nous connaissons trop bien le savoir modeste et la consciencieuse énergie du rédacteur en chef.pour douter de la part de succès qui revient à la direction, mais nous souhaitons pour la science que le mouvement qu'il imprimera, dans la mesure de ses forces, soit soutenu, entrenu, avivé, et il ne peut l'être que par la participation de tous les médecins à des recherches qui doivent les intéresser tous.

Pour notre part nous avons cru témoignor nos vives sympathies en montrant où serait le danger, dans l'avenir, si le recueil demeurait enfermé dans une publicité spéciale et par là forcément étroite.

Les six premiers fascicules renferment des mémoires originaux étendus, des rapports, des notes moins développées, un bulletin clinique et une revue des travaux étrangers qui se rattachent ou à la géographie médicale ou à la médecine maritime.

Nous citerons parmi les monographies et dans l'ordre de publication :

4º Un rapport sur le service de l'hôpital flottant la Caracane au Gabon, par le D' Griffon du Bellay. Bien que dans cette station la température soit uniformément élevée, puisqu'elle oscille entre 23º et 3º, et que les affections paludéennes soient de beaucoup les plus fréquentes, la dysentérie et l'hôpatile y sont très-rares. En revanche, l'anémie et la cachexie paludéenne, avec leur cortége de névropathies: ordvralgies sciatiques et interocstales, palpitations, gastralgies, syncopes, y sont très-communes. L'auteur attribue cette prédominance, partie aux conditions climatériques, partie à l'alimentation insuffisante des équipages qui manquent de viande fraiche. Un chapitre court, trop court malheureusement, est consacré aux maladies des noirs, dont un petit nombre soulement sont indighens.

2º Une histoire du service de santé de la marine et des écoles de médecine navale, relative surtout au port de Rochefort. Cette étude, rédigée d'après des documents inédits, et qui, commençant avec la fondation de Rochefort en 1666, s'arrête, dans les premiers articles, à l'année 1742, est écrite avec un grand charme et pleine d'intérêt.

3" Rapport sur le service médical de la frégate la Vengeance (1859-1862), de Lorient en Chine, par le D'Lagarde. La longue traversée accomplie par ce navire représente des conditions si diverses que le rapport n'autorise aucune conclusion médicale, et que l'autuer est conduit à rechercher, d'une part, quels sont les meilleurs moyens d'assurer la santé des hommes à bord, pendant les lointains voyages, et, de l'autre, quel serait le point du litioral de la Chine le plus favorable à l'établissement d'un hôtital.

4º Note sur les accidents observés pendant l'usage d'un scaphandre, dont le tuyau injecteur d'air en caoutehoue vulcanisé venait d'être renouvelé, par les D' Thibaut et Le Roy de Méricourt. Exemple curieux d'une intoxication par les vapeurs de sulture de carbone se dégageant du tube par lequel l'air arrivait dans l'appareil plongeur. L'exposition aux vapeurs toxiques avait été de courte durée et ne pouvait donner lieu qu'à un empoisonnement aigu; mais il se complique des phénomènes qu'éprouve tout individu plongeant à de grandes profondeurs. Les accidents ont consisté en syncopes, nausées, frissons, anesthésie, hémorrhacies par diverses muqueuses.

5º Incendie du bagne flottant le Santi Petri, par le D' Ollivier. Le Santi Petri renformati 667 forçats couchés dans ses batteries et son entre-pont, quand, dans la nuit du 5 au 6 janvier 1869; un incendie se déclara à bord de ce vieux vaisseau. Malgré la rapidité avec laquelle le sauvetage fut opéré, 42 forçats durent être transportés à l'hôpital.

Ces hommes, qui s'étaient trouvés placés dans une atmosphère de fumée brâlante et chargée de particules de charbon, ont offert des accidents de même nature, mais qui ont varié d'intensité et de forme: 13 ont présenté des symptômes d'asphyxie; chez ceux même qui n'avient pas traversé cette première pbase, la brûture de la muqueuse est devenue le point de départ d'accidents phiegmasiques se concentant particulièrement sur l'appareil respiratoire, se traduisant, chez le plus grand nombre, par une simple laryago-bronchite (30 cas); chez quelques-uns, par une pneumonie vriei (4 cas). 5 condamnés ont succombé à la suite des affections consécutives à l'asphyxie.

6º Essai de topographie médicale de la Cochinchine française, par le D' Richaud.

. — Le concours pour deux places de médecin au Bureau central des hôpitaux vient de se terminer par la nomination de MM. Guyot (Jules) et Simon (Jules).

Le concours pour deux places de chirurgien au Bureau central s'est terminé, samedi 14 juin, par la nomination de MM. Léon Labbé et Armand Dosprès.

## BIBLIOGRAPHIE.

Dictionnaire encyclopédique des sciences médicales, publié, sous la direction de MM. les D' RAIGE-DELORME et A. DECHAMBRI, par MM. les D'' (1); tome I, 4°° partie A-ACC. Grand in-8°° de 400 pages; Paris, aux librairies Victor Masson et fils et P. Asselin. 1864.

Ce livre, que nous voulons seulement annoncer aujourd'hui, est le commencement d'une grande encyclopédie à la rédaction de laquelle sont attachés los noms les plus autorisés do la médecine française. Il embrasse dans sa vaste conception non-seulement la médecine et la chirurgie proprement dites, mais toutes los sciences que le médecin doit comprondre aujourd'hui dans ses études. On vorra de suite, en parcourant cette première partie de l'ouvrage, quel ensemble de connaissances nouvellos et variées cotte oncyclopédie est dostinée à vuleariser.

Il y a près de vingt ans qu'a paru la fin du Dictionnaire en 30 volumos, et depuis cette époque les acquisitions dans les sciences médicales ont dit ombreuses. Le moment était venu de les enregistrer et de les soumettre à un sérieux examen critique; le Dictionnaire encyclopidique répond parfaitement à ce double but et rendra le même service qu'ont rendu naguére d'autres encyclopidies restées délbres.

Nous n'avons pu que parcourir ce volume et nous ne voulons pas en rendre compte aujourd'hui ; nous nous bornorons à mentionner les principaux articlos qu'il renferme. On trouve d'abord un articlo Abcès dû à la plume habilo et à l'expérience consommée do M. le professeur Denonvilliers et auquel sont ajoutés un bon historique et une bibliographie complète. MM. Campana, Lefort et Liégeois ont écrit l'anatomie et la physiologie de l'Abdomen, dont l'histoire médicale et chirurgicalo est faite par MM. Axenfeld et Potain, Follin et Guyon. Il y a là une monographie complète de l'abdomen, et à la fin de co long article on trouve une intéressante bibliographie des ouvrages à consulter sur la chirurgie de cette cavité. L'articlo Absorption a été écrit par M. Béclard, et chacun sait le soin que ce physiologiste apporte à tous ses travaux. Nous ne devons pas oublier ici la notice bibliographique dont est enrichi cet articlo. Rien n'est plus utile aux travailleurs que ces préciouses indications qui permettent de recourir facilement aux sources originales.

<sup>(1)</sup> Voir sur la couverture de ce numéro les noms des collaborateurs et le mode de publication.

L'anthropologie est aujourd'hui une science officiellement constituée. et les médecins, en France comme à l'étranger, ont pris une large part aux recherches qui ont pour but l'étude de l'homme. Les questions anthropologiques ne pouvaient pas être oubliées dans un dictionnaire destiné aux médecins : les mots Acclimatement et Acclimatation devaient donc trouver place ici, et ils ont fourni à M. Bertillon l'occasion de publier un travail très-important sur ce sujet qui soulève les plus graves questions de pratique médicale. En effet, l'extension donnée aujourd'hui aux expéditions lointaines et aux colonisations qui en sont la conséquence oblige le médecin à bien connaître ce qui a rapport à l'acclimatement. Il trouvera dans l'article de M. Bertillon tous les documents qui prouvent la possibilité de l'acclimatement et qui le montrent à l'état de fait accompli déjà chez les Juifs de Stockholm à l'Atlas. du Canada à Buenos-Ayres, chez les Germains, les Français, les Anglais, au Canada, aux États-Unis, au Cap, en Australie, etc. D'autres articles rentrent dans ce genre d'études, et c'est au point de vue de la climatologie qu'a été fait par M. Dally l'article Abussinie, contrée si précieuse à étudier pour le médecin.

L'ophthalmologie s'est enrichie depuis quelques années d'un grand embre de faits nouveaux, parmi lesquels il fatt surtont citer la plupart de ceux qui se rapportent à la faculté qu'a l'oil de s'accommoder à a vision d'objets située à différentes distances. Le mot Accommodation, qui revient souvent dans les écrits des ophthalmologistes modernes, devait donc être inscrit dans ce dictionnaire, et c'est. M. Giraud-Teulon qui, avec toute l'autorité qu'il e an ces matières, s'est chargé d'écrire sur ce sujet un article où la question est étudiée avec soin au double point de vue de la physiologie et de la pathologie. Deux figures intercalées dans le texte de cet article permettent de bien comprendre les modifications que le cristallin éprouve pendant l'accommodation de l'oil, et la disposition du muscle ciliaire, qui est l'agent de ces modifications. De grands développements ont été donnés à l'article Acconchement, rédigé par MM. Depaul et Pajot, et assurément un des plus importants de ce volume.

L'hydrologie, la pharmacie, la bibliographie médicale, l'hygiène publique, et les sciences naturelles, sont représentées dans ce dictionaire par beaucoup d'articles qu'il nous est impossible de citer ici, mais qui montrent bien qu'aucune des branches de nos connaissances médicales n'a eté onise.

De nombreux manuscrits destinés aux volumes suivants sont déjà entre les mains des habiles directeurs de cette encyclopédie, et ce fait, qui témoigne du zèle des collaborateurs, assure le prompt succès de cette œuvre.

E. FOLLIN, C. LASÈGUE.

# ARCHIVES GÉNÉRALES DE MÉDECINE

AOUT 1864.

# MÉMOIRES ORIGINAUX

----

DE L'ICTÈRE GRAVE ÉPIDÉMIQUE,

Par M. le D' CARVILLE fils, ancien interne des hopitaux de Paris, médecin de la maison centrale de Gaillon.

(Mémoire couronné par l'Académie impériale de médecine dans sa séance annuelle du 17 décembre 1861.)

Une maladie s'est produite, en 4859, dans la maison centrale de Gaillon, qui nous a frappé autant qu'intéressé, au double point de vue de sa gravité et de la nouveauté de sa forme, c'est l'ictère grave épidémique.

L'épidémie ictérique a paru le 21 mai et s'est terminée vers la mi-octobre; elle a donc duré cinq mois. Sur 47 détenus qui ont été frappés dans ces cinq mois, on compte 30 malades du 21 mai au 1<sup>er</sup> juillet, et, dans ce nombre, 7 décès.

Du 1er juillet au 1er août, 8 malades nouveaux et 1 décès.

Cette seconde période, qu'on pourrait déjà appeler période de déclin, nous la nommerons période d'état, comparée pour la décroissance à celle qui va suivre.

Le mois d'août, en effet, ne donne plus que 4 maladies; et le mois de septembre 1 seul. Il semble donc que la maladie est entrée dans sa phase de déclin, et qu'elle va dire son dernier mot. Cependant, en octobre, dans l'espace de dix à douze jours, et, à notre grande surprise, recrudescence; 4 nouveaux sujets sont touchés par elle, dont 3 mortellement.

IV.

Nous avons recueilli ces 47 observations, parmilesquelles 11 décès, et nous les donnous ici.

Étrange maladie et bien insidieuse en vérité ! apparaissant daus certaines circônistánées, soüs la főrnið d'un ésrtain embarras gastrique, dans d'autres, comme ferait une subirritation gastro-intestinale; et dans un ordre progressivement plus grave, affectant les allures de l'affection typhoïde, avec fièvre continue, modérée toujours, et toujours, dès l'abord, une prostration insolite, avec dépression morale plus ou moins sensible.

Est-ce donc un embarras gastrique? Est-ce une subirritation gastro-intestinale? Ou bien sont-ce les prodromes d'un état typhoique? Non; c'est l'ictère grave qui va se produire, etsous une forme pen comme jusque-là, sous la forme épidémique.

Aussi, dans les huit ou dix premiers jours, alors que les malades ne s'étaient offerts à notre observation qu'en petit nombre encore, qu'aucun jusque-là n'avait succombé, et qu'aussi nous étions assez peu fixé peut-être sur la valeur de cet état morbide surtout à l'état épidémique, avons-nous pu croire à une gastroentérite avec ictère comme épinhénomène.

La méprise n'a pas duré, car la maladie s'est bientôt dessinée à grands traits;

Il va de soi que ces 47 malades ne l'ent pas été au mêmē deigré tous : o'est le propre des épidémies, on le sait, et c'est aussi le profit que n'ettre la science, de présente les maladiés sous tous leurs aspects et à tous leurs degrés, avec ou génie commun qui les domine; et de faire la lumière sur certaines grandes perturbations qui, vues isolément à de rares intervalles et dans des cas exceptionnels, se laissent difficilement pénétrer.

Nous avons donc; des cas graves; des cas de gravité inóyeitne, des cas légeis. Tous cependant potrent le cachet de l'épidemie à des degrés différeits. Dans la première catégorie; constituée par 24 cas, l'atteinte profonde portée à toutes les forces organiques forme le caractère cominuit; dans la deuxième; on nous avons 14 cas à signaler, cette influence déprimante se retrouve encore: mais elle né pénétre pas, comine la première, jusqu'aux sources mêmes de la vie, elle s'accomigane d'un cortége moins nombreux de symptomes graves; dans la troisième; enfin, le caractère de bénignité qui s'y fuit remarquer n'est que relatif et les

12 derniers cas qui, par la légèreté de leurs symptômes, ont mérité d'être sinsi groupés, ne peuveint être aucunément confondus avec l'ictère simple, car, jei encore, l'organisme a subi une atteinte générale, dont il n'est pus rare de voir la manifestation par quelque trait caractéristique.

Au point de vue de l'age, de la constitution et du tempérament, voici ce qui résulte du dépouillement des observations :

|                | Quartier des enfants.                             |         | CA     | s       |        |
|----------------|---------------------------------------------------|---------|--------|---------|--------|
| Để 10 à 20 an  | s, moyenne de la population 540                   | legers. | moyens | graves  | dérès. |
|                | ainsi répartis                                    | 3       | 1      | 3       |        |
|                | Quartier des hommes.                              |         | CÁ     | s       | ٠      |
|                | Moyenne de la population 1125<br>ainsi répartis : | Hgtes.  | hoyens | gravit, | aschs. |
| De 16 à 20 an  | Sec                                               | ,       |        | n       |        |
| De 20 à 30 -   | 376                                               | 5       | 2 .    | 4       |        |
| Be 30 à 40 -   | 310,                                              | 1       | 1      | 4       |        |
|                |                                                   | 1       | 5      | 9       | 7      |
| Bè 50 à 60     | 106                                               |         | 1      | 3       | 3      |
| De 60 à 70     |                                                   | 2 .     | 1 .    | 1       | 1      |
|                | Post of the second                                | .,      |        |         | 500    |
| Constitutions. | fortes 23 cos<br>passables 6 —                    | 6       | .1.    | 16      | 11     |
| Constitutions  |                                                   |         | 5      | 1       | ъ      |
|                | faibles 18                                        | 6       | 5      | 7       | 1411   |
|                | lymphatiques 16 cos                               | 7       | 2      | . 7     |        |
|                | Sanguins 15 —                                     | 3       | 1      | 11      | 8      |
| Tempéraments ( | lymphatico-sanguins. 7                            | 1       | 3      | 3       | 2      |
| remperaments   | bilioso-sanguins 5                                |         | 3      | 2       | 14     |
| 10 00          | nervoso-sanguins 2                                | 1 1     |        | 1       |        |
|                | lymphatico-nerveux . 2                            |         | 2      | ,       | э.     |

Jusqu'iei l'adolescence et la jeunesse ont été considérées comme spécialement prédisposées à l'ictère grave : ce serait pour ainsi dire l'apanage de la première moitié de la vie.

Dans l'épidémie qu'il nous a été donné d'observer, la proportion n'est pas la même, puisque, dans le quartier des enfants, la soixante-dix-septième partie seulement de la population a été atteinte; que, dans le quartier des hommes, la période de 16 à 40 ans fournit comme contingent la quarante-troisième partie de son effectif, et que celle de 40 à 70 paye un tribut beaucoup plus lourd, la dix-septième partie. En laissant de côté les enfants et en envisageant l'épidémie dans le quartier où elle a presque exclusivement sévi, chez les hommes, si nous prenons l'age de 40 ans comme terme moyen entre la jeunesse et l'âge mûr, nous voyons donc que cette seconde période de la vie a été deux fois et demie plus flagellée que la précédente; que les cas moyens et graves s'y sont montrés en quantité double; que les cas légers, au contraire, ont été dans le rapport inverse.

A un autre point de vue , maintenant, au point de vue de la mortalité, la différence est complète, décisive: onze décès constituent le bilan mortuaire de l'épidémie, ils appartiennent tous à la période décroissante de la vie. Que resterait-il, en dernière analyse, pour la jeunesse proprement dite, si nous englobions dans les périodes subséquentes celle qui va de 30 à 40, c'est-à-dire celle qui constitue véritablement l'âge viril?

Si l'ictère grave a surtout frappé l'homme à l'époque de son entier développement, dans la plénitude de sa virilité, il semble également s'être attaqué de préférence aux constitutions fortes, puisque celles-ci remplissent le cadre épidémique pour moitié, celui des cas graves pour les deux tiers, et qu'elles seules figurent au tableau de la mortalité. Il est vrai que, parmi ces constitutions originairement fortes, quelques-unes ont été épuisées par de longues captivités; mais, à côté d'elles, il y en avait d'originairement faibles, restées toujours faibles, ayant souffert aussi et plus accessibles en apparence à une influence pernicieuse.

Tout se lie, tout s'enchaîne dans ces considérations, tirées de l'examen des âges, des constitutions et des tempéraments. Parmi ces derniers, celui qui se trouveau premier rang, comme ayant le plus contribué à la série des cas graves et au nombre des morts, c'est le tempérament sanguin pur, réuni aux tempéraments sanguins mixtes; il embrasse plus des deux tiers des cas graves et la totalité des déobs.

Mais suivons cette affection pas à pas, en généralisant, autant que nous pourrons le faire, tous les traits qui l'ont caractérisé.

Autant pour faciliter cette étude que parce que la division que nous allons proposer nous semble ressortir de l'analyse même des faits, nous diviserons l'ietère grave en deux périodes, période d'incubation, période d'explosion; la première s'étendant du frisson inital qui marque le début des accidents jusqu'à l'apparition de l'ietère qui les caractérise; la seconde comprenant le temps qui s'écoule depuis la manifestation ictérique jusqu'à l'entrée en convalescence ou la terminaison par la mort.

Ces dénominations nous semblent plus appropriées aux espèces d'accidents qu'elles représentent. Dans l'une, en effet, la nature du mal est encore confuse, sa physionomie est mal dessinée; c'est l'époque d'un travail latent au sein des organes, d'une élaboration intime dont l'essence nous échappe encore; ici, point de réaction violente, se traduisant par des phénomènes d'excitation; le malade est plutôt prostré que surexcité, le pouls est autant rapproché de l'état naturel que de l'état fébrile. Dans l'autre, la lumière s'est faite tout d'un coup, le voile s'est déchiré, les symptômes graves font explosion.

Un point important à mettre en relief, c'est la durée moyenne de chacune de ces périodes, tant en masse que pour chaque série.

| Moyenne de la période d'incubation                       | 6 jours.<br>6 jours 1/2. |
|----------------------------------------------------------|--------------------------|
| Moyenne de la période de convalescence                   | 38 jours.                |
| Moyenne du séjour à l'infirmerie                         | 50 jours.                |
| Moyenne du temps d'exemption de travail après la sortie. | 30 jours.                |

|                                                                | Cas graves.  | Cas mortels.               | Cas graves<br>dépouillés<br>des cas<br>mortels. | Cas moyens,                 | Cas légers, |
|----------------------------------------------------------------|--------------|----------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------|-------------|
| Moyenne de la période<br>d'incubation<br>Moyenne de la période | 6 iours 4/12 | 6 jours 1/2                | 6 jours 5/10                                    | 6 jours 1/10                | 5 jours.    |
| d'explosion                                                    | 6 jours 3/10 | 5 jours %10<br>(12 jours.) | 7 jours \$/to<br>(14 jours.)                    | 6 jours 5/20<br>(13 j. 1/2) | 4 jours 1/2 |
| Moyenne de la période<br>de convalescence                      |              | ,                          |                                                 | 39 jours.                   |             |

L'ictère grave, soit qu'il ait été suivi de mort, soit qu'il ait eu une issue heureuse, a parcouru ses deux périodes principales, celles qui constituent tout el maladie, dans l'espace de douze jours et demi. Ce chiffre, qui est la moyenne de tous les cas réunis, diffère peu des moyennes qui nous ont été fournies par chaque série : il se tient à veu n'es à écale distance des deux chiffres

extrêmes, celui de neuf jours et demi pour les cas légers, et celui de quatorze jours pour les cas graves non suivis de mort.

Jusqu'ici , la durée de ces deux périodes réunies a été mal fixée, même d'une manière approximative; celle des phénomènes graves seule a été soumise surtout à la statistique, et nous reconnaissons que les résultats obtenus sont identiques aux nôtres, puisque, de part et d'autre, la durée moyenne oscille entre six et sept jours. Il n'en est pas de même de la période d'incubation : celle-ci, soit parce qu'elle se produit sous une forme plus obscure, soit parce que les malades qui viennent chercher un refuge à l'hôpital attendent ordinairement que les accidents aient pris un développement inquiétant, a été moins bien définie que celle aui la suit. Son importance, cependant, n'échappera à personne, car on n'est pas tué en quelques jours, même dans l'ictère grave, sans que les voies aient été prépagées plus ou moins longtemps à l'avance à cette catastrophe rapide; sans qu'un ferment morbide, quelle que soit du reste sa nature, et quel que soit son mode d'entrée dans l'économie, ait pris le temps d'y parcourir toutes les phases de son évolution. C'est ce temps que nous avons eu le soin d'approximer avec autant d'attention que lorsqu'il s'est agi de mesurer la durée des phénomènes graves.

La moyenne de cette période a été de six jours, oscillant des cas graves aux cas légers, entre six jours et demi et cinq jours, Sa durée est donc à peu prés égale à celle de la période d'explosion, un peu plus courte peut-être; et l'on peut dire, en restant dans le vrai, que l'jegère grave se diyise en deux périodes d'une durée pressune égale.

Sur les 47 malades entrés à l'infirmerie, 41 ont sucçombé à l'ictère grave proprement dit, et un aptre est moyt d'entérite avant d'avoir achevé sa convalescence; 38 sont donc entrés en convalescence et ont guéri. Cette dernière phase de la maladie s'étend, pour nous, du jour où l'amélioration a commencé à poindre, où l'alimentation (et elle se donne tôt dans l'ictère graye) a pu étre accordée, jusqu'à la sortie de l'imfirmerie; elle comprend une moyanne de trante-huit jours, s'écartant de dix jours en plus ou en moins, selon la gravité des cas,

Tous ces malades, enfin, après un séjour à l'infirmerie, dont la moyenne a été de cinquante jours, n'ont pu reprendre immédiatement leur travail, et force a été de leur accorder un temps de repos, qu'on peut estimer à un mois.

Voilà done une maladie, dont la période grave a duré quatre, six et sept jours, et qui, chez les constitutions fortes comme chez faibles, dans les cas graves comme dans les cas légers, a porté à tout l'organisme une atteinte telle qu'il a fallu à tous ces malades, pour recouvrer la plénitude de leurs forces, un laps de, temps considérable, plus considérable que cel que se voit ordinairement, deux mois et deux mois et demi.

Entreus maintenant plus intimement dans chacune des périodes fondamentales de l'ictère grave, analysons les symptômes qui leur appartiennent.

Il en est un, capital, et ouvrant la scène, c'est le frisson. Toujours parfaitement caractérisé au début des affections graves et malignes, la frisson est ici la révidation d'une atteinte directe portée aux forces radicales de l'économie par un modificateur inconnu : c'est la vibration du système le plus mystérieux de noite organisation au contact hétérogène d'un agent subtil et insaisissable; c'est le signal de la rupture d'unité entre les grands centres vitaux, unité dont le nerf trisplanchnique paraît être le siége. Nous nous sommes enquis du frisson chez tous nos malades avec la plus sgrupuleuse attention : sensation de froid chez les uns, horripilation, frisson véritable chez la plupart, il est allé, dans certains cas, jusqu'au tremplement; symptôme à peu près constant, il n'a fait défaut que dans deux cas, et c'étaient des cas véritablement légers.

A côté du frisson, manifestation première d'une perturbation apportée dans l'innervation ganglionnaire, vient se placer la céphalalgie, résultat immédiat d'un trouble du système nerveux cérébral, et non d'un mouyement congestionnel vers la tête : les yeux ne sont point injectés, la face n'est point vultueuse, aucun signe de pléthore n'apparaît; le centre de la vie de relation a été influencé de la même manière que le centre de la vie de nutrition. La céphalalgie a été notée dans 46 cas sur 47, tantôt frontale, le plus souvent générale, presque joujours vive, et sépsiluant pour le malade nu symptôme pénible.

Epegre sur le même rang, comme importance, comme signification, comme imprimant à cette mise en scène un caractère particulier de gravité, c'est un affaissement général, allant même jusqu'à la prostration, apparaissant d'emblée, toujours parfaitement accusé, et témoignant plus que quoi que ce soit du trouble profond des deux systèmes nerveux. Dans un grand nombre de maladies, on peut voir ce phénomène se produire, il est vrai. mais par degrés, soit qu'il résulte d'un état de souffrance prolongé, ou qu'il soit sous la dépendance d'une lésion d'organe quelconque : ici, c'est pour ainsi dire au milieu de la santé qu'il apparaît, alors qu'aucun organe, si jamais quelque lésion doit avoir lieu, n'a eu le temps d'être lésé assez profondément pour influencer à ce point l'organisme. Ce symptôme est pour nous. dans notre façon d'envisager l'ictère grave, d'une importance extrême; c'est un des symptômes dominants de cette période, bien qu'il doive grandir encore, beaucoup même dans la période suivante; il n'a manqué dans aucun cas, il est là comme quelque chose de pathognomonique.

Nous arrivons maintenant à l'examen du pouls dans cette phase de la maladie. Au point de vue de sa fréquence, au point de vue de sa force ou de sa faiblesse, voici ce que nous a appris l'observation des faits:

Moyenne de fréquence du pouls dans les cas

| Graves. | raves. Mortels, Graves dépoui<br>des<br>cas mortels |    | Moyens, |         | Légers, | Moyenne générale. |             |  |
|---------|-----------------------------------------------------|----|---------|---------|---------|-------------------|-------------|--|
| 87      | 85.8                                                | 88 |         | 85      | 75      |                   | 84          |  |
|         |                                                     |    | Cat     | graves, | Cas moy | ens.              | Cas légers, |  |
| Pouls   | fort                                                |    |         | 11      | 6       |                   | 3           |  |
| Pouls   | naturel.                                            |    |         | 4       |         |                   | 6           |  |
| Pouls   | faible                                              |    |         | 9       | 4       |                   | 3           |  |

Ce qui frappe tout d'abord à la vue de ces chiffres, c'est le peu de fréquence du pouls dans une maladie si grave, à marche si précipitée. Si l'homme adulte présente, à l'état de santé, 80 pulsations par minute, dans l'ictère grave il n'a dépassé ce taux que de 4 rulsations. car talle est la moveme de tous les car séunis. 8 pulsations dans les cas graves non suivis de mort, 7 dans tous les cas graves sans distinction, 5 et demi dans les cas mortels. 5 dans les cas moyens, et moins 5 dans les cas légers, telles sont les différentes movennes d'élévation ou d'abaissement du pouls comparativement à l'état normal, appartenant à chaque degré de la maladie, et d'où a été déduite la moyenne générale que nous venons de faire connaître. Maintenant , la gravité de l'affection est-elle en raison directe de la fréquence du pouls? Si nous mettons les cas graves et moyens en regard des cas légers, avec l'état respectif du pouls pour chacune de ces séries, nous répondrons affirmativement à cette question ainsi précisée : Que si, éliminant les cas légers, nous nous posons cette même question pour les autres degrés de la maladie, comparés entre eux, nous déclarerons que la différence qui peut exister entre les différents termes de la comparaison est si minime, qu'il est permis de n'en tenir aucun compte; la moyenne du pouls est même abaissée de 2 ou 3 pulsations dans les cas mortels, comparés aux cas graves non suivis de mort, et certains cas graves. pris isolément, nous ont présenté le pouls à 78, 76 et 72, c'est-àdire au-dessous de l'état normal

La fréquence du pouls ne constitue pas à elle seule la fièvre : un certain degré de force, un développement plus considérable, viennent ordinairement s'ajouter à l'accélération du rhythme, pour compléter cet état pathologique. Ici la force et la faiblesse sont réparties d'une façon à peu près égale dans chaque série.

Qu'est-ce donc qu'une maladie qui, à l'inverse de ce qui se passe ordinairement, étouffe pour ainsi dire le signe caractérissequire de l'état morbide en général, la fièvre, qui, si elle ne l'annihile pas complétement, lui permet de se produire si faiblement toutefois, que c'est à peine, en vérité, si on peut encore lui conserver ce nom?

La fièvre n'est point allumée, la chaleur de la peau ne dépasse pas la température ordinaire, l'économie n'a pas subi de déperditions, et cependant la soif existe, généralement vive, à peu près constante, et constituant, par le fait même de son acuité et es a constance, un phénomène digne de fixer l'attention. Ce n'est pas de prime abord, à l'instar du frisson, de la céphalalgie et de l'abattement, qu'on la voit apparaître; c'est un peu plus tard, après deux ou trois jours ordinairement, quand le trouble nerveux, manifesté par ces symptômes de début, a eu le temps de retentir sur les fluides et les solidos de l'économie.

Sur ca second plan, qui a commencé à se dérouler avec les modifications apportées au jeu de l'organe central de la circulation, vient se ranger une autre modification, celle de la sécrétion uvipaire. La diminution de cette sécrétion, sa suppression même, ont été souvent notées dans la période grave de la maladie, vera la fin, quand apparaissent des phénomènes d'algidité; jamais dans celle dont nous essayons de démontrer l'importance.

Dans les 23 cas cependant où cette modification a été constatée, 17 fois elle a précédé l'ictère, et 6 fois seulement elle l'a suivi. Yoilà donc un phénomène qui, à un point de vue d'ensemble, s'est produit dans la moitié des cas, et qui, au point de vue de l'époque de son apparition, est venu grossir le domaine de la première période chez le tiers des malades. Le plus souvent, à l'état de simple diminution, parfois à l'état voisin de la suppression, ce symptôme s'est accompagné, dans certains cas, soit de picotements uréthraux, soit de dualeur d'exception. Mais ce qui nous importe le plus à signaler, c'est le rapport qui peur svister entre ce phénomène étrange et la gravité des accidents qui apparaissent à la suite. Ici encore l'observation nous apprend que, sur ces 17 cas, 18 appartiennent aux cas graves, dont 7 mortels, 8 aux cas moyens, 1 aux cas l'égers.

Indice ordinaire d'un propostic grave, signe manifeste d'une atteinte profiquée portée au plevus épitestique, phécomème qu'on ne retrouve que dans les grapules perjurbations de l'innervation ganglionnaire, dont le choléra neus offre l'image dans sa plus haute expression, le trouble de la sécrétion urinaire est un des effets multiples de la perversion des lois qui régissent la vie végétative.

Aussi le rétablissement de cette fonction, qui ne saurait être lengtemps et impunément suspendue, est-il le premier acte qui étracisne du retour à la santé; chez les 16 sujets qui ent triomphé de cette atteinte, la durée moyenne de ce trouble a été de huit jours, laps de temps qui coincide à peu près avec la durée totale des deux premières périodes, si l'on tient compte de son apparition quelques jours après le frisson initial, et, dans certains cas, après l'invasion de l'ictère,

Qe n'est pas tout : il est un état particulier des urines qui appartient surtout à la période suivante, et que espendant nous pouvons aborder ici, puissqu'il s'est praduit nombre de fois dans sette phase de la maladie; nous voulons parler du changement survenu dans leur composition. Les urines ; traitées par l'acide mitrique, out présenté, else les 47 sujets de l'épidémie, un précipité vert, plus ou moins abondant selon l'intensité de la teinte leiérique, devenant rose par un excès d'acide, sans que la chacleur ait pu démontrer, dans aucun cas, det passe d'apumine.

Chez tous, après l'invasion de l'icklee, ce phénomène s'est, à la vérité, produit, soit que les urines fussant déjà plus qu moins modifiées dans leur galgrațion, soit que, dans cerțains cas, en nombre plus petit, elles fussant encore intaetes. Mais, ce qui est plus remarquable, c'est que, dans une autre eatégorie de faits, alors que les malades n'offraient pas la plus légère manifestation ietérique, c'est-à-dire le signe fisinctif des deux périodes, ce même phénomène s'est encore présenté.

La pensée d'expérimenter les urines avant l'apparition de l'ietère ne nous est pas venue de suite; ee n'est que plus tard, et par le fait seul du hasard, que notre attention a été éveillée sur ee point : aussi de ce que, dans les dix-neuf premières observations, il n'est nullement question de cette circonstance, ne faudrait-il pas conclure qu'elle a fait nécessairement défaut. Nos expériences n'ont donc porté que sur 28 cas, et sur ces 28, 45, c'est-à-dire la moitié, ont offert cette modification, laquelle se répartit sur 14 cas graves, dont 4 mortels, et sur 1 eas moyen. De plus, ee phénomène intime a coïncidé, dans les deux tiers des cas où il s'est présenté, avec la diminution de la sécrétion urinaire. Nous ne ehercherons pas à expliquer le rapport qui peut exister entre ces deux ordres d'altérations ; mais ce que nous établirons, paree que là nous restons dans le domaine des faits, c'est que l'une et l'autre ont généralement précédé l'explosion d'accidents d'une nature plus sérieuse. Il ne faudrait pas eependant, paree que la présence de la bile a été constatée dans l'urine ayant qu'elle le fût dans la trame eutanée, conclure que ce

produit de sécrétion est détourné depuis longtemps déjà de ses voies naturelles et lui faire joure un rôle dominant : cette modification prématurée n'a jamais précédé que d'un jour, quelquefois de deux, la manifestation ictérique générale; elle se trouve placée sur le même plan que toutes les autres altérations, elle est sous la dépendance des mêmes lois.

Nous avons dit, en commençant, que l'ictère grave était d'autant plus insidieux à ses débuts, dans cette première phase de son évolution, qu'îl affectait les allures d'une subirritation muqueuse. Entre autres symptômes propres à donner le change, l'état du ventre a été souvent de nature à favoriser cette erreur, puisque sur 31 sujets, c'est-à dire sur les deux tiers, il a été diversement affecté, modifié chez une vingtaine dans sa conformation, chez 38 dans sa sensibilité, les uns et les autres réunissant le plus souvent ces deux ordres d'altérations.

Conformation anormale (20 cas),

|                                 | Cas légers. | Cas moyens, | Cas graves. | Cas mortels. |
|---------------------------------|-------------|-------------|-------------|--------------|
|                                 |             |             |             |              |
| Ventre empâté                   | 1           | 4           | 3           | 2            |
| Ventre légèrement tendu         |             | 2           | 5           | 3            |
| Ventre ballonné                 |             |             | 5           | 1            |
| Conformation naturelle (27 cas) | 11          | 5           | 11          | 5            |

### Sensibilité éveillée (28 cas),

|                                                     | Cas<br>légers. | Cas<br>moyens, | Cas<br>graves. | Cas<br>mortels, |
|-----------------------------------------------------|----------------|----------------|----------------|-----------------|
|                                                     |                |                |                |                 |
| Sensibilité générale                                | 1              | 2              | 7              | 5               |
| Sensibilité de toute la zone supérieure             | 1              | 1              | 3              | 1               |
| Sensibilité épigastrique et hypochondriaque droite. | ,              | 3              | 1              | ,               |
| Sensibilité épigastrique                            | 2              | 1              | 6              | 2               |
| Sensibilité non éveillée (19 cas)                   | 8              | 4              | 7              | 3               |
|                                                     | 1              |                |                | 1               |

27 fois sur 47, le ventre s'est montré conformé d'une façon naturelle, et néanmoins nous voyons figurer dans cette catégorie les cas graves et mortels pour à peu près la moitié de leur nombre, et les cas moyens pour une proportion analogue. Il est vrai de dire que les cas légers y sont englobés presque en entier; mais les conséquences ne changent pas, et ce qui résulte de cet exposé, c'est qu'il est difficile d'en tirer des inductions propres à établir un pronostie.

La région abdominale a été un peu plus souvent affectée dans sa sensibilité; mais, à ce point de vue encore, on demanderait vainement aux chiffres des différences telles qu'elles pussent éclairer la question d'un certain jour.

Seulement, en décomposant cette sensibilité en ses divers modes, on pourrait peut-être arriver à toucher un des points les plus délicats de l'ictère grave, sa localisation ou son essentialité. La sensibilité abdominale s'est-elle montrée une seule fois dans l'hypochondre droit exclusivement? Non, 4 fois on l'y a coustatée, mais en même temps à la région épigastrique; 5 autres fois, elle a affecté les deux hypochondres, et avec eux le centre épigastrique encore, c'est-à-dire toute la zone supérieure. En dehors de ces 9 cas, on ne la retrouve plus, et si l'on ajoute que ces 9 cas coïncident avec la proportion la plus faible de cas graves et surtout de cas mortels, si l'on rapproche de cet état de choses la permanence du foie dans ses limites normales, on nous accordera bien, nous osons le croire, qu'il ne nous a pas été permis de déduire de l'analyse de ces symptômes que la glande hépatique joue un rôle de premier ordre dans la production de cette maladie.

La sensibilité épigastrique au contraîre, se reproduisant dans 18 cas sur 28, serait plutôt de nature à éveiller l'attention, non qu'elle se rapporte à un état inflammatoire de l'estomac que l'autopsie n'a jamais mis à jour, mais parce qu'elle serait le retentissement le plus direct du trouble qui s'est opéré dans le plexus cellaque.

 chez des sujels surpris au milleu de la santé qu'a une phlogose de la muqueuse qui les fajisse, c'est un de ces accidents dont il faut aller chercher la raison dans une allération d'une naure plus élevée.

Le vomissement de l'ictère grave, c'est le vôifissèment des fièvres éruptives, du choléra, de la lièvre jauine, des maladies, en un mot, ou le système nerveux gaiglionnaire est primitivement atteint, plus ou moins déprimé par le principe petraicieux dont la subi le roemier l'influence.

Ne chereĥons pas non plus dans l'état de la langue des indices qui soient de nature à nous éclairer sur l'issue plus ou moins probable de la maladie : chèz les deux tiers des sujets, elle était simplement blanche, et néanmoins 12 cas graves, dont 6 mortels, accompagnent cet état; chez l'autre tiers, elle était taintôt eèche, tantôt visqueuse et rouge sur les bords, et, malgré cet état en apparence plus sérieux, nous arrivons à un résultat analogue au précédent, tant il est difficile de saisir quelque rapport entre l'icère grave et les symptômes qui appartiennent surtout aux affections franchement inflammatoires.

Il est un autre phénomène d'une signification plus expresse, appartenant surtout à la période grave de la maladie, mis que nous ne saurions passer sous silence ici, pulsqu'il s'est produit dans 10 cas, nous voulons parler de la géne de la respiration. Dans 8 cas gravès, dont 4 mòrtels, et dans 1 cas moyen, cet état particulier s'est produit un jour, deux jours et même trois jours avant l'ictère, sans qu'on puisse s'expliquer la cause qui préside à cette perturbation si on la cherche dans des désordres matériels; mais s'au contraire on tient compte des conhexions du système ganglionnaire avec toutes les paires crâniennes et rachidiennes, du concours qu'apporte le pneuinogastrique à la formation des plexus viscéraux et de la sorte de fusion qui s'opère dans ces plexus entre les deux systèmes nerveux, tout dès lors s'explique, et cetté apparence de chaos devient un ordre admirable.

Torminons enfin cette esquisse de la première phase de la maladie en disant que l'insommie s'est montrée dans 40 cas; que l'anôrézie a été un symptôme constant, si ce n'est dans 4 ou 2 cas légérs; que la constipation s'est rencontrée 26 fôis, la diarrhée 8 föls, les selles äyant été häturelles dahs les 13 autres cas, et que chez 7 malades, dont 4 appärtienhent aux éts gravés, l'angine, dont nous in parlons que parce (ju'elle s'est réméontrée dans une maladie qui a tant de points de fessemblance avec cellect, a marqué également le début des accidents.

Deux autres symptômes tjut nous në ferons qu'enonéer lei, parce qu'ils appartiennent stiriout à la période d'explosion de l'eter grave et qu'ils seublent s'étrée garve dans la prémière, méritent toutefois d'être signalés, ne serait-ce que pour les voir apporter leur tribut de conlitmation de l'opinion qu'i fait priexistrie la dépression générale à la diffusion iclétique, de sont le houjuét et l'épistaxis. Le houjuet s'est renicontré deux fois dans exte première période de la mialadie : une prémière fois, au début des accidents, pour se reproduire plus tart; une seconde fois, précédant d'un jour l'apparition de l'iclère, pour se continuer après, et dans les deux cas îl a été suivi de mort. L'épistaxis ne s'est montrée que trois fois dans cette indém période; dâns deux graves, elle a précédé d'un jour la manifestation iclèrique, pour se répéter ensuite; dans l'autre cas, et c'était uit cas léger, elle a appatie motoré vies la nême époquie.

Il en est des divisions dans les descriptions de maladies comme de celles qui servent à jaloiner la suite des phénomènes naturèls; ce ue sont jamais que des lignes idéales destinées à ménaget à l'esprit des points de repère et à empêcher la confusion qui nattrait de l'encombrement.

Les phénomènes de la vic, commo ceux de la mature imalaite, és suivent ou s'enchaînent d'une fayon non interroinpue, de telle sorte qu'il y a toujours entre ceux qui précèdeint et ceux qui suivent une relation de cause à effet, et que ceux qui , par leur importance ou leur prestige, ont métrie de délimitée une préviode àppartiennent, autant par une de leurs faces ou par un des syntplomes qui leur froit cortége, à la période qui finit qu'à celle qui commence.

L'œuvre d'élaboration intime est accomplie; les deux grands systèmes qui président à l'accomplissement des fonctions de la ve, impressionnées au début par une influence insalissable, sont sortis des voies mystérieuses ou se règle leur action; et, tout aussitot cette perturbation, semblable à un choc éléctriqué, est allée retentir sur les principaux viscères de l'économie et entraver surtout la vie végétative.

Les reins ont été influencés dans leur sécrétion; le cœur a été impressionné d'une façon qui n'est pas la façon ordinaire; le grand appareil de l'hématose a subi une atteinte qui sort des règles habituelles; le foie, cet autre organe d'hématose, a été aussi troublé dans ses fonctions, puisque son produit de sécrétion existe déjà dans des liquides avec lesquels il ne devrait pas être mélé.

Nous voilà donc sur la limite des deux phases de la maladie : l'ictère va apparaïtre, expression symptomatique d'un trouble particulier, mais qui ne domine pas la scène; manifestation qui, par sa généralisation, par son cachet d'évidence, par l'époque où elle se produit plus encore que par son importance réelle, a mérité d'être choisie comme ligne de séparation des deux périodes.

L'ictère visible apparaît, il est vrai, et forme la tête de colonne des accidents qui vont se précipiter; mais l'ictère invisible, celui dont la présence n'est décèle que par des épreuves analytiques, existe déjà; mais un phénomène semblable à celui qui a marqué le début de la maladie, le frisson, a été son satellite avant-coureur; mais le trouble céphalique a redoublé d'intensité.

Chose digne de remarque t e'est par un symptome émanant de la perturbation nerveuse que s'ouvre la seène, soit qu'il donne le signal de l'invasion, soit qu'il marque un degré plus profond d'altération.

Ce frisson, que nous appellerons frisson secondaire, n'a pas té observé chez tous les malades, mais son apparition a eu lieu un assez grand nombre de fois pour constituer un phénomène important. Dans 18 cas graves, dont 14 mortels, il a été constaté, remplacé toutefois dans 1 m d'eux par une syncope, dans 3 cas moyens et 1 cas léger, il a précédé également l'apparition de l'ictère. Il s'est donc montré dans 22 cas, c'est-à-dire dans la moitié environ des observations. Concurremment avec lui, la céphalalgie du début a pris un caractère marqué d'aggravation ud e persistance, dont l'explication serait difficilement cherchée dans une poussée sanguine vers la masse cérébrale, puisque le pouls a peu varié, et que les signes congestionnels ont fait généralement défaut.

Ces deux symptômes qui ont été assez étroitement liés l'un à l'autre, qui ont précédé l'icière d'un ou deux jours, dont l'appartition a pu cofinciler, dans un certain nombre de cas, avec la présence de la bile dans l'urine, sont-ils nécessairement dominés par une influence chimique, celle résultant du mélange du sang et de la bile? Ce qui se passe tous les jours dans l'icière simple suffit pour résoudre cette question, et l'on s'exposerait à prendre l'effet pour la cause en considérant la perturbation hépatique comme le point de départ de ces desordres nerveux, quand elle n'en est vraisemblablement que la conséquence.

Nous ne nions pas que dans l'ictère grave comme dans les maladies qui se traduisent par un bouleversement rapide de toutes les fonctions, le trouble primitif de l'innervation, auquel nous accordons un si grand rôle, retentisse d'une façon inégale sur les grands parenchymes de l'économie; et que quelques-uns, le foie et le rein notamment, soient plus spécialement influencés; mais il en est des accidents résultant de la perversion fonctionmelle de so organes comme de la supersécrétion intestinate dans le choléra; ils impriment à la maladie, par leur caractère d'assiduité, un cachet particulier de reconnaissance, par leur degré d'intensité même un degré plus ou moins dlevé peut-être de gravité, mais ils nela dominent pas, car ils sont eux-mêmes dominés par une influence plus générale.

La coloration jaune de la peau, en même temps qu'elle constitue le caractère distinctif de l'ictère, présente des nuances variées, dont l'intensité a été le plus ordinairement en rapport avec la gravité des accidents. Généralement bien dessinée, plus accentuée même qu'elle ne l'est dans la fièvre jaune, elle n'a offert une teinte véritablement pâle que dans quelques cas légers.

Résultat évident d'un trouble fonctionnel et non d'une altération organique, puisque l'ictère est constant et que celle-ci ne l'est pas, il n'a que faire d'aller demander sa raison d'être à des destructions de cellules, il la trouve tout naturellement dans des causes d'un ordre plus élevé. On comprend, en effet, qu'un désordre dans les fonctions puisse natire tout d'un coup sous l'influence d'un autre désordre dans le grand système qui les règle toutes; on comprend moins qu'une altération de tissus puisse s'improviser sous la même influence.

IV.

Nous avons dit que le frisson secondaire était la manifestation d'une perturbation plus profonde dans le système nerveux en général, et surtout dans le système ganglionnaire; en effet, voici le cœur, c'est-à-dire l'organe qui se trouve le premier sous la dépendance de ce système, dont les contractions vont être mo-diffées dans leur frequence, dans leur freç, clans leur fres, clans leur freç, clans leur fret, cans leur fres per fine freu freç de la serve fre fine fre fine fret freç clans leur fret freç clans leur freq als files frequent fret fret freç clans leur fret frequence.

Chez la plupart des sujets, à cette époque de la maladie, les battements du cœur out diminacé de fréquence, circonstance que perdrait deson importance si on la rapprochait uniquement de la diminution assez habituelle du nombre des palsations dans l'ictère bénin. Cette diminution, dans l'épidémie dout nous taisour histoirque, n'a jamais été très-considérable; elle aété la même, en moyenne, pour tous les eas, et cette moyenne d'abaissement a été de trois ou quatre pulsations, aussi bien pour les cas légers que pour les cas graves. Est-ce la bile qui, à la façon de la digitale, s'adresse aux nerfs cardiaques issus du système ganglion-naire, pour ralentir les contractions du cœur? Mais comment se fait-il que chez onze sujets, répartis dans les différentes séries, le pouls n'a pas été influencé dans sa fréquence par l'apparition de l'ictère?

Comment se fait-il encore que, dans les cas graves qui ont été suivis de mort, et où le liquide alcalin a été répandu en plus grande abondance, cet abaissement n'a été que momentané, et que bientôt le cœur a repris son rhythme précédent, et l'a même accéléré? Chez tous les suiets encore, à ce même moment, les contractions du cœur ont perdu de leur énergie, simplement diminuées de force chez les uns, considérablement affaiblies chez d'autres. Est-ce la bile aussi qui déprime directement l'action du cœur ou qui communique au système nerveux une impression spéciale, dont le résultat est l'affaiblissement du pouls? Chez un grand nombre enfin, car cette modification n'a fait défaut que dans 15 cas, 2 graves, 4 moyens et 9 légers, le pouls est devenu irrégulier, quelquefois intermittent. Nous ne chercherons pas davantage, dans les éléments de la bile, la cause de cette perfurbation; c'est une de ces questions que ni la chimie, ni le microscope ne sont appelés à résoudre, car leur solution est liée à la connaissance d'un principe que nos sens ne peuvent aborder et que l'intelligence seule peut juger par ses effets.

Avec le trisson, avec le déréglement fonctionnel du foie et le trouble de la circulation, l'affaissement, ce phénomène que nous avons noté au début, prend des proportions plus considérables, et va même, dans le plus grand nombre de cas, jusqu'à la prostration. Tandis que l'ictère simple effleure les malades, sans déterminer le plus souvent chez eux la moindre réaction morbide, voilà une autre forme d'ictère qui bouleverse tout l'organisme, et qui, en quelques jours, réduit les forces à néant.

Dans les deux formes cependant, la bile a conservé ses mêmes propriétés, elle s'est répandue dans les tissus en quantité à peu près égale, d'où il suit que le modificateur étant le même, les résultats devraient aussi être identiques.

Preuve nouvelle et surabondante de la nullité d'action de ce liquide sur la production de ces phénomènes : au système nerveux seul est réservé le privilége d'enfanter, dans ses jours d'écart, ces grandes et soudaines dépressions qui impriment un caractère étrance aux maladies dans lessuelles elles se produisent.

Si nous ne pouvons trouver le principe de ces accidents dans l'ordre des causes matérielles, les vomissements qui se sont répétés ou qui ont apparu pour la première fois dans cette période n'en recevyont pas davantage leur explication.

Simplement aqueux dans la moitié des cas, et verdâtres dans l'autre moitié, ils ont été observés chez 17 malades, dont 14 ont dédi figuré dans la première période; répartis sur 13 cas graves, dont 6 mortels, sur 2 moyens et 2 lègers, ils ont présenté, dans 2 cas mortels, une teinte noirâtre, que la présence du sang, en totalité ou en partie, pouvait seule expliquer, et dont l'autopsie confirmant nos prévisions a paru dévoiler l'origine.

On a fait des hémorrhagies et des infiltrations sanguines le caractère saillant de l'ictère grave; on a même dit que l'altération
du sang se manifestait de très-bonne heure et avant tout autre
symptôme, en un mot, qu'elle était primitive. Ici, telle n'a pas
été la marche des faits; telle n'a pas été l'importance de ce phénomène. A part les deux cas d'hématémèse, dont un a été accompagné d'épistaxis, et 3 cas de purpura, dont 2 se sont montrés concurremment aussi avec l'épistaxis, l'hémorrhagie n'a
jamais eu lieu que par la muqueuse des fosses nasles, et l'époque movenne de son apparition aété le troisième jour qui sui-

vait l'ictère; elle s'est produite dans quinze cas, en y comprenant le cas de purpura isolé, et s'est répartie sur douze cas graves, deux légers et un moven.

Si la dissolution du sang et sa transsudation constituaient un caractère appartenant exclusivement à l'ictère grave et à la fièvre jaune qui a tant de ressemblance avec lui, on comprendrait jusqu'à un certain point la tendance de l'esprit à aller chercher dans des troubles et même dans des lésions d'organes. évidemment liés à l'hématose, la source de cette dyscrasie du liquide nourricier. Mais, quand on voit la manifestation de ce phénomène dans la plupart des grandes perturbations qui se produisent épidémiquement, telles que la peste, le typhus, la fièvre puerpérale, l'infection putride; quand on le voit apparaître après l'explosion des accidents nerveux portant à la fois sur l'axe cérébro-spinal et sur le grand sympathique, l'esprit se refuse à accorder un rôle de priorité à l'altération d'un liquide qui forme la base de la nutrition, fonction éminemment dépendante du système ganglionnaire; il se refuse également à la rapporter à une lésion organique plus ou moins circonscrite, inconstante dans la maladie dont il s'agit, et encore à trouver dans la plupart des autres.

Que le sang soit altéré, c'est un fait incontestable; son aspect seul ne permet pas d'en douter quand on le voit maculant le linge d'un point brun, puis s'irradiant en large disque à peine coloré; mais que ces hémorrhagies passives constituent un caractère pathognomonique, et impriment, en tant qu'elles ne sont pas générales, une signification beaucoup plus prononcée de gravité, c'est ce que l'observation ne nous a pas démontré.

L'épistaxis embrasse la moitié des cas graves, et laisse de côté toute une autre moitié, celle où figurent les cas morrles ; normes cas mortels; ne effet, elle se montre dans un seul, et l'hématémèse dans un autre; le reste est totalement exempt de transsudations saquines. Ici donc, et contrairement aux idées reçues, la gravité de la maladie aurait été en raison inverse des manifestations hémorrhagiques. Opinion paradoxale, si elle n'avait pour elle la corroboration d'une quantité de faits que la terminaison par la mort ne permet pas de traiter en suspects; elle s'accorde toutefois avec celle qui fait dériver d'une cause unique tous ces effets multiples, plus ou moins constants; elle trouver enfin une

consécration daus ce qui se passe à l'occasion de la fièvre jaune, alors que beaucoup d'individus sont emportés par la maladie sans avoir présenté ni vomissements noirs, ni hémorrhagies, ni même coloration jaune de la peau.

Nous touchons au terme des accidents : la géne de la respiration, le hoquet, la somnolence et l'assoupissement, le délire, manifestations incontestables du désordre qui règne dans l'innervation, se succèdent ou s'enchevêtrent d'une façon irrégulière.

L'orthopnée, constatée déjà sur 10 malades dans la première période, apparait de nouveau dans 14 autres cas, dont 12 graves et 2 moyens; elle accompagne tous les cas mortels. Le hoquet, signalé deux fois précédemment, se reproduit dans 14 cas graves, dont 7 suivis de mort. L'assoupissement et le délire, symptômes spéciaux du trouble céphalique, alternant chez 3 malades seulement et isolés chez les autres, se montrent, le premier dans 9 carques, dont 3 mortels, dans 3 moyens et 3 légers; le second dans 9 cas graves, dont 6 mortels, et dans 4 cas moyen; ils affectent donc 22 individus, et se répartissent sur les trois quarts des cas mortels. Enfin la mort est précédée deux fois par de véritables attaques d'éclampsie; une autre fois par l'apparition d'une parrotide.

Onze malades, avons-nous dit, ont succombé dans cette épidémie, et chez tous l'autopsie a été pratiquée. L'attention, tout naturellement, s'est portée de prime abord sur l'état du foie, depuis surtout qu'un élément nouveau a été introduit dans l'histoire de l'ictère grave, savoir : le rapport de l'atrophie jaune aiguë avec le groupe de symptômes qui caractérisent cette affection. Le microscope, disons-le de suite, nous a fait défaut dans ces recherches d'anatomie pathologique, et l'on serait peut-être en droit de nous dire que là où nos yeux n'ont rien vu, des yeux cent fois plus pénétrants auraient découvert des lésions réelles. Nous ne voulons en aucune façon amoindrir l'importance de ce moyen d'investigation, quelles que soient d'ailleurs les objections qu'on puisse lui opposer; mais aussi on nous accordera que si nos recherches n'ont pas pénétré jusqu'à la cellule hépatique, elles ont pu , jusqu'à un certain point , par l'étude comparative des différents aspects du foie avec ceux qu'il présente dans l'état sain et dans cette affection particulière, nous conduire à un résultat qui se rapproche de la vérité.

Au point de vue du reste où nous nous sommes placé, et où les faits isolés, antérieurs aux nôtres, et analysés par les micrographes eux-mêmes, nous donnaient le droit de nous placer, pour envisager cet ensemble de phénomènes, nous ne devions attacher qu'une importance bien secondaire aux altérations hépatiques. Néanmoins nous avons cru devoir rechercher dans cet organe tout ce que l'examen le plus scrupuleux pouvait y découvrir sans le secours du microscope; et là où nous avons rencontré un état de choses qui, sous le rapport de la couleur, de la consistance, de l'aspect granuleux ou homogène, de l'état vasculaire ou huileux, s'écartait de la façon d'être ordinaire, nous l'avons fait rentrer dans la classe des altérations qu'on veut regarder comme spécifiques, ne considérant comme exempts de toute lésion anatomique que les cas où l'organe conservait un aspect véritablement physiologique. Nous ne crovons pas nous être trompé dans cette distinction, par la raison que nous ne croyons pas la méprise possible pour peu qu'on ait l'habitude des autopsies et des comparaisons d'organes. Nous n'émettrons pas, du reste, un fait nouveau en déclarant qu'un certain nombre d'individus ont succombé à l'ictère grave, encore bien que le foic n'ait pas présenté de lésions appréciables, nous viendrons seulement grossir le nombre de faits du même genre qui existent déjà, et contribuer peutêtre à diriger les recherches étiologiques vers un autre ordre d'idées.

Dans deux cas seulement, la mort étant survenue chez l'un après huit jours d'ictère, et chez l'autre après neuf jours, nous avons constaté un état du foie se rapportant à peu près entièrement à la description qui nous en a été donnée dans l'atrophie jaune; encore chez l'un d'eux le foie était volumineux (2 kilogrammes), et chez l'autre légèrement diminué de volume (1 kilogr. 400); mais, dans les deux cas, il avait perdu de sa consistance; sa couleur rouge était remplacée, tant à l'extérieur qu'à l'intérieur, par une teinte jaune uniforme; son tissu était homogène, l'élément vasculaire semblait avoir disparu; il ne s'échappait aucune goutte de sang des sections pratiquées dans

sa substance, si ce n'est quelque peu par les gros troncs, et dans l'un d'eux on voyait sourdre de ces diverses coupes un liquide onctueux au toucher.

Dans ur autre cas, après 'deux jours d'ictère, le foie officit un mome et une consistance naturels ; il pesair l'a kilogr. 800; son aspect extériour était marbré; l'intérieur d'ait imarbré; l'intérieur d'ait iame d'obre àivee un pointillé rouge très-l'in, 'mais perceptible; la s'structure granuleuse était néammoins' recomnaissable; il s'échiappair peur de saing la section, et, à sa place, un liquide jaune ef onctieur.

Dans les huit derniers cas, enfin, la mort étant survenue après, une durée d'icetre, dont la moyenne a été de plus lie éniq joins, le foie-avait conservé son volume et sa consistance ordinaires; le poits moyen était de l'kilogr. 730; son aspect extérieur était le plus souvent normal où très-peu modifié; l'intérieur présentait la coloration naturelle, quelquefois médangée avec la téinte fetérique qui imprégnait plus on moins les tissus; l'aspect granique à l'aux grains était parfaitement conservé; la léchirure était irrégulière; dans la motité des cas, le sang s'échdppait en quantité ordinaire; dans l'autre moitié, l'écoulement était intéins considéraits.

De ces trois cătăgorie, la 'première rentre ovidenment 'tâns l'ordre des altérditois 'doit on 'a 'voilu' faire le 'point' de 'départ des accidents généraux; le teinpis 'qui 'sest 'étoille' citire l'appartsion de l'idére et la mort a 'perints du 'reste à la lésion, tôtijous au point de 'vue des pairtistans de cette 'ôphilon', de 'pairodirifratoutes ses phuses. La 'deuxième ious 'montre l'altération 'stir de point d'avoir 'accompil la fransformition hépàtique, 'et ceptidant deux jours lui ont suffi. La troislème, et c'est la pris 'hombreuse, comprend les cas 'où l'organe n'a pas été véritablement modifié, et, dans celle-ci, l'ictère nous 'ôffre des exémplés vàriés de durée.

Que conclure de résultats si dissemblables et si opposés? Comment fàire reposer la cause de tous ces désordres fouctionnels ser une désion qui devrait étre constante, dans les cas au moms où la maladie s'est protongée, et qui, là éncore, fait preuve d'une irrégularité désespérante? Nous le répétons, elle est elle-inème un effet, et, comme tel, sa présence n'est plus éssentiellement hiécessaire. La destruetion des vellules hepatiques n'apportient pasdu reste, exclusivement à l'ietère grave, elle a été observée dans d'autres affections, sans entraîner avec elle tout ce cortége d'accidents extraordinaires.

Les reins ont été plus constamment affectés soit dans leur coloration, soit dans leur volume, soit dans leur consistance; la décoloration du tissu rénal a constitué un fait général, cette décoloration portant sur l'extérieur comme sur l'intérieur, sur la substance corticale comme sur la tubuleuse, celle-ci néanmoins restant toujours distincte de l'autre.

Le volume et le poids ont été augmentés dans six cas, et, sur ces six cas, deux n'avaient pas présenté de modification dans la sécrétion urinaire; l'intervalle moyen qui a séparé l'apparition de l'ictère de la mort, dans cette série, a été de six jours; le poids moyen de l'oryane a été de 170 grammes.

Dans les cinq autres cas, le poids et le volume sont restés à peu près à l'état normal, et deux fois aussi la sécrétion urinaire n'avait pas été modifiée; ici, la durée moyenne de la période grave a été de quatre jours, et le poids moyen de l'organe de 190 grammes.

Enfin, une diminution de consistance a été observée précisément dans les six cas où le volume et le poids ont été augmentés.

La capsule surrénale a été une fois le siége d'un caillot hémorrhagique, de la grosseur d'une noix.

Nous ne trouverons pas davantage la cause des phénomènes morbides dans les altérations du rein, qui, pour avoir été plus fréquentes que celles du foie, n'ont cependant pas été constantes; nous n'y trouverons même pas la raison de la modification dans la sécrétion urinaire, puisque, d'un côté, 4 fois sur 6 elle accompagne la lésion, et que, d'autre part, 3 fois sur 5 elle coïncide avec l'intégrité de l'organe.

La rate a été trouvée profondément altérée 40 fois sur 41, et encore le seul cas où elle a été intacte est-il un cas de mort après deux jours de maladie. Ramollie dans les 40 cas, quelquefois même diffluente, 7 fois elle était en même temps hypertrophiée, 2 fois atrophiée, 4 fois avec son volume ordinaire.

Conséquence habituelle de ces grandes perturbations, où l'élément nerveux joue un si grand rôle, cette lésion, par son caractère de généralité, est ici de la plus haute signification. Dans l'appareil digestif proprement dit, l'altération dominante a été une sorte d'injection passive et disséminée de la muqueuse, sans altération de tissu, sans épaississement, se présentant sous forme d'arborisations, tantôl légères et rares, tantôt un peu plus vives, d'autres fois foncées et véritablement ecchymotiement

L'estomac a affecté deux fois le premier mode, deux fois le deuxième et quatre fois le troisième; dans ce dernier, deux cas offraient d'inévitables suffusions sanguines, et l'organe lui-même renfermait un liquide noirêtre dont l'origine se trouvait expliquée.

L'intestin grêle s'est montré six fois sous la première forme, une fois sous la deuxième, et trois fois sous la dernière.

Dans trois autres cas, l'estomac était sain; et, dans un seul, l'intestin était également exempt d'altérations.

Il est une autre particularité que nous avons notée dans neuf observations, ça été la présence d'un nombre plus ou moins restreint de plaques de Peyer au voisinage de la valvule liéo-œeale; mais ces follicules agglomérés n'étaient qu'une exagération de l'état normal, car ils ne présentaient aucune altération, ni rougeur, ni épaississement du tissu ambiant.

Le gros intestin s'est toujours montré dans un état d'intégrité complète.

Il suffit d'avoir exposé ces faits dans leur simplicité, pour éloigner toute idée d'inflammation; le tissu a pu changer d'aspect, mais non de nature ni de consistance; on ne trouve pas là ce travail intime moléculaire, cette sorte de nutrition morbide qui caractérise la phlogose. Ces dispositions de la rougeur gastro-intestinale indiquent donc une stase sanguine, une extravasation même, et non point une inflammation.

On comprend que le sang, altéré dans sa crase, transsude à travers les parois de ses vaisseaux; mais on comprendrait moins l'arrêt du sang dans les réseaux les plus déliés, si on ne connaissait l'action exercée par le grand sympathique sur la circulation capillaire, action en vertu de laquelle ces vaisseaux sentent et se contractent, doués par conséquent de propriétés vitales, sur lesquelles Bichat a tant insisté sous les noms de sensibilité et de contractifité organique. Là où le système de la vie ganglionnaire a suspendu ou perverti son action, le trouble des fonctions qui en dépendent trouve naturellement son explication.

La vessie a été trouvée diminuée de capacité, comme ratatinée, contenant très-peu ou pas d'urine chez huit sujets; et cet état, si ce n'est dans un cas, a coincidé avec le trouble de la sécrétion urinaire; dans les trois autres cas où cette sécrétion n'avait pas été modifiée, elle contenait une quantité de liquide assez notable.

Le cœur s'est toujours présenté ou complétement vidé, ou renfermant très-peu de sang noir et liquide.

Les poumons n'ont été congestionnés passivement que dans trois cas.

Le cerveau n'a offert de turgescence sanguine que dans trois cas également; mais, dans l'un, il existait une véritable hémorrhagie méningée, sans qu'aucun symptôme ait fait soupçonner cet état pendant la vie; et, dans les deux autres, où les vaisseaux de la pie-mère étaient gorgés de sang, il y eut du délire, et la morf tut précédée par des mouvements convalisifs des membres.

Dans les huit derniers cas, le cerveau n'a rien présenté d'anormal, quoique le trouble des fonctions de l'intelligence se soit montré dans quaire de ces cas.

Un mot encore, pour ne rien omettre de ce qui a trait à cette remarquable épidémie. Nos réflexions ont porté jusqu'ici sur des malades qui tous ont offert un caractère commun , l'ictère : mais nous devons dire, pour être complet, qu'un certain nombre d'autres, entrés à l'infirmerie à la même époque et dans les mêmes conditions, ont dû être éliminés du cadre morbide, parce que l'élément ictérique faisait défaut. L'épidémie ictérique, avons-nous dit, a surtout sévi de la fin de mai au 4er juillet; eh bien . c'est précisément dans cette période que les malades dont il nous reste à parler sont entrés à l'infirmerie. Deux salles étaient affectées aux détenus atteints par l'épidémie, l'une, consacrée à ceux qui n'en offraient encore que les prodromes, à ceux qui n'étaient qu'à la période d'incubation : l'autre , à ceux qui présentaient le caractère ostensible, l'ictère. Au bout de cinq à six jours au plus. les malades étaient donc évacués de l'une dans l'autre : 10 seulement sont restés dans la première jusqu'à la guérison, et ces 40 malades ne figurent pas au nombre des 47 dont les observations sont relatées ici. Et cependant ces 10 malades se sont présentés à la consultation avec des symptômes de début qui faisaient présager l'Icèter ; lla avaient ressenti le frisson initial; ils accusaient de la céphalalgie, de l'inappétence, une fatigue insolite; le pouls était légèrement fébrile, la langue généralement saburrale; la moité d'entre eux avaient des vomissements bilieux. Cet état morbide avait une durée moyenne de huit jours, après quoi ils entraient en convalescence, et sortaient guéris après un séjour à l'infirmerie, dont la durée était de vingt-sept jours. Tous ces sujets offraient une moyenne d'âge de 35 ans.

Deux autres, admis également à la même époque, ont présenté les mêmes phénomènes, l'un âgé de 39 ans, emporté, après quarante-huit heures de séjour, par une hémorrhagie cérébrale, sans que l'autopsie ait rien révélé ailleurs; l'autre, âgé de 65 ans, présentant tous les symptômes des cas graves , moins les hémorrhagies, emporté trois jours après son admission, et offrant à l'autopsie un développement exagéré des follicules intestinaux et des plaques de Peyer, surtout dans la portion d'intestin qui avoisine la valvule; un peu de ramollissement du foie, avec décoloration de cet organe; un calcul biliaire de la grosseur d'une avellne dans la vésicule; les reins augmentés de volume et décolorés; la rate écalement volumineuse et ramollis.

La manifestation ictérique a fait défaut dans ces douze cas et pour ce motif nous leur avons refusé une place dans le cadre épidémique ; et pourtant sous quel titre les ranger? Le fait seul de l'existence ou de la non-existence de la jaunisse suffit-il pour différencier des états si semblables à tous égards, et ne variant que par le plus ou le moins de gravité des symptômes ? L'ictère n'est donc qu'un phénomène d'une importance secondaire, et la dénomination d'ictère grave une expression peu heureuse, dont nous sommes prêts à faire bon marché. Le fait dominant dans toutes ces observations, c'est l'adynamie, l'adynamie dès le début, ce caractère essentiel des affections typhoïdes. Aussi n'avons-nous pas cherché à dissimuler notre erreur, quand au commencement de cette épidémie nous crûmes avoir véritablement affaire à une épidémie typhoïde. Outre tant de points de ressemblance du vivant des malades, notons encore, après la mort, comme cachet de parenté, ce développement des follicules isolés et agglomérés de l'intestin grêle, qu'on rencontre dans presque tous les cas. Ce n'est pas, à vrai dire, la fièvre typhoïde ni même la fièvre muqueuse, telles qu'on les observe habituellement, mais c'est un typhus particulier, sui generis, que nous appellerons volontiers ictérode et qui offre, avec le typhus d'Amérique, l'analogie la plus franonate.

A quelles causes demanderons-nous la raison de cette épidémie? L'ictère grave est né dans la maison même sans qu'on puisse le rapporter à des conditions particulières d'insalubrité ou d'encombrement. Rien de semblable n'a été observé au dehors, ni avant, ni pendant, ni après; et les maladies ordinaires de la localité n'ont pas été influencées par lui. L'année 1859, chacun le sait, a été remarquable par une épidémie de dysentérie, observée à peu près dans tout la France, épidémie généralement meurtrière, qui a débuté dans notre région vers le mois d'août et a fait de nombreuses victimes. La maison centrale a été complétement à l'abri de cette influence épidémique.

Nous terminerons ici ce que nous avons à dire de la maladie qui fait l'objet de ce rapport. Nous l'avons suivie et notée pendant cinq mois, avec un grand soin, nous dirions volontiers, avec une sollicitude toute particulière, tant ont été étranges et saisissants pour nous généralement la rapidité de ses évolutions, et l'imprévu de sa terminaison puisqu'il est arrivé qu'elle a tué en deux jours.

Nous avons relevé les traits principaux de cette affection, et, dans l'impuissance de les rapporter à des lésions matérielles, nous en avons cherché l'explication dans un certain ordre d'idées, que le corps savant auquel nous nous adressons appréciera à sa valeur.

La forme épidémique qu'a prise ici l'ictère grave n'est peutêtre pas le trait le moins curieux de cette maladie, qu'on n'avait guère rencontrée qu'à l'état sporadique, et sur laquelle l'attention n'a été éveillée que depuis un petit nombre d'années.

Il est donc constant que l'ictère grave peut sortir de son isolement, et s'abattre à un moment donné, et sous des influences encore pleines d'obscurité, sur un grand nombre d'individus à la fois.

Dans les observations éparses qui ont trait à cette maladie, on a pu remarquer qu'elle est à peu près constamment mortelle :

Celle dont nous offrons aujourd'hui un grand nombre d'exemples n'a pas donné les mêmes résultats, encore bien qu'épidémique, puisque les décès ressortent ici dans le rapport de 1 à M. Alis il faut considérer que cette proportion embrasse tous les faits morbides de ce genre, en descendant du summum de gravité à celle moyenne, puis à un dernier état qui comporte moins de gravité encore.

C'est, du reste, la moyenne de mortalité de la fièvre jaune avec laquelle l'ietère grave a d'ailleurs tant d'analogie, qu'il serait plus difficile de dire les caractères qu'il distinguent ces deux maladies que ceux qui les rapprochent. L'ietère grave ne serait-ildone qu'une modification de la fièvre jaune, due à sa transplantation, c'est-à-dire à d'autres conditions climatériques et d'aptitude à contracter? Si l'une est restée jusqu'ici à peu près confinée sous le soleil brûlant des tropiques, ne semble-t-il pas que l'autre ait attendu, pour éclore, les chaleurs vraiment tropicales de l'amée 1839 ?

Tous deux semblent procéder d'un trouble primitif de l'innervation, surtout de l'innervation ganglionnaire; tous deux se traduisent par une dépression soudaine, réclamant promptement une médication analentique.

Cette médication a été, en effet, la base de la thérapeutique mise en usage : aux éméto-cathartiques et aux purgatifs du début, ont vite succédé les toniques et les analeptiques.

Le vin, dans ces circonstances exceptionnelles, nous a été d'un grand secours, au moins autant comme moyen de prophylaxie que comme moyen curatif; il y avait urgence de pourvoir à l'état sanitaire de la population tout entière par des mesures préservatrices; et le moyen principal de préservation, nous l'avons demandé au vin, comme agent de stimulus et de tonicité. Le vin, accordé tout aussitôt par l'administration, a été distribué à la dose de 2 décilitres par jour, et, quelle qu'ait été l'influence de ce modificateur, nous ferons remarquer qu'à partir de juillet, le nombre des malacles a sensiblement diminué.

Ajoutons, pour terminer ce qui a trait au traitement, que le quinquina et ses diverses préparations ont fait en grande partie les frais de la médication mise en usage.

## DOCUMENTS POUR SERVIR A L'HISTOIRE DE LA SYPHILIS CHEZ LES ARABES.

Par le Dr DAGA, médecin-major de 1º classe à l'hôpital de Lille.

Dans les hôpitaux de l'intérieur de l'Afrique, les indigènes des deux sexes viennent avec confiance réclamer les secours de la médecine française. Les flévreux toutefois se présentent en petit nombre. Pour les affections internes, les Arabes ne se traitent morbre. Pour les affections internes, les Arabes ne se traitent guère on se traitent fort mal sous la tente, et lis n'arrivent généralement dans nos salles qu'avec des maladies graves, souvent incurables. J'ai vu de ces malheureux porteurs de lésions organiques de l'estomac, du poumon; d'autres atteints de cachexie paludéeune très-avancée, avec hypertrophie énorme du foie, de la rate, venir me demander une guérison rapide que je ne pouvais leur procurer. Après quelques jours de traitement, ils me suppliaient instamment de les laisser sortir pour aller mourir dans leurs gourbis.

Mais, en revanche, les affections externes et chirurgicales, plaies de toutes sortes par instrument piquant, tranchant, contondant, plaies d'armes à feu, morsures de chiens, de chevaux, de sangliers, plaies pénétrantes de la poitrine, de l'abdomen, fractures, etc., ne nous font point défaut.

Les lésions dominantes s'observent du côté de la peau, des membranes muqueuses de la bouche, du pharynx, du larynx, et enfin du côté des os. Ces diverses lésions sont généralement de vieille date. Pour se faire soigner, les Arabes attendent que la surface du corps soit couverte d'uleères sordides, de croîtes épaisses, que la violence de la douleur les prive de tout sommeil ou les mette dans l'impossibilité absolue de se livrer à leurs occupations; ils profitent aussi de la saison d'hiver et des époques où les travaux des champs sont suspendus.

Nulle part qu'à Tenez je n'avais rencontré une pareille variété de maladies de la peau et des os. L'occasion me parut donc favorable pour en faire l'objet de mes études, mais mon rappel en France m'a mis dans l'impossibilité de poursuivre mon projet.

J'ai commencé mes recherches par le relevé des malades trai-

tés dans les aumées antérieures à mon arrivée et pendant toute la durée de mon séjour dans cette ville. Les documents que j'ai consultés à l'hôpital remontent à 1835 et s'étendent jusqu'à 1861. C'est ce relevé statistique, dans lequel je n'ai compris que les lésions se rattachant à la syphilis, que je me propose d'établir dans ce mémoire.

Ceux de mes collègues qui n'ont suivi que les hôpitaux militaires de France ne peuvent point se faire une juste idée des désordres affreux qu'entraîne après elle la syphilis; aussi cette esquisse rapide ne serat-elle pas dénuée de tout intérêt. l'ajouterai qu'à une époque où l'on cherche à dépouiller le mercure d'une de ses plus belles et plus solides prérogatives il n'est peutêtre pas inopportun de mettre sous les yeux des médecins le tableau fidèle de la syphilis abandomnée à son libre cours. Je ne puis donc qu'approuver pleinement M. le D' Ladureau, qui, dans une de ses intéressantes lettres sur la syphilis publiées par la Gazette des hôpitaux de 1863, appelle l'attention sur la gravité des accidents observés en Algérie, et conseille aux partisans de la curabilité sans mercure un petit voyage dans les déserts du Salura.

Dans ces dernières années, nous devons le proclamer, cette maladie a été, du moins pour ce qui concerne l'Europe, l'objet de travaux importants. Aujourd'hui l'origine américaine de la vérole, la dualité du virus chancreux et la transmissibilité des accidents secondaires, semblent être l'expression exacte de l'état de nos connaissances en syphiliographie. Mais, pour compléter cette étude, ne serait-il pas nécessaire de jeter un coup d'œil sur ce qui se passe dans d'autres climats que le nôtre? La syphilis se comporte-t-elle toujours de la même manière dans les diverses parties du monde? Le virus syphilitique introduit dans l'organisme ne subit-il pas d'importantes modifications dans son évolution au milieu de climats opposés, chez les différents peuples, chez les diverses races humaines? Suit-il partout les mêmes lois? Présente-t-il toujours les mêmes symptômes, les mêmes lésions, la même gravité ? Ce sont là autant de questions qui n'ont guère fixé jusqu'à présent, l'attention de nos observateurs modernes et qui pourtant méritent bien une solution.

Je dois dire toutefois que M. Poyet à soutenu récemment, de-

vant la Paculté de médecine de Paris, une thèse sur la syphilis envisagée sous le rapport des mœurs orientales (4). M. le D' Arnould, professeur agrégé au Val-de-Grâce, a publié, dans le Reweit des mémoires de médecine, de chirurgie et de pharmacie miti-tuires, un travail intéresant sur la lepre kabyle (2). M. le D' Lagarde, aujourd'hui en mission en Abyssinie, a prévenu le conseil de santé qu'il a réuni dans un mémoire le résultat de ses investigations sur les manifestations si nombreuses et si variées de la syphilis constitutionnelle, et sur les différences qu'elles présentent suivant les races et suivant les climats. Espérons que nos collègues qui observent en Chine, en Amérique, ce prétendu berceau de la maladie, nous rapporteront de ces lointaines contrées le fruit de leurs travaux.

En Algérie, la première question qui s'offre à l'esprit est de savoir à quelle affection on doit rapporter cette grande variété de lésions osseuses et cutanées qu'on y rencontre : est-ce à la scrofule? est-ce à la syphilis? Je répondrai : à l'une et à l'autre. Mais l'attribue à la dernière une part beaucoup plus large.

Mais j'attribue à la dernière une part beaucoup plus large.

La scrofule joue incontestablement un grand rôle dans la pathologie des indigènes; les influences hygiéniques si déplorables
auxquelles se trouve soumise l'immense majorité de la population rendent bien compte du développement de cette trist affection. Sous la tente ou sous le gourbis de l'Arabe de la plaine,
comme dans les petites maisons des Kabyles, règnent l'humidité, l'encombrement et la misère; ces diverses habitations ne
sont, pour la plupart, que des bouges infects où gisent pélemêle, dans la plus immonde malpropreté, hommes, femmes, enfants et animaux. Là nul souci de l'aération; la lumière, le
soleil, n'éclairent jamais ces sombres réduits; le sol nu, imbibé
d'une fétide humidité, ou des nattes sordides, à demi pourries,
servent de couchettes. Les vêtements sont de hideux haillons
couverts de crasse et vermine; l'alimentation est grossière, le plus
souvent insuffisante.

C'est en Algérie qu'on trouverait peut-être la confirmation des idées émises par Lugol relativement à l'étiologie de la maladie

<sup>(1)</sup> Thèse de Paris, 1860, nº 34.

<sup>(2)</sup> Recueil de mémoires de médecine, de chirurgie et de pharmacie militaires. t. VII. 3º série.

scroûleuse. Cet auteur attribue, en effet, une grande influence à l'hérédité; il admet une relation très-intime entre la santé et la constitution des parents et celles de leurs descendants. D'après lui, les individus atteints de syphilis, ceux qui abusent des plaisirs vénériens, qui se marient à un âge trop tendre, ou qui engendrent à un âge avancé, transmettent à leurs enfants la scrofule. Il accuse même la disproportion d'âge des époux et le peu de sympathie qu'ils éprouvent l'un pour l'autre : toutes ces conditions réunies se rencontrent dans la population indigéene.

La scrofule se manifeste chez les Àrabes par les symptômes qui la caractérisent ordinairement dans nos climats. On observe l'ensemble des phénomènes attribués à la constitution scrofuleuse. L'engorgement des ganglions lymphatiques, principalement ceux du cou, les abcès froids, les décollements et les ulcères de la peau, les affections profondes et rebelles des paupières, de la cornée, la tuméfaction chronique des articulations, la carie des os spongieux, les tumeurs blanches, sont des accidents qui ne sont pas rarse. Je rapporterai également au vice scrofuleux bon nombre de ces lupus de la face qui se présentent surtout chez les femmes arabes et qui se montrent si réfractaires à tous les traitements.

Mais, je me hâte de le dire, ces mêmes lésions de la peau, ces affections des os, s'observent bien plus fréquemment chez des sujets dont l'apparence extérieure, la vivacité du regard, la fermeté des chairs, la vigueur musculaire, ne trahissent nullement l'existence du vice scrofuleux. Il est rare d'ailleurs de voir les scrofuleux parcourir une longue carrière : ils sont promptement épuisés par l'abondance de la suppuration, par la production de tubercules mésentériques, pulmonaires et osseux, par la diarrhée colliquative, par la fièvre hectique, qui entraîne finalement le marasme et la mort. Chez les indigènes, ces derniers accidents sont plus rares: aussi voyons-nous dans nos salles beaucoup d'hommes avancés en âge, des vieillards même, couverts de vastes ulcerations, avec carie ou nécrose, mais dont la santé générale reste satisfaisante. La syphilis seule, dans ces cas, me parait avoir l'heureux privilége d'exercer ses affreux ravages sans porter une atteinte trop sérieuse à l'ensemble de la constitutions Enfin , si l'on considère l'influence du traitement chez la plu2

IV.

part de nos malades, il sera facile de se convaincre du rôle important que joue chez eux la syphilis. Il est généralement reconnu par les bons observateurs que le mercure est plus nuisible qu'utile dans le traitement de la scrofule, on l'a même accusé de produire cette affection. Chez les Arabes, les préparations mercurielles constituent un médicament héroïque et procurent des guérisons rapides et merveilleusses.

L'iodure de potassium, l'huile de foie de morue et le traitement hygiénique, sont, il est vrai, de puissants modificateurs de la syphilis et de la scrofule; mais examinez attentivement leur action dans l'une et l'autre affection, et constatez le résultat définitif. Tous les praticiens connaissent la désolante opiniâtreté de la scrofule. Dans les hôpitaux militaires, on ne néglige aucun moyen pour améliorer la position des malades : régime tonique et analeptique, traitement interne par les amers, l'huile de foie de morue et les préparations iodées, usage des eaux minérales artificielles et naturelles, envoi en convalescence, tout est mis à contribution, et cela pour obtenir des résultats incomplets et très-lents à se produire. La syphilis au contraire, quelle que soit la gravité des accidents , subit , sous l'influence d'un traitement méthodique, une amélioration rapide quand elle ne guérit pas d'une manière radicale. Ce sont ces résultats avantageux constatés maintes fois en Afrique, qui me permettent d'affirmer que nous avons à lutter le plus souvent contre la maladie vénérienne.

Dans le tableau que je vais donner, j'ai éliminé avec soin toutes les lesions qui devaient être attribuées d'une manière évidente à la scrofule. Qu'après ce triage sévère il ne conserve pas quelques accidents d'un caractère douteux, je n'oserais le prétendre. Mes confrères d'Afrique savent parfaitement combien le diagnostic doit être réservé dans certaines circonstances. Mais je crois pouvoir affirmer qu'à peu d'exception près il représente le chiffre exact des maladies vénériennes traitées à l'hôpital de Tenez de 1855 à 4861 inclusivement. Quelques-une de mes prédécesseurs, en présence des lésions multiples observées chez leurs malades, se sont contentés de la dénomination de syphilité ou d'utérations syphilitiques. Pour être vrai , j'ai dût, dans mon relevé, conserver cette dénomination assez vague. Je suis porté à admettre qu'ils

ont eu affaire à des lésions consécutives suffisamment caractérisées pour les convaincre de l'existence réelle de cette affection. Dans le cas contraire, pourquoi n'auraient-ils point inscrit au diagnostic : uréthrite, chancre, bubon, etc., comme ils l'ont fait lorsque ces divers accidents s'offraient à leurs veux ?

Tableau synoptique des accidents syphilitiques observés à l'hópital militaire de Tênez, de 1855 à 1861.

| -                                    |        | -,   |                              |      |     |
|--------------------------------------|--------|------|------------------------------|------|-----|
|                                      | H.     | F.   |                              | H.   | F.  |
| Uréthrite,                           | 10     | 4    | Rétrécissement du canal      |      |     |
| Vaginite,                            | n      | 4    | de l'urèthre,                | 3    | 0   |
|                                      |        |      | Abcès urineux,               | 4    | ъ   |
|                                      |        |      |                              |      |     |
|                                      | VCCID: | ENTS | PRIMITIFS.                   |      |     |
|                                      | н.     | F.   | - 1                          | Н.   | F.  |
| Chancres à la verge,                 | 22     | a    | Chancres à la vulve,         | 39   | 4   |
| - au scrotum,                        | 4      | 33   | - au vagin,                  | 20   | 4   |
| <ul> <li>à la marge de</li> </ul>    |        |      | Ghancre phagédénique,        | 20   | 3   |
| l'anus,                              | 4      | ъ    | - induré,                    | 3    | 4   |
| <ul> <li>à la fourchette,</li> </ul> | , 20   | 4    | Bubon,                       | 6    | 2   |
| <ul> <li>aux gr. lèvres</li> </ul>   | , »    | 2    |                              |      |     |
|                                      |        |      |                              |      |     |
| AC                                   | CIDEN  | TS S | SECONDAIRES.                 |      |     |
|                                      | Н.     | F.   |                              | H.   | F   |
| Plaques muqueuses,                   | 6      | 3    | Ulcères de la langue,        | 2    | 1   |
| <ul> <li>aux lèvres,</li> </ul>      | 5      | 4    | - de la région sour-         |      |     |
| - au scrotum,                        | 12     | )) · | cilière,                     | . 19 | 1   |
| - à l'anus,                          | 8      | χο.  | - du nez,                    | 14   | 6   |
| Végétations à l'anus,                | 2      | ъ    | - de l'anus,                 | 2    | 30  |
| Roseole syphilitique,                | 4      | 1    | Angine syphilitique,         | 11   | 11  |
| Syphilide papuleuse,                 | 10     | 2    | Ulcérat. du voile du palais, | 44   | 45  |
| Lichen,                              | 1      | 4    | Destruction du voile du      |      |     |
| Psoriasis,                           | 44     | 13   | palais,                      | 28   | 34  |
| Eczéma,                              | 58     | 30   | . Coryza syphilitique,       | 1    | 2   |
| Pemphigus,                           | D      | 1    | Ulcérations des fosses na-   |      |     |
| Rupia,                               | 9      | 3    | sales,                       | 7    | 33  |
| Syphilide pustuleuse,                | 27     | 13   | Ozène syphilitique,          | - 35 | 3   |
| Impétigo,                            | 7      | 6    | Laryngite syphilitique,      | 5    | 5   |
| Ecthyma,                             | 80     | 50   | Iritis,                      | 3    | 2   |
| Syphilide tuberculeuse,              | 58     | 25   | Testicule vénérien,          | 4    | 'n  |
| Ulcères syphilitiques,               | 101    | 77   | Tumeurs gommeuses,           | 19   | 20  |
| - du mamelon,                        | 70     | 22   | Rétraction des fléchisseurs  | 3    | 1.4 |
| - des joues,                         | n      | 2    | de la jambe,                 | 2    | 3   |
| - des lèvres,                        | Б      | 7    | Syphilis,                    | 15   | 11  |

## ACCIDENTS TERTIAIRES.

|                                       |                     | Н.                                   | F. |                                          | H, | F. |
|---------------------------------------|---------------------|--------------------------------------|----|------------------------------------------|----|----|
| Douleurs ostéocopes,                  |                     | 49                                   | 26 | Carie des os du crâne,                   | 2  | 1  |
| Périostoses,                          |                     | 13                                   | 12 | - du frontal,                            | 4  | >> |
| -                                     | du crâne,           | 4                                    | 20 | - des os du nez,                         | 6  | 8  |
| -                                     | du maxillaire       |                                      |    | - du vomer,                              | 2  | 2  |
|                                       | inférieur,          | 2                                    | D  | <ul> <li>du maxil. supérieur,</li> </ul> | 2  | 33 |
| -                                     | des os du nez,      | 4                                    | 30 | - des vertèbres,                         | 2  | 4  |
|                                       | · du tibia,         | 2                                    | В  | - des côtes,                             | 4  | 30 |
| -                                     | du fémur,           | n                                    | 1  | - de l'acromion,                         | 1  | 30 |
| Ostéite                               | ,                   | 5                                    | 70 | - de l'olécrane,                         | )) | 4  |
|                                       | des os du nez,      | 2                                    | 30 | - de l'humérus,                          | 4  | ъ  |
|                                       | du maxillaire infé- |                                      |    | - du tibia,                              | 3  | 1  |
|                                       | rieur,              | 4                                    | 1  | <ul> <li>de la crête illaque,</li> </ul> | 1  | »  |
| -                                     | de la clavicule,    | 10                                   | 1  | - du fémur,                              | 2  | 4  |
| -                                     | du cubitus,         | 4                                    | 10 | Necrose du frontal,                      | 3  | 4  |
| -                                     | du tibia,           | 3                                    | 1  | - des os du nez,                         | 2  | 4  |
| _                                     | du fémur,           | 4                                    | В  | <ul> <li>du maxillaire su-</li> </ul>    |    |    |
| Exosto                                | ses,                | 74                                   | 39 | périeur,                                 | D  | 2  |
| -                                     | du crane,           | 2                                    | »  | <ul> <li>du maxillaire in-</li> </ul>    |    |    |
| _                                     | du frontal,         | 7                                    | 5  | férieur,                                 | n  | 4  |
| _                                     | des os du nez,      | s os du nez, 4 3 - des cartilages du |    |                                          |    |    |
| <ul> <li>du maxillaire in-</li> </ul> |                     |                                      |    | larynx,                                  | 1  | 70 |
|                                       | férieur,            | 2                                    | 4  | - du cubitus,                            | 3) | 4  |
| _                                     | du sternum,         | 2                                    | ъ  | - du tibia,                              | 2  | 4  |
|                                       | de l'humérus,       | 4                                    | n  | Perforation du crane au ni-              |    |    |
| -                                     | du radius,          | n                                    | 3  | veau de la suture sagittale,             | 3) | 4  |
|                                       | du cubitus,         | 3                                    | 20 | Tumeur fibreuse du cer-                  |    |    |
|                                       | du tibia,           | 24                                   | 10 | veau et de la dure-mère,                 | 1  | 33 |
| 1                                     | du fémur,           | 3                                    | 1  | Cachexie syphilitique,                   | 2  | 1  |

Lorsqu'on jette un coup d'œil sur ce tableau, on ne peut s'empécher de songer à la grande épidémie du xv\* siècle qui a fixé, à si juste titre, l'attention du monde entier, et d'établir un parallèle entre les accidents observés alors, et ceux qui sévissent aujourd'hui sur les indigènes de notre colonie algérienne.

«A cette époque, dit Vidal (de Cassis), dans son Traité des maladies vénériennes, plusieurs peuples furent frappés par un fléau qu'on a représenté comme hideux et cruel. De nombreuses pustules couvraient la peau des malades, des douleurs atroces se répandaient sur les membres, attaquaient la tête, douleurs qui correspondent à ce que nous appelons aujourd'hui ostécoopes, rhumatoïdes. Ce qui frappait le plus et tout d'abord, é déait l'état de la peau qui était couverte de pustules, et les douleurs des membres qui tourmentaient les malades. Les lésions des organes génitaux étaient ignorées, ou paraissasient peu importantes relavement aux autres manifestations pathologiques qui d'ailleurs les suivaient de très-près. Il est probable même que ces lésions, cést-à-drier ee qu'on appelle aujourl'flui accidents primitifs, ont été quelquefois complétement absentes. Pour mon compte, je suis porté à le croire, surtout depuis que j'ai prouvé d'une manière si positive la transmissibilité des syphilides sous la forme pustuleuse. Enfin, à une certaine période, les pustules répandues sur la peau devaient être transmises de l'individu malade à l'individu sain» (1).

Ce passage du traité de Vidal m'a paru digne de remarque, et parfaitement applicable à la syphilis des Arabes, comme il sera facile de s'en convainere par la lecture de ce mémoire. Que voyons-nous, en effet, s'offrir à nos yeux? Des lésions profondes de la peau, des doubeurs ostéocopes, des exostoses et quelques cas plus rares d'accidents primitifs. Au xv s'ècle, la maladie vénérienne était considérée comme épidémique, et attribuée à des influences sidérales. De nos jours, les Arabes font intervenir l'action divine dans la production de ces max.

Cette opinion que je viens d'émettre parattra sans doute bien hasardée après le défi porté par l'éminent syphiliographe de Lyon, dans son histoire naturelle de la syphilis (2), «Dans le cas, dit-il, ou quelques écrivains de notre époque s'aviseraient de donner à la syphilis actuelle les sombres couleurs que je viens de mettre sous vos yeux, demandez-vous, et je devine la réponse, s'ils obtiendraient le renom d'auteurs classiques que le suffrage général a décerné aux Catanée, aux Fracastor, aux Vigo, aux Paré? Demandez-vous, s'ils ne passeraient pas pour les romanciers plutôt que pour les historiens de la vérole.»

M. Diday, dans cet énergique langage, ne fait sans doute allusion qu'à la vérole telle qu'il l'a observée à Paris et à Lyon. Pour noi je décris ce qui se passe en Algérie, et je crois pouvoir appliquer à la syphilis des Arabes, sans crainte d'être contredit, ce que

<sup>(1)</sup> Traité des maladies vénériennes, p. 17; Paris, 1859.

<sup>(2)</sup> Histoire naturelle de la syphilis, p. 30; Paris, 1863.

Catanée écrivait de la vérole en 4505: «Monstruosus morbus, «fœditate magna, innumeris pustulis ulceribus que per totam «faciem universumque corpus, magna etiam sævitia dolorum «noctu presertim humanum genus affligens, lacerans que nodo—sitatibus instar lapidum.»

Et qu'on veuille bien le remarquer, je ne donne que le relevé des lésions observées sur un petit coin de terre, dans un hôpital secondaire. Que serait-ce donc s'il était possible d'établir le bilan complet des graves désordres qui se dérobent à nos regards dans les masures des kabyles, ou sous la tente des tribus nomades qu'il ne nous est point permis d'aborder l.

L'examen rapide auquel je vais me livrer suffira, je l'espère, pour démontrer l'analogie et pour justifier mon opinion. Nous dirons un mot d'abord de la blennorrhagie.

De la blennorrhagie. — La blennorrhagie paraît être une affection peu commune en Algérie, du moins chez les Arabes de la plaine. Elle ne présente pas les caractères d'acuité et de viru-

lence qu'elle offre si fréquemment dans nos pays.
D'après notre tableau, il y a 14 cas d'uréthrite, 40 chez l'homme et 4 chez la femme. Les malades atteints de cette affection venaient de Tenez ou des tribus les plus voisines.

Parmi les 4 uréthrites observées chez la femme, 3 existaient chez des filles livrées à la prostitution. Deux d'entre elles ont infecté des indigènes qui habitent le vieux Tenez situé à 3 kilomètres de la cité française. J'insiste sur ce fait parce qu'il me paraît démontrer que, dans la plupart des cas, la blennorrhagie était probablement d'origine européenne.

Parmi les lésions observées à la suite de cette affection, je trouve trois cas de rétrécissement du canal de l'urêthre et un cas d'abcès urineux. A coup sûr, si la blennorrhagie était fréquente dans la population indigène, si surtout elle offrait la même gravité que dans nos pays, elle ne serait pas mieux traitée qu'en France, dans les hôpitaux, et devrait par conséquent entraîner quelques-unes des suites et des complications qu'on observe chez nous , telles que blennorrhée, orchite, prostattie, cysitte, néphrite, rétrécissements, abcès urineux. C'est précisément ce qu'on ne voit pas.

Que l'indigène supporte sans se plaindre les cuissons et les in-

commodités de l'écoulement uréthral, qu'îl en attende avec résignation la guérison spontanée, je l'admets sans peine. Mais qu'îl résiste aux tortures et aux conséquences graves engendrées par les rétrécissements de l'urèthre sans venir nous demander conseil, je ne puis le concevoir. Or, le tableau démontre que de pareils accidents n'y figurent que pour un chiffre très-minime; je puis donc conclure à la rareté et à la bénignité de l'uréthrite chez les Arabes.

Il ne sera pas sans intérêt de rapprocher ce résultat de mon observation personnelle en Algérie de l'opinion émise par M. le D' Poyet sur la blennorrhagie des Orientaux. « Les lieux où sévit la blennorrhagie virulente, dit-Il, sont ceux qu'habitent les indishes dont les mours on the plus de rapports avec les nôtres; mais ceux de ces indigènes qui vivent en dehors de nos usages, en conservant leurs habitudes antiques et primitives, sont peu ou point affectés de cette maladie. Nous n'avons jamais remarqué ches eux ces fortes érections, ce gonflement qu'entraîne avec lui ad sysurie. La matière blennorrhagique ne nous a pas paru non plus comporter le même caractère d'àcreté et de virulence qu'elle offre dans les lieux habités par les Européens et les chrétienss (1).

## ACCIDENTS PRIMITIFS.

Du chancre. — Le chancre est un accident bien rare si on le compare aux autres manifestations de la syphilis. Il n'est signalé, en effet, que 56 fois, 47 fois chez l'homme et 9 fois chez la femme.

Ces 56 chancres se décomposent comme il suit :

|          |              | Chez l'homme. | Chez la femi | n |
|----------|--------------|---------------|--------------|---|
| Chancres | simples,     | 24            | 5.           |   |
| -        | phagédénique | es, 20        | 3            |   |
| _        | indurés,     | 3             | 4 '          |   |

Quant au siége du chancre simple nous trouvons ;

| Chancres | de | la | verge, |    |          | 22 |
|----------|----|----|--------|----|----------|----|
|          | du | sc | rotum, |    |          | 4  |
|          | de | la | marge  | de | l'anus . | 4  |

<sup>(1)</sup> Op. cit., p. 14.

|                                       | Chez la femme. |
|---------------------------------------|----------------|
| Chancres des grandes lèvres,          | 2              |
| - de la vulve,                        | 4              |
| <ul> <li>du vagin,</li> </ul>         | 4              |
| <ul> <li>de la fourchette,</li> </ul> | 4              |

Le chancre que l'on observe chez les indigènes de l'Algérie présente toujours quelque gravité. On comprend aisément qu'ils ne se décident guère à quitter leur famille, leur tribu pour de simples excoriations. Aussi avons-nous le plus souvent sous les yeux des ulcérations plus ou moins profondes, plus ou moins étendues, à fond grisâtre, inégal, offrant une dureté particulière due à l'engorgement inflammatoire des tissus; mais essentiellement différente de l'induration classique du chancre inéctant. Les bords eux-mêmes sont plus ou moins indurés et irrégulièrement déchiquetés. Il est bien rare de rencontrer ces chancres nettement arrondis, à bords taillés à pie, comme à l'emportepièce ainsi qu'on l'observe dans nos pays. La suppuration est en général abondante. A vrai dire, c'est presque toujours au chancre phagédénique que nous avons affaire à l'hôpital.

Chancre phagédénique. — Le phagédénisme joue un rôle assez important puisque nous le voyons mentionné 20 fois chez l'homme et 3 fois chez la femme.

Pour le siége nous trouvons chez l'homme :

| Chancres | phagédéniques | de la verge,               |   |
|----------|---------------|----------------------------|---|
|          |               | du gland,                  | 1 |
|          | _             | du scrotum,                | 4 |
|          | _             | du scrotum et de la verge, | 4 |
| _        |               | de la cuisse,              |   |
|          | _             | sans indication,           |   |

## Chez la femme nous trouvons :

```
Chancres phagedeniques de la vulve, 4

des grandes lèvres, 4

de la marge de l'anus, 4
```

Le chancre phagédénique se présente en Algérie sous les deux formes qui les caractérisent dans notre pays : forme serpigineuse et forme térébrante. Dans le premier cas, on voit l'ulcération dont les bords sont inégaux, sinueux et décollés s'étandre successivement aux parties voisines. C'est ainsi qu'après avoir labouré la face dorsale de la verge, il marche vers les régions inguinales. Ailleurs l'ulcère gagne le scrotum, se propage au périnée et à la marge de l'anus. Il en résulte de vastes plaies irrégulières à fond grisâtre, fournissant un pus sanieux et abondant.

Dans la forme térébraute, l'ulcère, plus limité en surface, s'attaque de préférence aux parties profondes. Fai vu le dos de la verge complétement perforé au niveau du prépuce, et le gland faisant saillie à travers cette ouverture anormale. Chez un socond malade, le gland lui-mème avait été rongé, et presque complétement détruit par l'ulcération. Après la cicatrisation, il ne restait plus qu'un moignon informe. Le canal de l'urèthre, qui avait été compromis à son extrémité antérieure, se truvait sensiblement rétréci, bridé par le tissu cicatriciel, et s'oppossit au libre cours de l'urine. Je fus obligé d'exciser ce tissu, et de dilater le méat urinaire à l'aide de bouzies.

J'ai rencontré le chancre phagédémique chez des Arabes doués d'une constitution robuste, jouissant d'une bonne santé. Mais, le plus souvent, il existait chez de pauvres indigènes minés par les privations et la misère, ou en proie à la cachexie paludéenne.

Cette grave complication me paraît devoir être attribuée aux mauvaises conditions hygiéniques, au défaut de soins et à la malpropreté inhérente à la race indigène. La verge malade flotte sans soutien, sans être protégée par aucun pansement : elle subit sans cesse le funeste contact de leurs grossiers et sordides vêtements, ainsi que l'action irritante de la poussière qui, dans ces pays, remplit toujours l'atmosphère. Il n'est donc pas étonnant que l'ulcération , même la plus simple , finisse par s'enflammer et par offrir cette sorte de dégénérescence putride. Pour appuyer cette opinion, il me suffira de signaler l'amélioration rapide déterminée par le changement de ces conditions désastreuses. En effet, dès les premiers jours de traitement des malades à l'hôpital, on voit ce hideux aspect des plaies se modifier de la manière la plus avantageuse sous l'influence du repos, d'un régime reconfortant et de pansements méthodiques. Les progrès de l'ulcération s'arrêtent, le fond de la plaie se déterge, devient rosé, se couvre de bourgeons charnus de bonne nature, et la cicatrisation ne se fait pas longtemps attendre.

Bubon. — Le bubon qui accompagne le chancre simple est un accident à peu près exceptionnel puisqu'il n'a été mentionné que chez 8 sujets, 6 fois chez l'homme et 2 fois chez la femme. Dans deux cas il s'est ulcéré.

Parmi les malades figurent trois Marocains qui étaient employés comme journaliers à Tenez. Ces indigènes sont un peu plus civilisés que les Arabes de la plaine; ils ont de tréquents rapports avec les Européens dont ils adoptent en partie les coutumes, les habitudes. et on doit le dire, surtout les excès et les vices ne

Je ferai pour le bubon les mêmes remarques que pour l'uréhrite dont il partage la rareté. Je veux bien admettre que les Arabes ne se dérangent point pour une simple adénite, qu'ils ne viennent réclamer ni nos soins ni nos conseils, et qu'ils aient uniquement recours aux empiriques du pays. Mais alors il y a lieu d'être surpris de ne pas en retrouver au moins quelques traces. Considérez, en effet, les tentatives plus ou moins heureuses auxquelles on se livre en France pour faire disparaître jusqu'aux derniers vestiges d'un mal qu'on voudrait tant cacher. Voyez tous ces procédés ingénieux pour ouvrir le bubon lorsqu'il vient a suppurer, et les soins assidus qu'on apporte aux divers pansements. Et, malgré tant d'efforts, combien de malheureux ne sontils pas condamnés à porter toute la vie les stigmates indélébiles de cette affection !

Les Arabes sont-ils plus habiles ou plus heureux dans leur manière de traiter? Cela est peu probable. Aussi, j'aime mieux admettre que l'adénite inguinale est plus rare chez eux, ou du moins qu'elle a une marche plus prompte, une solution plus favorable, et qu'elle est plus rarement suivie de suppuration, de décollement et de trajets fixtuleux que dans nos pays.

A l'égard du bubon chez les Orientaux, M. Poyet, dans sa thèse, fait quelques remarques que je ne puis m'empêcher de signaler cic. Eto Orient, dit-il, le bubon syphilitique, loin de présenter comme dans nos pays d'Europe ces engorgements indolents, souvent interminables, montre au contraire une grande tendance à la ruérison. Néanmoins, dans la basse classe, et notamment clez

les chrétiens qui habitent les quartiers populeux où elle est la plus fréquente, l'adénite inguinale affecte plus particulièrement les femmes et présente ordinairement les plus grandes tendances à l'ulcération» (1).

Du chancre induré. - On sera sans doute fort surpris de ne voir figurer sur notre tableau que 4 chancres indurés, 3 chez l'homme et 1 chez la femme, et l'on se demandera s'il n'y a pas là quelque erreur. On m'objectera que les différents observateurs qui se sont succédé à Tenez n'ont pas attaché la même importance à la distinction du chancre simple et du chancre induré, On me dira que bon nombre d'entre eux, admettant la doctrine de l'unicité qui, pendant plusieurs années, a régné en souveraine, ont pu comprendre sous la dénomination simple de chancres quelques chancres réellement indurés. Je veux bien accepter cette objection qui est très-plausible, et en tenir compte dans notre statistique. Je conserverai intact, bien entendu, le chiffre de 23 chancres phagédéniques, parce qu'il est démontré que le phagédénisme ne complique que rarement le chancre induré. Ce serait donc sur le chiffre restant de 29 chancres simples qu'il y a lieu d'opérer une certaine réduction. Or. d'après les relevés établis par M. le Dr Fournier, à la consultation de l'hôpital du Midi, sur 3 chancres donnés. 2 appartiennent à la variété simple et 1 à la variété infectieuse. En me conformant à cette statistique, j'obtiendrai le nombre 10 qu'il faudra joindre au chiffre 4 inscrit déjà sur le tableau, à la colonne des chancres indurés. Je dois toutefois ajouter que si je m'en rapportais à mon observation personnelle je n'hésiterais point à proclamer cette rareté du chancre infectant. En effet, pendant mes deux ans de séjour à Tenez je n'ai eu à traiter que des chancres phagédéniques et deux chancres indurés. Ce qu'il y a de bien remarquable c'est que ces deux chancres siégeaient à la bouche et non aux parties génitales.

Quoi qu'il en soit, et tout en admettant le chiffre 14 comme l'expression probable des chancres infectants observés chez les indigènes, nous n'en aurons pas moins un chiffre bien minime

<sup>(1)</sup> Op. cit., p. 15.

pour expliquer une masse aussi imposante d'accidents secondaires et tertiaires des plus graves.

L'adénopathie elle-même, ou mieux la pléiade ganglionnaire, cette compagne obligée du chancre infectant, est une lésion qui m'a paru assez rare. J'ai bien des fois syploré les régions inguinales de mes malades pour rechercher cette lésion syphilitique importante. Le plus souvent, je dois l'avouer, je n'ai pas plus retrouvé de traces de l'engorgement ganglionnaire que de vestiges du chancre induré. Et pourtant cette induration du chancre, cet engorgement des ganglions de l'aine sont des lésions qui persistent des mois, que dis-jel plusieurs années même. M. Ricord n'a-til pas retrouvé des vestiges d'induration trente ans après l'infection?

Les observations faites par M. Poyet, en Orient, diffèrent un peu des nôtres : « Le chancre régulier, dit cet écrivain, présente un tout autre aspect que celui que nous lui connaissons; sa marche, lente et douteuse, offre ordinairement peu de tendance à l'envahissement; ses formes, toujours bénignes, ont rarement un caractère de malignité : il n'offre point l'expression de notre chancre phagédénique à différents degrés. La plupart des chancres que nous avons observés semblaient, au contraire, se rapprocher de l'exulcération syphilitique, quoique revêtant un caractère inoculable. L'induration, toujours très-tardive, n'apparaît qu'à une époque éloignée. Cette marche, ordinairement bénione et latente, de l'ulcération en Orient, nous a paru être d'une haute portée en ce qu'elle tendrait à prouver que l'induration n'est pas toujours un signe constant de l'infection, mais que cette induration, quand elle existe, est à son tour une preuve de plus de l'apparition prochaine des symptômes secondaires et de leur violente manifestation (1), »

Il résulte de ce premier examen que les accidents primitifs observés chez. Les indigènes de l'Algérie sont relativement assez rares. Voyons s'il en sera de même pour les accidents constitutionnels secondaires et tertiaires.

(La suite à un prochain numéro.)

DE L'ÉLIMINATION DES MÉDICAMENTS PAR LA SUEUR, ET

DE QUELQUES-UNES DE SES ALTÉRATIONS PATHOLOGIQUES:

Par G, BERGERON et G. LEMATTRE, internes des hopitaux.

La plupart des chimistes qui se sont occupés de l'analyse de la sueur ont confondu ensemble le produit de la perspiration cutanée et la sueur proprement dite. Thenard , le premier, a recueilli la sueur en enveloppant le corps, pendant plusieurs jours, avec de la flanelle lavée et séchée; il y trouva du chlorure de sodium, du phosphate de soude, des traces d'acide acétique et une matière animale qu'il compare à la gélatine. Berzelius, ayant fait de son côté quelques recherches, reconnut, en outre des matières précédemment énumérées, une quantité assez considérable de chlorhydrate d'ammoniaque. Dans le courant de l'année 1827, Anselmino publia un travail dans lequel il sépare et analyse isolément le produit de la perspiration cutanée et la sueur proprement dite : le premier aussi il eut l'idée de faire des recherches sur la sueur dans différentes maladies : mais il reconnaît lui-même que ses recherches lui ont donné des résultats peu satisfaisants

En 1883, longtemps après les observateurs dont. nous venons de citer les noms, Favre reprit d'une manière plus complète et avec des appareils très-précis l'analyse de la sueur humaine; nous renvoyons au mémoire qu'il a publié dans les Archives de médecine, en 1883, pour tout ce qui se rapporte à la disposition des appareils et aux résultats de l'analyse chimique. Nous rappelons seulement, et ce sera la raison d'être de ce travail, quelques lignes du mémoire de Favre, en regretatant que cet éminent observateur n'ait pas cru devoir continuer les recherches qu'il aumonçait : « On conçoit, disait-il en terminant, l'immense in-terêt qui s'attacherait à étudier la composition de la sueur chez divers sujets à l'état normal et à l'état pathologique; M. Andral a bien voulu m'associer à un travail qu'il a entrepris à ce point de vue. Il conviendre aonc d'ajourner des conclusions plus dé-

veloppées jusqu'au jour où de nouvelles et de plus nombreuses analyses pourront être discutées, »

Les circonstances dans lesquelles nous nous sommes trouvés nous ont engagés à donner une direction particulière à nos recherches; l'un de nous, placé comme interne dans le service si
important du D' Cazenave, profitant des nombreux cas d'affections cutanées traitées simultanément par les bains de vapeurs
et les arsenicaux ou les mercuriaux, eut l'idée de rechercher
dans la sueur les traces d'arsenic ou de mercure que pouvaient
avoir les glandes sudorinares pour voie d'élimination.

L'occasion nous fut donnée, en même temps, d'étudier les altérations de la sueur à un autre point de vue; nous recherchâmes l'albumine et le sucre dans la sueur de trois malades dont les deux premiers étaient atteints d'albuminurie, le troisième de givosurie.

La disposition spéciale des appareils à fumigations de l'hôpital Saint-Louis nous fit modifier le procédé opératoire employé par Favre, mais au fond les malades soumis à notre expérimentation se trouvaient dans des conditions analogues.

Un espace à peu près cubique, ayant 1 mètre de long sur 1 mètre de large et 1 mètre 20 centimètres de lauteur, était circonscrit latéralement par des planches; par la paroi inférieure arrivait la vapeur sèche, la paroi supérieure représentait un véritable couvercle percé au centre d'une ouverture circulaire suffisante pour laisser passer la étée d'u malade.

A l'intérieur de ceite étuve sèche se trouvait une planche transversale sur l'aquelle s'asseyait le malade; une alèze placée autour de son cou maintenait sa tête et l'isolait de l'action de la vapeur; on pouvait, en ouvrant plus ou moins la paroi inférieure, faire monter la température à 30, 60 et 63°, ce que l'on constatait par un thermomètre dont la boule se trouvait à l'intérieur de l'étuve et la tize au dehors.

Sous les pieds du malade et supporté par une planche était placé un réservoir en zinc ayant 0°,60 de largeur et de longeur et de contimètres de hauteur; à l'un de ses angles et à la partie la plus déclive se trouvait une ouverture en entonnoir conduisant au dehors par l'intermédiaire d'un tabe dans une bouteille en grès, mauvaise conductrice de la chaleur. La sueur, au fur et

à mesure de la production, s'écoulait dans le plateau en zinc, puis dans la bouteille, elle était ensuite filtrée et soumise à l'analyse.

Les appareils, après avoir servi, étaient nettoyés avec une solution de carbonate de potasse, et la bouteille destinée à recueillir la sueur était renouvelée à chaque expérience.

Les malades, d'un autre côté, étaient soumis à toutes les précautions nécessaires: leur linge était souvent changé; le matin, à six heures, ils prenaient un bain simple; les médicaments étaient administrés une heure avant la fumigation, à laquelle ils étaient soumis vers dix ou onze heures.

C'est dans ces conditions que nous avons expérimenté. Nous donnerons d'abord nos observations, et dans un résumé succinct nous présenterons nos conclusions.

EXPÉRIENCE I<sup>10</sup>. — Pooriasis; traitement par l'arsènite de potass (i)queur de Fowler). On retrouve l'arsènite dans la sueur. — Salle Saint-Napoléon, n° 47, est couché le nommé Mennier (Henril), agé de 43 ans, coiffeur, demeurant à Paris, rue de la Montagne-Sainte-Geneviève, né à Beauvillers (Haute-Sadone), entré le 40 soptembre 1863.

Son père n'a jamais eu d'affection dartreuse, sa mère est sujette au rhumatisme. Pendant sa jeunesse, il avait eu de la scrofule, engorgements et abcès ganglionnaires.

Il y a neuf ans, l'affection actuelle débuta et se généralisa dans l'espace de quelques mois.

Quatre ans après, il entra à l'hôpital Saint-Louis, y resta quatre mois et en sortit gueri.

Après plusieurs récidives suivies de guérison ou d'amélioration momentanée, le malade entra à l'hôpital Saint-Louis en octobre 1863.

Le psoriasis occupe presque toute la surface du corps; les plaques, trés-étendues, sont larges, confluentes; pas de squames aminntancées, sauf à la circonférence des plaques; les parties centrales, dépourvues de squames, sont rouges et saillantes à la surface de la peat.

Traitement. Bains de vapeurs. On commence par deux gouttes de la solution de Fowler (arséniate de potasse), on arrive bientôt à cinq. Le malade prenait donc, à cette époque, 4 centigramme d'arsénite de potasse.

22 février. Fumigation d'une heure; température; 60°. On recueille 30 grammes de sueur, le liquide est filtré et évaporé au tiers : par l'appareil de Marsh, taches arsenicales ; par l'azotate d'argent, précipha blanc jaunatre : présence d'un arsènite.

Le 24, même expérience, même résultat.

Exp. II. — Psoriasis; traitement par l'arsénite de potasse (liqueur de Fowler). On retrouve l'arsénite dans la sueur. — Au nº 36 de la salle Saint-Napoléon est couché le nommé Loiseau, âgé de 53 ans ébéniste, demeurant rue d'Aubervillers, nº 5, né à Paris.

Bons antécédents héréditaires. Le malade a toujours joui d'une bonne santé; la manifestation catanée commença à la paune de la main et s'y localisa; elle occupa d'abord les dernières phalanges, envahit successivement l'index gauche et le droit, te médius gauche et le droit, et ainsi de suite; la seconde phalange fut ensuite atteinte de la même manière. La maladie dura deux ans et disparut sous l'influence du traitement suivant : l'ineure d'Fovler, eau de coudron.

Les accidents ont reparu et sont aujourd'hui localisés sur la paume de la main et sur la face antérieure de poignet.

Le psoriasis présente les caractères suivants : plaques rouges étendues dépassant le niveau de la peau, irrégulières dans leur forme, occupant survout les éminences thénar et hypothénar; leur coloration est violacée, de nombreuses squames recouvrent les plaques de la naume de la main.

Traitement. Fumigation. On commence par deux gouttes de la solution de Fowler, on arrive bientôt à cinq. Le malade prenaît donc, à cette époque. 4 centigrammo d'arsénite de potasse.

20 avril. Fumigation pendant une heuro; température de l'étuve, 60°. On recueille 40 grammes de sueur que l'on filtre : par l'appareil de Marsh, taches arsenicales; par azotate d'argent, précipité blanc jaunâtre : présence d'un arsénite.

Le 22, même expérience, même résultat,

Exp. III. — Psoriasis; traitement par l'arséniate de soude (liqueur de Pearson). On retrouve l'arséniate dans la sueur. — Salle Saint-Napoléon, n° 16, le 15 janvier 1864, est entré Debel, âgé de 22 ans, demeurant à Paris, rue Saint-Victor, n° 148, né à Chateauroux.

Il ne peut donner aucun renseignement sur ses antécédents héréditaires ou collatéraux. L'habitation qu'il occupe depuis longues années est tout à fait saine.

Il y a dix ans, il contracta successivement la variole et la fièvre typhorde.

Îl y a huit mois, le malade fut atteint de psoriasis; des plaques saillantes et recouvertes de squames brillantes existent sur toute la surface du corps, mais elles sont surtout confluentes à la face antérieure des tibius; ces plaques ont une surface sensiblement circulaire variant entre 2 et 8 centimètres de dimetre; q'aturcis, plus petites, ont l'étendue d'une goutte d'eau. L'affection est également développée aux membres supérieurs, surtout aux coudes; mais les plaques y sont plus petites et disséminées. Quant à la sensibilité do ces parties, elle est à neu prês normale.

Le malade est traité par la liqueur de Pearson et les bains de va-

peurs. On commence par 2 grammes et on arrive à 5. Le malade prenait donc alors 4 centigramme d'arséniate de soude.

8 février. Fumigation; la température de l'étuve sèche s'élève à 65°. Le malade est soumis à l'expérience pendant une heure et demic. On recueille 60;grammes de sucre. Le liquide est filtré et évaporé au dixième à feu nu; par l'appareil de Marsh, taches arsenicales; par l'azoitate d'argent, précipité rouge briqueté; présence d'un arséniate.

Le 10, même expérience, même résultat.

Exp. IV. — Peorissi; traitement par l'arséniate de soude. On constate la présence de l'arséniate dans la sueur. — Au n° 58 de la sallo Saint-Napoléon est couché Hélin (Dominique), agé de 32 ans, journalier, demeurant à Paris, rue des Amandiers, n° 400, né à Rouen. Il entre à l'Ròbit Saint-Louis le 14 avril 1862.

Son père a eu des dartres qui récidivèrent plusieurs fois ; sa mère est d'une bonne santé. Le malade s'était toujours bien porté lorsque, di y a quinze ans, début l'affection actuelle. On le soigna à l'hôpital de Rouen, et pendant quatre mois il fut soumis au traitement suivant : pommade de goudron et bains sulfureux. Il en sortit guéri. La maladie a récluivé une fois depuis cette époque.

État actuel. Sur toute la surface du corps, on observe de petites plaques arrondies de la largeur d'une pièce de 20 centimes, sailantes au centre; la plupari sont recouvertes de squames brillantes, nacrées, assez adhérentes; d'autres, en plus petit nombre, présentent une surface rouge et tuméfiel.

Au coude et à la partie antérieure du genou, les plaques sont plus étendues, elles sont ovalaires; leur grand axe mesure 0<sup>m</sup>,45; le plus petit. 0<sup>m</sup>,05. On constate aussi quelques plaques sur le cuir chevelu.

Traitement. Bain de vapeurs ; liqueur de Pearson. On augmente successivement la dose jusqu'à 5 grammes. Le malade prenait alors 4 centizramme d'arséniate de soude.

48 avril. Fumigation pendant une heure et demie; température de féture, 68°. On recueille 50 grammes de sueur que l'on filtre. Le liquide, évaporé au dixième, donne: par l'appareil de Marsh, taches arsénicales; par l'azotate d'argent, précipité rouge briqueté; présence d'un arséniate.

Le 20, même expérience, même résultat.

Exp. V. — Provinsis i traitement par l'arséniate de fer. On retrouse dans la sueur l'arséniate à l'état d'arséniate alcalui; point de présence du fer; le métal est décelé dans l'urine. — Le 38 février, est entré Charles, 8gé de 38 ans, mécanicien, demeurant rue Saint-André, n° 41, né à Paris.

Point d'affection dartreuse du côté des ascendants. L'un de ses frères est atteint de psoriasis. L'éruption parut pour la première fois lorsque le malade avait 7 ans, elle disparut et revint tour à tour de deux en trois ans; elle présente aujourd'hui les caractères suivants:

Lo psoriasis iffecto la forme circinée, les cercles ont de 2 à 8 cemtimètres de diamètre, leur circonférence présente de quatre à huit plaques psoriasiques; les peutles plaques occupent rarement toute la circonférence, mais, le plus souvent, les trois quarts ou la moitéé, dans ce cas elles affectent la forme d'un croissant; les plaques sont plus nombreuses aux coudes et aux genoux. — Arséniate de fer; le malade prend lusqu'à 0,03 d'arséniate de fer i lumigations.

8 mars. Fumigation une heure et demie; température, 70°. On recueille 65 grammes de sueur; le liquide est filtré et soumis à l'analyse: par l'appareil de Marsh, taches arsenicales; par l'azotate d'argent, précipité rouge briqueté (présence d'un arséniate).

Par le cyanoferrure jaune et le sulfocyanure de potassium, point de coloration (absence du fer).

L'urine, au contraire, après calcination et lavage à l'eau, traitée par les deux réactifs décèle la présence du fer.

Le 10, même expérience.

Exp. VI. — Psoriasis; traitement par l'arséniate de fer. On retrouve dans la sueur l'acide arsènique à l'état d'arséniate alcatin, le fer est décelé dans l'urine.—Au n° 68 de la salle Saint-Napoléon, est entré, le 23 mars, Lanaud, âgé de 22 ans, homme d'équipe au chemin de fer de l'Est.

Point de maladie de peau chez les ascendants et les collatéraux; il a toujours joui d'une bonne santélorsqu'il y a quatorze ou quinze mois débuta l'affection actuelle; les plaques de psoriasis sont surtout accusées aux genoux et aux coudes; l'éruption présente les caractères suivants : co sont de petites gouttelettes dissenimées autour de l'avantbras, confluentes aux coudes et à la région épitrochléenne, se présentant de même aux genoux recouvertes de squames petites et blanchâtres amiantacées. — Pill d'arséniate de fer; fumigations.

26 avril. Fumigation pendant une heure et demie; on recueille 60 grammes de sueur.

Le liquide est filtré et évaporé au tiers; par l'appareil de Marsh, taches arsenicales; par l'azotate d'argent, précipité rouge briqueté (présence d'un arséniate).

Le cyanoferrure jaune et le sulfocyanure de potassium ne donnent lieu à aucune coloration indice de la présence du fer.

L'urine, au contraire, calcinée , lavée à l'eau , traitée par ces deux réactifs. décèle la présence de ce métal.

Le 8, même expérience, même résultat.

La quantité de fer constatée dans l'urine est très-faible.

Exp. VII. — Syphilide traitée par le proto-iodure de mercure; on retrouve dans la sueur du bichlorure de mercure. — Salle Saint-Napoléon. n° 70. Le 48 janvier 1864, est entré Bezone, âgé do 50 ans, marchand de vins, demeurant rue Jardin-Saint-Paul, n° 43, né à Paris. Bons antécédents héréditaires. Le malade nous dit qu'il contracta, il y a trente ans, un chancre in-

Le malade nous dit qu'il contracta, il y a trente ans, un chancre induré; cet accident primitif ne fut suivi d'aucune manifestation secondaire, roséole, plaques muqueuses sur l'amygdale, etc.; pendan un long espace de temps le malade a joui d'une bonne santé.

Il y a un an que débuta l'affection cutanée qu'il porte aujourd'hui. État actué. Sur toute la tempe du côté gancle, on constate des syphilides; ce sont dos plaques circulaires recouvertes partiollement d'en crotie jaune verdàtre, mais offrant la plupart une surface rouge cuivrée représentant des cercles réguliers. Là où l'ulcération a guéri, cicatrice blanche, circulaire, entourée d'un rebord circonférentiel brun cuivré; cette éruption n'est le siège d'aucuse démageaison.

Le malade est soumis au proto-ioduro de mercure et à la fumigation.

18 avril. Fumigation pendant une heure et demie ; température de l'étuve, 60°.

On recueille 40 grammes de sueur que l'on filtre.

Une lame de cuivre, déposée dans la liqueur, précipite le mercure (présence du mercure).

Par l'iodure de potassium, précipité rouge de bi-iodure de mercure soluble dans un excès (caractère du bichlorure de mercure).

L'iode est retrouvé dans la salivo et dans l'urine; on fait usage d'acide sulfurique et d'amidon, il so forme de l'iodure d'amidon (coloration bleue).

Le 20. Fumigation pendant une heure. On recueille 30 grammes de sueur, même résultat.

Exp. VIII. — Paoriasis; traitement par le bichlorure de mercure (pil. de Zundi). On retrouse le bichlorure de mercure dans la saeur. — Le 4 janvier 1864, est entré, à la salle Sain-Thomas, Vierille (Florimont), ágé de 32 ans, né à Montigny (Aisne), couché au n° 32, salle Sain-Nanolden.

Bons antécédents héréditaires du côté des ascendants comme des collatéraux. A 24 ans débuta l'affection actuelle per une plaque de psoriasis qui commença presque simultanément aux deux genoux et occupa bientôt les condes. L'affection disparut et récidiva plusieurs fois, Lo 6 janvier 4864, il rentre au service du Dr Cazenave.

État actuel. La face présonte cinq ou six petites plaques de couleur violacée et sans aucune squame à leur surface; quatre ou cinq taches de la même grandour sont disséminées dans le cuir chevelu.

Les grandos articulations sont surtout le siége de l'éruption et à chaque coude quatre ou cinq plaques se réunissent par lours bords pour former une surface d'environ 0°,42 sur 6 de large; à l'ayant-bras

l'éruption offre une symétrie remarquable, elle s'étend le long de l'extrémité inférieure du cubitus sur une longueur de 6 centimètres; les mains sont recouvertes jusqu'à l'extrémité inférieure de la première phalange par de petites taches confluentes et symétriquement disposées sur les deux mains; au nivoau du grand trochanter cinq ou six taches disséminées.

Aux genoux les plaques sont proportionnellement aussi étendues qu'au coude; mêmes plaques aux pieds, autour des malléoles et des métatersiens

L'éruption a tous les caractères du psoriasis, la couleur est rouge vineuse là où a eu lieu la desquamation; les plaques sont saillantes et sur quelques-unes d'ontre elles, squames brillantes amiantacées.

—Pil. de Zundi; sublimé, 0 gr. 05 pour 20 pilules; on augmento jusqu'à 6 par jour; fumigations.

41 février. Fumigation pendant une heure et demie. On recueille 60 grammes de sueur que l'on filtre ; on évapore le liquide au tiers.

Une lame de cuivro qu'on y dépose précipite le mercure.

Par l'iodure de potassium, précipité rouge de bi-iodure soluble dans un excès.

un exces. Le 43, même expérience, même résultat; l'urine est de plus analysée, on v retrouve des traces de bichlorure de mercure.

Exp. IX. — Administration de l'iodure de potassium; on ne retrouse point l'iodure de potassium dans la meur, mais l'analyse le décêle dans la solice et dans l'urine. — Au n° 69, sulle Saint-Napoléon, est couché Danière (Prosper), agé de 28 ans, brunisseur sur métaux, demeurant 106, rue du Tomple, né à Paris, entre le 17 mars 1864.

Le malade a toujours joui d'une bonne santé, il se plaint aujourd'hui de douleurs rhumatismales articulaires et musculaires.

Le malade est traité par les alcalins et les bains de vapeurs.

Du 24 au 26, il prit chaque matin 0,50 d'iodure de potassium. Le 24, administration le matin de l'iodure de potassium.

Deux heures après, fumigation pendant 30 minutes; la température de l'étuve marque 60°; on recueille 50 grammes de sueur.

Le liquide, traité par l'acide sulfurique et l'amidon, ne donne lieu à aucune coloration; la salive, au contraire, et l'urine contiennent abondamment l'iodure alcalin.

Le 26, mêmo expérience, même résultat.

Exp. X. — Albuminurie par lésion du rein; on ne trouve point d'albumine dans la sueur. — Au nº 53 de la salle Saint-Thomas, est couchée la nommée Petto. âgée de 35 ans. blanchisseuso, entrée le 8 février.

Réglée à 45 ans, elle avait joui jusqu'à cette époque d'une benne santé il y a deux ou trois mois, nous dit-elle, que commença la maladie actuelle; de la fièvre, des douleurs lombaires en marquèrent les débuts. La miction était difficile et douloureuse. Jes iambes enflèrent bientôt et l'œdème se généralisa. La malade, dont l'intelligence est bornée, nous donne des détails très-incomplets sur ses antécédents, voici ce que l'on constate aujourd'hui:

L'œdeme des membres inférieurs est très-accusé, la malade peut à peine marcher; la pression exercée sur le ventre est douloureuse surtout à la région lombaire, mais la douleur est bien plus forte quand, exerçant une pression sur la face antérieure et la face postérieure du rein, on comprime cet organe; par la chaleur et l'acide azotique, on reconnaît dans l'urine une forte proportion d'albumine; au micro-scope (grossissement 250), nombreux cylindres de desquamation épithéliale.

A l'auscultation du cœur souffie chloro-anémique au premier temps et à la base, beaucoup plus accusé dans les vaisseaux du cou; à percussion point d'augmentation dans l'étendue de la matité; la malade présente tous les symptômes de l'anémio : névralgie temporale, gastralgie, palpitations, menstruation difficile, etc.; elle a de fréquents éblouissements, as vue est moins bonne.

45 février. Fumigation d'une heure ; la température marque de 55° à 60°

On recueille 60 grammes de sueur et on filtre : par la chaleur et l'acide azotique, point de précipité.

Le 17, on répète la même expérience, résultat négatif.

Exp. XI. — Albuminurie par lésion rénale syphilitique; point d'albumine dans la sueur (observation due à l'obligeance de notre collègue Langronne).

Au nº 40, salle Saint-Victor, est couché le nommé Doublet (Jean-Joseph), âgé de 38 ans, marbrier, entré le 13 mars 1863, demeurant rue de Charenton, n° 62, né à Paris.

Ses parents n'ont jamais présenté d'affections cutanées; son père mourut à 67 ans d'affection cardiaque; sa mère vit encore, et ses frères et sœurs jouissent d'une excellente santé.

Il a toujours été bien portant, il ne s'est jamais plaint de palpitations. Il y a soiçe ans, il contracta un chancre; mais les manifestations cutandes de la syphilis ne datent que de six ans. Sur la face antérieure du gland on voit une cicatrice blanche déprimée en forme irrégulière de cœur de carte à jouer, indice certain de l'accident primitif

L'évolution des autres accidents a laissé des traces aussí importantes; au fond de la gorge, destruction d'une grande partie du voile du palais du côté droit seulement; une cicatrice étendue et longue de plusieurs centimètres indique que l'ulcération a été profonde.

L'éruption cutanée qui s'est manifestée trois semaines après l'angine syphilitique a laissé des cicatrices tout à fait spécifiques : ce sont des plaques blanchâtres gaufrées, d'une forme à peu près circulaire, occupant les membres et le tronc. Celles qui se trouvent à la partie antérieure des jambes sont surtout caractéristiques. Tout à fait circulaires, elles présentent un centre blanc entouré d'une légère au-réole cuivrée circonférentielle; leur diamètre est de 2 à 3 centimètres.

Sur le front existe une vaste cicatrice qui a succédé à une nécrose frontale; son siége, son étendue, son aspect extérieur, témoignent de la même origine.

Les deux testicules sont également syphilitiques.

Celui du côté droit est petit, ratatiné, complétement atrophié; un tissu cicatriciel l'unit au dartos, et en cet endroit existe une cicatrice en forme de hile, reste d'une ancienne fistule.

Celui du côté gauche est de beaucoup hypertrophié. Au toucher, il est dur, mamelonné.

Les battements du cœur sont réguliers; cet organe n'est pas hypertrophié.

Le foie et la rate ont leur volume normal.

Il y a deux ans seulement que le malade éprouve des douleurs dans la région lombaire; l'œdème commença par les membres inférieurs, occupa bientôt les membres supérieurs et les parois abdominales.

occupa bientôt les membres supérieurs et les parois abdominales. Son urine, traitée par l'acide azotique, donne un abondant préci-

pité d'albumine. Même résultat par la chaleur. Au microscope, quelques cylindres épithéliaux.

Le malade, pendant son séjour à l'hôpital Saint-Louis, fut d'abord soumis au sirop de bi-iodure ioduré. Depuis le mois de janvier 1864, il prend du tannin et des bains de vapeurs.

Le 48 mars, Doublet prend un bain de vapeurs dans l'étuve sèche. Température, 55°.

La sudation se produisit assez bien au bout de trois quarta d'heurei mais le malade, óprouvant un peu de fatigue une demi-heure après, on suspendit la fumigation. 50 grammes de sueur furent recueillies; on les fitra, et on les traita tour à tour par l'acidé azotique, le tannin et la chaleur. Auteum précipité ne se produisien.

Le 21, même expérience, même résultat.

Exp. XII. — Glycosurie; on trouve le sucre dans la sueur (glycosudorie).

Le T mars, est entré Breudant (Paul), âgé de 32 ans, mécanicien, demeurant rue de Paris, 223, à Montreuil. Il est couché au n° 3 de la salle Saint-Napoléon.

Bons antécédents héréditaires et collatéraux, il a toujours joui d'une bonne santé jusqu'à l'âge de 32 ans; il n'y a que huit mois que débuta la maladie actuelle.

Il éprouva du malaise à la suite d'une marche forcée (8 à 9 lieues), qu'il fit l'année dernière pendant les chaudes journées de l'été et pendant laquelle il eut à souffrir autant de la poussière que de la chaleur. Dès cette époque, sa santé fut atteinte.

Il absorba bientôt chaque jour 5 à 6 litres de tisane, et urina abondamment; sa soif augmentant, il alla même jusqu'à 42 litres. Le malade copendant n'a pas maigri, son haleine n'exhale point d'odeur caractéristique; seulement, depuis cette époque, régurgitation fade, crampes d'estomac, constituou habituelle.

État actuel. La soif est toujours la même. Le malade, soumis depuis son entrée à un régime plus sévère, ne boit plus que 3 à 4 litres par jour. Son urine est recueillie; elle est pâle, incolore.

Point de précipité par la chaleur et l'acide azotique.

Traitée par la potasse, coloration noire due à la présence du sucre. Par la liqueur de Barreswill, dépôt rouge, abondant, d'oxydule rouge de cuivre.

Les fonctions intestinales sont en bon état; le malade mange avec appétit, a des selles régulières; son ventre cependant est ballonné et un peu douloureux à la pression.

La poitrine est auscultée avec soin. Point de signes de tuberculisation pulmonaire; la sonorité y est normale, l'air pénètre facilement et également les vésicules pulmonaires. Le malade a néanmoins de la dyspnée, surtout pendant la marche.

Catte dyspade coincide avec une faiblesse et une lassitude générale. Au cœur au premier temps et à la base, souffle doux se prolongeant dans l'aorte, mais plus accusé dans les vaisseaux du cou. Entre les deux attaches inférieures du sterno-mastodien, l'aponé-vose du cou étant tendue, on percoit une vibration très-accusée.

Indépendamment de la dyspnée et des palpitations, le malade a de fréquents éblouissements, sa vue est troublée par des mouches volantes; les phosphènes normaux sont conservés.

De temps en temps quelques bourdonnements d'oreille. — Le goût et l'odorat sont conservés. Le foie a son volume normal. Le malade est traité par les alcalins.

Le 23, il prend un bain de vapeurs. Le thermomètre placé dans 'féture marquait 60. Le malade supporta le fumigation pendant une heure et un quart. On ne recueillit que 18 grammes de sueur. Le liquide filtré et traité par la liqueur de Barreswill donna lieu à un précipité rouge et très-abondant.

Le 25, même expérience; même résultat.

Des douze observations que nous avons recueillies, les neuf premières ont trait à l'élimination des médicaments par la sueur, les trois autres ont pour but d'y rechercher deux altérations pathologiques, la présence de l'albumine et du sucre.

L'analyse au point de vue de l'élimination des médicaments

nous a donné des résultats précis que nous pouvons ainsi résumer :

- « Les arsénites et arséniates de potasse et de soude s'éliminent en nature à l'état d'arsénite et d'arséniate.
- «L'arséniate de fer se dédouble, le fer s'élimine par le rein et l'arsenic est décelé dans la sueur à l'état d'arséniate alcalin.
- «Le proto-iodure de mercure s'élimine à l'état de bichorure de mercure, on retrouve dans la sueur des traces de mercure, et l'iode est décelé dans la salive et dans l'urine à l'état d'iodure alcalin
- «Le bichlorure de mercure se retrouve sous le mêmeétat dans la sueur, on en retrouve aussi des traces dans l'urine.
- «L'iodure de potassium ne se retrouve point dans la sueur, mais il apparatt promptement dans la salive et dans l'urine. »

Dans les deux cas d'albuminerie liée à une lésion rénale, nous n'avons pas retrouvé d'albumine dans la sueur.

La petite quantité de sueur que nous avons recueillie chez le diabétique renfermait une grande quantité de sucre et précipitait abondamment la liqueur d'essai.

Nous profiterons de toutes les occasions où il nous sera donné d'examiner la sueur pour continuer nos recherches dans cette voie de l'analyse chimique; mais nous avons toujours tenu à publier ces faits, pensant que leur connaissance ne serait pas sans utilité vour la théraueutique des affections cutanée.

## DE LA PARALYSIE ATROPHIQUE GRAISSEUSE DE L'ENFANCE.

Par le D' DUCHENNE (de Boulonne) fils.

(2º article.)

### DIAGNOSTIC.

Pendant la période fébrile de la paralysie atrophique graisseuse, avant qu'ily ait lésion/du mouvement, il est difficile et même impossible de prévoir l'imminence de la paralysie; il n'ya date la flèvre, les convulsions, ou l'embarras gastrique du début rien de caractéristique; dans bon nombre de cas tous ces phénomènes manquent, et l'explosion de la paralysie se fait brusquement, en pleine santé, sans autre trouble général ou particulier. Tout ce que nous pouvons dire sur ce point, c'est que le médecin, quand il voit survenir chez un enfant un état fébrile même léger, soit pendant l'évolution dentaire, soit en dehors, que cet état fébrile ne se caractérise pas et n'est pas suivi de fièvre typhoïde ou éruptive, doit porter son attention sur chacun des mouvements des membres et s'assurer qu'ils ont conservé leur intécrité.

La paralysie reconnue, qu'elle soit partielle ou générale, il s'agit de la distinguer des affections analogues qui peuvent survenir dans la première enfance. Les phénomènes qui accompagnent le début n'offrent à ce sujet rien de spécial et ne diffèrent pas de ceux qui accompagnent la forme paralytique décrite par Kennedy sous le nom de paralysie temporaire. La physionomie que cette paralysie revêt à son origine ne diffère pas essentiellement d'autres troubles du mouvement qui menacent aussi l'enfance. Un seul signe peut nous éclairer sûrement sur la nature de l'affection : c'est l'examen électro-musculaire pratiqué en temps convenable. Dans toutes les paralysies de l'enfance, à huit ou dix jours du début, on trouve une diminution ou une perte de contractilité électro-musculaire bornée aux muscles destinés à rester longtemps privés de leur motilité ou à subir une dégénérescence dans leur texture. L'exploration de la contractilité électro-musculaire nous donnera, comme nous le verrons tout à l'heure, des indications aussi précieuses pour le pronostic que pour le diagnostic. C'est surtout au chapitre du pronostic que nous nous étendrons sur ce moyen d'investigation. Nous allons ici parcourir les affections qui offrent des analogies avec la paralysie atrophique graisseuse.

A. Paralysie temporaire de Kennedy. Kennedy a décrit, sous le nom de paralysie temporaire, une lésion du mouvement, de causes diverses, qu'il attribue tantôt à l'action du froid, tantôt à la compression du membre, et qu'il a vu survenir à la suite d'une fièvre éruptive, d'un embarras gastrique fébrile, de la diarrhée qui accompagne la dentition, pour nous résumer, après des accidents qui ne diffèrent pas sensiblement de ceux que nous observons d'ordinaire au début de la paralysie atrophique graisseuse.

Voici une des observations de Kennedy (1),

<sup>(1)</sup> De la Paralysie essentielle des enfants (Union médicale, 1862).

Embarras gastrique, paralysis de la jambe droite; guérison complète en deux mois. — «Un enfant de 16 mois, qui déjà courait partout, me fut apporté par sa mère; celle-ci racontait qu'il ne pouvait plus marcher. Cet enfant était grand pour son âge, bien développé. Je ne pus parvenir à le faire tenir debout; la puissance musculaire était abolic dans la jambe droite, mais on pouvait la palper en toute liberté sans provoquer de douleurs. La seule cause qui semblait avoir présidé au développement de la maladie était un dérangement des voies digestives. D'après cette façon d'envisager les choses, je prescrivis des poudres purgatives, jefis prendre une couple de bains chauds, et, dans l'espace d'une semaine, l'enfant commença à s'appuyer sur sa jambe; au bout de deux mois, il marchait comne aunaravant.

Je mettrai en regard de ce fait l'exemple suivant de paralysie atrophique, où les accidents de début ont été à peu près semblables.

Obs. XIV. - Embarras gastrique et diarrhée : paralysie du membre inférieur droit; atrophie de ce membre; différence de 3 centimètres dans sa lonqueur. - Jenny Raymond, âgée de 11 mois, est amené à la consultation de M. Duchenne (de Boulogne), atteinte d'une paralysie du membre inférieur droit, qui date de six semaines. Cette enfant, dont la dentition s'est faite jusqu'ici sans accident sérieux , a été prise, cinq iours avant sa paralysie, d'accidents gastriques qui se traduisaient par des vomissements et surtout de la diarrhée. La mère, ni le médecin qui la soignait, ne reconnurent chez elle d'état fébrile, et deux jours après la paralysie du membre, tout dérangement intestinal avait disparu. La paralysie persistant, l'enfant est adressé à M. Duchenne, au mois de sentembre 1862. A ce moment, tous les mouvements du membre inférieur droit sont complétement abolis, y compris ceux de la cuisse sur le bassin ; la contractilité a dispuru dans tous les muscles du membre. Malgré un traitement énergique du membre par toute espèce d'excitants, il a continué à maigrir et à rester inerte, et aujourd'hui il existe une différence de 3 centimètres dans sa longueur avec le membre correspondant.

Ainsi, voilà deux paralysies qui ont débuté de la même façon, avec les mêmes phénomènes à peu près, et dont l'une a guéri complétement en deux mois, tandis que l'autre restera probablemement incurable, et rien dans les symptômes de début ne pouvait faire prévoir une terminaison si différente. Il n'y a eu, en présence de deux affections aussi semblables, que l'examen électro-musculaire qui puisse en faire établir à la fois la nature de pronostic : dans la paralysie temporaire de Kennedy, l'apti-

tude des muscles à se contracter sous l'influence d'un courant d'induction, reste égale dans le membre sain et dans le membre paralysé; s'agit-il d'une paralysie atrophique, la contractilité électro-musculaire diminue progressivement à partir du premier septénaire, et, dans quelques cas plus rares, après trois ou quatre jours de paralysie, dans les muscles destinés à rester longtemps privés de motilité ou à subir la dégénérescence graisseuse. La paralysie atrophique, décrite par Kennedy, pourra donc être dissinguée de la forme temporaire huit ou dix jours après son apparition et cela par la seule exploration électro-musculaire.

Kennedy semble dire que la paralysie temporaire est de beaucoup la plus commune en Angleterre, et que la paralysie infantile,
qu'il nomme persistante, et que la paralysie infantile,
qu'il nomme persistante, et qui n'est autre que la paralysie avec
atrophie et dégénérescence, est de beaucoup plus rare. Nous ne
saurions accepter cette opinion en France, au moins pour Paris.
A l'hôpital des Enfants, oh il y a en moyenne 400 petits malades,
dont bon nombre sont presque constamment sujets à des accients gastriques, à ces diarrhées qui, selon Kennedy, favoriseraient l'apparition de la paralysie temporaire, on observe à peine
trois ou quatre affections de cette forme, tandis qu'il y a toujours
en traitement huit ou dix paralysies atrophiques graisseuses, et
qu'aux consultations de cet établissement, surtout à celles de
M. Bouvier, on en rencontre chaque semaine de nouveaux exemples.

La paralysie temporaire ne serait-elle qu'un degré plus léger de la paralysie atrophique? La durée éphémère de la première, la désespérante ténacité de la seconde, les lésions des tissus osseux et musculaire que celle-ci entraîne après elle, ne permetent guère de les considérere comme deux affections de nature analogue. La paralysie temporaire se rapprocherait plutôt des paralysies par action réflexe de M. Brown-Séquard, paralysies qui disparaissent promptement, quand leur cause occasion-nelle a cessé d'agir. La paralysie atrophique, au contraire, survit aux symptômes fébriles ou autres qui ont signalé son début, elle laisse longtemps ou toujours des marques de son existence sur les membres qu'elle a atteints, et, à l'autopsie, on peut constater qu'elle correspond à une l'ésion médullaire centrale.

B. Hémiplégie cérébrale. L'hémiplégie cérébrale de l'enfance est ou congénitale ou acquise. Dans le premier cas, son diagnostic d'avec la paralysie atrophique n'offre aucune difficulté, car cette dernière affection ne survient jamais qu'après la naissance. Mais, si l'hémiplégie cérébrale apparaît dans le premier âge de la vie, ordinairement à la suite d'une affection tuberculeuse du cerveau, plus rarement après une hémorrhagie méningée, on la reconnaîtra aux symptômes suivants : les accidents fébriles de début sont plus aigus et plus prolongés que dans la paralysie atrophique; les convulsions qui, dans cette dernière, ne se rencontrent qu'à titre de coïncidence et ont fait défaut dans plus des trois quarts de nos observations, sont constantes dans l'hémiplégie de forme cérébrale, l'ont souvent précédée de plusieurs semaines et ont persisté plusieurs années après qu'elle s'est manifestée; de plus, des contractures musculaires apparaissent dès le début ou à une époque assez rapprochée, tandis que dans la paralysie atrophique, où ces mêmes contractures ne sont que le résultat d'un manque d'équilibration entre les forces musculaires, elles se produisent à la longue, alors qu'il y a atrophie et dégénérescence d'une partie des muscles et retour de la fonction motrice dans leurs antagonistes. J'ajouterai que dans l'hémiplégie cérébrale incomplète, ou datant de loin, les mouvements volontaires ou d'autres excitations produisent des contractions réflexes et qu'il n'y a pas d'indépendance dans les mouvements . partiels ; ainsi, un enfant hémiplégique par cause cérébrale veutil porter la main à la tête, il n'y arrive qu'avec effort et indirectement, et, pendant ce mouvement, tous les muscles du membre. et surtout les fléchisseurs, sont agités de spasmes réflexes; l'enfant atrophié, au contraire, se servira dans le même but avec une habileté extrême du petit nombre de muscles qui lui restent. J'ajouterai que la forme hémiplégique est fort rare dans la pararalysie atrophique de l'enfance (nous ne l'avons observée qu'une fois sur 70 cas).

Mais, ici encore, la véritable pierre de touche pour distinguer les deux affections, c'est l'examen électro-musculaire; dans l'hémiplégie cérébrale, quelle que soit la diminution de volume des muscles du membre paralysé, l'excitabilité électrique se conserve toujours et on constate qu'elle est également développée dans le membre malade et le membre sain, ce qui est absolument le contraire de ce que nous observons dans la paralysie atrophique graisseuse.

C. Paralysie cérébrale généralisée. Tout ce que nous avons dit pour l'hémiplégie cérébrale peut s'appliquer à la paralysie cérébrale généralisée. Les contractures, les mouvements réflexes. l'intégrité de l'irritabilité électro-musculaire, se retrouvent dans les deux cas. De plus, chez un certain nombre de malades. l'affection se trouve pour ainsi dire écrite sur le crâne des enfants. ou il existe une hydrocéphalie notable ou quelque déformation de la boîte osseuse. Nous avons vu l'an passé, dans le service de M. Bouvier, un petit hydrocéphale dont la tête était énorme et dont tous les membres paralysés étaient si amaigris qu'on aurait cru, au premier examen, à la destruction de tous les muscles, et cependant, chez cet enfant, par l'exploration électro-pysiologique, on constatait l'existence et la contraction de chacun d'eux. bien qu'ils fussent réduits à une minceur extrême. L'autopsie est venue contrôler plus tard l'exactitude de cet examen en permettant de reconnaître la parfaite intégrité du tissu musculaire.

Nous ajouterons que les affections cérébrales de l'enfance entraînent le plus souvent des troubles de l'intelligence qui vont usqu'à l'imbécillité et que jamais, dans la paralysie atrophique de l'enfance, on n'a signalé la moindre altération intellectuelle,

D. Paraplégie traumatique. La paralysie de l'enfance à forme paraplégique pourrait être confondue avec la paraplégie de cause
traumatique, ou avec celle qui survient à la suite du mal de Pott.
La paraplégie traumatique, outre les accidents qui en marquent
le début et qui aident à la recomnaître, entraîne une perte complète de la sensibilité et du mouvement, et, dans le plus grand
nombre des cas, une paralysie de la vessie et du rectum; la paralysie atrophique, au contraîne, n'est accompagnée que d'une si légère diminition de la sensibilité cutanée, qu'elle échappe le
plus souvent, et si dans quelques cas rares il se montre en même
temps une paralysie vésicale, celleci n'est que temporaîne. La
paraplégie qui suit le mal de Pott est précédée ou accompagnée de diverses autres manifestations de cette maladie, la cachexie générale, le gonflement des épiphyses, les déformations osseuses, les douleurs rachialgiques, etc.; tandis que dans la paraplégie atrophique, la suppression du mouvement survient en pleine santé, au milleu d'un développement iusque-là parfait.

E. Atrophie musculaire progressive. L'atrophie musculaire progressive pourrait être prise pour une paralysie atrophique de l'enfance arrivée à sa période de dégénérescence, si on s'en tenait à la seule exploration électro-musculaire; en effet, dans les eux affections certains muscles atrophiés présentent une lésion commune, à savoir : une diminution très-notable, ou même la perte de la propriété de se contracter par le passage d'un courant d'induction, tandis que leurs voisins , qui semblent aussi amaigris , réagissent parfaitement par le même excitant et aussi sous l'influence de la volonté. C'est dans la marche différente des deux maladies que nous trouveron des éléments de diagnostic.

L'atrophie musculaire progressive ne survient qu'exceptionnellement dans l'enfance, c'est plutôt une maladie de l'âge adulte. Quand on la rencontre dans le jeune âge, on constate qu'il existe des antéedents héréditaires. L'observation suivante en offre un eurieux exemple.

OBS. XV. - M. X ...., fabricant de draps, vint consulter M. le Dr Duchenne pour lui-même et sa famille. Son grand-père est, dit-il, mort paralysé et extrêmement amaigri. Il est âgé de 64 ans, et père de sept enfants vivants, dont cinq sont bien constitués. Les deux autres (frère et sœur) ont commencé, vers l'âge de 5 ans, à présenter quelque chose de particulier dans la face; les lèvres sont devenues grosses, ont perdu leurs facultés contractiles et n'ont pu désormais retenir la salive; la face est devenue sans expression et immobile; à 42 ans, amaigrissement de l'épaule et du bras droit, qui a ensuite gagné l'autre côté; les avant-bras sont restés volumineux, et les mains exécutent tous leurs mouvements : actuellement les jambes sont amaigries et la marche est difficile; le fils a aujourd'hui 28 ans et la fille 38. Une des autres filles bien portantes, qui s'est mariée, est mère de six enfants, dont l'un, agé de 4 ans, a les lèvres à peu près immobiles. Chez le père, jusqu'à 48 ans, il n'y a eu aucun accident de ce genre, mais à cette époque les muscles suivants du bras droit et de l'épaule se sont atrophies, à savoir : le grand dentelé, le biceps, le long supinateur; le delto'ide, resté sain, contraste par son développement avec les muscles précédents ; affaiblissement des fléchisseurs de la cuisse sur le bassin et des releveurs du pied, surtout à droite.

Dans d'autres observations d'atrophie musculaire progressive chez l'enfant, nous avons constaté que la maladie était congénitale, qu'il y avait toujours atrophie de quelqu'un des muscles de la face, surtout de l'orbiculaire des lèvres, ce que nous n'avons jamais rencontré dans la paralysie atrophique graisseuse de l'enfance.

En dehors de leur siége, c'est surtout leur marche opposée qui différencie les deux affections. L'atrophie musculaire progressive commence par de la faiblesse limitée dans un muscle ou dans un mouvement; puis, à la longue, cette faiblesse devient de l'impuissance, et ce n'est que graduellement et après de nombreuses années, qu'il y a abolition plus ou moins complète des fonctions d'un ou de plusieurs membres; sa marche est constamment progressive, le système osseux ne prend pas part à l'atrophie. La paralysie atrophique de l'enfance au contraire débute d'emblée par la perte absolue des mouvements d'un ou de plusieurs membres; puis la paralysie se localise peu à peu, pour ne plus occuper, dans la grande majorité des cas, qu'un petit nombre des muscles primitivement atteints; elle s'accompagne toujours d'un retard dans le développement du squelette des membres malades; sa marche est rétrograde.

F. Paralysie hypertrophique. Cette singulière forme de paraysie, qui a été décrite pour la première fois par M. Duchenne (de Boulogne) dans son Traité d'électrisation localisée, et qu'il range parmi les paralysies de cause cérébrale, mériterait une étude spéciale; il en existe aujourd'hui une douzaine d'observations. J'en si moi-même rencontré quatre ou cinq cas; on en trouve un actuellement dans le service de M. le D'Roger. Le fait suivant fera mieux comprendre que toute description la physionomie sinqulière de cette maladie.

Ons. XVI. — Paralysis hypertrophique. — L....., ågé aujourd'hui de 8 ans, est né bien conformé, après un accouchement nature! il a eu dans sa première enfince plusieurs fièvres éruptives, entre autres une rougeole, sans accident spécial. Etant à la mamelle, il avait de la Propension à lienliene à gauche sa tête, dont le volume était un peu

exagéré. La santé générale était bonne, l'intelligence n'a 'pas été retardée et la parole est venue de bonne heure. Il a commencé à marcher à 17 mois, mais il fiaisit des chutes fréquentes et nes or levait que difficilement; s'il voulait ramasser un objet, pendant qu'il se rodressait, l'extension du trone sur les cuisses était lente et pénible. Dès l'âge de 4 ans, on remarqua que ses mollets étaient proportion-nellement troy développés, et il ne pouvait trouver de guétres à sa taille. Cette hypertrophie des gastrocnémiens a été en augmentant, tandis que les autres muscles des membres inférieurs se dévelopaient normalement. Les muscles des membres supérieurs ne grossissaient pas dans les mêmes proportions, et contrastaient, par leur amaigrissement et leur faiblesse, avec les membres pétviens. De bonne heure, pendant la station debout, il écartait instinctivement les lambes nour élargir la base de sustentiation.

Il fut amené, le 40 novembre 4862, dans le cabinet de M. Duchenne (de Boulogne) par M. le D' Hubert-Valleroux, et nous constatâmes alors l'état suivant : aux membres inférieurs, les gastrocnémiens font comme hernie à travers la peau ; les autres muscles ont leur volume habituel, sauf les sacro-spinaux, qui participent à ce même excès de nutrition. Les muscles hypertrophiés sont recouverts d'une peau fine, et, si l'on essave de les pincer, même pendant leur repos musculaire, on les trouve fermes, durs, comme pierreux; ils répondent normalement à l'excitation électrique. L'enfant exécute tous ses mouvements, mais ceux du tronc sur la cuisse, et vice versa, sont très-notablement affaiblis, au point que, penché en avant, il ne peut se relever qu'en s'aidant des mains, qu'il appuie successivement sur les jambes et les cuisses jusqu'à ce qu'il soit arrivé à la rectitude. Dans la station verticale, les pieds restent très-écartés l'un de l'autre : la colonne vertébrale décrit une courbe à concavité postérieure et présente une ensellure considérable; une ligne verticale, conduite à partir des premières apophyses épineuses dorsales, passe à 4 ou 5 centimètres en arrière du sacrum. Dès qu'il veut marcher, les gastrocnémiens entrent en contraction spasmodique, et il se produit un équin qui force l'enfant à marcher sur les pointes. Les membres supérieurs et la région scapulaire sont comparativement moins développés que le bassin et les membres inférieurs, les muscles v sont grêles et paraissent atrophiés; cependant une exploration physiologique et électrique attentive permet de reconnaître que tous existent : de plus, il n'y a pas de maladresse manuelle.

Le volume de la tête est normal; cependant les bosses temporales sont notablement saillantes, et élargissent ainsi le diamètre transversal du crâne. L'enfant jouit d'une intelligence précoce et manifeste une grande aptitude nour les mathématiques.

Cette affection a-t-elle quelque rapport avec la paralysie atro-

phique de l'enfance? Elle s'en éloigne manifestement par ce qui se passe du côté des membres inférieurs. L'aspect des membres supérieurs ferait supposer une paralysie atrophique, et cependant, dans ce cas, on retrouve vivant chacun des muscles des bras et des épaules. Nous devons ajouter que chez le petit malade que nous avons observé dans le service de M. le D' Roger, en même temps que l'hypertrophie des gastro cnémiens et des sacro-spinaux, on rencontre, par exception, des atrophies partielles dans le système musculaire des membres supérieurs. De tout cela, il résulte que l'étude de la paralysie hypertrophique n'est pas assez avancée aujourd'hui pour qu'on puisse lui assigner une place bien déterminée dans le cadre nosologique des paralysies infantiles.

G. Paralysie saturnine. Il semblerait que cette paralysie, qui reconnait pour origine la plus commune des causes professionnelles, ne doive pas se rencontrer chez les enfants. Mais les émanations plombiques ne sont pas la seule voie des empoisonnements saturnins, l'alimentation est trop souvent la source de 
l'intoxication; et si cette source a été méconnue, comme nous 
l'avons vu fréquemment chez l'adulte, il peut s'élever une certaine difficulté pour le diagnostic, car la lésion de contractilité
électro-musculaire, qui existe dans les deux affections, se ressemble. La localisation de la paralysie saturnine aux extenseurs
du poignet et des premières phalanges des doigts n'est pas constante, et la paralysie peut siéger autre part, comme le prouve
le fait suivent

Ons. XVIII. — Intorication saturnius par les eaux de cuisiue chex us asfant de 3 aus; paralysis d'abord générale, localiste aujourd'hui cu mambre inférieur gauche. — Georges Himmerh, de la Nouvelle-Orselhan, géd de 8 ans, bine constitué et de bonne santé avant sa maladie actuelle, a été empoisonné, au mois d'août 1862, par du plomb contenu dans de l'euu servant aux suages de la cuisine et conservée dans des réservoirs de ce métal. En même temps que lui, sa mère, deux domestiques, son plus jeune frère, âgé de 2 ans, présentèrent les mêmes symptômes de l'Intorication saturnine; coliques et constipation pendant plus de six semaines. Les deux enfants eurent en outre des convulsions, et le plus jeune succomba au bout de deux mois, avec une hémiplégie complète du côté droit. Celui qui nous est présentée ut de la fièvre, le se veux convulsées et des douleurs dans les

membres pendant un mois; il survint en outre une hémiplégie du côté gauche, partielle au bras, complôte au membre inférieur, et une paralysie de la vessie qui persista quinze jours. Au bout de deux mois, le mouvement revint complétement dans le membre supérieur, mais le membre inférieur resta en partie paralysé et se développa moins que celti du côté onosen.

Quand l'enfant nous est amené, au mois d'octobre 4683, le membre inférieur gauche est plus grêle et plus froid que le droit. Les mouvements de la cuisse sur le bassin s'exécutent, mais l'extension de la jambe sur la cuisse et la flexion du pied sur la jambe sont abolies, et le pied, dans l'attitude d'un équin au premier degré, peut dependant être mécaniquement fléchi sur la jambe au dolà de l'angle droit. On constate l'absonce complète de l'excitabilité électrique dans le musc le triceps crural, jambier antérieur et extenseur commun des ortelis. Il n'y a pas de différence dans la longueur des membres inférieurs.

L'équin est combattu par un appareil approprié, et on faradies les muscles paralysés une trentaine de fois durant trois mois, après lesquels l'enfant est obligé de partir pour Londres.

Ce traitement eut pour résultat le retour des mouvements d'extension de la jambe et de llexion du pied, qui restent cependant affaiblis. Mais la contractilité déscrique n'a pas repart dans la même proportion que le mouvement, et elle est à peino plus sensible qu'au début du traitement.

Si l'on avait manqué de renseignements sur les antécédents de ce jeune malade, il età été fort difficile de diagnostiquer une paralysis saturnine siégeant dans un point si inaccoutumé, survenant à un âge ordinairement à l'abri des influences plombiques; l'état de la contractilité électrique, jei presque abolie, aurait rendu ce diagnostic encore plus incertain. Dans un cas semblable à celui-ci, la connaissance des antécédents peut seule faire éviter une erreur.

H. Paralysie diphthéritique. La paralysie qui survient chez les enfants à la suite de la diphthérite est ordinairement précédée d'une angine spécifique, après laquelle il ne reste aucun doute sur le diagnostic, mais j'ai observé un cas où les manifestations diphthéritiques, plus obscures, auraient pu laisser place à quelque incertitude.

OBS. XIX. — Plaque diphthéritique à l'ombilio, paralysie générale pendant deux jours; aphonie, paralysie du pharynx et des muscles de la

respiration. Guérison por la farodisation. — Nº X..., agée de la mois, éstit prise de diarrhée de puis quelques jours, et portait une plaie ulcérée près de l'ombilic. L'enfant n'avait éproavé aucun des symptômes du croup, et cependant as plaie s'était recouverte de fausses membranes dent la nature n'était pas douteuse pour M. le D' Barthez, son médecin. A quelques jours de là, l'enfant fut prise d'une panhysis générale, qui dura à peine quarante-huit heures, et qui fut suivie d'une aphonie complète, avec difficulté extrême de la dégluttion et de la respiration. L'enfant, aussitôt qu'elle tetait, était prise de toux et de sufficcation, et du lait s'échappait dans les voies aériennes; la respiration diaphragmatique avait complétement cessé, et l'enfant ne respiratif plus que par les côtés. Chacun des muscles paralysés se contractait parfaiement sous l'action d'un courant trésfaible. L'excitation électrique, faite avec une extrême prudonce, ramona en huit jour la dégluttion et la respiration à leur état normai.

La présence des fausses membranes aurait pu ici échapper au médeciu, et la nature de la paralysie être facilement méconnue. Néamoins, l'examen électro-musculaire en suffi pour éloigner l'idée d'une paralysie atrophique de l'enfance; en effet la contractilité musculaire était demeuré intaete. J'observe en ce ment un petit garçon de 2 ans atteint, à la suite d'une angine couenneuse, d'une paralysie qui date d'un mois et demi, et a déjà produit des contractures. Malgré l'amaigrissement général, on ne rencontre dans aucun muscle l'aboltion de la contractilité électrique; en outre, il existe une altération considérable de la sensibilité de la peau, symptôme qui fait défaut dans la paralysie atrophique de l'enfance.

1. Luzation sous-acromiale congénitale. Une luxation de l'épaule, quise produit au moment de la naissance, à la suite derataines manœuvres obstétricales, et qui est restée inaperçue pendant les premiers mois de la vie, a été à plusieurs reprises confondue avec la paralysie atrophique de l'enfance, bornée à un des membres supérieurs.

Obs. XX. — Luxation sous-aeromiale congénitale; atrophie consécutive du deltidié et du biceps.—Mº Pauline N..., âgée de 10 mois, est adressée au mois de juillet 4863 à M. le D' Duchenne, comme atteinte de paralysie atrophique de l'enfance. Les mouvements du membre supérieur étaient génés depuis la naissance. Les parents racontent que l'accouchement a été laborieux, que, pour extraire l'enfant, il

avait fallu exercer des tractions longues et énergiques à l'aide d'un crochet introduit sous l'aisselle droite. Les divers mouvements des doigts, ceux de flexion et d'extension de la main sur l'avant-bras et de l'avant-bras sur les bras, s'exécutent, mais avec une certaine faiblesse. L'épaule droite était déformée et ses mouvements volontaires impossibles; sur la face postérieure du moignon de l'épaule, un peu au-dessous de l'angle inférieur de l'acromion, on remarquait une tumeur arrondie que la palpation faisait reconnaître pour la tête de l'humérus ; en avant, l'épaule présentait une dépression légère audessous de l'acromion, et on n'y retrouvait pas la tête de l'humérus dans sa position normale, comme du côté gauche; la tête humérale paraissait à cheval sur le bord postérieur de la cavité glénoïde. L'épaule était plus élevée que du côté opposé; le coude était porté un peu en avant et en dehors, et ne pouvait être rapproché du corps ; l'humérus était maintenu dans la rotation en dehors : l'avant-bras, un peu fléchi sur le bras, restait, ainsi que la main, dans l'attitude de la pronation. L'examen électro-musculaire de tous les muscles du membre et des différents moteurs de l'épaule permettait de constater uno entière contractilité électrique, excepté dans lo deltoïde, où on ne la retrouvait plus, et dans le biceps, où elle était affaiblio.

Nous avons pu recueillir, en 1862 et 1863, deux autres observations exactement semblables, chez deux enfants agés de 9 ans. M. Duchenne (de Boulogne) en relate quatre dans son Traité d'électrisation localisée (1). La seule attitude de l'épaule et du bras nous a permis dans ces cas de faire notre diagnostic avant tout interrogatoire. Chez les très-jeunes enfants, cette luxation se réduit parfaitement avec un bandage de corps approprié et les accidents de paralysie disparaissent bientôt, soit spontanément. soit après quelques excitations électriques. Mais plus tard elle devient irréductible, produit l'atrophie et la transformation d'un certain nombre de muscles par la compression longtemps continuée de quelques filets du plexus brachial et compromet à jamais les fonctions du membre. J'ai eu l'occasion d'observer chez un adulte, âgé de 42 ans, une luxation sous-acromiale droite semblable et qui paraît être, au rapport du malade, congénitale. Suivant son dire il serait venu au monde après un travail long et laborieux, dirigé par Antoine Dubois, Son bras droit aurait été à peu près paralysé pendant son enfance, et l'épaule un peu dé-

<sup>(1)</sup> Electrisation localisée, 2º édition, p. 348 et suiv.

formée. Les mouvements lui seraient revenus incomplétement dans ce membre, dont l'usage aurait toujours été difficile. Aujourd'hui il présente tous les caractères de la luxation que j'ai décrite plus haut 'et les troubles fonctionnels qui en sont la conséquence. Le bras droit est atrophié, moins long, les muscles moins développés qu'à gauche; la contractilité électrique, normale dans la plupart des muscles, a disparu dans le tiers postérieur du deltoïde. Il importe donc de distinguer de bonne heure cette luxation; ce à quoi on arrivera par la connaissance de la date de l'affection, des circonstances au milieu desquelles elle s'est produite, et surtout par l'attitude tout à fait particulière qu'elle donne au bras et au membre.

J. Paralysie traumatique d'un des membres supérieurs. Quelquefois, à la suite des tiraillements exercés sur un des membres supérieurs, pour soulever un enfant, il se produit une paralysie de ce membre qui peut être suivie d'atrophie. Le fait est rare cependant; car la lésion qui suit d'ordinaire cette violence est une luxation du radius sur le cubitus. J'ai cependant sous les yeux le fait suivant:

Ons. XXI. — Paralysis traumatique du braz droit; atrophic consécutive d'une partie des muscles de ce membre. — Dari (Auguste), âgé aujour-d'hui de 3 ans., est adressé à la clinique de M. Duchenne (de Boulogne), le 26 juin 1864, par M. Bouvier. A l'âge de 18 mois, étant sur les genoux de son père, il lui tirait la barbe; celui-ci, impatiente, le prit brusquement par le bras droit et le posa à terre. L'enfant cria aussité et continua toute la nuit à se plaindre et à témoigner de grandes douleurs dans le bras. Le lendemain, la main était enflée et le bras inerte. Les médecins, auxquels on le montra aussitét, ne constatèrent pas de luxation et ne prescrivirent aucun traitement croyant à une prompte guérison. Le bras resta douloureux pendant trois mois, et le plus léger mouvement qu'on lui imprimait, et même le simple contact, provoquaient des cris. Depuis ce moment, le bras s'est rapidement amaigrie ti n'a nas retrouvé ses mouvements.

Aujourd'hui, tout le système musculaire du membre est atrophié, sans que les os semblent participer à ce dépérissement; le squelette de la main et du bras reste aussi développé que du côté opposé. Les divers mouvements d'élévation de l'épaule sont abolis, la flexion de l'avant-bras sur lo bras est très-affaiblie, mais l'extension des mêmes parties existe; la main peut être étendue ou fléchie sur le poignet, mais les mouvements des dermières phâlanges sont impossibles; au repos, les premières phalanges sont dans une extension exagéréo sur le métacarpien, tandis que les dernières restent dans la flexion; tout mouvement d'opposition ou d'abduction du pouce est abolt. Par l'exploration électrique, on ne retrouve pas trace du deltode; l'excitabilité du hicrops, du long supinateur et du rabchila métrieur est notablement affaiblie; celle des interosseux et de tous les muscles de l'éminence thânar est absente. La santé éfarôale est excellente.

Il est impossible qu'une maladie ressemble plus que celleci à une paralysie atrophique parvenue à sa période de dégénérescence, et les commémoratifs du début peuvent seuls ici nous faire éviter une erreur. On remarquera cependant une différence de détail dans la marche: c'est que dans cette affection traumatique les os ne semblent pas avoir souffert dans leur développement, tandis que, à la suite d'une paralysie atrophique du membre supérieur datant de dix-huit mois, il existe entre le membre sain et le membre paralysé une notable différence dans la longueur et le volume des os. Nous ne connaissons pas assez d'observations de paralysées traumatiques dans le jeune âge pour assurer une ce fait soit constant.

### PRONOSTIC.

Je ne connais pas d'exemple de paralysie atrophique de l'enfance qui se soit terminée par la mort. Les symptômes fébriles du début ne sont jamais assez graves pour amener une terminaison fâcheuse; les accidents paralytiques qui y succèdent portent exclusivement sur les muscles des membres et plus rarement du tronc et n'entraînent jamais de troubles respiratoires, comme on en observe dans certaines paralysies traumatiques, où la moelle est lésée dans sa portion cervicale, et dans quelques cas de paralysie diphthéritique. Les très-rares autonsies pratiquées à une époque plus ou moins rapprochée du début de la maladie ont été faites sur des enfants qui avaient succombé à d'autres affections intercurrentes. Mais, si elle ne compromet jamais la vie des enfants, cette paralysie n'en est pas moins une affection grave, qui peut abolir les fonctions musculaires d'un ou de plusieurs membres, détruire certains muscles, atrophier les parties correspondantes du squelette et entraîner des déformations et des raccoureissements dans les membres atteints.

L'intensité des symptômes fébriles du début ou leur légèreté, leur durée plus ou moins éphémère ou leur absence, ne peut en aucune facon servir à établir le pronostic : nous rapportons dans le cours de ce travail des observations dans lesquelles la période fébrile est passée inaperçue, et où cependant les lésions de nutrition musculaire consécutive ont été profondes et étendues ; d'autres cas, au contraire, où, après des accidents de début plus graves en apparence, la lésion atrophique définitive s'est localisée dans un seul muscle et n'a pas amené d'altération notable des systèmes osseux et musculaire. J'en dirai autant de l'étendue de la paralysie primitive : une paralysie généralisée dans les quatre membres au début peut, après quelques mois, disparaître entièrement, sauf dans un muscle, et ne compromettre qu'un seul mouvement : tandis qu'une paralysie localisée lors de son origine à un seul membre ou à un seul groupe de muscles de ce membre, peut persister et atrophier à la longue toutes les parties primitivement atteintes , v compris les os, L'amaigrissement rapide des parties paralysées est l'indice que la lésion de nutrition est sérieuse et permet de présumer qu'elle sera lente à guérir, ou qu'elle ne guérira qu'incomplétement, ou même qu'elle demeurera incurable. Mais ce symptôme ne donne que des indications générales sur ce qui va se passer dans tout le membre amaigri; il ne suffit pas pour préjuger de l'état individuel de chaque muscle et de l'avenir qui lui est réservé. Il n'y a que la seule exploration électro-musculaire qui puisse remplir cette indication et nous renseigner exactement sur le degré de la lésion nerveuse de chacun des muscles en particulier.

M. le D' Duchenne (de Boulogne), dans son travail sur cette paralysie de l'enfance, a établi les deux propositions suivantes : 1º Les muscles paralysés perdent à des degrés variables leur contractififé et leur sensibilité électrique. La paralysie des mouvements volontaires persiste d'autant plus dans les muscles que ces propriétés musculaires (contractifité et sensibilité électrique) sont plus profondément lésées. 2º Ces mêmes propriétés reviennent progressivement dans les muscles parallélement avec la contraction volontaire. Les applications de ces deux propositions au pronostie sont différentes suivant que l'affection en est à la période de paralysie simple ou à sa période de dégénérescence.

L'examen de la contractilité électrique fait avant la fin du premier septénaire de la paralysie conduirait à des résultats erronés; car cette propriété musculaire ne disparaît pas en même temps que la motilité, elle ne se perd que peu à peu , dans un espace qui varie de dix à quinze jours. Toutefois, dans une exploration faite quatre ou cinq jours après le début, si on rencontre un ou plusieurs des muscles paralysés ne répondant déjà plus à l'excitant électrique, on est autorisé à affirmer que ces muscles sont profondément altérés dans leur nutrition et destinés à une transformation graisseuse probable; mais on doit se garder de déclarer sains ou légèrement atteints les muscles qui, à ce moment, conserveraient encore toute leur excitabilité électrique. Le médecin doit donc réserver son pronostic jusqu'à ce que la paralysie ait quinze jours de date au moins. C'est à cette époque qu'il convient de faire, avec le plus grand soin, l'exploration de chacun des muscles des parties paralysées. Si la paralysie siége dans un seul membre ou d'un seul côté, on prendra pour point de comparaison de l'excitabilité individuelle de chacun des muscles, les muscles correspondants du membre sain. On se servira d'un appareil d'induction dont on choisira de préférence le courant induit de deuxième ordre, qui irrite moins la sensibilité musculaire; on débutera par l'exploration d'un muscle du membre sain, et graduant l'appareil à un degré suffisant pour y produire des contractions et en employant des intermittences éloignées d'une seconde, car un courant rapide, outre qu'il est fort douloureux, aurait l'inconvénient de passer en partie dans les muscles voisins de celui que l'on veut explorer, et d'y déterminer des tractions complexes qui pouraient tromper l'observateur : on se servira d'excitateurs à éponges humides ou de disques métalliques recouverts de plusieurs peaux bien humectées. On essayera ensuite, en laissant l'appareil au même point de graduation, si le muscle correspondant du membre malade se contracte à un degré égal à celui du membre sain; si le courant est insuffisant pour produire ce résultat, on en augmentera la force jusqu'à ce qu'on ait obtenu des contractions ou qu'on se soit assuré qu'il n'existe plus trace de contractilité électrique; cet examen comparatif permettra d'apprécier la différence d'excitabilité individuelle qui existe entre chacun des muscles du côté sain et du côté malade et de conclure qu'un muscle est malade comme un. un second comme deux, un autre comme trois; que la motilité reviendra plus vite dans celui-ci que dans celui-là. La durée de la paralysie sera proportionnelle à la diminution de la contractilité électrique. S'il n'existe pas de différence entre l'excitabilité faradique d'un muscle paralysé et celle du muscle correspondant dans le membre sain, on peut affirmer que la motilité du muscle malade reparaîtra dans un temps très-court. Si l'excitabilité électrique a complétement disparu dans un muscle après quinze jours, ou même quelques mois de paralysie, il n'en faut pas conclure que ce muscle atrophié est déjà en voie de transformation graisseuse. L'absence de cette propriété musculaire à pareille époque, à la période de paralysie simple, période dont la durée approximative peut être évaluée de sept à dix mois et qui varie non-seulement pour chaque individu, mais même pour chaque muscle d'un membre malade, signifie que le muscle est profondément frappé dans sa nutrition et qu'il est sérieusement menacé de dégénérescence.

Mais, si la disparition de la contractilité électrique dépasse dix mois, si les muscles qui l'avaient perdue ne l'ont pas retrouvée en partie au moins, le pronostic devient plus grave : le muscle commence alors à s'altérer, la striation et la disposition de ses fibres nécessaires à l'exercice de ses fonctions disparaissent, et, quand il reste quelques faisceaux contractiles, ils sont tellement entourés de tissus fibreux ou graisseux, que leur contraction ne peut être appréciée. A la même époque de la maladie, on retrouve encore paralysés un certain nombre de muscles dont l'excitabilité était seulement diminuée; cette prolongation de la paralysie ne doit pas inquiéter sur l'avenir qui leur est réservé; elle indique seulement que leur nutrition a été très-altérée, et qu'ils ne peuvent reprendre leurs fonctions sans moyens thérapeutiques. Il est trèsimportant de hâter le retour de leur motilité, car leurs muscles antagonistes non paralysés, continuant à agir constamment et sans être contrebalancés, produiraient bientôt des contractures et une élongation continue des muscles malades tout à fait défavorable à la nutrition de ceux-ci.

L'examen électro-musculaire, qui jette tant de lumière sur le pronostic des muscles paralysés, ne peut malheureusement nous faire prévoir quel sera le degré d'atrophie du système osseux correspondant. La gravité du pronostic n'est pas en raison du plus ou moins

grand nombre de muscles malades, mais en raison de l'importance des mouvements que ces muscles sont destinés à exécuter. et des difformités qu'entraînera leur absence. Je prendrai pour exemple les moteurs du pied : l'absence de tous ces moteurs ne déformera pas sensiblement le pied, lui permettra de conserver sa forme à peu près normale, et de se poser à plat sur le sol; la marche n'en sera pas bien gênée; seulement le pied sera un peu plus petit et aura besoin d'être maintenu avec une chaussure à contreforts rigides; mais qu'un seul de ces moteurs du pied manque, le jambier extérieur, par exemple, la marche sera bientôt considérablement troublée, et si la jambe est abandonnée à elle-même, il se produira à la longue un valgus souvent compliqué d'un équin, et nous avons vu cette seule atrophie produire chez une malheureuse femme une déformation telle, qu'elle marchait sur la malléole externe, et que le pied s'était complétement enroulé en dehors de la jambe. De pareils faits indiquent combien est précieuse l'exploration électro-physiologique qui peut faire prévoir d'avance la déformation future, et permettra d'employer de bonne heure les moyens propres à la prévenir. La paralysie est aussi plus ou moins grave selon la partie affectée; la perte de l'extension de la jambe sur la cuisse sera beaucoup plus fâcheuse que celle du même mouvement du pied sur la jambe, et entraînera une claudication plus notable; celle des moteurs de la cuisse sur le bassin empêchera tout à fait la marche et la station.

Au membre supérieur, la perte du deltoïde abolira le mouvement d'élévation du bras en tous sens, celle des muscles de l'éminence thénar, tous les mouvements si délicats d'opposition du pouce, empéchera d'écrire, et donnerà à la main humaine l'attitude de celle du since.

#### ANATOMIE PATHOLOGIQUE.

Deux points doivent surtout ici attirer l'attention des observateurs : 4º l'état anatomique des muscles; 2º celui du système nerveux central et des nerfs se distribuant aux parties paralysées. Comme la mort n'est jamais une suite directe de la paralysie atrophique de l'enfance, les occasions sont rares d'en faire l'examen cadavérique; c'est donc sur des sujets qui ont succombé à d'autres affections, à une époque plus ou moins éloignée du début de la maladie et même dans l'âge adulte, qu'on a pu examiner l'état des systèmes musculaire et nerveux.

# A. État des muscles.

Lobstein est le premier qui a rapporté plusieurs cas de paralysies survenues dans l'enfance, chez lesquelles on rencontra un certain nombre de muscles convertis en tissu graisseux (1).

MM. Bouvier (2) et Broca (3) ont aussi relaté un certain nombre de pieds bots dans lesquels ils avaient rencontré cette transformation. M. le D' Duchenne (de Boulogne) a fait dessiner et colorier la jambe d'une fille de 12 ans, qui avait succombé dans le service de M. Blache en 1839, et qui offrait dans plusieurs de ses muscles un type de transformation graisseuse (4). Nous-même nous avons eu deux fois l'occasion de la constater.

M. Cornil a présenté à la Société de biologie, en 1863, une observation de cette dégénérescence recueillie dans le service de M. le D' Charoot à la Salpétrière (5). C'est le fait d'une femme de 49 ans qui, paralysée à l'âge de 2 ans, n'a marché qu'à 8, et portait une atrophie des muscles de la jambe et du pied, surtout à gauche; elle s'est fracturé deux fois le tibia de ce côté, et est venue mourir à la Salpétrière des suites d'une opération de cancer au sein. Voici, d'après M. Cornil, les détails de l'autopsie qui se rapportent aux altérations des muscles et du système nerveux.

« Les muscles de la jambe gauche et quelques-uns de la cuisse ont une coloration jaune comme graisseuse; ceux de la jambe droite, moins altérés, ont conservé leur forme et leur volume. Au microscope on voit les faisceaux musculaires encombrés de gouttelettes huileuses visibles à l'œil nu.

<sup>(1)</sup> Traité d'anatomie pathologique, t. IV, § 909.

 <sup>(2)</sup> Bulletin de l'Académie de médecine, t. III, p. 231; 1838.
 (3) Bulletins de la Société anatomique, 1849.

<sup>(4)</sup> Electrisation localisée, 2º édition, p. 286.

<sup>(5)</sup> Comptes rendus de la Société de biologie d'octobre 1863.

Après avoir lavé la préparation à l'alcool, on reconnait les éléments du sarcolemme et des vaisseaux normaux. Par la dissection, on obtient des tubes à deux contours, greles, allongés, lyalins, mesurant 0,403, qui se gonflent par l'acide acétique et sur lesquels se trouvent çà et là des noyaux allongés : ce sont les tubes du sarcolemme vides. En aucun point on n'aperçoit de striation; les grosses gouttelettes huileuses sont situées entre les tubes du sarcolemme.

« Les nerfs sciatiques sont petits, surtout le gauche; le sciatique poplité externe de ce côté est aussi très-atrophié. Ces nerfs sont jaunes, infiltrés de globules graisseux, et l'examen microscopique y montre, comme dans les muscles, une dégénération graisseuse de la substance médullaire des tubes nerveux aboutissant à l'atrophié de ces nerfs.

« La moelle épinière est petite, surtout aux régions dorsale et lombaire. Par la mensuration, l'épaisseur des cordons antérieurs, mesurée du bord antérieur de la moelle à la commissure blanche, est moindre que sur une moelle saine de 4/4 à 4/3. En examinant les coupes transversales de la moelle à un plus fort grossissement, on constate dans toute son étendue une altération anatomique caractérisée par la présence en quantité considérable de corpuscules amyloïdes. Ces corpuscules étaient principalement abondants dans les cornes antérieures de substance grise, principalement au niveau des vaisseaux et dans les cordons antérieurs. »!

L'altération graisseuse des muscles, si bien décrite par M. Cornil, n'arrive pas d'emblée, et ne succède pas immédiatement à l'atrophie du muscle. Gelui-ci passe par plusieurs états intermédiaires avant d'en arriver à cette lésion finale, et cela de la manière suivante:

4º Atrophie simple des muscles, diminution dans leur volume sans altération de striation;

2º Disparition des stries transversales, et plus tard des fibres longitudinales;

3º Production de granulations amorphes;

4º Transformation des granulations amorphes en vésicules adipeuses.

La première période (atrophie simple) dure environ de huit à dix mois; mais on ne peut rien dire de certain à cet égard, car on n'a pas eu encore l'occasion de faire d'autopsie à une distance aussi rapprochée du début. Elle est caractérisée par une diminution du volume du muscle, due probablement à la disparition du tissu cellulaire interfibrillaire, et au rapprochement des fibres musculaires. A ce moment, la circulaiton sanguine est moins active aux points paralysés, le calibre et peut-être le nombre des capillaires a diminué; il n'y a pas encore altération des éléments propres du muscle, et au microscope on en reconnaît la parfaite striation; seulement les fibres musculaires semblent en partie diminuées de volume, et quelques-unes sont trois et quatre fois plus mines un'à l'état normal.

Dans la deuxième période, les stries transversales sont moins apparentes, fréquemment interrompues, et on distingue mieux les fibres longitudinales qu'à l'état sain; le muscle palit et prend une apparence fibreuse, puis plus tard, les stries transversales disparaissent, et les fibres longitudinales cessent à leur tour d'être visibles.

La troisième période est caractérisée par la production de granulations amorphes qui remplissent les enveloppes fibreuses du muscle. C'est l'état dans lequel on trouve la fibre musculaire, quand on a l'occasion de l'examiner entre un et deux ans après le début de la paralysie, comme dans le fait suivant.

Ois. XXII .- Paraplègie avec atrophie datant d'un an ; pneumonie . Mort, autopsie. Granulations amorphes dans le sarcolemme. - A la salle Saint-Louis, nº 8 (service de M. Bouvier), est couché un jeuno garçon de 26 mois, atteint de pneumonie; il est chétif, peu développé et paralysé, depuis l'àgo de 4 an, complétement des deux membres inférieurs et partiellement des deux membres supérieurs. Cette paralysie était survenue à la suite d'une fièvre qui avait duré quinze jours environ. Les deux jambes étaient fléchies sur les cuisses, celles-ci sur le bassin, et les deux pieds dans l'attitude do l'équin. L'examen électro-musculaire fait constater des deux côtés une atrophie des muscles extenseurs de la jambe sur la cuisse et de ceux innervés par le nerf sciatique poplité externe. Les muscles des membres supérieurs sont également très-diminués de volume, mais répondont à l'excitation électrique, sauf le deltoïde gauche, dont les tiers postérieur et moyon ne répondent plus, tandis que le tiers antérieur se contracte. Huit jours après cet examen, l'enfant succombe à sa pneumonie, et on constate d'abord que partout où la contractilité électrique était absonte, le tissu musculaire a entièrement disparu. Il semble qu'il ne reste plus que les gaines du muscle, le tissu qui set conteun u'a pas l'apparence jaunâtre du tissu graisseux. Examiné au microscope, co tissu présente l'apparence de granulations amorphes contenues dans le sarcolemme. On n'y rencontre pas de globules graisseux.

Ces granulations amorphes, qui ont été rencontrées aussi par M. le D' H. Roger dans un autre cas de paralysie de l'enfance datant de deux ans, sont-elles ici la transformation finale du tissu musculaire? Je ne le crois pas, car dans toutes les autopsies faites a une époque plus éloignée du début, de quatre à douze années et plus, on a toujours rencontré la transformation graisseuse, comme dans l'observation de M. Cornil relatée plus haut. C'est, du reste, l'opinion de Virchow, qui considère « ces granulations fines comme une substance de la nature de la protéine, qui n'est pas susceptible de s'organiser à l'état de substance musculaire, mais qui se métamorphose en graisse » (1)

Enfin la quatrième période, qui n'arrive que plusieurs années après le début, est caractérisée par une transformation graisseme qui envahit non-seulement les fibres musculaires, mais encore tous les espaces intra-fibrillaires; les granulations amorphes ont alors entièrement disparu; la masse musculaire a une couleur jaune blanchâtre, ses cylindres ne contiennent plus que des granulations et des vésicules graisseuses. Cependant, au milieu de cette masse homogène, on découvre encore de petites lignes de l'épaisseur d'un fil, isolées, sans communication apparente avec d'autres semblables, longues de quelques millimètres à centimètre, présentant une coloration rose pâle. Placées sous le microscope, ces parties sont facilement reconnues pour du tissu musculaire qui a conservé sa striation et ses éléments anatomiques.

Telles sont les altérations de texture qu'on rencontre dans les muscles atrophiés, le même muscle pourra présenter dans divers points des faisceaux musculaires encore intacts ou des altérations différentes, de simples granulations à côté de globules déjà graisseux; car la transformation ne se fait pas dans tout un muscle

Électrisation localisée , 2º édition. Note communiquée par M. Wirchow, p. 515.

avec une égale intensité. Mais la lésion finale sera toujours la dégénérescence graisseuse.

# B. État du système nerveux.

La paralysie que nous étudions a été considérée, par un certain nombre d'auteurs, comme une paralysie essentielle. Mais cette opinion est aujourd'hui abandonnée, et M. Barthez, qui la professait encore dans son Traité des maladies de l'enfancé, s'est rallié à l'opinion qui admet une l'ésion de la moelle. Soutenue en France par M. Duchenne (de Boulogne), en Allemagne par M. Heine, cette manière de voir est aujourd'hui partagée par MM. Bouvier et Henry Rocer.

Il y a en effet analogie de symptômes, dans ce qui se passe du côté des muscles, entre la paralysie graisseuse de l'enfance et les altérations traumatiques de la moelle. Ainsi , dans les deux cas, au début il y a paralysie complète d'un ou de plusieurs membres, puis retour graduel des propriétés musculaires dans un certain nombre de muscles, enfin les muscles innervés par les points de la moelle qui ont été plus profondément lésés ne retrouvent pas le mouvement et subissent l'altération de nutrition caractérisée par l'atrophie d'abord et la transformation graisseuse ensuite. Dans les deux maladies, huit à dix jours après leur début, l'exploration électro-musculaire indique le degré de la lésion musculaire : les muscles qui ne sont pas altérés dans leur contractilité électrique reviennent promptement ; ceux où elle est diminuée d'autant moins vite que la diminution est plus marquée; ceux où elle est abolie jamais ou presque jamais. Ces considérations en faveur d'une lésion médullaire, longuement développées par M. Duchenne (de Boulogne), ont recu aujourd'hui l'appui de l'anatomie pathologique. L'altération médullaire est devenue certaine; mais les autopsies sont encore trop peu nombreuses pour qu'on puisse localiser exactement les points de la moelle qui sont atteints.

Dans un fait rapporté par M. le D' Henry Roger, et où la paralysie datait de deux ans, sans étre encore arrivée à la transformation graisseuse définitive, on a trouvé une lésion de la moelle dont les cordons antérieurs et latéraux étaient gris-roses et tranlucides. Au microscope, on v rencontrait les tubes netveux va-

riqueux réduits à un petit nombre et il v avait prédominance de tissu fibreux. Le petit malade de M. Bouvier, qui fait le sujet de l'observation 22, présentait les altérations suivantes dans le système nerveux : le cerveau , examiné minutieusement , était sain dans toutes ses parties et ne présentait aucune trace de congestion sanguine ancienne ou récente ; le cervelet et le bulbe étaient également sains et bien consistants ; les enveloppes avaient leur aspect normal, mais elles contenaient un peu de sérosité jaunatre ; celles de la moelle présentaient des adhérences et renfermaient aussi une petite quantité du même liquide qu'on peut évaluer à une cinquantaine de grammes. Une coupe de la moelle. pratiquée à la région cervicale au point d'émergence des filets qui constituent le plexus brachial, offrait une lésion des cordons antérieurs qui frappait aussitôt les yeux. Ces cordons étaient grisâtres, comme translucides; à l'examen microscopique, on y constatait une grande diminution dans le nombre des tubes nerveux et une prolifération abondante de tissu conjonctif, avec formation de quantité de corpuscules amyloïdes : cette même altération se rencontrait dans la portion la plus antérieure des cordons latéraux. Les tubes nerveux des points malades étaient en partie diminués de volume et présentaient des renflements : comparativement à une moelle saine, on pouvait évaluer à deux tiers la diminution de leur nombre. Les racines qui émanaient des points de la moelle malade n'offrent pas d'altération bien tranchée. Une lésion exactement semblable se rencontrait dans la région lombaire de la moelle et restait limitée dans les cordons antérieurs et la portion antérieure des cordons latéraux. Les nerfs qui animaient les muscles atrophiés ne sont pas sensiblement diminués de volume, et ne paraissent pas lésés dans leurs éléments histologiques.

Ainsi donc l'altération médullaire qui accompagne ici l'atrophie des muscles avec transformation graisseuse ou non est untrophie des tubes nerveux siégeant dans les cordons antérieurs ou latéraux, atrophie qui s'accompagne d'une augmentation du tissu conjonctif et de la production en nombre considérable de corpuscules amyloïdes. Cette atrophie des tubes nerveux n'est pas complète, un plus ou moins grand nombre y échappe et conserve ses propriétés. Les muscles, dont l'innervation dépend de

ces derniers, continuent à fonctionner, tandis que ceux dont les tubes nerveux centraux correspondants sont détruits, se paralysent d'abord, s'atrophient, puis perdent leur striation et subissent finalement la dégénérescence que nous avons décrite plus haut.

La lésion médullaire qui siége dans les cordons antérieurs et entraîne à sa suite la paralysie, est parfaitement d'accord avec les données de la physiologie ; elle explique aussi la diminution de température et de vascularisation et l'altération de nutrition qui y font suite. L'intégrité des cordons et des racines postérieures rend compte de la conservation de la sensibilité dans les parties atteintes.

M. Cornil a rencontré une altération graisseuse des nerfs sciatiques innervant les muscles malades, et il nous a été impossible de constater la même lésion. Il n'y a cependant pas désaccord entre ces deux faits: M. Cornil a examiné une atrophie datant de plus de quarante ans; nous n'avons eu l'occasion de faire d'autopsies que dans des cas beaucoup plus récents; il est probable que cette dégénérescence des nerfs est secondaire, ne se produit qu'à la longue et ne se manifeste qu'après une longue durée de l'atrophie. De nouvelles autopsies pourront seules nous permettre de juger la constance de cette dernière altération.

(La suite à un prochain numéro.)

# REVUE CRITIQUE.

CLIMATOLOGIE ET PATHOLOGIE DU MEXIQUE,

Par le D' A. LE ROY DE MÉRICOURT, professeur aux Écoles de médecine navale.

### (Bibliographic.)

- a. Le Mexique et l'Amérique tropicale, climats, hygiène et maladies, par le D' Journaner; Paris, 1864.
- b. Coïncidence de la fièvre jaune à la Vera-Cruz avec des fièvres intermittentes, par le D' Fuzier. Recueil de mêm. de mêd. chir. et de pharm. milit., n° 37; janvier 1863.
- c. L'Épidémie de fièvre jaune en 1862 à la Vera-Cruz, par le D' CROVILLEBOIS, mome recueil, n° 48; 1863.

- d. Des Maladies qui ont régné dans le corps expéditionnaire du Mexiqué, par le D' Poncet, même récueil, p° 38, 39; 1565.
- e. Des Fièvres intermittentes dans la vallée de Mexico, par le D' Liberhann. Même recueil, no 52; 1864.
- f. Du Typhus des hauts plateaux du Mexique, par le D' Coinder. Id., nº 53.
- g. Considérations sur le typhus de Mexico, par le D' Brault: Id., nº 51.
  h. De l'Acclimatement sur les altitudes du Mexique, par le D' Conder (Gazette
- n. Det Acctimatement sur les attitudes du Mexique, par le D'Connert Guzette hebdomadaire, décembre 1856 et jauvier 1864). i. De l'Acctimatement sur les attitudes du Mexique, lettre du D' Journaner
- (Gazette hebdomadaire, 12 février 1861.
- j. Études statistiques sur le Mexique, par M. Coindet (Gazette hebdomadaire, 1864; nºs 9, 11, 15, 17, 23, 27).
- k. Relation inédite de l'épidémie qui a régné à Tampico sur l'infanterie de marine, par M. Jaspard, chirurgien de 2º closse.

Un de traits caractéristiques des guerres de notre époque c'est de voir la science suivre les pas des armées, non-seulement dans le but de perfectionner les soins à donner aux combattants ou d'augmentor leurs moyens d'action, mais encore d'agrandir la somme de nos connaissances, et de faire profiter les peuples chez lesquels nous portrais les armes. des bienfaits du progrés.

L'illustre commission de l'expédition d'Égypte a été un des premiers que l'expédition d'Égypte a été un des premiers que Algérie, non-seulement les médecins, mais les officiers, les généraux eux-mémes, pendant que la poudre parlait encore, comme disent les Arabes, consacrer à l'étude scientifique des lieux qu'ils traversaient, les loisirs qui séparaient le combat de la veille de celui du lendemain. A peine le Mexique commence-t-il a être pacifié, qu'une commission scientifique est institutée par un décret impérial et va expoirére ce beau pays, si digne d'intérêt. Devaçant, en ce qui concerne les sciences médicales, la rédaction des programmes d'instructions, no confrères de l'armée, et particulièrement un ties principaux médecins du corps expéditionnaire, qu'on ne, saurait trop citer avec élôge, M. le D' Coindet, n'ont cessé de recueillir des documents importants.

Quelques mois avant le départ de nos troupes, M. la D' Jourdanet, qui a pratiqué près de vingt ans au Mexique, avait fait paraltre le résultat de ses observations sur cette contrée, dans un livre initiulé : des Altitudes de l'Amérique tropicale. Depuis, reprenants on œuve, dans un nouvel ourzage, qui a pour titre : le Mexique tropicale, M. Jourdanet a cherché non-seulement à faire connaître le Mexique étses climats variés, mais encore à étendre ses inductions théoriques à toule l'Amérique tropicale.

Au mement où la commission scientifique du Mexique va commencer ses travaux, nous avons pensé qu'il serait opportun de présenter un résume rapide des notions acquises sur la climatologie et la pathologie de ce pays, et surtout de signaler les points sur lesquels les opinions des observateurs sont divisées. Nous prendrons, comme base, la dernière publication de M. Jourdanet qui nous servira de cadre, et, chemin faisant, en appréciant les doctrines qu'il y professe, nous nous appuierons sur les travaux récents des médecins militaires.

Si nous hésitons à admettre, avec le D' S. Lorente (Historia antique del Perè), « qu'un jour viendra où l'on entreprendra le voyages up l'érou pour y trouver la santé, comme aujourd'hui on y va chercher la fortune, » nous avons encore bien plus de peine à croire, avec M. Jourdanet, que semblable prédiction s'accomplisse jamais à 1'égard de la Vera-Cruz et même de Mexico; que le Mexique enfin soit appelé, dans l'avonir, à servir de santiarium à notre vieille Europe.

Par suite de la constitution géologique toute spéciale de ce pays. on y rencontre, depuis le niveau de la mer jusqu'à une hauteur plus de 8,000 pieds, des lieux habités, dont les climats se succèdent comme par étages, les uns au-dessus des autres. Aussi, au Mexique, les divisions administratives et les parallèles de la ligne équinoxiale sont-elles d'une importance minime au point de vue de la pathologie et de l'hygiène. La division en trois zones horizontales, suivant les habitudes et l'expérience populaire du Mexique, a une tout autre valeur. Elles sont connues sous les noms de terres choudes, terves tempérées et terres froides.

La première correspond à la distance qui s'étend du niveau des mers à la hauteur de 1.000 mètres ; la seconde renferme les 1.000 mèters qui suivent; la troisième comprend les pays qui dépassent 2 kilomètres de hauteur. Un soulèvement grandiose forme le plateau central du Mexique. Cette élévation remarquable comprise dans le pays sous la dénomination d'Anahuac forme un spectacle unique sur le globe ; les montagnes de l'Europe ne nous offrent rien de comparable aux altitudes habitées de 2,000 à 2,500 mètres de cet immense plateau de la région intertropicale qui se soutient uniformément à cette hauteur pendant 200 lieues (Jourdanet). Aussi, est-ce sur cette partie du Mexique que doit particulièrement porter l'attention des physiologistes et des médecins qui sont appelés à juger des conséquences que peut avoir sur la santé et les maladies de l'homme qui habite ces hauteurs, la diminution considérable de pression atmosphérique. Pour M. Jourdanet, cette dernière condition est la clef de toute la pathologie des altitudes.

Une des premières conséquences de cette différence barométrique est que chaque volume donné d'air atmosphérique introduit, à chaque respiration, contient d'autant moins de molécules de ce fluide que le sujet qui les respire se trouve plus élevé au-dessus du niveau de la mer. En vertu de l'élasticité de l'air, qui tend toujours à prendre un volume plus grand, à mesure que la pression qui fui est superposée djimine, l'air dont les organes et les tiquidés qui constituent le corpis des animaux sont pénétrés doit également se mettre en équilibre avec la pression extérieure.

Mais faut-il admettre avec M. Jourdanet, que les matières gazeuses contenues dans les corps vivants ne peuvent, à mesure que nous nous élevons dans les airs, se mettre en équilibre avec l'atmosphère qu'en sortant en partie de nos tissus, et, que nécessairement l'habitation des lieux élevés diminue, d'une manière permanente, la somme des gaz qui circulent dans le corps de l'homme? Cette sortie des matières gazeuses ne peut, il nous semble, avoir lieu que si, brusquement, les organismes animaux sont soumis à une diminution très-considérable de pression comme, par exemple, sous le récipient d'une machine pneumatique. Pour les hommes qui émigrent du niveau de la mer vers le plateau de l'Anahuac, nous ne parlons pas, bien entendu, do ceux qui y naissent, l'ascension demande un assez long temps pour quo l'équilibre entre les gaz intérieurs et l'air ambiant s'établisse d'une manière insensible, la densité diminue intus et extra et voilà tout. Sans doute, il v a des limites à l'accroissement comme à la diminution du poids de la colonne atmosphérique que l'homme pout supporter sans compromettro la régularité de ses fonctions, mais gardons-nous d'exagérer les conséquences que peuvent entraîner les oscillations barométriques, au point de subordonner tous les autres éléments qui constituent un climat proprement dit. Plus d'une fois nous aurons occasion de faire ce reproche à M. Jourdanet, qui semble avoir écrit son livre les veux fixés sur le baromètre.

La pression atmosphérique de Mexico est de 0,385 millimètres ; il s'ensuit que le poids d'un litre d'oxygène s'y trouve réduit à 230 milligrammes, d'où une différence de 69 milligrammes par litre au préjudice de cette localité, relativement à la Vera-Cruz, par exemple. Il en résulterait que, dans cette capitale, on perdrait le bénéfice de 33 gr. d'oxygène par heure, ou 794 grammes par jour, si l'ampleur des inspirations et leur nombre ne venaient pas amener une compensation. M. Jourdanet est porté à regarder cette perte comme beaucoup plus considérable encore puisque d'une part, suivant lui, la raréfaction de l'air produisant l'apathie du système musculaire, le nombre des inspirations diminue, et que de l'autre, les couches inférieures de l'air étant considérablement dilatées au contact d'un sol brûlant, la raréfaction de l'oxygène est extrême, et l'on ne saurait réellement dire ce que l'on respire. Aucune mesure précise, aucun relevé ne vient, il est vrai, appuyer des allégations qui semblent plutôt le résultat d'impressions concues a priori que le fruit d'observations scientifiques. Néanmoins, partant de cette hypothèse de l'insuffisance de l'oxygénation du sang chez les habitants de l'Anahuac, M. Jourdanet en fait découler presque exclusivement toute la pathogénie des altitudes.

Ces assertions venant, comme l'a fait remarquer M. Michel Lévy,

d'un médecin qui s'appuie sur une longue expérience, méritaient de ixer l'attention de nos confrères de l'armée du Mexique; elles heurtent l'opinion admise jusqu'à présent que sous l'influence permanente d'une diminution de pression atmosphérique, la respiration s'accélère pour compenser, par le nombre des inspirations, la proportion moindre d'oxygène dans un même volume d'air. M. Léon Coindet s'est d'abord occupé de savoir si la respiration était réellement ralentic sur les altitudes.

Cliquents observations prises sur des sujets au repos, moitié Français, moitié indigènes, tous se trouvant dans les mêmes timites d'âge et d'immitté moitié, et en tenant compte de la taille, l'ont conduit aux conclusions très-différentes de celles de M. Jourdanet: « En admetant comme exact le calcul qui évalue à seize le nombre d'inspirations que fait un homme dans une minute, la raréfaction et la légieret de l'atmosphère sont jusqu'à un certain point compensées, à Mexico, par des inspirations profondes et par une respiration en général plus active que an inveau des mers, » M. Bertillon (t) reproche, il est vrai, à M. Coindet qui « a pris l'utile soin de mesure le thorax de 200 Français et 200 Espagnols, de n'en avoir pas fait autant pour 200 Indiens pur sang des hauteurs, et surtout de n'avoir pa prés plut-tôt que mesuré les hommes; la circonférence thoracique se proportionnant bien phis au poids qu'à la taille. »

D'après M. Coindet : « Chez les Mexicains proprement dits, de sang pur, et chez les étrangers habitant depuis longtemps les hauts plateaux, la circulation, comme chez l'Indien et le métis, est en relation presque exacte avec la respiration : : 4 : 4.

- «La température de leur corps est la même que chez ceux qui habitent au niveau des mers, parce que, s'ils ont une respiration et une circulation plus actives, ils u'en consomment pas plus d'oxygène, en raison de la composition de l'air, à l'altitude où ils se tiennent.
- α L'étranger qui arrive sur l'Anahuac subit peu à peu un acclimatement en vertu duquel ses appareils se mettent, au bout d'un temps donné, en rapport avec le milieu dans lequel il est appelé à vivre. »

Les expériences pour le dosage de l'acide carbonique conteuu dans l'air expiré, comme indicateur du degré d'énergie de l'hématose les Mexicains et les nouveaux venus, ont amené M. L. Coindet à conclure que sur l'Anahuac la moyenne d'acide carbonique expiré n'est pas moins élevée qu'au niveau des mers. Il est vrai que M. Dourdanet, s'appuyant sur les chiffres extrêmes du tableau fourni par notre confèrer de l'armée, persiste dans ses assertions (2). Nous nous permetrons de faire remarquer que, dans cette discussion, on ne s'ést pas

<sup>(1)</sup> Dictionnaire encyclopédique des sciences médicales, t. l, p. 200, stj. Acclimatement.

<sup>(2)</sup> Voy. Gaz. hebd., no 7, p. 103; 1864.

préoccupé d'une cause essentielle de variation dans la quantité d'acide carbonique exhalé, du mode d'alimentation, si différent chez le soldat français, le métis espagnol et l'Indién. Avec M. Pontet et M. Coindet, nous regardons comme exagérée l'importance que M. Jourdanet accorde à la raréfaction de l'air échauffé par le sol dans l'imperfection de l'acte respiratoire. Les cas d'asphyxie par une chaleur extrême se produisent tout aussi bien au niveau de la mer que sur les hauteurs; ils sont surtout dus à l'insolation qui congestionne les centres nerveux, et nullement au défaut d'oxygène. M. Jourdanet semble d'ailleurs oublier que l'atmosphère est un mélange d'azote et d'oxygène, dont les proportions forment le véritable pabulum vita, et n'est pas de l'oxygène pur. Ici, comme dans maints endroits, les explications physico-chimiques occupent une trop large place dans les doctrines pathogéniques de ce médecin. Prenant les explications qu'une imagination vive et ardente lui suggère pour des faits àcquis par l'observation, il en déduit des conclusions nécessairement hesardées. La diminution de l'oxygène dans le sang, l'état d'anoxyémie générale devient, pour lui, la cause de tous les maux. Là syncope, suite d'une saignée, n'est plus, pour M. Jourdanet, que la conséquence d'une soustraction brusque d'oxygène, due à la perte d'une certaine quantité de globules. Les globules ne sont plus que des petits corps semblables aux éponges de mousse de platine, servant à emmagasiner des gaz; d'hypothèse en hypothèse, il est arrivé à poser, comme fait acquis, indubitable (pour lui), qu'une ascension au delà de 2,000 métres équivant à une désoxygénation barométrique du sang, comme une saignée est une désoxygénation globulaire! Cependant, il est obligé de convenir qu'on s'habitue au mal des montagnes comme on s'habitue au mal de mer

Il ne nous paraît pas légitime de conclure des défaillances qui atteignent les voyageurs, au moment où ils viennent d'exécuter rapidement une ascension de 3 à 4,000 mètres, à l'affaiblissement fatal des fommes qui habitent ces altitudes et au dépérissement de leur race.

Constamment préoccupé de théories plus ou moins vagues sur l'hématose, M. Jourdanet admet que la présence de la vapeur d'eun, en quantité notable dans l'atmosphère, est une condition favorable pour mitiger les influences facheuses des régions élevées, en ce sens que la vapeur d'eun favorse l'expairation de l'acide carbonique et tendrait ainsi à rétablir la fonction pulmonaire. Suivant M. Poncet, à Orizaba, ol l'air est moins rarréfiq d'a Mexico, l'hygyomètre marque constamment, dans la saison des pluies, 90 à 95, et cependant, les indéceins militaires ont pu reconnaître combien cette époque de l'année était fâcheuse. A la fin de l'hivernage, au contraire, on a vu la santé générale de l'armée s'améliorer. Ces remarques, dit notre confrère, ne sont point particulières aux l'arnagis transplantés assez rapidement dans les régions élevées : parmi les soldats mexicains, on retrouve, même à un puls fort degré, les madaites de notre armée.

Tout en admettant que le temps, l'habitude, puissent modifier prefondément les fonctions de l'organisme lui-même de manière à corriger les influences peu favorables à la santé, M. Jourdanet croit pouvoir affirmer, sans cependant fournir aucun chiffre susceptible de faire partager sa conviction au lecteur, que les habitants des altitudes ne vivent ni aussi longtemps ni aussi bien que ceux du niveau des mers. A défaut de la statistique , qui , d'une manière générale, ne lui inspire que fort peu de sympathie, il aimo mieux s'en tenir à ce que l'observation d'ensemble et les croyances des gens sensés indiquent comme probable sur ce sujet. Nous nous permettrons de demander à M. Jourdanet sur quoi les cronances des gens sensés peuvent se baser, si ce n'est sur une sorte de statistique, quelque imparfaite qu'elle soit, M. L. Coindet s'est livré à des recherches numériques concernant la durée movenne de la vie à Mexico (1); elles démontreraient que les limites de l'existence (movenne générale, 29.46) ne sont pas déjà si bornées dans cette localité et que l'on a la chance d'y arriver à une vieillesse assez avancée: «En supposant même, dit notre confrère, la durée movenne de la vie encore moins considérable, qu'v aurait-il d'étonnant avec les détestables conditions dans lesquelles le péuple végète à Mexico? » L'énumération de toutes les causes de maladies qui y sévissent, sans recourir au baromètre, rend parfaitement compte d'une mortalité élevée, aussi bien sur l'Anabuac que dans tout autre lien situé an niveau des mers.

Dans un élan d'enthousiasme naturiste, M. Jourdanet accepté comme crouance « qu'une ligne verticale de 2,000 mètres de hauteur pourrait fournir tous les éléments d'une graduation hygiénique dans laquelle les divers tempéraments rencontroraient des correctifs aux écarts qui leur sont le plus naturels... » Les éruptions terribles dont les inégalités du sol sont le résultat auraient eu pour objet, de la part de la Providence, de rendre accessibles à l'homme les régions élevées de l'air, dont l'influence peut devenir bienfaisante pour des tempé= raments qui souffrent sur les niveaux inférieurs. Le Créateur, dans sa prévoyance infinie, a fourni à l'homme les avantages de la barômétrie médicale : malheureusement il a fallu attendre que M. Jourdanet les ait fait ressortir pour qu'il sache en profiter. Grace aux nomibreuses peregrinations que ce médecin physiologiste a accomplies dans le Mexique et qu'il décrit dans une prose poétique, il est recomm aniourd'hui qu'à 2.000 mètres on est à l'abri des émanations palustres et des maladies de la zone tropicale; mais il ne faut pas dépasser cette altitude, car au delà des dangers nouveaux se présentent, ce sont toutes les conséquences de la diminution de l'oxygène; En somme, l'homme, au Mexique, aurait donc à choisir entre les maladies tropicales du niveau des mers ou des localités peu élevées et l'anoxyémie de l'Anahuac! C'est ici le lieu d'examiner les motifs qui pourraient déterminer la préférence de l'Européen pour l'une ou l'autre de ces régions. Le blanc s'acclimate-t-il mieux sur le littoral que sur les grandes hauteurs ? La statistique serait évidemment seule capable de résoudre cette question. Malheureusement il n'y a guère de statisque possible dans un pays où il n'y a pas de dénombrement administratif régulier. D'après la movenne des derniers calculs, la nopulation du Mexique monterait à 8,200,000 environ, suivant M. Jourdanet, et à 8,604,000, suivant M. Coindet, en 4858. Cette différence assez sensible est encore autrement forte si l'on cherche à connaître la répartition des éléments suivant les races, M. Coindet admet, pour les Européens, le chiffre de 1,768,429, tandis que M. Jourdanet, trouvant que le chiffre chargé de représenter la race blanche dépasse évidemment la réalité, ne se gêne pas pour le réduire légèrement, mais sans donner les bases de son calcul : « On serait plus près de la vérité, je pense, dit-il, si l'on admettait 600,000 blancs, » Il est évident qu'avec de pareils écarts on ne peut que rester dans une réserve extrême en ce qui concerne les conclusions que l'on pourrait tirer d'une statistique aussi imparfaite.

Suivant M. Coindet, la population du Mexique serait en voie d'accroissement : il attribue aux causes suivantes les obstacles apportés à son augmentation dans des limites plus étendues : 1º la guerre de l'indépendance ; 2º les guerres civiles ; 3º différentes épidémies , dont trois de choléra ; 4º les incursions des barbares indiens dans les provinces frontières; 5° l'expulsion des Espagnols; 6° la difficulté des mariages : 7º le recrutement forcé de l'armée : 8º l'émigration , etc. Pour M. Jourdanet, la cause puissante qui, de tout temps, a mis obstacle aux progrès de la race blanche, c'est le climat lui-même, autant celui des hauteurs que celui des localités situées au niveau de la mer, dont la réputation mortifère est démesurément établie. Ce n'est pas sans étonnement qu'on lira dans le livre de ce médecin, au chapitre consacré à l'acclimatement des Européens sur la zone inférieure, des assertions telles que celles-ci : « Au Mexique , ce ne sont pas les altitudes qui sont le plus propres au développement complet de l'organisme et à l'exercice régulier des fonctions physiologiques : sur le littoral du golfe, à Vera-Cruz, à Campêche, à Merida d'Yucatan, sauf les atteintes de flèvre jaune, les étrangers jouissent d'une bonne santé et sont soumis à moins d'accidents que les créoles eux-mêmes, » Et cependant, M. Jourdanet est force de reconnaître que si sur le littoral du Mexique. dans les localités non palustres, le blanc venu d'Europe parvient à s'acclimater individuellement, l'acclimatement de sa race y est fort contestable. Cette distinction n'est nullement fondée : l'acclimatement dit individuel n'est, comme le remarque, avec raison, M. Bertillon (4),

<sup>(</sup>I) Ouvrage cité, p. 271.

qu un pseudo-acclimatement, la race ne peut se séparer de l'individu. La surprise du lecteur doit être plus grande encore quand il voit le même écrivain qui, tout à l'heure, reconnaissait que la Providence a tout répandu sur la terre pour le plus grand bien des êtres qui l'habient, affirmer qu'au doit de 2,000 mêtres l'Européen ne s'acclimate plus, même individuellement : le climat le ruine insensiblement. Quant à sa race, non-seulement elle ne jette pas de racines vivaces sur les lieux les plus élevés du plateau, mais il est encore vrai de dire qu'elle a flétri le type indien, originaire de ces contrées; ce beau paradis du plateau des Andes nous traite plus mal encore que les côtes si mal famées du golfe du Mexique... Sur les hauteurs, impuissats à nous soutenir nous-mêmes, nous a rempruntons aux naturels, par le croisement, qu'une vigueur éphémère, à la condition de diminuer d'autant les forces de la race qui nous l'a cédée. »

Aucun chiffre, aucun argument sérieux, ne vient à l'appui de semblables assertions, l'imagination, l'esprit de système, en font tous les frais.

Si nous consultons les Études statistiques de M. Coindet, précisément en ce qui concerne le district de Mexico, on trouve au contraire, d'après les documents d'une authenticité irréprochable (1) qu'il a recueillis, que, en supposant les conditions normales, l'accroissement de l'espèce pourrait être aussi considérable, si ce n'est plus, qu'en aucune contrée de l'Europe. Ce qui a trait au district de Mexico s'applique à tout le plateau de l'Anahuac, à toutes les régions qui se trouvent à peu près à la même altitude que Mexico.

Une zone cependant, aux yeux de M. Jourdanet, offrirait des garanties réclies contre les influences opposées, qui sont évidentes (pour lui), à la base et sur le plateau des Cordillières; ce serait celle des hauteurs modérées de 4,000 mètres à 1400 mètres. Mais, mailbeureusement, les émanations palustres à règenet encore, surjout en déhors des cités. En vertu de théories particulières à l'auteur et sur lesquelles nous reviendrons, dans les pays chauds, les villes sont, pour les étrangers, plus saines que les campagnes; sous et tropiques, les baues jurânds, les ombrages, nous tunt (1).... Il faut avouer que nous voilà bien en désaccord avec le psaume entonné en l'honneur de la nature.

Avant d'étudier les maladies dont l'homme peut être atteint sur les altitudes, jetons un coup d'œil sur la pathologie du golfe du Mexique. M. Jourdanet, qui aime passionnément les contrastes et les anti-

<sup>(1)</sup> Dans un travall intuité De la Statistique du Maxique dans ses rapports auve l'acchimatement des différentes races humaines qui l'Absiène, et dont la 1º partie a paru dans le numéro du 16 juillet derniec de la Gazette médicale, M. Jourdance Coutste la valeure des statistiques sur lequelles M. Coindet a cru pos-voir vapouyer, Il est évident que nous n'avons nullement qualité pour prendre un partid aus cette décession.

thèses, reconnaissant que la sécheresse et l'humidité du sol impriment des caractères originaux à la constitution pathologique des localités torrides, choisit pour types opposés les deux États de Yuetan et de Tabasco. En réalité, ces contrastes entre deux divisions de égorgaphie administrative, si petites et si vosines l'une de l'autre, résident beaucoup plus dans l'imagination de l'autreu et pour le luscoin de ses théories que dans l'observation. Dans le Vuetant, qui offre une succession de lieux secs et de terrains humides, mais dont les principaux centres d'habitations sont en dehors des émanations parlatres (?), il Taudrait placer, au premier rang des affections dominantes, la phthisie à marche aiguë; puis viendraient les entéries et la dysendrier.

Malgré la prétondue sécheresse, il faut bien avouer, cependant, qu'à certaines saisons, les flèvres de marias viennent dominer la pathologie entière. Il est vrai que, d'après M. Jourdanet, les flèvres pernicleiteses se permettriaon trament de franchir les murilles des villes et resteraient respectueusement reléguées sous les ombrages. «Nes dans la fange, les misames platidens aiment l'ombre et l'immbbilité sous les grands arbres, ils meurent au contact de l'air libre et à l'écht du erand lour. »

Intille de faire ressortir que cette pensée est tout aussi peu médicale que le style emprunté à l'idylle qui est émployé pour l'exprimer. La science se prête peu à ces oppositions d'idées et de mots à effet qui doivent être réservés pour des ouvrages du domaine de l'imagination pure.

L'Etat de Tabasco offrirait, au contraire, le type des climats chauds et humides. (Notons en passant qu'il n'y a pas plus de 200 kilomètres de Campèche à Tabasco.)

L'insalubrité de ce pays, éminemment marécageux, serait telle que les Indiens eux-mêmes l'auraient fui. On n'y rencontre que des faces livides, rayonnant tristement, la chloro-anémie et l'ictère (sic. p. 454). Naturellement les fièvres et la cachexie paludéenne v dominent, et. en vertu de la loi d'antagonisme morbide, la phthisie disparaît, où au moins à peu près. La pneumonie elle-même ne peut y être que fort rare, comme cela s'observe d'ailleurs pour les Européens, dans les pays de la zone tropicale situés sur le littoral. M. Jourdanet trouve facilement l'explication de cette rareté de la pheumonie. Les couches inférieures de l'air étant toujours saturées d'humidité, la sueur qui inonde le corps de l'homme ne s'évapore pas, on ne beut donc pas se refroidir ni avoir de sueurs rentrées (sic). « D'ailleurs le type inflammatoire franc est presque inconnu à Tabasco. Ce qui paraît le plus Atre une inflammation vive n'est communément qu'une névrose, une fièvre essentielle ou un empoisonnement minsmatique. » Nous craignons fort que la commission du Mexique ne trouve pas aussi facile de caractériser la physionomie des différents districts qu'il le semble, à

en juger par le livre de M. Jourdanet. Il est vrai que ce qui n'est qu'à, l'état de proposition émise avec réserve ot très-controversée devient bien vite, pour ce médecin, une vérité acquise, grâce à ses théories sur les miasmes, sur la respiration dans les pays chauds et sur les fonctions de la rate.

Pour M. Jourdanet, il est désormais démontré que le miasmo paludéen n'est missible que la nuit; il est convaince de cette vérité peu luminouse que « l'absence des regions directs de soleil lacories le dévelopment, dans l'atmosphère, de produits organiguse de fermentation, et que c'est au milieu des timbres de la nuit qu'il faut marcher à démontrer naturellement leur présence » (p. 163). Partant de ceute hypothèse, est ne s'arcêtant pas en si bon chemin, l'ozone et l'oxygène aidant, M. Jourdanet développe tout un système au moyen duquel il oxplique la périodicité des fèvres, l'antagonisme avec la pluthisie, et beaucoup d'autres chaese ancare.

Ce qu'il a dit de Yucatan et de Tabasco peut s'expliquer d'une manière générale, suivant lui, à toutes los terres chaudes.

Si nous nous sommes un peu appesanti sur les idées théoriques qui occupent malheureusement tant de place dans le livre de M. Jourdauet, c'est pour permettre au locteur d'apprécier la manière dontil procède, la valeur qu'il faut dès lors attacher à ses assertions sur l'influence des altitudes et sur la fâvre jaune.

Le Mexique est la terre classique de la fièvre jaune, comme le delta du Gange est le berceau du choléra ; jusqu'à présent, en dépit des investigateurs les plus persévérants, la cause essentielle du typhus amaril est encore à trouver. Il est plus sage d'avouer notre ignorance que de persister dans de fausses doctrines. On a renoncé généralement aujourd'hui à donner une origine communo à la fièvre jauno et aux fièvres palustres. Ce n'est pourtant pas une raison pour tomber dans un extrême opposé et admettre avec M. Jourdanet l'antagonisme du miasme paludéen et du miasmo amaril. Le premier serait essentiellement terrestre, et l'autre maritime, l'un est un produit nocturne, l'autre un produit diurne. Aussi les localités à fièvre jaune seraient d'autant plus funestes aux étrangers qu'elles seraient dovenus plus salubres pour les natifs, par suite du déboisement et du dessèchement des marais. Nous ne faisons qu'énoncer ces singuliers paradoxes sans nous y arrêter. Nous préférons faire ressortir les données pratiques qui découlent des observations récentos de nos confrères de l'armée et de la marine, MM, Crouillebois, Jaspard, entre autres, ont parfaitement mis en lumière la formation des foyers d'infection et leur puissance d'irradiation, l'un pour l'épidémie observée à la Vera-Gruz, l'autre pour celle qui a sévi à Tampico sur l'infanterie de marine, Tout en reconnaissant l'immunité relative dont jouissent les individus atteints une première fois de fièvre jaune, même légère, en temps d'épidémie, on n'est nullement autorisé à rogarder la fièvre jaune commo une maladie d'acclimatement, et encore moins à admettre, avec M. Jourdanet, la possibilité de préservation de la fièvre jaune par des maladies d'autre nature. « Il suffirait, suivant lui, pour vivre à la Yera-Cruz ou à la Havane, d'aller prendre, au préalable, une fièvre d'acclimatation dans quelques ports secondaires d'où le défaut d'étrangers exclut l'aliment épidémique. Cette fièvre, selon toute probabilité, sera légère; et vous serez. tout aussi bien préservés pour l'avenir que si vous eussiez essuvé à la Havane même nu vomit des plus graves, »

MM. Brault, Crouillebois, et particulièrement M. le médecin-major Pruier, ont parlaiment établi la coîncidence de la fière jaune à la Cruz avec des fièvres intermittentes; il ressort de cette notion une indication des plus importantes pour le traitement. Une fièvre pseudo-continue, semblable à celle qu'on observe à Bône, peut parfaitement en imposer et faire croire à la fièvre iaune.

Hâtons-nous d'arriver aux maladies dites des altitudes. Comme on s'v attend, pour M. Jourdanet, c'est l'anémie qui domine toute la nathologie de ces régions. « Le peuple qu'on observe, dit-il, au delà de 2,000 mètres est un peuple d'anémiques. » Mais ce n'est plus l'anémie comme nous l'entendons, celle que nous voyons au niveau des mers, c'est une anémie originale : l'auscultation des artères fournit rarement les bruits de souffle caractéristique, le sang contient les proportions normales de globules! C'est la diminution d'oxygène qui en fait tous les frais, c'est une maladie de nouvelle création qui nécessite une diminution nouvelle, c'est l'anoxuémie des altitudes. Les renseignements recueillis par M. Coindet ne viennent nullement à l'appui de cette vue de l'esprit. Si l'on rencontre, à Mexico, dans certaines classes de la population, beaucoup de sujets dont le sang est appauvri, ce n'est pas à la diminution de pression atmosphérique qu'il faut l'attribuer, mais bien aux causes qui, au niveau des mers, produisent le même effet, « Si parfois, dit notre laborieux confrère, l'anémie se développe dans les autres classes de la société mieux favorisées, ceci tient au genre de vie, aux coutumes, au défaut d'exercice, etc., qui résultent du climat, dont l'action est par conséquent indirecte, mais l'altitude n'a rien à faire dans tout cela, et ce n'est pas en ce sens qu'elle imprime, à la longue, des modifications » (4),

Les divergences entre ces deux observateurs étudiant la pathologie d'une même région sont encore plus accusées à l'occasion de la promoie qui est la phlegmasie la plus fréquente à Mexico. M. Coindet donne une explication rationnelle de la gravité qu'elle y acquiert: L'homme sur les hauteurs, dit-il, est obligé de compenser la raréfaction de l'atmosphère par une énergie et une activité plus grandes de la respiration; il a donc besoin, sans cesse, de l'intégrité et du libre exercice de ses facultés respiratoires. Si, par suite d'une cir-

constance quelconque, cette intégrité et ce libre exercice viennent à étre subitement troublés, comme il arrive à la suite d'une inflammation aiguê, alors l'équilibre ne peut plus s'établir, il se produit presque aussitôt des phénomènes d'asphyxie d'autant plus graves, que le cœur a agi avec plus d'intensité et sur une plus grande étendue, s' Sil'adynamie et l'état typhofde viennent, à Mexico, compliquer de préférence la pneumonie, c'est parce que la phlegmasie a pour siége le poumon. Cette affection est également fréquente chez les jeunes enfants, et la tendance asphyxique chez eux n'est pas moins prononcée que chez les adultes.

Un des traits caractéristiques de la pathologie des hauts plateaux, c'est le développement spontanó du typhus, même au milieu des conditions hygiéniques les plus favorables. Il faut qu'il y ait dans l'altitude, dans le climat, etc., une influence spéciale. Aux conditions climatologiques, dit M. Coindet (1), viennent s'ajouter, à Mexico, la malpropreté des rues, le défaut de curage des égouts, etc. Pour M. Brault (2). « le typhus est endémique dans la capitale du Mexique, comme la fièvre jaune est endémique à la Vera-Cruz : il est vrai de dire que chaque rue, chaque maison est un fover d'infection qui peut, à un moment donné, devenir un fover d'infection typhique, » Ce judicieux confrère ne comprend pas qu'on ait attribué le typhus à la raréfaction de l'air. et qu'on n'ait pas voulu voir dans la saleté sordide de la racc mexicaine, dans son oubli complet des règles de l'hygiène la plus simple, la véritable cause de cette endémie. M. Coindet préfère laisser les théories de côté et avouer son ignorance sur la cause essentielle du typhus sur le plateau de l'Anahuac. Il paraît qu'il v a existé de tout temps; tout porte à croire qu'une épidémie dévastatrice qui a été surtout meurtrière dans les années 4546, 4576 et 4736, et qui était désignée parmi les indigènes sous le nom de matlazahualt, n'était autre chose que le typhus, empruntant sa gravité à l'élément épidémique. Nous ne laisserons pas passer cette occasion de faire remarquer combien sont dans l'erreur les auteurs de géographie médicale qui ont voulu renfermer le typhus dans des limites géographiques étroites. Ainsi Mürhy prétend que c'est une affection spéciale à la zoue tempérée de l'hémisphère boréal, qu'elle n'a jamais dépassé au sud, l'isotherme de 18. R. Selon cet auteur, cette maladie miasmatique paraît faire défaut dans la zone torride et dans la zone tempérée de l'hémisphère sud. Nonseulement ce qui se passe sur l'Auahuac a complétement anéanti ces délimitations illusoires, mais l'épidémie du typhus qui a sévi sur le bataillon égyptien (3) à la mer, entre les Antilles et la Vera-Cruz,

<sup>(1)</sup> Recueil de mémoires, t. I, nº 53, p. 384.

<sup>(2)</sup> Même recueil, t. II, nº 51, p. 190,

<sup>(3)</sup> Extrait d'un rapport sur le service médical de Veta-Cruz pendant le mois de février 1893, par M. Fuzler, médecla-major de 1<sup>12</sup> classe. Recueil de médecine. de chiruroir et de pharmacie militaires. 1, IX, n° 40, p. 265.

prouve péremptoirement que cette affection est de tous les liéax et sévit sur toutes les races. Par l'encombrement, l'homme peut la faire se développer, à son gré, pour ainsi dire.

Un autre fait très-important semblerait ressortir de l'observation, c'est la rareté de la phthisie à 2,200 mètres d'élévation.

D'après M. Jourdanet, on ne rencontrerait sur l'Anahuac des tuberculeux, en petit nombre, que parmi les sujets peu favorisés de la fortune qui, passant les nuits dans des rez-de-chaussée, dorment sur le sol humide et se nourrissent d'une manière imparfaite; mais, dans les classes aisées, la rareté de la phthisie serait telle que, pendant deux années de séjour à Puebla et huit années à Mexico, ce praticien très-répandu ne se rappelle pas avoir été consulté par 12 phthisiques dans sa pratique qui s'adressait, il est vrai, surtout aux riches. Malheureusement, si nous consultons les documents authentiques rassemblés par M. Coindet pour les années 1857, 1859 et les six premiers mois de 4860, nous trouvons que sur une population de 200,000 àmes, la phthisie pulmonaire aurait donné lieu, en trente mois, à 2,586 décès. Les témolgnages de deux médecins des plus recommandables de Mexico ne viennent pas corroborer l'appréciation de M. Jourdanet qui nous paraît exagérée. En effet, suivant M. le professeur Jimenés, la phthisie pulmonaire entre pour 5 à 6 p. 0/0 dans la mortalité générale de cette ville. M. le D' Munoz admet aussi cette proportion, ce qui fait 50 à 60 sur 1,000, au lieu de 114 comme cela a lieu en France, Si on ne peut dire que cette affection soit d'une rarêté extrême, on ne peut s'empêcher cependant d'être frappé de ce chiffre relativement peu élevé. Il faut avouer qu'a priori, on ne devait point s'v attendre, et que s'il faut s'incliner devant les faits . l'explication de cette immunité dont jouiraient les altitudes ne nous paraît pas facile à fournir, Comment, même en se déclarant partisan des idées théoriques de M. Jourdanet, concevoir qu'un milieu dont l'atmesphère est si raréfié qu'il porte une atteinte profonde à l'hématose et entraîne l'anoxyémie, puisse prévenir le développement d'une maladie qui frappe habituellement les sujets d'une constitution appauvrie? Comment cette imperfection de l'hématose peut-elle être favorable à la guérison de la tuberculisation pulmonaire qui a pour effet de rendre une partie des poumons imperméables à l'air? Il n'est pas plus facile de s'en rendre compté en adoptant , comme nous sommes porté à le faire, les notions opposées fournies par M. L. Coindet, Si, pour compenser la diminution d'oxygène, la circulation et la respiration doivent s'activer au point que les affections du cœur et l'emphysème pulmonaire deviennent la conséquence fréquente du séjour sur les hauts plateaux, il est difficile de comprendre comment la phthisie pulmonaire n'est pas accélérée dans sa marche, comment les homontysies surtout ne prennent pas un caractère de gravité exceptionnel. Le raisonnement très-logique que fait notre distingué confrère pour expliquer la gravité de la pneumonie sur l'Anahuac doit s'appliquer a fortiori aux tubercules pulmonaires, qui sont un obstacle permanent au libre exercice de la respiration, les phénomènes d'une asphyxis lante doivent ne pas tarder à survenir.

M. Jourdanet attribue cette préservation heureuse à l'uniformité d'une douce températuro. D'une part, nous lui répondrons que cette condition favorable peut parfaitement se rencontrer au niveau des mers, et que c'est précisément le motif qui a fait tant vanter, de nos jours, le séjour des stations maritimes dans le traitement de la phthisio: de l'autre, nous lui ferons remarquer que cette uniformité qu'il invoque à cette occasion, il l'a niée lui-même quelques pages avant lorsqu'il parle do la fréquence de la pneumonie sur les altitudes, «La cause en est. dit-il . dans les refroidissements faciles et souvent subits , auxquels on fait d'autant moins d'attention , que la beauté habituelle du ciel et la douceur générale de la température avenglent aisément sur l'apparente bénignité de l'atmosphère,» Pour M. Jimenés, ce n'est pas l'altitude, mais lo climat lui-même avec son air pur, sa température uniforme, sauf des écarts seulement momentanés, qui a cette heureuse influence. M. Munoz pense que la sécheresse et la sécheresse seule de l'air, n'est nas étrangère à cet heureux résultat. A ces appréciations sur la valeur du climat (en dehors de l'influence de la diminution de pression), nous ne ferons que rapprocher ce que dit M. Coindet: « Nous vivons sous un de ces climats qui offrent l'aspect d'un printemps continuel ; la température movenne de la saison d'hiver v est, comme à Naples, de 45 à 46°, mais c'est en raison même de ces conditions météorologiques habituelles que nous sommes trèssensibles aux moindres abaissements de température, qui produisent en abondance des bronchiles, des pleurésies, des pneumonies, des angines, des rhumatismes, etc. » Nous nous demandons par quelle fayeur les poitrinaires peuvent trouver une amélioration au milieu de circonstances en apparence si défavorables. Comment enfin concilier les blenfaits tant vantés des stations maritimes, de l'air marin et los vertus des altitudes de 2.000 mêtres ? Nous ne pouvons nous appesantir davantage sur cette question, qui mériterait une longue argumentation, nous avons voulu faire remarquer combien elle est de nature à exercer toute la sagacité et la rigueur d'observation des membres de la commission scientifique du Mexique. Nous doutons fort qu'elle arrive à partager les idées de M. Jourdanet sur la diéte respiratoire et que Mexico devienne le rondez-vous des jeunes Européens prédisposés à la phthisie. C'est cotte même ville où le blanc venu d'Europe ne peut s'acclimater ni acclimater sa race, qui deviendrait le sanitarium du vieux monde! Sans doute, le climat de l'Anahuac neut ralentir la marche de la tuberculisation des habitants du littoral du golfe du Mexique, mais est-ce une raison pour y soumettre les phthisiques des climats tempérés de l'Europe?

Tous les observateurs sont d'accord pour reconnaître la fâcheuse influence des altitudes sur les affections du cœur par suite du surcroît d'activité des fonctions de cet organe sur les hauts plateaux. Remarquons, à cet égard, que M. Jourdanet lui-même conseille aux malades atteints de ces affections l'habitation des localités peu élevées ; n'estil donc pas obligé d'avouer, implicitement, que cette accélération de la circulation, en dépit de ses raisonnements physico-chimiques, doit coïncider avec celle de la respiration et devient, par suite, une condition défavorable dans toutes les maladies des organes respiratoires. Il proclame lui-même la fréquence des congestions chroniques à Mexico, et particulièrement de la congestion du col de l'utérus, il signale également les métrorrhagies graves qui viennent souvent la compliquer, en dehors même du travail des accouchements. Mais. comme toujours , il ne voit là qu'une conséquence de l'anoxyémie. C'est encore la diminution de pression barométrique qui est la cause des hépatites qui se terminent fréquemment par la formation d'abcès,

Nous nous sommes déjà étendu trop longuement sur les théories émises par l'auteur des Altitudes, pour nous permettre de faire ressortir tout ce qu'il v a d'étrange dans ses idées sur l'innocuité des paus à marais, sur l'influence du ravonnement nocturne vers les espaces planétaires. Nous rapprocherons seulement de ses assertions relatives à la rareté des flèvres intermittentes dans les environs de Mexico, à l'immunité paludéenne, en un mot, dont jouirait le plateau de l'Anahuac, le résultat, entièrement contradictoire, du travail de M. le D' Libermann (1) sur les fièvres de la vallée de Mexico, bien que ce confrère partage la plupart des théories de M. Jourdanet, en ce qui concerne l'influence de l'altitude sur cette quasi-immunité. M. Libermann a parfaitement établi que dans les villages situés sur les flancs des montagnes qui bornent le bassin de Mexico, les cas de fièvre quotidienne sont fort nombreux, que les Indiens sont presque tous pâles, cachectiques, les deux tiers des cas de maladies qu'ils présentent sont des flèvres intermittentes franches ou larvées. En huit jours, le tiers des soldats du poste de Flalpan en était atteint. Les récidives de fièvres contractées dans les terres chaudes ont été excessivement fréquentes. D'après cet observateur, les fièvres pernicieuses ne se rencontreraient jamais dans la ville de Mexico ; bien que souvent , cependant. les rémittentes y soient fort insidieuses.

La Frovidence qui, au dire de M. Jourdanel, a tout répandu sur la terre pour le plus grand bien des êtres qui l'habitent, en rendant les régions de l'air accessibles à l'homme, ne les a cependant pas dispensées des maladies pestilentielles; nous avons déjà vu que le cathe pathologique est assez riche sui l'Anahuac, si ce plateau est à l'abri

<sup>(1)</sup> Recueil de mémoires de médecine, de chirurgie et de pharmacie militaires, n° 52, p. 309; 18;4.

de la fièvre jaune, le typhus y fait un grand nombre de victimes , le choléra et la variole se jouent des altitudes. Enfin ce médecin naturiste enthousiaste qui admet que les catastrophes mêmes dont notre globe est le théâtre ont été produites dans un but conservateur, déclare qu'il n'y a pas de pays au monde qui ouvre un champ plus vaste et mieux fourni que Mexico aux études pathologiques sur le système nerveux. Accidents cérébraux graves ou fugaces, hystérie, épilepsie, névropathie protéiforme, maladie de la moelle épinière, éclampsie, alienation mentale, choree, etc., viennent assaillir cette population minée par l'anoxyémie des altitudes. Il faut avouer qu'elle paye cher l'immunité de la fièvre jaune et la quasi-immunité de la phthisie l Si nous ajoutons à cette énumération le cancer dont la fréquence et la rapidité d'évolution dépassent de beaucoup ce qu'on observe en Europe, l'éléphantiasis tuberculeux, la syphilis qui fait d'affreux rayages dans les classes pauvres; enfin, si nous faisons remarquer, avec M. Jourdanet et les médecins militaires, que sur les altitudes l'enfance est cruellement éprouvée par les méningites, les maladies aiguës de la poitrine, les fièvres éruptives, la scrofule, on ne pourra s'empêcher de reconnaître que ce beau paradis des plateaux des Andes a largement sa part des maux qui atteignent l'espèce humaine. Faut-il attribuer uniquement à la diminution de pression le caractère de gravité et la fréquence de certaines maladies? nous ne le pensons pas ; la commission scientifique d'exploration du Mexique, profitant des nombreuses notions deià acquises, saura certainement se préserver de toute tendance systématique; elle saura, en suivant le programme si sagement tracé par M. le baron Larrey, recueillir les faits et tenir compte de tous les éléments, elle s'arrêtera avec circonspection plutôt que de se laisser entraîner au désir dangereux de formuler des lois pathologiques. Si l'auteur des Altitudes de l'Amérique tropicale s'était borné à exposer le résultat de son expérience et n'avait pas eu la prétention de créer une nouvelle méthode curative, la thérapeutique barométrique, il eût beaucoup plus contribué à faire connaître le Mexique et n'eût pas inspiré une certaine défiance à l'égard des données exactes, fort nombreuses sans doute, que contient son œuvre.

# REVUE GÉNÉRALE.

#### PATHOLOGIE MÉDICO-CHIRURGICALE.

Grossesse extra-ntérine (Sur un cos de — commengante probale, traitée avec succès d'après une méthode nouvelle); par le professeur PARDADICHE, d'Héldielberg. — Une servante, agée de 27 ans, fut admise, le 27 février 1863, à la Clinique médicale d'Heidelberg. Elle avait de féglée à l'âge de 17 ans, et la fonction menstruelle s'était toujours accàmplie normalement depuis cette époque. En 1861, elle avait accouché d'un enfant bien développé et en bonne santé. Au mois de juin 1863, elle avait été traitée pour un cutarrhe aigu de l'estomac, à l'bôpital académique d'Heidelberg. On avait, à cette époque, pratiqué le toucher vaginal et constaté l'intégrité des organes pelviens.

Le 28 février 1863, octte femme commença à éprouver, sans cause connue, des douleurs dans le bas-ventre ayant leur maximum d'intensité dans le côté droit de l'bypogastre, où elles se localisèrent bientôt exclusivement. Elle avait eu ses règles le 19 février, la it durée de l'écoulement sanguin avait dépassé de quelques jours le terme habituel.

Au moment de son admission, on constatuit, par le palper abdeminal la présence dans le célé droit du bassin d'une tumeur du volume d'un œuf de poule, un peu mobile, ovalaire, dirigée tranversalement, très-douloureuse à une pression même légère. On retrouvait faciliement cette tumeur, par le toucher, au niveau du cul-de-sac droit du vagin, et il était très-facile d'en apprécier les divers caractères en provoquant à la fois le toucher vaginal et la applation hypogastrique. On reconnaissait ainsi qu'elle avait une surface lisse, une consistance assez grande; il n'était pas possible d'y constater une fluctuation évidente.

L'orifice du museau de tanche était un peu béant, le col lui-même un peu tuméfié et ramolli; l'utérus, dans les parties adjacentes à l'insertion vaginale, paraissait également un peu augmenté de volume.

Le mamelon gauche laissait suinter, quand on le pressait, quelques gouttelettes d'une sécrétion grisatre, lactescente. La malade affirmait cependant que ses seins ne s'étaient pas tuméliés, et les aréoles ne présentaient pas de pigmentation anormale, pas plus que la ligne blanche.

On fit quelques applications de sangsues sur le côté droit de l'hypo-

gastro sans obtenir de résultat favorable. Le 13 mars, la malade avait eu des vomissements bilieux : la langue était . comme les jours précédents, recouverte d'un enduit blanc, épais ; anorexie, soif assez vive ; l'abdomen n'était ni météorisé ni sensiblement tendu, et on n'y trouvait aucune trace d'une exsudation péritonéale. Il était facile de limiter la tumeur tant par la palpation abdominale que par le toucher vaginal. Sous le rapport de sa situation et de sa forme, elle ne s'était pas modifiée, mais elle s'étalt manifestement accrue et avait atteint les dimensions du poing environ. Le museau de tanche était encore plus tuméfié et plus ramolli que lors de l'entrée de la malade, et dirigé d'avant en arrière vers la face antérieure du sacrum. Le corps de l'utérus paraissait par conséquent être dévié en avant. Le segment inférieur de l'utérus, qui était en contact avec la paroi antérieure du vagin, était augmenté de volume : cette augmentation de volume novtait d'ailleurs sur l'utérus tout entier, ainsi que l'on s'en assura par le cathétérisme utérin. Les seins continuaient de fournir une sécrétion lactée peu abondante.

D'après ce qui vient d'être dit, il était évident qu'il s'agissait d'une tumeur à accroissement rapide, située dans le côté droit du bassin et avant pour siège les annexes utérines. Cette tumeur n'avait aucune connexion soit avec la vessie, soit avec le tube digestif; elle n'était pas formée par une péritonite enkystée : sa surface, uniforme et lisse. ses formes régulièrement ovalaires, sa sensibilité, devaient faire reiéter ce diagnostic. Ce n'était pas non plus une ovarite. Les ovarites aiguës sont fort rares en dehors de l'état puerpéral; une ovarite n'aurait pu donner lieu à une tumeur à accroissement si rapide qu'en passant à suppuration, et alors le pus aurait été évacué à peu près infailliblement dans une direction quelconque. L'accroissement rapide de la tumeur et la douleur dont elle était le siège suffisaient également pour exclure les diverses affections chroniques de l'utérus et de ses annexes, telles que l'hydropisie de la trompe, les kystes de l'ovaire: les tumeurs fibreuses , etc. La marche ultérieure démontra d'ailleurs encore plus clairement qu'il ne s'agissait d'aucune de ces affections.

On arrivait donc, par voie d'exclusion, à diagnostiquer une grossesse extra-utérine, et les divers'idétils de l'observation s'accordaient très-bien avec ce diagnostic. Le siège de la tumeur, sa forme et sa consistance,'idevaient faire penser, en outre, qu'il s'agissait d'une grossesse tubaire. Il est vrai que quelqueu-sua des signes habluels de la grossesse faissient défaut, tels que la pigmentation des arcoles mammaires et de la ligne bianche, la suppression de la fonction menstruelle. Mais on sait, d'une part, que de ces signes les deux premiers manquent souvent dans les premiers temps de la grossesse, et, d'un autre colé. J'on observe souvent la persistance de la menstruation et même des ménorrhagies dans les grossesses extra-utérines. Au reste, l'écoulement menstruel, qui devait reparaître au milieu du mois de mars, ne parut que le 8 avril, c'est-à-dire avec un retard de trois semaines.

Le retour incessant des douleurs devait faire craindre une rupture prochaine du kyste fordal, et il parissiait très-désirable d'interrompre le cours de la grossesse en tuant le fœtus. M. Friedreich, se décida à poursuivre ce résultat à l'aide d'injections de morphine, guidé en cela par l'action délètère que les substances narcotiques exercent sur les organismes incomplétement développés. Il se servit de la petite seriague de Pravax, habituellement employée pour les iujections hypodermiques, en employant un trois-quarts d'une longueur suffisante et légèrement courbé près de son extrémité libre. On pouvait du reste espérer, en agissant ainsi, que peut-être la ponction occasionnerait au fœtus une plaie mortelle.

La première ponction fut faite, par le vagin, le 18 mars, pendant qu'un aide répoluiti fortement la tumeur de haut en has à l'aide d'une pression exercée sur les parois abdominales. La ponction fut à peine douloureuse pour la malade, et le trois-quarts pendurs facilement, et sans éprouver de résistance notable dans la tumeur. La malade accusa seulement une sensation de malaise à la récion ébicastriune.

La quantité de morphine qui fut injectée était de 1/10 de grain, doss qui détermine habituellement, chez les femmes, des vomissements, des nausées, de la somnolence. Ces divers symptômes manquèrent complétement. Il riv y eut pas d'hémorrhagie, et le trois-quarts, retiré après lui avoir fait subir quelques mouvements de circumduction, ramena seulement un petit cailloi sanguin mélangé de collules arrondies assex volumineuses, en voie de dégénérescence graisseuse.

Les douleurs que la malade n'avait pas cessé d'éprouver jusqu'alors diminuèrent aussitôt après l'injection, et elles avaient complétement cessé dans la soirée.

Le 46, la tameur était presque complétement indolente, même à la pression. La langue était encore blanche, l'appétit nul. La température cutanée était moins élevée, le pouis moins fréquent. On fit une deuxième injection de 4/7 de grain de morphine, qui ne fut pas plus suivie de symphómes physiologiques que la première.

Le 48, la tumeur avait manifestement diminué de volume ; elle était encore sensible à une pression énergique seulement. Troisième injection, de 4/6 de grain, suivie d'un peu de somnolence. Langue plus nette, retour de l'appétit, encore un peu de sécrétion lacté par le mamelon gauche. La malade se sentait d'ailleurs beaucoup mieux.

Le 19, la tumeur n'était plus sensible du tout. Elle avait encore diminué de volume, et sa surface était devenue un peu bosselée. Ce dernier détail était facile à constater tant par la palpation abdominale que par le toucher vaginal. L'utérus avait repris sa direction normale, mais il était encore un peu augmenté de volume. Le pouls s'était singulièrement ralenti. Quatrième injection de 4/6 de grain de morphine. Le soir, un bain tiède.

Le 92, la tumeur était encore revenue sur elle-même, et sa surface était plus bosselée. Elle était d'ailleurs complétement indolente. La malade n'éprouvait plus aucune sensation pénible, elle était complétement sans fièvre; l'appétit et le sommeil étaient revenus.

Dans les premiers jours d'avril, la malade éprouva quelques douleurs dans la région épissartique et aux lombes. C'étaient les prodromes de l'écoulement menstruel qui apparut le 8 avril, sept semaines après la demière époque, et persista jaqué u. 31 avril. La malade se levait pendant plusieurs heures dans la journée, et sa santé générale ne laissait rien à désirer.

Le 46 avril il ne restait plus de la tumeur qu'un noyau dur, bosselé, du volume d'une noix. L'utérus, le museau de tanche, étaient revenus à l'état normal.

L'écoulement menstruel reparut le 46 mai sans occasionner la moindre incommodité et persista quatre jours. La malade quitta l'hôpital, le 20 mai, complétement guérie.

Les modifications rapides que la tumeur subit à la suite des injections s'accordent parfaitement, ainsi que le fait remarquer l'auteur, avec le diagnostic d'une grossesse extra-utérine, tandis qu'elle ne se comprendrait guère dans l'hypothèse des diverses affections entre lesquelles on pouvait hésiter dans les premiers temps de l'observation. (Archié fir antholoxische Austomée, LXXIX, n. 312: 4864.)

Tuncurs Intra-crânicunes, deux obstructions; par le professeur Reux. — La première observation de M. Rülle est relative à une tumeur située dans l'intervalle des pédoncules cérébraux. Un homme, âgé de 44 ans, est reçu à l'hôpital le 11 mai. Dopuis six mois, sans svoir éprouvé ni céphalulgie, ni vertiges, ni vomissements, ni troubles du sommeil, il s'apreput que ses extrémités du côté droit s'affaiblissient insensiblement, et cet affaiblissement avait fait des progrès incessants, sans s'accompagner d'ailleurs de secousses, d'élancements douloureux ou de fourmillements.

A ce symptome s'était jointe, depuis deux mois, une déviation de l'œil gauche, dont les mouvements n'avaient plus pu être exécutés comme à l'état normal, et la paupière supérieure gauche s'était abaissée au devant du globe oculaire.

L'intelligence n'avait d'ailleurs, au dire du malade, subi aucune atteinte; son sommeil n'avait pas été troublé, et il n'avait éprouvé aucun autre symptôme cérébral. Lors de son admission à l'hôpital, on constatu une paralysic médiocement prenencée de la face et des extrémités du côté d'ordi. La commissure fabiole était abaissée, l'occlusion de l'œil se faisait cependant sans d'ifficulté; la langue était déviée à droite, la luette à gauche; les extrémités du côté gauche avaient manifestement plus d'énergie musculaire que celles du côté droit. La sensibilité cutanée paraissait être intacte nariout.

L'oil gauche était dirigé en dehors, et le malade ne pouvait lui imprimer aucun mouvement; la pupille était dilatée et immobile, la paupière supérjeure fortement abaissée et également immobile dans cette attitude. Point de trouble de la sensibilité, de l'oute, de l'odorat, ni de la vue. On prescrivit un purgailf et de l'oldure de potassium.

Le 49 mars on remarqua un prolapsus commençant de la paupière supérieure d'oxie, et le malade éprouva de temps en temps, à partir du même jour, des douleurs dans l'extrémité supérieure droite. Le prolapsus de la paupière supérieure droite s'accentua davantage pendant le mois de juin, et l'eil droits e dévia en debors ; néammoins le malade put encore, pendant quelque temps, lui imprimer divers mouvements, quoique faiblement, mais la paralysie de l'ocolemoteur commun ne tarde à se prononcer davantage, quoique la pupille ne fett ma dilatée et régatt assex y vivement sous l'illusone de la lumière.

Le 27 et le 28 [uin, le malade eut des scoeusses légères dans le bras droit. En juillet, la paralysie des deux oculomoteurs communs était assez avancée pour qu'il fix impossible au malade de voir sans relever les paspières supérieures à l'aide des doigts. La pupille droite s'était diladé et était moins contractile.

Au reste les autres fonctions s'exécutaient normalement; l'appétit était bon, les selles régulières, la respiration naturelle, le pouls de fréquence normale, et la température cutanée n'était pas augmentée.

Après avoir éprouvé pendant trois jours des vertiges, de l'anorexie et un peu de fièvre, le malade fut pris, dans la soirée du 25 juillet, de convulsions dans le côté droit du corps, accompagnées d'une perte de coppaissance presque complète, et d'évacuations involontaires, sans ralentissement ni accédération du nouls.

Le 37,1e malade avait repris incomplètement connaissance; il éprouvait une lassitude très-grande. Cet affaiblissement fit des progrès rapides à partir du 30, le pouls s'accèléra et devint petit, des secousses convulsives apparurent dans les extrémités gauches, dont l'énergie musculaire avait sensiblement diminué. Les deux globes oculaires étaient fixes, immobiles, dans une déviation complète en dehors et les pupilles étaient tout à fait immobiles.

Le 1<sup>er</sup> août, le malade perdit de nouveau connaissance, la température cutanée s'éleva considérablement, le pouls se précipita, la respiration devint superficielle, et la mort survint le lendemain.

On constata à l'autopsie que les ventricules contenaient une assez

grande quantité de sérosité trouble, et que leurs parois étaient légorement ramolise dans quelques points; les méninges de la base présentaient, notamment le long de la scissure de Sytvius et entre la protubérance et le chiasma des nerfs optiques, une exsudation gris junatère médiocrement abondante. Après avoir enlevé les méninges, or reconnut que le pédoncule cérébral gauche était refoulé de dedans en debors et qu'il était occupé par une tumeur arrondie, à surface lisse, du volume d'une noix, s'étendant jusqu'aux tubercules quadrijumeaux, à la couche optique gauche et au pédoncule cérébral droit. Le ner foculo-moteur commun gauche était complétement perdu dans la tumeur; le même nerf du côté droit existait encore, mais il était fortement ramolli.

Le reste de l'encéphale ne présentait rien d'anormal; les muscles de l'ail gauche, à l'exception du droit interne, étaient le siège d'une dégénérescence graisseuse avancée. On trouva en outre quelques tu-bercules dans les sommest des poumons et dans les ganglions mésentériques. La tumeur du pédoncule cérébral était formée par du tissu connectif et des vaisseaux saneuis.

On se trouvait, en résumé, en présence d'une lésion produisant la paralysie des parties qu'elle intéressait, occupant d'abord le pédoncule odrébral gauche, compromettant ensuite, dans sa marche progressive, le nerf oculo-moteur commun du même côté, puis celui du côté opposé, et atteignant finalement le pédoncule crébral droit. On ne pouvait comprendre cette succession de symptômes qu'en admetant l'existence d'une tumeur située de telle façon qu'elle n'intéressait que les pédoncules cérébraux et les nerfs oculo-moteurs, en épargnant les autres parties de l'encéphale, c'est-à-dire siégeant dans l'espace compris entre les deux pédoncules cérébraux.

Quant aux symptômes ultimes, ils doivent évidemment être mis sur le compte de la méningite de la base du cerveau et des ventricules.

La secondo observation de M. Ribile est un exemple de tumeur siégeant dans la protubérance annulaire, à droite de la ligne médiane, et dans le trijumeau droit après son émergence de la protubérance. Le malade, âgé de 44 ans, éprouva, au printemps de l'année 1889, de diplopie, et des douleurs violentes siégeant dans l'occiput et à la nuque, et s'aggravant par les mouvements de la tête. Plus tard, il resentit des douleurs très-vires sur le trajet de diverses branches du trijumeau droit et notamment des névralgies sus et sous-orbitaires. Après que ces derniers symptômes eurent persisté pendant quelques semaines, on remarqua que la cornée droite perdait sa transparence dans plusieurs points; en même temps, la vision s'abolit et le globe coulaire droit s'affaissa. Puis la sensibilité se perdit dans le côté droit de la face et de la maqueuse buccale. d'où une gêne considérable de la mastication à droite,

Au mois de septembre, survint assez rapidement une paralysie du côté gauche du corps, face, tronc et extrémités, et le malade éprouva de temps en temps dans ces parties des secousses et des fourmillements. Une incontinence d'urine, survenue peu à peu, se joignit à ces symptòmes, la défécation devint difficile, et de temps en temps on observait des palpitations et une accélération des mouvements respiratives.

Le malade entra à l'hôpital, le 18 novembre, présentant les symptiones suivants : Point de troubles de l'intelligence, parole un peu saccadée. Le globe oculaire droit était affaissé, la cornée opaque, l'iris trouble, hombé en avant; la vision complétement abolie, la conjonctive insensible, les mouvements de l'œil de dedans en dehors très-affaiblis. Le obté droit de la face, dont les muscles se contractaient assex bien, était complétement insensible, de même que la maquesse buccale correspondante. Le côté gauche de la face était pendant, aquand le malade parlait, riait, pleurait, la face se déviait à droite. La langue était un peu déviée à gauche. Les mouvements de l'extrémité supérieure gauche était en beaucoup moins énergiques que ceux de l'extrémité droite; l'extrémité inférieure gauche était complétement naralysée et la sensibilité vétait sensiblement affaible.

En exerçant une pression sur la nuque, près de l'occiput, on provoquait une douleur modérée, et le malade éprovarti parfois des douleurs spontanées dans cette région. Lorsqu'on appliquait des substances amères sur la motité droite de la langue, le malade n'en percevait pas la saveur. L'oute était intacte; l'urine, alcaine, était évacuée involontairement; constipation opiniâtre; pouls petit, à 76; respiration régulière; une eschare assez considérable au sacrum. Rien d'anormal dans les autres organes.

Pendant le decursus ultérieur de l'affection, le maiade se plaignit réquemment de douleurs qu'il éprouvait dans le côté droit de la face. L'appétit se perdit, le sommeil fut souvent interrompu, et des douleurs violentes se firent sentir de temps en temps dans l'extrémité inférieure gauche. Le malade succomba dans un collapsus progressif, sans que son intelligence se fût troublée et sans qu'il eût présenté de convulsions.

L'autopsie montra à la base du crâne, à droite de la selle turcique, dans le point où le trijumeau traverse la dure-mère pour se readre au ganglion de Gasser, une tumeur mesurant 1 pouce en large et 3 lignes de hauteur, dans laquelle le trijumeau semblait se perdre complétement. Cette tumeur était très-consistante. d'aspect lardacé.

Deux autres tumeurs analogues à la première, jaunatres, consistantes, du volume d'un noyau de cerise, étaient situées dans les protabérances, à droite de la ligne médiane; l'une siégeait exactement au niveau de l'émergence du trijumeau, qui disparaissait entièrement dans a substance; le trijumeau gauche, par contre, était intact. Ces tumeurs pénétraient dans la substance de la protubérance à une profondeur de 6 lignes; la pulpe nerveuse dans laquelle elles étaient plongées n'était du reste nullement altérée. Les autres parties de l'encéphale étaient intactes.

Dans ce cas, il fallait admettre un travail morbide à développement lent, ayant débuté par le trijumeau droit, et envahissant ensuite la substance oérébrale du même côté, en produisant dans le côté gauche du corps une diminution de la sensibilité, la paralysie des muscles et des douleurs rapportées à la périphérie. L'abolition complès des fonctions du trijumeau devait faire penser que la lésion occupait ce ner après son émergence de la protubérance là où il est isolé, c'est-à-dire à proximité de la protubérance. La marche des symptômes permettait enfin de conclure qu'il s'agissait d'une tumour, et, dans ce cas comme dans le précédent, l'autopsie confirma d'une manière très-précise le diagnostic porté pendant la vie. (Greifacedier medicinische Betraque, 2 ter Band, Heft 1, 480and, Heft 2, 480and, Heft 3, 480an

Infection trichinale (De la bensius comme mogen de combattre "); par le professeur LEUCLAUT, de Giessen. — Les différentes expériences faites dans le but de trouver un moyen capable de combattre avec succès l'infection trichinale avaient jusqu'à ce jour complètement échoué. Tout récemment cependant M. le professeur Mosier a rapporté une expérience qui leiportait à penser que la benzine pouvait peut-être combier cette lacune. Cette expérience a été faite sur un pore âgé de 4 mois, chez lequel ou avait produit, depuis un mois, l'infection trichinale en lui faisant ingérer des trichines intestinales et de la viande infectée. On administra à ce pore la benzine à dose croissante en commençant par 2 grammes, et en l'élevant progressiment jusqu'à 32 grammes. Quand cette dernière dose eut été répétée plusieurs fois, l'animal succomba, quatre semaines après le dé-

A l'autopsie, on trouva ses muscles farcis de trichines, mais toutes avaient dans l'intérieur de leurs enveloppes un aspect trouble particulier et n'exécutaient aucun mouvement, même quand on élevait la température du verre porte-objet.

Dans le but de rechercher si elles étaient susceptibles de se développer, M. Mosler fit ingérer de fortes quantités de la viande du porc à un lapin. Celui-ci mourut au bout de hui lours déjà, et on ne trouva chez lui que des trichines intestinales en très-petit nombre; il fallait examiner au microscope de grandes quantités de mucus intestinal pour renconter un soul de ses parasites.

L'expérience de M. Mosier s'arrête là, mais, par un heureux hasard, elle fut continuée sur une grande échelle par l'intermédiaire de M. Leuckart; ce savant professeur n'avait attaché qu'une médiocre importance à l'expérience de M. Mosier, il ne comptait guère qu'elle aboutirait, et comme plusieurs de ses collègues l'avaient prié de leur envoyer de la viande trichinifère, il leur en expédia une provision prise sur le porc traité par la benzine. Or voici quels furent les résultats obtenus à l'aide de cette viande:

Le professeur Claus, de Marbourg, s'en servit pour alimenter quatre lapins ; chez tous, l'expérience échoua complétement.

Le D' Weismann opéra sur cinq lapins. Deux de ces animaux moururent avant la fin de la première semaine. Les trois autres tombernt malades, mais ils survécurent à l'expérience pendant plusieurs semaines. On les tua finalement. Chez deux d'entre eux, il fut impossible de trouver une seule trichine; chez le troisième, on en rencontra une seule après des recherches longtemps prolongées. Elle paraissait du reste être de date récente et provenait probablement de la viande qui avait servi à l'expérience.

Le D' Martiny ne fut pas plus heureux. M. Leuckart examina luimême un des lapins mis en expérience par ce confrère, et il lui fut impossible de trouver une seule trichine.

Îl n'est pas admissible que ce ne soit là qu'un effet du hasard, et, on présence de résultats si invariables des expériences faites dans les conditions ordinaires de l'infection trichinale, on est en droit de conclure que chez lo porc dont il s'agit, la benzine avait tué l'énorme majorité des trichines. L'odeur de la viande de cet animal prouvait suffisamment qu'elle avait été profondément imprégnée par la benzine, et les accidents notés chez les lapins de M. Weismann doivent être mis sur le compte de la benzine contenue dans cotte viande, et non sur celui de l'infection trichinale, qui n'eut pas lieu.

L'importance de ces faits saule aux yeux. M. Leuckart fait du reate remarquer avec beaucoup de raison qu'ils ne sont nullement suffisants pour prouver sans plus ample informé que la benzine pourra être utilement employée pour combattre l'infection trichinale de l'homme. Le porc qui a servi à l'expérience de M. Mosler est en effet mort empoisonné par la benzine, et il est impossible de savoir quelle dosse du médicament il a fallu pour tuer les trichines. Quoi qu'il en soit, il résulte encore des expériences de M. Mosler que la benzine tue su-rement, à dose relativement plus élevée, les trichines dans le tube digestif.

Une autre expérience faite par M. Mosler à peu près dans les mêmes conditions que la précédente, sur deux lapins, a eu pour résultat de produire une infection trichinale très-évidente; il était cependant manifeste que le nombre des trichines qui s'étaient développées chez eux était beaucoup moins grand que cela ne se voit ordinairement. Cette expérience, que nous ne citons que pour mémoire, n'a du reste pas une grande portée (on s'était sorvi d'une benzine do mauvisse qualité, ce qui change évidenment los conditions. (Archiv für pathologie che antonies, t. XXIX, liv. 3 et 4, 1864.)

Opération césarienne (Résumé de 13 nos d'); par le D' Winc-Len, de Gummersbach. — Les 45 observations dont il s'agit comprennent 13 opérations césariennes faites par M. Winckler lui-même et 2 auxquelles il a seulement assisté comme aide. 9 de ces opérations ont dés faites sur des femmes atientes d'une déformation ostéomalacique du bassin; les 8 autres avaient le bassin rétréci par suite de rachitisme.

Chacun de ces groupes contient deux cas de laparotomie faite à la suite d'une rupure de l'utferns, suivie du passage de l'enfaint dans lo péritoine. Les 18 opérations ontété faites sur 12 femmes; l'une d'elles, atteine d'osièomalacie, a subi deux fois l'opération césarienne; sur une autre, rachitique, on a fait une fois l'opération césarienne et deux fois la lanarotomie.

7 fois M. Winckler a obtenu la guérison de la mère, et 8 fois il a sauvé l'enfant. 4 fois, l'Issue a été heureuse à la fois pour la mère et pour l'enfant, 4 fois, l'enfant seul a été sauvé; 3 fois, à la suite de la laparotomie, la mère a guéri, l'enfant étant venu mort; dans trois cas enfin, dont un de laparotomie, l'issue a été funeste à la fois pour la mère et l'enfant.

L'une des femmes ostdomalaciques chez lesquelles M. Winckler a dd faire la laprotomie à la suite d'une rupture de l'utérus vivait encore quinze ans après l'opération. L'ostéomalacie, chez elle, avait continué à marcher pendant ce temps sous forme d'exacerbations irrégulières. Cette femme mesurait à peine 3 pieds 8 pouces de taille verticale. Les côtes arrivation au contact des os liiaques dont la crête était repliée d'avant en arrière; les pubis étaient tellement rapprochés qu'il fut impossible à M. Winckler de passer une sonde dans le canal de l'urelture; enfin le bassin tout entier était tellement rétréci, que les évacuations avirase ne dispint notablement rétréci, que

M. Winckler conclut des faits qu'il a observés que, dans les cas de déformation ostéomalacique, le vagin est bien plus exposé à se déchirer que l'utérus. Celui-ci est le plus souvent vigoureusement développé, à parois épaisses et résistantes; le vagin au contraire se trouve habituellement aminci par des accouchements antécédents; il subit une distension considérable pendant le travail et n'est pas soutenu suffisamment par les parois pelviennes. Dans les deux cas observés par l'auteur, la rupture occupait la paroi postérieure du vagin, qui est la plus distendue quand le bassin est rétréci et que le bas-ventre vient empiéter considérablement en avant de la symphyse publenne.

Un des cas les plus curieux est celui de cette femme rachitique chez, alquelle une première opération césarienne donna un succes complet (mère et enfant), et qui survécut ensuite à deux laparotomies faites à la suite d'une ruptare de l'utérus. Celle-ci s'étali faite un iveau de la cicatrice laissée par l'opération césarienne, et los deux fois l'œuf tout entire avait possé dans la cavité péritonéale.

Toutes les opérées de M. Winckler appartenaient aux classes les plus nécessiteuses de la société, et setrouvaient à tous égards dans les conditions en apparence les plus géfavorables. L'opérateur avait à parcourir des distances considérables pour leur porter assistance; il lui tait presque impossible de choisir le moment le plus opportun de l'opération et de s'entourer d'aides intelligents. Grace à ces circonstances défavorables, il arriva quatre fois que l'enfant, qui aurait pu être sauvé autrement, était mort au moment de l'opération. On comprend d'ailleurs facilement que les mêmes conditions ont dû compromettre plus d'une fois les résultats du traitement consécutif.

Les résultats ont été plus défavorables pour la mère dans les cas d'ostéomalacie (6 mortis sur 9), que dans ceux des bassins rachitiques (2 sur 6). La raison de cette différence est, suivant l'autour, dans la persistance de l'ostéomalacie après l'opération, tandis que chez les rachitiques le travail morbide est depuis longtemps éteint et la santé eforêrale le plus souvent excellente au moment de l'accouchement.

M. Winckler fait de préférence l'opération césarienne vers la fin de la période de dilatation, au moment de la rupturo de la poche des eaux, qu'il conserve intacte autant que possible; on facilite en effet beaucoup, en agissant ainsi, l'extraction du festus. On a objecté à cette façon d'agir qu'elle expose facilement la femme à l'écoulement des eaux de l'amnios dans le périloine et aux suites fâcheusesse de cet accident; mais cet accident, dont on a d'ailleurs exagéré les dangers, n'arrive pressue iamais.

En faisant l'opération césarienne au moment dont il s'agit, l'utérus n'est pas encore épuisé par des contractions infructueuses; il lui reste assez de force contractile pour expulser le délivre et pour revenir sur l'airméne à la suite de l'opération, et ses contractions se font beaucoup plus rapidement que dans l'état de contraction tonique qui succède assez souvent à un travail infructueux. Il est évident enfin qu'en agissant à ce moment, on donne à l'enfant les chances les plus fravorables.

L'opération césarienne a d'ailleurs d'autant plus de chances de succès qu'elle n'a pas été précédée d'autres manœuvres obstétricales. Les opérées de M. Winckler se trouvaient toutes dans ce cas, le diagnostic n'ayant été douteux dans aucun cas. Chez toutes, l'opération a déf faite dans le sommeil chloroformique. Quant à l'incision des parois abdominales, elle a toujours été faite au niveau de la ligne blanche.

Dans le but d'empécher le prolapsus des intestins, M. Winckler recommande de faire sorrer fortement par un aide l'angle supérieur de l'incision de l'utérus dans l'angle correspondant de l'incision des parois abdominales, et il agit de même pour l'angle infériour après avoir complété l'incision. Il recommande spécialement d'inciser l'ufèrus exactement au niveau de su paroi antérieure et le long de la ligne médiane et de n'intéresser ni le fond, ni le segmentinférieur ; dans ces deux points, en effet, la plaie reste volontiers béante.

Dans plusieurs cas l'incision arrivait droit sur le placenta, que l'auteur a toujours détaché immédiatement, sauf à terminer ensuite l'opération le plus rapidement possible. Dans les conditions ordinaires, M. Winckler opère la délivrance aussitôt après l'extraction de l'enfant

Pour remédier aux hémorrhagies consécutives à la délivrance, les moyens sur lesquels on peut compter le plus sêtrement sont, d'une part, la compression directe de l'utérus; de l'autre, les excitations diverses portées sur cet organe dans le but de solliciter les contractions. Aussi M. Winckler ne proédéc-il à la réunion de l'incision extérieure qu'après s'être assuré que l'utérus s'est fermement contacté, et qu'il in emanifeste aucune tendance à l'inertie secondaire.

Lorsque les effets hypnotiques du chloroforme se sont dissipés, M. Winckler administre immédiatement une forte dose de teinture d'opium, et il prévient ainsi les efforts de vomissement si fréquents après la chloroformisation.

Quand tout écoulement sanguin est tari, M. Winckler applique, en procédantde hauten bas, des points de suture entrecoupés, écartés d'un pouce, embrassant toute l'épaisseur des parois abdominales, le péritoine compris; puis, dans les interstices de ces points, il fait autant de points de suture entortillée. Dans l'angle inférieur de la plaie, il introduit une mèche à séton, trempée dans de l'Itulie, et introduite dans la direction de l'incision de l'uterus. On applique ensuite sur les deux côtés de l'incision des compresses longuettes fixées à l'aide de bandelettes de diachylon transversales. M. Winckler rejette dans sa pratique rurale les grandes bandelettes crucialares intéressant tout le corps, parce qu'il n'est n'est guère possible de trouver des personnes assex inteligentes pour les relâcher au besoin.

Avant de faire mettre l'opérée dans son lit, M. Winckler a toujours soin de pratiquer le toucher vaginal et d'éloigner tous les débris de membranes, les caillots, etc., qui peuvent se trouver dans le vagin. Il est en effet indispensable d'enlever tout obstacle qui pourrait s'opposer au libre écoulement des sócrétions utérines.

Le pansement est complété par une alèze assez serrée autour du bas-ventre.

Pour ce qui est du traitement consécutif à l'opération, M. Winckler s'abstient autant que possible de toute intervention active. In n'enlève le premier pansement que lorsqu'il est traversé par les diverses sérosités, ce qui arrive généralement du quatrième au cinquième jour. Il renouvelle au besoin une ou deux fois la potion opiacée quand la première dose n'a pas produit l'effet désiré. Lorsque la mère a pris quel-ques heures de repôs, quelle que soit sa faiblesse, il fait prendre le sein à l'enfant, qu'écsit là, selon lui, une des conditions les plus importan-

Au pr

MM Carisa. .

tes pour le succès de l'opération. Quelques lavements, ou quelques petites doses d'huile de ricin ont généralement suffi pour amener la régularité des selles et pour prévenir le météorisme. Jamais M. Winckler n'a jugé utile d'appliquer des sangsues; dans quelques cas seulement, il a dû recourir au calomel, jamais à l'opium; et cette médication in à part a gir très-favorablement.

Les points de suture sont enlevés du cinquième au septième jour. (Prager Vierteljahrschrift, 4864, t. II, p. 43.)

## BULLETIN.

### TRAVAUX ACADEMIQUES.

#### I. Académie de Médecine.

Rapports. — Élections. — Sclérostomes des solipèdes. — Rhumatisme des animaux. — Ciòture de la discussion sur les bruits du cœur. — Pustule maligne. — Déviation du cou chez le choyal. — Polype naso-pharyngien.

Séance du 28 juin. M. Roger lit un rapport à propos d'un travail sur l'iode naissant, par M. le D' Bernard. Les conclusions de la commission, défavorables, comme celles d'un précédent rapport, sont mises aux voix et adontées.

— L'Académie adopte également les conclusions de divers rapports, l'un, ofliciel, lu par M. Boudet, les autres lus par M. Robinet, relatifs à des propositions de remêdes nouveaux tirés de l'huile de foie de morue transformée et de ses vapeurs, et à des applications de la cieue et de la concision.

L'ordre du jour appelle l'élection d'un associé libre résidant. L'Académie présente :

| En    | première l   | igne     |    | ٠.  |     |     |     |      | M.    | Peisse.       |
|-------|--------------|----------|----|-----|-----|-----|-----|------|-------|---------------|
| En    | deuxième     | ligne.   |    |     |     |     |     |      | M.    | Cerise.       |
|       | troisième    |          |    |     |     |     |     |      | M.    | Félix Voisin. |
| En    | quatrième    | ligne.   |    |     |     |     |     |      | M.    | Legoyt.       |
| remie | er tour de s | scrutin, | su | r 7 | 5 v | ota | nts | , 01 | ıt ob | tenu:         |

| Peisse        |  |  | ٠. |  | 19 | ъ  |
|---------------|--|--|----|--|----|----|
| F. Voisin     |  |  |    |  |    | 30 |
| Legoyt.       |  |  |    |  |    |    |
| Voix perdues. |  |  |    |  | 2  | 70 |

Au second tour de scrutin, sur 70 votants, ont obtenu :

| MM. Cerise. |  |  |  |  | 46 | voix |
|-------------|--|--|--|--|----|------|
| Peisse.     |  |  |  |  | 47 | n    |
| P Walnis    |  |  |  |  | ~  |      |

En conséquence, M. Cerise est nommé associé libre. Sa nomination sera soumise à l'approbation de l'Empereur.

 M. Collin, d'Alfort, Îit un mémoire et présente des planches à l'appui, sur le déceloppement et la migration des selérostomes chez les solipèdes.
 Voici les conclusions :

Les sclérostomes des solipèdes sont des nématoïdes ovipares qui se développent non pas au sein de la cavité intestinale, comme on le crovait, mais bien dans des kystes du tissu muqueux où les œufs sont déposés. Ce sont des helminthes qui revêtent cinq ou six formes appartenant incontestablement à la même espèce. Les individus qui vivent dans des kystes des membranes intestinales, dans les poches purulentes, ceux des anévrysmes, des lobules du pancréas et des ligaments hépatiques, provionnent de vers attachés à la face interne du cæcum. Ces émigrants se distinguent les uns des autres par la résidence qu'ils choisissent, par la couleur de la peau, les dimensions du corps, la configuration de l'armure buccale et le degré d'atrophie des organes génitaux. Mais ils se ressemblent tous par la perte de la faculté reproductrice, car tous sont privés d'œufs et de spermatozoïdes. Les colonies plus ou moins nombreuses qu'ils vont fonder au loin demeurent stériles; elles représentent des états de dégradation permanente dont les helminthes ont offert jusqu'ici peu d'exemples.

On connaissait déjà beaucoup d'espèces qui passent régulièrement ou éventuellement d'un animal à un autre, et qui se métamorphosent en changeant d'hôte ou de demeure, mais on n'avait pas encore, si je ne me trompe, signalé parmi les nématordes des sepèces dont les transformations s'opèrent sur le même animal, et en quelque sorte sur place. Ainsi les faits sur lesquels j'ai l'honneur d'appeler l'attention de l'Académie pourront engager les zoologistes à la révision des sesòces réputées connues.

Séance du 5 juillet. M. Roger lit une série de rapports sur des remèdes secrets ou nouveaux dont les conclusions défavorables sont adoptées sans discussion.

— M. Leblanc fils, candidat à la place vacante dans la section de médecine vétérinaire, lit un travail sur les affections rhumatismales des animaux domestiques, dont voici les conclusions:

4º Chez le choval, il existe trois formes de rhumatisme : le rhumatisme musculaire, soit aigu, soit chronique; la synovite rhumatismale, complication à peu près constante d'une pleurite ou d'une péricardite; le rhumatisme articulaire présentant à l'êtat aigu une variété bien tranchée, l'arktriet rhumatismale des poulains.

2º Chez le bœuf, on n'a observé que les deux formes, le rhumatisme musculaire et articulaire, avec une variété analogue à l'arthrite des jeunes animaux.

3º Chez les porcs, on ne connaît que le rhumatisme articulaire.

4º Chez le chien, le rhumatisme articulaire est la seule forme bien décrite. On connaît peu le rhumatisme musculaire.

5° On n'a pas encore observé chez le mouton de maladie ayant le caractère rhumatismal.

— M. Beau prend la parole pour répondre aux derniers discours qui ont été prononcés dans la discussion sur les thiories des bruits du cœur. Aux objections qui lui ont été faites itérativement, il répond en maintenant toutes ses assertions et en déclarant qu'il n'a été convaincu par aucun des arguments qui lui ont été onosés.

MM. Béclard, Barthe et Bouillaud, ajoutent quelques mots, en déclarant qu'il leur paraît inutile de poursuivre la discussion.

Séance du 12 juillet. M. Vernois lit des rapports :

4° Sur un travail de M. le D' E. Mahier ayant pour titre: Essai de topographie médicale de l'arrondissement de Château-Gonthier (Mayenne). Renvoyé à MM. Chatin, Guérard et Vernois, commissaires.

2° Sur un mémoire de M. le D' Marmi ayant pour titre : Topographie mèdicale de la ville de Lyon. Renvoyé à MM. Michel Lévy, Tardieu et Vernois. commissaires.

2º Sur un Essai analytique de statistique mortuaire pour le canton d'Autray (Haute-Saóne) pendant la période de 1858 à 1863, par M. le D' Richard. Renvoyé à MM. Guérard, Tardieu et Vernois.

4º Sur un mémoire de M. Guipon (de Laon) ayant pour titre : des Effets de la consanguinité, de la syphilis et de l'alcoolisme combinés et observés dans la même famille. Renvoyé à MM. Ricord, Bouchardat et Vernois, commissaires.

Les commissions proposent d'adresser des remerciments et des félicitations aux auteurs, et de déposer leurs travaux dans les archives. (Adonté.)

— M. Vernois lit encore un rapport sur une troisième note de M. le Dr Prosper de Pietra-Santa, relative aux effets physiologiques de l'empoisonnement cellulaire. La commission propose d'adresser des remerciments à l'auteur, et de l'encourager à poursuivre ses études. (Adouté.)

— M. Gosselin, au nom d'une commission composée de MM. Roche, Raynal et Gosselin, lit un rapport sur un mémoire imprimé de MM. Devers et sur un mémoire manuscrit de M. T. Gallard, relatifs à la spontamètié de la pustule maligne.

Après un exposé du sujet, M. le rapporteur cite les faits invoqués par MM. Devers. Ces médecins, de 4820 à 4830, ont recherché à la Benate s'il y avait eu des pustules malignes en même temps que des affections charbonneuses chez les animaux; ils ont trouvé qu'en même temps qu'il y avait de nomhreuses affections charhonneuses chez les animaux, cinq pustules malignes seulement avaient été observées chez l'homme, tandis que de 1890 à 1863 il 7 y avait eu aucune affection charhonneuse chez les animaux et qu'il y avait eu quinze pustules malignes chez l'homme; et ils ont conclu de ces faits, scrupuleusement observés, à la possihilité de la génération spontanée de la pustule maligne chez l'homme, plutôt que de la génération hypothétique par contagion.

M. Gallard a vérifié les faits cités par MM. Devers, et il a apporté de nouveaux faits à l'appui de la thèse de la spontanéité de la pustule maligne.

Il a interrogé les pays voisins de la Benate, afin de savoir s'il n'y avait pas eu d'affections charhonneuses dans les pays limitrophes du département de la Charente. Médecins et vétérinaires, tous ont répondu qu'ils n'en avaient pas vu.

Restait l'hypothèse de la translation du virus de contrées éloignées par des mouches. M. Gallard, avec M. le D' Meschinet, qui a soulevé la question entomologique, met en doute la possibilité de la transmission du virus par l'aiguillon des mouches, qui est incessamment nettové par les nates de l'insection.

M. Gallard a réuni, en prenant dans les faits recueillis par MM. Devers et dans divers recueils et en réunissant les siens propres, 34 cas dans lesquels l'hypothèse d'une contagion charbonneuse est inadmissible. De ces investigations par enquête, il est résulté pour l'auteur la vérité de cette proposition : que la génération spontanée de la pustule malikne est au contraire d'une grande prohabilité.

Tous les travaux modernes ont 'admis la tradition dont le livre d'Énaux et Chaussier est le fondement. Quoi qu'en aient dit Bayle et Bidault, Boyer, et plus récemment M. le D'Bourgeois (d'Étampes) et M. Rambert (de Châtesudun), on conserve la théorie de l'inoculation.

La commission ne peut encore admettre l'idée de M. Gallard.

Deux objections s'y opposent, et d'abord des erreurs de diagnostic possibles. On a pu méconnaître les maladies charbonneuses sur les animaux à la Benate, et alors on conçoit que la spontanélié des pustules soit une chose douteuse. Il faudrait aussi savoir si les pustules malignes de la commande de pustules malignes. Et sans parler des faits où ce diagnostic présente des difficultés pour tout le monde, le rapporteur ajoute que MM. Maunoury et Salmon nott vu des maladies charbonneuses, et qu'ils jugeaient le diagnostic avec certains anthrax, avec le furoncle et les phlegmons circonscrits, si difficile que l'inoculation seule sur les animaux des sechares provenant de la pustule maligne pouvait établir la nature de l'inflammation développée chez l'homme.

D'un autre côté, il n'est pas impossible de trouver, pour expliquer

16

IV.

949 BULLETIN

là pustule maligne, une autre cause que l'inoculation du virus charbonneux.

Il se peut, comme l'ont dit Enaux et Chaussier, et comme l'a répèté Böyèr, que la viandé et la peau des bêtes surmenées puissent, et l'absence de tout charbon, causer l'a pustulé maligne par le contact, et alors le sang des animaux surmenés contiendrait peut-être, ainsi qu'on l'a dit dépuis, comme celui des animaux atteints de charbon, des hactéries.

Thomassin et M. Rostan ont vu une pustule maligne produite par les cadavres d'animaux décomposés, tels qu'un loup et une taupe; dans ces cas, la pustule maligne aurait été produite simplement par un virus analogue à celui dos piqures anatomiques.

Éniaux et Chiaussier, et M. Bourgeois (d'Étampes) ont cité des pustibles mallignes données par la chair et là fieau d'animaux tels que le lièvre et le lapin, et même par le pansement d'un cheval sain. Quoique ces faits solent très-discutables, ills n'en existent pas moins comme h'voothèse.

Enfin', M. Bourgedis (d'Étampes) à dit avoir vu des pustules malignes confiniuniquées par des animaux sains fratchement tués.

A côté de toutes ces théories se trouve celle de la génération spontanée de la pustulle maligne dans les cas où la contagion ne peut être admise que par un transport problématique du virus.

En résumé, dit M. le rapporteur, deux propositions sont formulées per M. Gallard : la contagion de la faustule analigie par le contact du virus charlionneux, et la génération spontanée de la pustule maligne. La première est classique, beaucoup de faits la confirment; la sei-conde est très-doiteuse. Dépuis Fourieri, le c'harbon spontané est admis, mais ce n'est pas une vraie pustule maligne, et ce n'est pas diose inaccoptable que d'admettre le développement d'une maladie charbionieuse avec phénomènes généraux graves suivant promptement un accident local.

Envisigeant ensuite la conséquence de la théorie de la génération sipontanée, M. le rapporteur dit que l'on s'éloigierait peutetre de la cautérisation, qui est le véritable agent thérapeutique efficace contre la pustule maligne. Il constate, du reste, que MM. Devers et Gallard insistent sur la nécessité de la cautérisation de la pustule maligne même sonitanée.

Lá spontaintis do la pustule maligné n'est pas impossible, mas alle hickéssife de nouvelles demonstrations et de niouvelles experiences; elle n'est pas rejetée à tout jamais. Il faudre dans toutes les obsérvations recliercher quel est le point de d'épart de lir pustule marigne; il faultra faire dans les tannories des expériences avec les péaux, les tafines et les crins qui pour ront avoir causé des pustules malignes; souvei se ne les nocuelant à des animaux on pieut l'eur donnér le chât/Sen du le saing de rate. Les expériences pourraient être multipliées.

Jusqu'à présent, dit le rapporteur en terminant, la commission est d'avis de s'en tenir à cette opinion : que la pustule maligne est de provenance animale, en laissant entendre, si l'on veut, que les cadavres d'animaux putréfiés et ayant été malades de toute façon, peuvent no fournir le germe aussi bien que les animaux charponneux. Cette opinion est celle qui assure le mieux le traitement ouratif par la cautérisation et le traitement-préservatif par des mesures hygiéniquos appropriées.

La commission, jugeant que les auteurs, par, leurs enquêtes minutieuses et persévérantes, ont bien mérité, de, la science, propose d'adressor des remercliments à MM. Devers et Gallard; d'envoyer au comité de publication le travail manuscrit de M. Gallard; de déposer aux archives le travail impriné de M. Devers.

 Dans cette séance, enfin, a été close, après un discours substantiel de M. Gayarret, la discussion sur les théories des bruits du cœur.

Séance du 49 juillet. M. Goubeaux lit un travail intitulé : des Causes et de la nature des diverses déviations de la région cervicale chez de cheval. Vaiel les conclusions, de ce travail :

1º Jusqu'à présont, aucun fait ne démontre que la luxation de l'une quelconque des cinq dernières vertèbres cervicales soit possible et ait fit observée chez le cheval.

2º-Les déviations de la région-cervicale peuvent avoir lieu en doux sens différents : a. dans le sens latéral; b. dans le sens vertical oudé haut en bas. Elles peuvent avoir lieu simultanément dans les deux sons, elles sont toujours dues à des lésions diverses plus ou moins graves.

3º Dans les cas les plus simples, la déviation latérale est une paralysie locale qui est due à des lésions musculaires et à des lésions des nerfs cervicaux.

4º Dans des cas plus compliqués, outre les lésions sus-indiquées, on rencontre des fractures des apophyses articulaires, de quelques vertèbres cervicales; mais c'est encore ici une paralysie limitée à la région cervicale.

"3° Lorsque la déviation cervicale a lieu dans les deux sens à la fois latéralement et de haut en bas, les lésions sont à la fois fonctionnelles (lésions des nerfs) et mécaniques. Rupture des disquos intervertébraux et ligament vertébral-commun supérieur.

On observe d'abord des symptèmes de paralysie locale et ensuito des symptèmes de paralysie générale. Ces derniers sont dus d'abord au tirallement qu'éprouve la moelle épinière et ensuite au ramollissement de la substance grise du même organe.

6º Dans tous les cas, ces déviations sont, quant à leur nature, ainsi que l'avait dit Vegetius, une véritable paralysie du cou.

L'ordre du jour appelle l'élection d'un membre correspondant dans la section de chimie, physique et pharmacie. 244 BULLETIN.

L'Académie présente :

En 1<sup>re</sup> ligne , M. Favre , professeur à l'Académie des sciences de farseille :

En 2º ligne, M. Blondlot , professeur de chimie à l'École de médecine de Nancy :

En 3º ligne, M. E. Marchand, pharmacien à Fécamp,

Au premier tour de scrutin, sur 56 votants, ont obtenu :

En conséquece, M. Favre est nommé membre correspondant.

— M. Bouillaud lit un rapport officiel sur une brochure de M. le Dr Lamare-Picot relative aux causes, aux prodromes et au traitement de l'apoplexie cérébrale.

M. le rapporteur propose de répondre à M. le ministre eque les opinions de M. Lamare-Picot, soit sur la nature de l'appolexie, soit sur a a vortu préservative de l'acide arsénieux contre cette maladie, se trouvent en désaccord avec la saine observation, la saine théorie et la saine critique qu'il appartient d'ailleurs désormais au public médical d'en connaître, puisque ces opinons ont été livrées à l'impression. 5 (Adoué).

Discussion sur la pustule maligne. — M. Cloquet fait remarquer qu'on ne saurait conclure à la spontanétié de la pustule maligne de ce qu'elle siège sur une partie du corps habituellement recouvert par des vêtements. Il cite des faits de ce genre, où la contagion était cependant certaine.

M. Piorry rapproche de la pustule maligne les eschares gangréneuses qui se produisent au sacrum chez les personnes atteintes de fièvres graves. Suivant M. Piorry, il s'agit encore ici d'un virus engendré au sein des matières intestinales putréfiées.

M. Raynal pense qu'il y aurait de graves inconvénients pour l'hygiène publique à admettre sans preuve bien suffisante la spontanéité de la pustule maligne. Il ressort des recherches de l'orsteur que, contrairement aux assertions de MM. Gallard et Dovers, il y a eu des cas de charbon sur les animaux, en 4860, dans le département de la Charente et de la Charente-Inférieure. Dans les Deux-Sèvres, il y a aussi des cas de charbon; le pays est marécageux et c'est là une condition favorable au développement de la maladie.

Au point de vue de la contagion de la flèvre maligne, il suffit de se rappeler ce qui se passe en Beauce et dans la Sologne. Un médecin de Châteauneuf a dit à l'orateur qu'il avait observé 25 cas par an, et que la contagion était toujours évidente.

Il ne croit pas, comme semble l'admettre M. Gosselin, que les animaux sains surmenés soient susceptibles de donner évidemment lo charbon. Il répond au rapporteur que des expériences ont déjà été faites avec les dépouilles d'animaux morts du charbon ou d'autres maladies contagiouses. Ainsi des peaux d'animaux morts de la cluvelée n'ont pas pu donner cette malquie à des animaux sains. Des ces variées que l'orateur a faites avec feu Renaud, il est résulté du ces variées que l'orateur a faites avec feu Renaud, il est résulté du pays où cette affection est endémique. Il semble que le lieu où l'expérience est faite devient une cause occasionnelle.

M. Gosselin fait remarquer que les propositions du rapport n'ont pas été attaquées; sauf quelques points de détail, tout le monde est d'accord.

Il faut bien se rappeler que le rapport se tenait dans la réserve. Tout en acceptant l'opinion ancienne comme vraie, tout en se rangeant avec Énaux et Chaussier du côté de la théorie de la contagion, il constatuit que, comme l'ont étabil MM. Devrs et Gallard, en "Tevait pas toujours pu remonter à la source de la contagion; il enregistrait 34 observations où il avait été impossible de démontrer le contact d'un virus avec la peau des individus atteins de pustule maligne, et le rapporteur était d'avis qu'il était nécessaire de soumettre désormais les finis à une observation rirourusse.

La commission croit à la contagion, qu'elle soit produite par des animaux morts du charbon ou d'autres maladies; mais elle ne croit pas qu'il faille donner une solution définitive, et elle pense qu'il faut renouveler les expériences dont a parlé M. Raynal.

Pour répondre à M. Raynal, qui a attaqué la proposition établie dans le rapport au sujet de la transmission de la pustule maligne par le cadavre d'animaux sains, M. Gosselin ajoute qu'il n'avait été question que d'une opinion émise par M. Bourgeois (d'Étampes).

Les conclusions du rapport sont mises aux voix et adoptées.

— M. Huguier présente un jeune homme opéré d'un polype nasopharyngien par un procédé dont il a déjà entretenu l'Académie.

Il s'agissait d'un polype qui s'était prolongé en divers sens dans les cavités annexées aux fosses nsaies et avait aldré la vue et l'odorat. M. Huguier a fait une incision verticale, allant de l'angle interne de l'oni jusqu'à la partie moyenne de la lèvre supérieure; puis il a agrandi transversalement la commissure. Le lambeau a été relevé; le maxillaire supérieur a été mis à découvert, scié au niveau du cornet inférieur; puis ect os a été abaissé autour de la symphyse enharmonique des maxillaires sur la ligne médiane comme charnière. A travers l'ouverture ainsi pratiquée, le polype a été enlevé et détruit; ensuite la partie inférieure du maxillaire supérieur a été relevée et maintenue en place avec une gouttière en gutta-percha, soutenant toute l'arcade dentaire supérieure.

Toutes les fonctions qui avaient été génées par la présence du poppe ont reparu, la voûte palatine est intacte, et le malade parle bien. M. Huguier croît ce procédé plus avantageux quo l'ablation du maxillaire supériour, qui laisse un grand vide dans la bouche et nécessite un appareil prophétimo. 246 BULLETIN.

#### II. Académie des sciences.

Suture du nerf médian. - Sueurs du sang. - Éther de pétrole.

Siènce du 20 juin. M. Laugier communique une noto: sur la saturedu nerf médian, opération qu'il a faite let 31 juin. à la suite d'une blessure grave de l'avant-bras gauche. Le nerf médian avait été complétement divisé en travers; le nerf radial avait été en outre coupé dans une partie de son épaisseur. La plaie de la peau avait du reste été réunie la veille du jour où M. Laugier vii le blessé: La sonsibilité avait disparu dans toute l'étende des serviers par le nerf médian, c'est-àdire dans toute l'étende de la face palimaire des trois premiers doigts; pouce, index et médius, et jusqu'à la face externe de l'anuniaire inàclusivement. Elle avait cessé en partie seulement dans les points où le radial se répand à la main; ainsi, intacte sur la face dorsale du pouce ou du premier espace interosseux, elle était nulle au niveau de l'index et de la moitié inférieure de la face dorsale du médius.

Les mouvements d'opposition du pouce étaient impossibles : il n'est pas besoin de dire que ce mouvement d'opposition n'a pas été confondu avec celui d'adduction, qui avait trouvé son principe dans les nerf cubital.

Cette perte du mouvement d'opposition du pouce et de la sensibilité due au médian dans l'étendue indiquée me préoccupa aussitôt, dit l'auteur, et je pensai que s'il était possible de les rendre au blesse il fallait agir immédiatement et faire la suturo des deux bouts du nerf entièrement coupé; la plaie fut rouverte par la section des fils qui réunissaient les lambeaux cutanés, et par l'extension de la main sur l'avant-bras : le bout inférieur du médian . libre et flottant dans la plaie au-dessus du ligament annulaire du carpe, avait une longueur de 2 centimètres et demi; le bout supérieur n'était pas visible, il était sans doute remonté dans l'épaisseur du lambeau avec un faisceau coupé du muscle fléchisseur superficiel. Après quelques instants de recherches infructueuses, je vis bien que pour opérer la suture du nerf il fallait le découvrir par la dissection. Le blesse, qui comprenait l'utilité de cette opération, fut endormi par le chloroforme, et le fis une incision d'environ 6 centimètres sur la partie moyenne du lambeau, à partir de la plaie, le long de la face antérieure de l'avant-bras. Après la section longitudinale du muscle fléchisseur superficiel , le tronc du nerf médian se montra sous l'instrument. Ce nerf saisi, je passai à travers la partie movenne du bout supérieur, à 12 millimètres environ au-dessus de son extremité libre, un fil de sojo à l'aide d'une aiguille à staphyloraphie presque droite; le bout inférieur fut traversé de la même manière avec le même fil . dont les deux chefs furent tirés puis réunis par un double nœud, de facon que les deux surfaces de section du nerf fussent amenées au contact sans violence.

et que les deux bouts du nerf fussent maintenus en place au-dessus et au-dessous de la plaie par le fil. Un dos chefs du fil fut coupé, l'au-tre conduit dans l'angle interno de la solution de continuité des parties molles. Aucun accident que l'on puisse rapporter à la suture du nerf n'a été observé. La fiévre traumatique, le goriflement et la rougeur de l'avant-bras, n'ont-point dépassé la mesure des phénomènes généraux et locaux, que la blessure, indépendamment de la lésion du merf. d'exit amener.

Dès le lundi soir, Jour de l'opération, la sensibilité semble un peur établie dans les points où elle avait disparu; le malade dit positivement sentir le contact des deigts ou de tout autre objet appliqué à la face palmaire des doigts paralysés du sentiment par la section du mer médita. mais cette sensibilité est obteur.

Mardi, le lendemain de la suture du meif, le retour de la sensibilité est très-marqué; il y a encore cependant une notable différence entre celle des deux mains et des parties de la main gauche desservies par le médian ou par le nerf cubital; mais ce qui frappe s'errout, c'est que le mouvement d'bonosition du prôce se fait très-fucilement.

Le mercredi de le jeudi matin, il y a accroissément de la sensibilité et des mouvements; toutefois il est facile de constator le jeudi que certaines sénsations ne sont pas perques : la pointe d'une épingie pressée contre la face palmaire du médius ne détermine aucune dou-leur; en appliquant, sér les parties de la face palmaire dont la sensibilité est altérée, un corps froid, comme une paire de ciseaux, le malade n'éprouve pas la sensation du froid que ce contact devrait produire : il rapporte d'affleurs très-bien aux points touchés les impressions ressenties, de sorte que trois jours après la suture du nerd'divisé, si la sensibilité tactile est revenue en grande partie, les sensations de douleur et de température ne sont pas perçués. Mais les progrès sonts i rapides, que le vendredi, quatrième jour révoul depuis l'opération, la sensation de piqure est obtuse, et celle de température et sensiblement manifeste.

Aujourd'hui lundi, huitième jour, tout le bénéfice de l'opération est conservé.

Dans les réfloxions dont il fait suivre la relation de ce fait, M. Laugier en mentionne un autre assez analogue qui lai a été communiqué verbalement par M. Nélaton. A près l'ablation d'un névroine du nerf médian à la partie moyenne du bras, et la résection de ce nerf dans une longueur de 2 centimètres énviron, il opéra la sturde des deux bouts, et, quarante-trois heures après, le retour de la sensibilité et des mouvements commençait à s'opérante.

M. Laugier conclut, finalement, de son observation :

4º Qu'après la suture d'un nerf coupé la sensibilité et les mouvemonts des parties auxquelles il se distribue peuvent se rétablir d'une manière très-notable en un netit nombre d'heures:

2º Que ce rétablissement des fonctions est rapidement progressif;

248 BULLETIN.

3° Qu'il est successif, c'est à-dire que la sensation tactile et les mouvements sont obtenus avant certaines sensations, par exemple celle de douleur et de température:

4º Que la suture du nerf ne produit pas, du moins par le procédé que j'ai suivi et indiqué, de douleurs spéciales, ni nécessairement d'accidents nerveux graves, ce que du reste la ligature accidentelle de certains nerfs collatéraux des artères avait délà prouvé;

5° Qu'il faut admettre dans la pratique chirurgicale la suture des nerfs d'un volume notable, et dont la section intéresse la sensibilité et le mouvement de parties plus ou moins étendues.

— M. Dancel communique une note sur l'influence qu'exerce l'abondance des boissons sur l'engraissement.

— M. Reveil adresse une note sur l'application de la dialyse à la recherche des poisons végétaux,

Séance du 27 juin. M. Guyon lit une note sur les sueurs de sang dans la flèvre jaune.

Les cas peu nombreux de sueurs de sang que nous avons observés dans la fièvre jaune, dit l'auteur, avaient pour sujets des individus qui, à l'invasion de cette maladie, étaient plus ou moins couverts de l'éruption connue dans le pays sous le nom de boutons chauds, boutons de chaleur, bourbouilles. Ce sont les boutons du Nil des Égyptiens, la gale bédouine des soldats et colons algériens, etc. C'est le produit d'une irritation plus ou moins vive des pores de la peau par suite des sueurs abondantes qu'on éprouve dans les pays chauds, alors surtout qu'on n'y est encore que depuis peu de temps. Cette éruption, pendant la première période de la fièvre jaune, s'affaisse et disparaît (et par la cessation de la sueur qui l'entretenait d'une part, et de l'autre par la turgescence dont le derme se trouve envahi); mais chaque point ou pore qui la constituait avant la maladie devient dans sa deuxième période le siège d'autant de points saignants, hémorrhagiques. Ce sont donc des hémorrhagies passives, absolument passives, et coîncidant avec des hémorrhagies de même nature des membranes muqueuses. Hâtons-nous d'ajouter que lorsque le sang coule ainsi par les pores de la peau dans les hémorrhagies dont nous parlons, il coule en même temps, et plus abondamment encore, par tous les autres points de la périphérie du corps, qui, avant la maladie ou pendant sa première période, étaient le siège de quelque autre éruption. d'une éruption de furoncles, par exemple, ou de quelque plaie soit récente (plaies de sangsues, de saignées, de vésicatoires, de sinapismes, etc.), soit ancienne (les diverses ulcérations). Nous en dirons autant des surfaces muqueuses tapissant les ouvertures naturelles du corps au point de leur continuation avec la peau, à savoir : la conjonctive, la muqueuse auriculaire, celle des fosses nasales, les muqueuses du pourtour de la bouche, du mamelon, de l'entrée de l'urèthre, du pourtour du vagin et de la marge de l'anus.

- VARIÉTÉS. - M. Maisonneuve lit une note sur un cas de luxation spontanée des premières vertèbres cervicales, avec paralysie complète des membres et du trone, quéri par la réduction des vertèbres luxées.
- M. Georges communique un travail sur les effets physiologiques de l'éther de pétrole, duquel il conclut :
- 1º Que l'éther de pétrole agit d'une manière particulière sur le sens génésique, et dans certaines circonstances le tempère singulièrement, comme le fait d'ailleurs concevoir son action sur le cerveau:
- 2º Ou'il occasionne réellement de violentes migraines chez les personnes nerveuses, les femmes du monde, et chez ceux qui vivent surtout dans un air confiné où se trouvent des vapeurs de ces essences ;
- 3º Que cette action paraît due à un principe particulier dont on peut le débarrasser, et qui agit principalement sur le cerveau et sur le cœur:
- 4º Que l'éther de pétrole peut être employé avec avantage pour refroidir les téguments dans les opérations, parce qu'il ne produit pas de douleur sur les parties où le sang coule;
- 5" Qu'enfin le bas prix de ce produit et sa grande volatilité peuvent faire espérer son introduction comme force motrice dans l'industrie. préférablement à tout autre éther.

Séance du 4 juillet. M. Baudrimont, à l'occasion d'une communication récente de M. Frémy, lit une note sur les corps pseudo-organisés, dans laquelle il rappelle divers passages d'un travail sur ce sujet qu'il a communiqué, en 1851, à l'Académie de médecine.

Séance du 11 juillet. M. Cl. Bernard présente, au nom de M. Namias, une note sur un empoisonnement par les feuilles de tabac appliquées à l'extérieur. Il s'agit d'un contrebandier qui s'était couvert tout le corps de feuilles de tabac. La faiblesse extrême du pouls, sa petitesse, les sueurs froides, les défaillances, tels furent les principaux symptômes, que l'on combattit efficacement par les boissons alcooliques à haute dose

### VARIÉTÉS.

#### Congrès médical de Lyon,

Un congrès médical sera ouvert à Lyon, le 26 septembre prochain, et durera six jours consécutifs.

Il sera exclusivement scientifique; on n'v abordera aucun sujet relatif aux intérêts professionnels.

Les questions qui y seront traitées et discutées sont les suivantes ;

I<sup>re</sup> QUESTION. — Des concrétions sanguines dans le cœur et les vaisseaux; des conditions qui peuvent favoriser leur formation; des différents accidents qu'elles occasionnent; des indications thérapeutiques qui s'y rattachent.

II.— Peut-on, dès aujourd'hui, admettre dans le cadre nosologique, à titre d'entités morbides, les diverses affections parthytiques récemment décrites sous les noms de paralysie agitants, paralysie dtrophèque propressies, ataxie lecomotries, paralysies réflexes, etc.? — Yem.—III parmi elles qui ne soient qu'un symptôme commun à différentes metaurs.

HIP. — Établir par des faits rigoureux la curabilité de la plithisie pulmonaire. — Distinguer, parmi les variétés de phthisie, celles qui sont susceptibles de guérison et celles qui ne le sont pas.

IV. — De la valeur des diverses méthodes de traitement applicables aux ankyloses complètes et incomplètes, au double point de vue du changement de la position et du rétablissement des mouvements.

N<sup>4</sup>. — Quel progrès la chirurgie doit-elle aux recherches modernes sur le système osseux?

VIº. -- Des moyens de diérèse qu'on peut avantageusement substituer à l'instrument tranchant, dans le but d'éviter les accidents des plaies (cautérisation, écrasement, ligature, arrachement).

VII<sup>c</sup>. — De la consanguinité en général et spécialement des mariages consanguins,

VIII<sup>o</sup>. — De la genèse des parasites communs à l'homme et aux animaux, considérée plus particulièrement dans ses rapports avec l'hygiène publique.

IX°. — Qu'y a-t-il de contagieux dans l'organisme d'un sujet syphilitique ? A quelles conséquences pratiques peut conduire l'étude de cette question ?

X\*. — Quelles sortes de services l'accoucheur doit-il demander au forceps? Comment les diverses variétés de forceps imaginées jusqu'à présent répondent-elles à ces diverses indications?

XI°. — De la possibilité et de la convenance de faire sortir des asiles spéciaux et de placer, soit dans des exploitations agricoles, soit dans leurs propres familles, certaines catégories d'aliénés.

XII. — De la valeur de l'iridectomie dans le glaucome et autres lésions profondes du globe oculaire.

L'ordre des travaux est réglé ainsi qu'il suit :

Le premier jour, nomination du bureau; lectures, communications orales et discussion sur les Ire et II questions.

Le deuxième jour sera consacré aux IIIº et IVº questions;

Le troisième jour, aux Ve et VIe;

Le quatrième, aux VII<sup>e</sup> et VIII<sup>e</sup>;

Le cinquième, aux IX et X°; Le sixième, aux XI et XII. Les auteurs qui désirent présenter au congrès une communication, écrite ou orale, sur l'une des questions, sont, prévenus qu'ils, devront la communiquer, in extense ou sous forme de résumé, à la commission exécutive, quarante-huit, heures au moins avant l'ouverture du congrès, c'est-à-dire avant le 24% septembre. Les envois devront, être adressés au président de la commission, M. le D' Barrier, 26, rue. du Pérati Les auteurs sont également préveaus que, en rue de donnner acoès à un plus grand nombre de travaux, le temps accordé pour leur-communication sera, s'il y a lieu, limité par le président du congrès.

Les personnes étrangères à Lyon qui voudront prendre part aux travaux du congrès seront exonérées de toute contribution pécuniaire. Quant aux membres lyonnais, ils sont invités, en donnant leur adhésion, à s'engager au payement d'une somme de 10 fr.

### BIRLIOGRAPHIE.

De l'Organicisme, précédé de réflexions sur l'incrédulité en matière de médecine et suivi de commentaires et d'aphorismes, par le professeur Rostan, 3º édition, 4864; in-8 de 407 pages. Chez Asselin, Prix : 5 fr.

Heureux l'homme qui, pendant plus de quarante ans, a vu son enseignement suivi avec un enthousiasme soutenu, et qui, arrivé à un age où le plus grand nombre ne trouve que le doute et les désillusions, peut, à la dernière heure, proclamer avec un légitime orgueil la doctrine de sa jeunesse, confirmée par le temps et le succès. Formé à l'école sévère de Pinel , M. Rostan ne paraît pas avoir eu d'hésitation sur la route à suivre au début comme dans tout le parcours de sa carrière médicale. Il est né organicien et professeur, et ses premières années d'études se confondirent avec celles de son enseignement. L'hospice de la Salpêtrière fut pour lui une mine féconde, et on le vit. reclus et bénédictin d'une espèce nouvelle, se consaorer, avec l'ardeur d'un néophyte, à la clinique et à l'anatomie pathologique. Ennemi des doctrines de cabinet et des disputes de mots, par éducation comme par tempérament, il partagea son temps entre la salle des malades et l'amphithéatre des autopsies. La sagacité de Pinel avait révélé à M. Rostan ce que peut apprendre l'analyse studieuse et patiente des douleurs humaines. l'interrogation méthodique des malades (cette langue que personne ne parle mieux que lui). l'investigation minutieuse des phénomènes morbides. A l'exemple de Morgagni , pour lequel il

avait une grande admiration, il poursuivait la clinique au delà de la mort, rapprochant les lésions cadavériques des symptòmes observés pendant la vie, le cahier d'observations à obté de celui d'autopsie. Et il vit bientòt que si toute la médecine n'est pas là, ce sont du moins les bases sur lesquelles elle doit tère édifiée, les seules sur lesquelles elle puisse l'être solidement. Ces principes clairs et nets, simples comme tout ce qui est vrai, si simples que chacun croit les avoir trouvés, exposés par le jeune maître avec une ardente conviction et dans un langage puisé à l'école de nos grands écrivains, furent accueillis avec avdidté par une jeunesse studieuse, que n'effrayat in la distance du liou, ni les habitudes matinales du professeur, ni les rigueurs de l'hiver.

Ils apprenaient que pour le médecin il n'existe dans l'homme que des organes et des fonctions : que ces dernières ne sont autre chose que des organes en exercice ; que cette doctrine ne contredit pas l'existence d'une âme intelligente, immatérielle, immortelle, mais que précisément, par cela même, l'âme ne saurait être malade; que la vie n'est pas un fait principe; qu'elle est un fait sans doute, mais un fait effet, un fait résultat ; que la vie consiste dans l'aptitude des organes à agir; que cette aptitude dépend de la disposition intime, moléculaire, des organes, et que la succession des actes de l'organisme est la manifestation la plus évidente de la vie : que les propriétés dites vitales ne sont que des propriétés organiques ; qu'il n'est pas exact de dire que l'organisme exerce des actes qui ne ressemblent en rien aux phénomènes de la chimie et de la physique générale : que les sciences physiques et chimiques expliquent déjà par leurs lois générales un grand nombre de réactions qui s'opèrent dans l'organisme vivant; que, sauf les exceptions dues à l'insuffisance de nos connaissances. les lésions organiques sont en rapport avec les symptômes et proportionnées à eux : qu'une lésion ou modification d'organe est indispensable pour la production de quelque modification fonctionnelle : que les objections tirées de l'absence de lésions organiques après la mort sont sans valeur et ne contredisent en rien le principe inexorable de la science; que des lésions morbides, des fonctions isolées et indépendantes, ne sauraient exister ; que le diagnostic est la la base fondamentale de toute thérapeutique rationnelle; que, sans le diagnostic, il n'y a pas de médecine : que la lésion organique est la plus sûre base du diagnostic, bien que cette lésion ne soit pas le dernier mot du diagnostic , puisque au delà il v a encore la cause qui la produit ; que la nature de la maladie est un des éléments nécessaires au diagnostic; qu'il existe des maladies simples, des maladies spéciales. des maladies spécifiques ; que les fluides peuvent être primitivement malades ; que le diagnostic est la base du pronostic , qu'il fournit le plus grand nombre des indications thérapeutiques, et qu'il existe un traitement rationnel pour le plus grand nombre des maladies, etc. :

mais ce qu'ils apprenaient surtout à cette grande école, c'est la facilité avec laquelle, à l'aide de ces principes bien appliqués, on peut se diriger dans le dédale de la clinique. Grace à l'exquise méthode du professeur, un élève pourvu des connaissances anatomiques et physiologiques que l'on peut acquérir en une année, arrivait à reconnaitre lui-même un certain nombre de maladies simples, et était capable de suivre le maître dans l'analyse des faits cliniques les plus compliqués.

Aussi le succès de la nouvelle doctrine fut-il rapide, malgré tout l'éclat que jetait alors l'école du Val-de-Grâce et dont M. Rostan fut un des adversaires les plus décidés. Avec son premier cours commença sa polémique contre Broussais : ce fut même le motif principal de l'enseignement de la Salpétrière. Il n'est plus question aujourd'hui de la doctrine physiologique, et l'organicisme, malgré quelques oppositions imperceptibles, règne et gouverne à l'École de Paris.

La doctrine de M. Rostan a été exposée dans les deux éditions de son Cours de clinique (1828 et 1830); il eut, de plus, occasion de la proclamer deux fois à la Faculté : la première, au concours pour la chaire de clinique, ouvert en 1834, dans la thèse qui lui échut à traiter et qui avait pour sujet : Bases ghériales et plan d'un cours de clinique; la seconde au concours suivant (1833), qui lui valut la place de processeur, dans sa thèse sur cette question : Jusqu'à quel point l'anatomie patholojique peut-elle éclaiver la thérapeutique des maladies? Ces deux thèses, épuisées depuis longtemps, furent réimprimées en 1846 dans un volume qui a pour titre Exposition ou principse de l'organicime.

Los années qui se sont écoulées depuis n'ont fait que confirmer. Rostan dans la sairet de ses principes; les grandes découvertes faites dans ces derniers temps en physiologie, en pathologie, en histologie, en physique, en chimie, sont venues justifier les principes de sa doctrine. Athlôte infatigable, il est rentré dans la lice quand il a vue le vitalisme, affectant des airs hautains à la Faculté de Paris, attaquer ses convictions les plus chères, Que cotte attaque soit la bienvenue, puisque nous lui devons une rédutation éclatante. Jammis Parevenue, puisque nous lui devons une rédutation éclatante. Jammis Parevenue, de l'école de la forme ne fait que mieux valoir la solidité des argunents. Qui donc pourra dire, après avoir lu l'ouvrage du vénérable professour, que l'École de Paris, dont il est un représentant des plus autorisés, n'a pas de doctrine, pas de conviction I qui ne se sentira fiér de lui appartenir en lisant cette apologie, et comment se défendre d'une légitime émotion en lisant cest demières phraess de l'introduction 1

..... a Malgré tous ces obstacles, l'organicisme a fait d'immenses progrès, ses principes se sont infiltrés dans la pratique de la plupart des médecins modernes de tous les pays, de toutes les écoles.

«La tombe va bientôt se fermer sur moi. Mes principes se défen-

dront seuls. J'ai la conviction inébranlable d'avoir écrit ce qui esé vreit. Je meurs avec la persuasion qu'un jour viendra où l'organicier versera sa lumière sur boûte les écoles, où il régnera universellement au grand jour, ouvertement, où il n'y aura plus de houte à le confesser et à rendre publiquement justice aux auteurs qui l'ont les premiers proclàmié. »

Étude sur l'action du quinquina dans les sièvres typhoïdes et sur la sièvre permicieuse dothièmentérique; par G. Pécuolien, professeur agrégé à la Faculté de médecine de Montpellier, etc.; brochure in-8°. Paris, 4864, chez Asselin. Prix: 4 fr. 50.

Le flèvre typhoïde est une des espèces morbides dont l'existence est maintenant le mieux établie, grice aux travaux de l'école moderne. Si les éléments morbides qui peuvent s'y ajouter en changent l'aspect, ils n'en modifient pas le fond; ils ne constituent plus pour nous, comme pour les anciens, des fièvres différentes, mais des formes distinctes de la même maladic. Cependant, pour Mr. Pécholier, l'ensemble des symptômes si connus de la fièvre typhoïde et les lésions anatomiques sont insuffisants à la caractériser; il faut aussi tenir compto des causes et des offets du traitement; l'espèce n'est constituée qu'à ce prix. Car les symptômes et les fésions qui d'ordinaire appartiement à la fièvre typhoïde peuvent exceptionnellement servir de masque à me autre essèce morbide.

L'été dernier la constitution médicale de Montpellier 's'est caractérisée par la prédominance des états gastriques, bilieux et adynamiques; l'élément périodique s'est fréquemment manifesté. Les flèvres typhordes ont été plus nombreusses et plus variées que de coutume, -aubissant l'influence des éléments de la constitution médicale.

M. Pécholier se propose d'étudier seulement les rapports de l'élément périodique avec la fièvre typhoïde, et il en déduit l'action du quinquina dans cette dernière maladie. Pour cela, l'auteur divise les fièvres typhoïdes qu'il a observées en trois catégories:

4º La fièvre typhorde est simple; et, bien qu'il y ait le soir une exacerbation manifeste, elle n'est pas véritablement compliquée de fièvre rémittente. Dans ces conditions, le sulfate de quinine est inutile, et ne modifie en rien la marche de la maladie; donc il est sans action sur la fièvre typhorde, à moins qu'il n'y ait un éréthisme sanguin très-marqué que le sel quinique peut modérer.

2º La flèvre typhorie se complique de flèvre rémittente. Dang ces, aux symptòmes continus de l'affection typhotque se joignent des exacerbations, périodiques dépendant de l'élément intermittent. Ici, l'emploi du quinquina supprime la complication sans excrete aucune action sur la miladie principale; mais l'a flèvre typhoriet, devenue

simple, prend une évolution régulière, perd sa gravité et d'ordinaire se termine heureusement.

3º La flèvre typhorde n'est plus qu'un élément môrbide que domine la flèvre rémittente. On n'a plus alors qu'une flèvre larvée simulant la flèvre typhoide. Alors toute la maladie est justiciable du quinquina; qui supprime du même coup et la flèvre rémittente et la flèvre typholde. Ces cas, rès-disfinate de ceux de la deuxième catégorie, constituent une nouvelle espèce de flèvre permicieuse que M. Pécholier nomme flèvre previncieuse doitienntérique.

Mais, qu'ori y preme garde, l'auteur n'entend pas par là uïne fièvre larvée qui revêtirait l'appareil symptomatique comn sous le nom de typhoide, c'est de l'état typhoïde tout entier qu'il s'agit, symptômes et lésions, se développant comme manifestation masquée de la flèvre rémittente.

Les deux premières catégories nous paraissent très-légitimement établies, par les exemplescités par l'auteur. Quant à la fièvre pernicieuse dothiémentérique, nous ne sommes pas en miestre de nous prononcer sur sa légitimité; mais nous devons dire que les observations que l'auteur en a rapportées ne nous ont pas pleinement convaincus. Les caractères qui permettraient de reconinaitre cette maladie sont ceux des autres fièvres pernicieuses: la constitution médicale durant laquelle on observerait d'autres accès pernicieux, la brusquerie et le mode insolite d'invasion de la maladie, la gravité très-rapide des symptômes, la forme et l'heure des accès

Voici, en résumé, les conclusions de M. Pécholier: Le quinquins n'à ateune vertu spécifique contre la flèvre typhorde simple; quand la flèvre typhorde est compliquée de flèvre rémittente, il détruit la complication et simplifie la maladie; les symptomes et les lésions de la flèvre typhorde peuvent servir de manifestation à la flèvre rémittente vrièse, et trouvent dans le quinquina un spécifique qui les jugule promplément.

Matadias de l'armès d'Italis ou documents pour servir à l'histoire méticochirurgicale de l'armès d'Italis (campagne de 1859-60); par M. Cazalas, médecin principal de 1º classe à l'état-major de la 4º division militaire de la place de Paris, ex-médecin en chef de l'armée d'Italic, etc.; grand in-8º. Chez Victo Rozier, Prix 2 fr.

C'est assurément un des côtés les plus intéressants de la médecine militaire, que l'étude des épidémies qui assaillent les armées dans la plupart des expéditions; chacame d'elles, en créant, pour ainsi dire, des conditions de vie nouvelles, a ses maladies propres. Ainsi que le dis M. Cazalas, au point de vue médical comme au point de vue stra-tégique, chaque campagne a son génio et son enseignement particuliers.

Pendant la campagne d'Italie, pas de choléra, pas de typhus, de dysentérie ni de fièvre jaune; ou au moins ces maladies ne sévirent pas d'une manière épidémique. Mais les conditions inhérentes au pays qui fut le thétre de la guerre développèrent une constitution médicale très-nettement accusée, et c'est à l'étude de cette constitution que l'auteur consacre la presque totalité de son ouvrage.

Après avoir indiqué l'organisation du service médical durant la campagne, et reproduit des relevés statistiques qui intéressent plus l'administration que la science, l'auteur entre dans la description générale des maladies qu'il a observées; il en recherche les causes, en indique les symbtômes el te trainement.

Outre les influences des marches, des fatigues et des privations inséparables de la guerre, la chaleur et l'infection paludéenne furent les deux causes morbifiques principales qui dominèrent la constitution médicala.

Au commencement de la campagne, il n'v eut que des maladies sporadiques, différentes chez les soldats venant d'Afrique et chez ceux qui arrivaient de France, et appartenant à la constitution médicale de ces deux pays. Mais bientôt l'influence des deux causes que nous avons indiquées plus haut se fit sentir presque exclusivement et l'épidémie commença. Toutes les maladies se confondirent alors en un type que l'on retrouvait même dans les états morbides accidentels. Ce type, que M. Cazalas désigne sous le nom de fièvre rémittente épidémique d'Italie, était formé par la réunion de l'élément bilieux et de l'élément intermittent. Presque jamais on ne rencontra l'état gastrique bilieux ou l'intermittence seuls et indépendants ; mais ces deux éléments s'associaient tantôt exclusivement pour constituer la fièvre rémittente épidémique simple, tantôt concurremment avec d'autres états morbides : c'est ainsi que des maladies inflammatoires ou rhumatismales, la fièvre typhoïde, la diarrhée, la dysentérie, se montrèrent assez fréquentes, mais toujours compliquées de fièvre rémittente et toujours dominées par elle; en sorte que ces maladies ne pouvaient prendre une allure naturelle et régulière que lorsqu'on les avait dépouillées de l'élément épidémique.

En terminant, l'auteur montre comment la médication évacuante et ébrituge à la fois, s'adressant aux deux éléments constitutifs du génie épidémique, donna des résultats excellents; et il l'oppose à la médication antiphlogistique employée dans les hôpitaux italiens. Une statistique détaillée fait voir clairment la différence des résultée fait voir clairment la différence des résultes.

E. FOLLIN, G. LASÈGUE.

# ARCHIVES GÉNÉRALES DE MÉDECINE

SEPTEMBRE 1864.

#### MÉMOIRES ORIGINALIX

- CR2

DES INDICATIONS ET DES CONTRE-INDICATIONS DE LA THORACENTESE DANS LES DIVERSES ESPÈCES D'ÉPAN-CHEMENTS:

Par le D' SIREDEY, ancien interne des hôpitaux, lauréat de la Faculté de Médecine de Paris

Les moyens que j'indique, permettant de reconnaître la maladie dans tous les cas et d'opérer beaucoup plus tôt, sauveront ceriainement plusieurs malades que sans eux l'on eût abandonnés à une mort certaine.

(LAENNEC, Traité de l'auscultation médiate, t. II, p. 526,)

Après les savantes discussions, les thèses et les nombreux mémoires dont la thoracemèse a été l'objet dans ces derniers temps, si nous venons encore dire quelques mots sur cette intéressante question, c'est parce que nous avons vu pratiquer cette opération un grand nombre de fois. D'autre part, ayant le précieux dépôt des observations recuefilies par Aran pendant toute sa carrière médicale, nous croyons rendre hommage à la mémoire de notre regretté maître en exposant les idées qui nous ont été suggérées par l'ui pendant notre internat dans son service.

Mais un travail de cette nature ne nous permet pas de donner

à ce sujet toute l'étendue qu'il comporte. Nous ne pouvons en effet ni examiner avec les détails suffisants les différentes phases par lesquelles a passé la thoracentèse, ni discuter les objections qui lui ont été faites. Ces objections, il est vrai, nous paraissent avoir été réfutées d'une manière tellement victorieuse qu'une nouvelle discussion à leur égard nous semble inutile

La thoracentèse doit être considérée aujourd'hui comme une opération exempte de danger, sans influence sur les altérations consécutives du líquido, et n'expossat en aucune manière, quand elle est convenablement pratiquée, à l'introduction de l'air dans les plèvres, à la blessure d'organes importants, à la syncope, à la mort subite, etc. etc.

Nous nous bornerons à envisager dans ce mémoire le côté prutique de la question, celui qui a peut-être été le moins examiné, c'est-à-dire les indications et les contre-indications de l'opération dans les diverses espèces d'épanchements.

Afin de mettre un peu d'ordre dans une question aussi vaste, nous nous proposons d'établir quelques divisions. Or, nous proposons pas devoir adopter exclusivement la classification des divers épanchements en aigus et en chroniques. Souventen effet, nous trouverions réunis dans le même chapitre des épanchements essentiellement différents au point de vue de leur composition et de leur cause, de telle sorte que les préceptes que nous aurions établis pour le traitement de telle espéce d'épanchement ne conviendraient nullement à telle autre variété, bien que cependant, dans les deux cas, la marche soit la même. C'est qu'en effet, avant la considération fournie par l'âge de l'épanchement, nous plaçons celle qui est tirée de sa composition et de la cause qu'i lui a donné naissance.

Aussi, tout en reconnaissant l'importance de la date récente ou ancienne, proposons-nous les divisons suivantes :

Deux classes d'épanchements . . . 
$$\begin{cases} \mathcal{A}. \text{ Simples}. \\ \mathcal{B}. \text{ Mixtes}. \end{cases}$$

chements simples constitués par . . .  $\begin{cases} \text{Serosit6.} \\ \text{Suns.} \end{cases}$ 

Us sont  $\begin{cases} \text{primitifs,} \\ \text{secondaires} \end{cases}$ 

Épanchements séreux d'origine inflammatoire.

Les indications qui se présentent dans les épanchements de cette nature sont essentiellement différentes, selon qu'ils sont aigus ou chroniques, abondants ou modérés. Dans les épanchements aigus, la thoracentèse trouve rarement son application. En effet, à cette période de la maladie la quantité de liquide est ordinairement peu abondante, et, comme l'a parfaitement établi M. Marrotte (vov. Arch. gén. de méd., 1854)), les symptômes graves qui semblent réclamer l'opération, c'est-à-dire la dyspnée, l'oppression, l'accélération de la respiration et du pouls, dépendent bien plus du mouvement fébrile que de la quantité du liquide exhalé par les plèvres. C'est donc à l'orgasme inflammatoire qu'il faut s'attaquer, et, par l'emploi de moyens antiphlogistiques dont l'énergie sera proportionnée à l'intensité de la phlegmasie, on verra céder et disparaître avec celle-ci les symptômes qui, pour un instant au moins, ont pu paraître alarmants. Nous acceptons pleinement cette pratique pour la majorité des cas, et d'autant mieux que le liquide qui existe alors, n'étant pas de sa nature réfractaire aux forces d'absorption de l'organisme, disparaîtra facilement; mais il est des exceptions que nous ne devons point passer sous silence, car elles réclament une médication différente.

Il peut arriver en effet qu'en certaines circonstances, dès les premiers jours de la pleurésie, l'épanchement se fasse très-rapidement, que son abondance devienne considérable, et que la gravité des symptômes dépende de la compression subite du poumon par le liquide. Or, dans cette hypothèse, quelle que soit la période de la maladie, n'y aurait-il que trois ou quatre jours écoulés depuis le début des premiers accidents, la thoracentèse est pour nous formellement indiquée. Elle devient une opération de mécesité, et surfout lorsque les moyens antiphlogisiques énergiques ont été employés sans résultat satisfaisant. C'est qu'en effet un accident terrible est à craindre, nous voulons parier de la mort subte. Devant la possibilité d'un danger aussi grand, nous

eroyons done qu'il est du devoir du médecin d'y soustraire le malade, et nous n'acceptons en aucune façon, les objections qui ont été faites à l'opération pratiquée dans ces circonstances : il n'y a aucun danger sérieux à redouter pour le malade, qui est immédiatement soulagé, mis à l'abri de l'accident justement redouté, et quelquelosis même radicalement guéri.

La reproduction du liquide n'est pas nécessairement inévitable après la thoracentèse, pratiquée même dans la période d'acuité de la maladie. Il est des faits authentiques dans lesquels l'opération n'a été suivie d'aucune reproduction de liquide. Nous pouvons citer, à l'appui de cette assertion, une observation de M. Moutard-Martin, dans laquelle 3,000 grammes de sérosité furent extraits au septième jour d'une pleurésie; non-seulement il n'y eut pas de nouvelle exhalation séreuse, mais, à partir de l'évacution, les symptômes inflammatoires et asphyxiques disparurent, et le malade ne tarda pas à entrer en convalescence. Ainsi donc, non-seulement la thoracentèse soustrait le malade à un danger imminent, mais il semble que, dans certains cas au moins, elle exerce une influence non douteuse sur la sédation des phénomènes inflammatoires. Telle est aussi l'opinion de M. Trousseau, noter mattre à tous, e matière de thoracentèse.

Et si je ne craignais de tirer des conclusions peut-être trop hardies pour le présent, je dirais que, dans hon nombre d'observations, la guérison a été d'autant plus rapide et plus radicale que la thoracentèse a été pratiquée à une époque plus rapprochée du ébut de la pleurésie. On a reproché à M. Nonat de pratiquer une opération pour le moins inutile, parce que dans les observations de MM. Pinaud et Gondouin, ses élèves, elle n'a abrègé en rien la durée totale de la maladie, et qu'après son emploi il a fallu avoir recours aux moyens thérapeutiques ordinaires. Ce reproche ne peut m'être adressé, puisque je ne parle ici que des épanchements abondants, excessif, survenant, il est vrai, dans la période de l'affection où le molimen inflammatoire est en pelien activité.

Admettons maintenant que le liquide reparaisse, mais il ne se reproduira jamais avec assez de rapidité pour qu'il devienne subitement aussi abondant qu'il était avant l'opération; les organes thoraciques auront en quelque sorte le temps de s'habituer à la compression, et par conséquent le danger ne sera plus imminent. Enfin, si l'épanchement redevenait excessif, quel danger quarait-il donc à recourir de nouveau à l'opération ? Et n'a-t-on pas tout lieu de croire qu'avec ces deux ponctions, et le temps qui se sera écoulé depuis le début des accidents, on aura pu intervenir d'une manière efficace pour réprimer l'activité sécrétoire de la séreuse?

Mais ce n'est pas seulement contre les épanchements abondants, et dans la période la plus aiguë de la pleurésie, que la thoracentèse doit être pratiquée. Si en même temps qu'il se forme un épanchement moyen ou un peu abondant dans une plèvre, il existe dans le côté opposé des signes de bronchite, de pneumonie, ou bien une péricardite, etc. etc. nous croyons encore devoir conseiller l'opération. En effet, si chacune de ces lésions isolées ne doit pas être considérée comme très-grave, on admettra volontiers que leur réunion puisse devenir une complication redoutable. Or, lorsque nous avons un moyen aussi sûr et aussi inoffensif que la thoracentèse, pour faire disparaître au moins un de ces éléments morbides, et qui peut par lui seul, à un moment donné, déterminer des accidents de la plus haute gravité, je crois qu'il y aurait négligence coupable à ne pas faire l'opération. Ainsi donc, bien qu'en thèse générale, nous rejetions la thoracentèse dans la période aiguë de la maladie, il y a cependant des circonstances où elle est indiquée.

Mais la période inflammatoire est passée (et désormais nous nous placerons toujours dans cette hypothèse); l'élément fébrile a disparu et il existe des phénomènes d'asphyxie; en même temps, les signes physiques indiquent une abondance considérable de liquide, les espaces intercostaux sont distendus, la marable de liquide, les espaces intercostaux sont distendus, la martité est complète dans toute l'étendue d'un côté de la poitrine, les vibrations thoraciques sont abolies, le murmure respiratoire est remplacé par un souffle voilé, profond, éloigné, et les viscères ont subi un certain degré de déplacement; il y a de la dyspnée ou même de l'orthopnée; les pulsations des artères sont faibles et précipitées, inégales et irrégulières; la face et les extrémités sont cyanosées; la respiration est très-fréquente, superficielle, incom-

plète; il y a des lipothymies, des vertiges qui surviennent après. l'effort musculaire le plus léger, après celui qui résulte d'un simple changement de position; une syncope est imminente. Ici l'accord est unanime, le danger est patent : tout le monde aura recours à la thoracentèse, et hâtons-nous de le proclamer, dans l'immense majorité, nous dirions volontiers dans l'universalité des cas, grâce à cette merveilleuse opération, la guérison est assurée, et dans un très-bref délai.

Les indications ne sont pas toujours aussi nettes, elles ne sont pas surtout toujours aussi pressantes, et c'est alors que les avis sont partagés.

Supposons en effet un de ces épanchements excessifs remplissant toute la cavité pleurale, mais ne donnant lieu à aucun des symptômes qui tout à l'heure pouvaient faire craindre l'asphyxie ou la syncope, en un mot, un de ces épanchements latents au point de vue des troubles généraux : doit-on opérer ? faut-il encore temporiser et insister sur l'emploi d'une médication dont l'inutilité est cependant démontrée ? Eh bien, nous affirmons encore ici que la thoracentèse doit être pratiquée et immédiatement. C'est surtout en effet dans ces épanchements insidieux. éloignant toute crainte par leur bénignité apparente, que la mort subite arrive le plus souvent ; ce sont ces épanchements latents, et principalement ceux qui siégent à gauche, sur lesquels MM. Pigoux , Trousseau , ont particulièrement appelé l'attention, qui forment presque à eux seuls le bilan des cas de mort subite observés dans la pleurésie. Or, devant la possibilité d'un pareil danger, que l'observation clinique ne permet plus de considérer comme exceptionnel, je reconnais, avec les maîtres que ie viens de citer, l'indication formelle de la thoracentèse. Déià un trop grand nombre de malades ont payé de leur vie cette abstention funeste! Donc n'attendons plus, pour agir d'une manière aussi efficace, aussi certaine et aussi exempte de tout danger, l'apparition des symptômes de l'asphyxie. Rien, le plus souvent, nous le répétons à dessein , n'indique l'imminence du péril; ici le premier accident, c'est la mort,

Voici maintenant une autre variété d'épanchements séreux au

sujet desquels les opinions sont encore plus dirisées : il s'agit d'une pleurésie franche contre laquelle un traitement antiphlor gistique approprió a été employé dès le début; l'inflammation est tombée, ainsi que la fièvre; la maladie, en un mot, est arrivée à cette période qui n'est plus l'état aigu, mais qui n'est pas encore l'état chronique; il rest eun épanehement modéré ne donnant lieu à aucun symptôme grave. La dyspnée est nulle ou peu marquée, à peine y a-t-il une accélération légère des mouvements respiratoires, il n'y a pas de refoulement considérable des organes, rien qui doive faire craindre une syncope mortelle. Ajoutons que la maladie est au quinzième ou vingtième jour, que la médication la plus rationnelle a été employée, et cependunt l'épanchement reste stationnaire : que convient-il de faire?

Avant de répondre à cette question, qu'il nous soit permis de faire une courte excursion dans le domaine de la physiologie pathologique et de la clinique. Tout le monde conviendra qu'en pareille circonstance on ne doit pas désespérer d'obtenir la résorption de l'épanchement par les moyens ordinaires, surtout si, comme nous l'admettons, la pleurésie est de bonne nature, Il n'est pas rare en effet d'observer dans ces épanchements une pé riode stationnaire d'une durée variable, et pendant laquelle il nous est impossible, quels que soient les différents modes d'exploration employés, d'établir d'une manière précise et certaine, s'il y a ou non des modifications dans la quantité de l'épanchement. Si alors on pratique la thoracentèse, l'écoulement du liquide a lieu; les parois thoraciques, peu distendues d'ailleurs, reviennent facilement sur elles-mêmes; le poumon, qui pent n'être retenu par aucune adhérence récupère ainsi ses fonctions. et la guérison est assurée. Mais, si, d'un autre côté, dans un cas analogue, on attend encore quelques jours, il n'est pas impossible qu'avec la continuation des moyens médicaux seuls, ou par la simple expectation, on n'obtienne une résorption du liquide, et une guérison aussi solide, aussi radicale, que si l'on eût eu recours à l'opération : d'où la division des opinions.

Examinons done, en nous appuyant sur l'observation, laquelle des deux méthodes de traitement doit être préférée. Par la thoracentèse, on est sûr d'obtenir l'évacuation du liquide et le retour du poumon à sa perméabilité normale, Par l'emploi des moyens

médicaux et de l'expectation, il peut très-bien arriver que la résorption du liquide se fasse encore longtemps attendre : alors se déposent à la surface du poumon des couches fibrineuses qui contractent des adhérences avec la colonne vertébrale, et qui, augmentant chaque jour d'épaisseur, deviennent un nouvel obstacle à la résorption. De telle sorte que, quand plusieurs semaines ou des mois se seront écoulés sans que l'épanchement se soit résorbé et que l'on en viendra à pratiquer la thoracentèse, celle-ci ne pourra plus amener l'évacuation complète du liquide, par suite de l'impossibilité où se trouve le poumon de rompre les adhérences qui le maintiennent emprisonné. Ce n'est pas tout encore, l'épanchement prend alors la marche chronique, peut changer de nature, devenir purulent, et nous verrons tout à l'heure, avec les détails que comporte une étude aussi intéressante, la différence immense qu'il v a, au point de vue du pronostic, entre un épanchement séreux simple et un épanchement purulent. Qu'il nous suffise donc de dire, pour le moment, que, dans les cas où l'épanchement est modéré, on obtient une guérison immédiate certaine, radicale, par la thoracentèse, tandis que par la méthode ordinaire la guérison est loin d'être aussi constante. n'est jamais aussi rapide, et expose le malade à tous les dangers que comportent la chronicité et la purulence des épanchements pleurétiques, Comme, d'autre part, l'innocuité de l'opération est démontrée, nous sommes forcé de conclure que la thoracentèse doit encore être pratiquée dans les épanchements même modérés, ne donnant lieu à aucun symptôme grave, lorsqu'ils sont devenus stationnaires.

Mais à quel moment convient-il d'opérer? Voilà encore une question sur laquelle on est loin d'être d'acond, et que nous ne chercherons pas à résoudre en indiquant un jour fixe, invariablement déterminé. Demander une telle précision nous paraît dénoter un esprit peu familier avec les faits cliniques, si différents, si variables à tant de points de vue. Aussi croyons-nous émettre une opinion plus sage, en proposant d'opérer alors que les phénomènes aigus ont disparu, que l'inefficacité des moyens médicaux employés pendant douze ou quinze jours est suffisamment démontrée, et surtout si, au lieu de diminuer, l'épanchement a de la tendance à numente de

Nous arrivons enfin à l'étude des épanchements séreux chroniques. Ici, mieux encore que dans les épanchements aigus ou récents, toutes les fois que le malade est en danger par le fait de l'abondance du liquide, la thoracentèse doit être pratiquée, et il y a d'autant plus de chance de réussite que les complications inflammatoires sont moins à redouter.

Mais l'épanchement n'est pas excessif et les troubles auxquels il donne lieu sont peu marqués ? La question est plus difficile à résoudre ; cependant nous croyons que si la thoracentèse est ici moins impérieusement indiquée, elle doit encore être faite. Outre que l'inefficacité des moyens ordinaires est démontrée par la durée même de la maladie, nous savons qu'en abandonnant le malade à lui-même il est exposé à des poussées inflammatoires qui peuvent donner rapidement lieu à un épanchement excessif; que, sous l'influence de ces nouvelles exacerbations, le liquide peut changer de nature et devenir purulent, et que le poumon, chaque jour comprimé de plus en plus, peut présenter les altérations irrémédiables de la congestion chronique, c'est-àdire la carnisation ou la splénisation. Enfin, en raison des mauvaises conditions hygiéniques dans lesquelles se trouve le malade (séjour à la chambre ou au lit, perte d'appétit, amaigrissement, fonctions de l'hématose incomplètes ou insuffisantes), ne croiton pas que si quelque diathèse existe en lui à l'état de prédisposition simple ou latente, elle ne se trouve dans les conditions les plus favorables à son développement, quand l'organisme est déjà profondément débilité et pour ainsi dire vaincu avant la lutte. Ces considérations nous paraissent justifier suffisamment la conduite que nous recommandons, et cependant nous ne nous dissimulons pas que, pratiquée dans ces circonstances, l'opération a moins de chance de réussir que si elle avait été faite plus tôt; or n'est-ce pas encore une puissante raison pour engager les médecins à y avoir recours de meilleure heure, afin de prévenir ainsi la chronicité?

Jusqu'ici nous n'avons envisagé la thoracentèse que dans les épanchements séreux d'origine inflammatoire; examinons-la maintenant dans ceux qui sont symptomatiques d'autres altérations, diathèse tuberculeuse, maladies du cœur et des gros vais-seaux, albuminurie, etc. etc. C'est bien certainement alors qu'elle semble le mieux contre-indiquée; car n'est-il pas à crain-dre que l'épanchement, qui n'est ici qu'un épiphénomène d'une altération contre laquelle la thoraceutèse ne peut rien, ne se reproduise nécessairement? Or cette objection, qui parait tout d'abord irréfutable quand elle est formulée d'une manière aussi générale, perd beaucoup de sa valeur si l'on entre dans quelques détails pour spécifier les cas, exceptionnels je le veux bien, dans lesquels l'opération doit être pratiquée.

Pour les épanchements liés à la diathèse tuberculeuse, nous admettons volontiers que bien rarement elle trouve son indication. En effet, dans l'immense majorité des cas, le liquide est très-peu abondant, tend naturellement à disparattre, mais en laissant à as place d'épaisses couches de fausses membranes. Or ces fausses membranes, constantes pour ainsi dire dans toute pleurésie tuberculeuse, d'autant plus épaisses et plus résistantes que la maladie est plus ancienne, suivent en quelque sorte une évolution parallèle à celle de la tuberculisation pulmonaire, et constituent ainsi un obstacle puissant à la production abondante du liquide.

Aussi a-t-on été frappé de la facilité avec laquelle se résorbent ces épanchements et des déformations considérables du thorax qu'ils déterminent. D'ailleurs le fait est si fréquent qu'il ne pouvait passer inaperçu, et M. Louis a depuis bien longtemps étabil le rapport qui existe entre la marche de la tuberculisation pulmonaire, l'épaisseur et l'organisation des fausses membranes qui coiffent le sommet du poumon. Done, cette condition de la tuberculisation, favorisant essentiellement l'organisation des fausses membranes, et par suite les adhérences, s'oppose à l'abondance de l'épanchement.

Parmi les nombreuses observations que je puis invoquer à l'appui de cette opinion, je me bornerai à citer les trois suivantes:

A. Observation publiée par M. Jaccoud, dans les Bulletins de la Société anatomique, juin 1858.

Un jeune garçon de 17 ans, d'une constitution scrofuleuse, pré-

sente les signes indubitables d'une plubisie tuberculeuse avancée; il d'une publisie tuberculeuse avancée; al offre en outre du genoue droit, où d'ailleurs il n'y a pas d'épanchement; les ganglions inguinaux et mésendériques sont bypertrophis; enfini le viste un œdème des membres inférieurs. Mort rapide, avec prédominance d'accidents comaleux.

A l'autopsie, on trouve : une méningite tuberculeuse, avec des graulations très-confluentes; les plèvres sèches, adhérentes entre elles dans toute leur étendue; une infiltration tuberculeuse généralisée dans les deux poumons; une adhérence complète des deux feuillets du péricarde, parsemés également de granulations tuberculeuses; une adhérence des deux feuillets du péritoine au niveau de la surface convex du foie; un état de sécheresse tout particulier de la séreuse abdominale dans le reste de son étendue; des tabercules disséminés dans le foie et dans les roins; une dégénérescence tuberculeus des ganglions mésentériques et inguinaux, et enfin l'existence d'un tubercule dans le tissu graisseux qui unit les deux ligaments croisés de l'articulation du genou gauche.

Il n'est guère possible, je le crois du moins, de citer un fait qui prouve mieux la proposition que nous avançons, c'est-à-dire que le caractère de l'inflammation tuberculeuse des séreuses consiste surtout dans la production d'adhèrences.

B. Autopsie de Dupont, nº 33, salle Saint-Joseph, hôpital Saint-Antoine, mort le 14 mai 1858. (Service d'Aran.)

Le pouron gauche est maintenu fixé aux parois thoraciques par des adhérences filamenteuses, excepté en arrière, où ces adhérènces sont trèc-làches et infiltrées de sérosité transparente, et à la base, où existe une petite cavité kystique du volume d'un gros œuf, remplie de sérosité citrine. Tubercules non ramollis, disséminés dans toute l'étendue des deux poumons, mais plus nombreux à gauche qu'à droite. Adhérences générales du péricarde, avec infiltration tubercu-leuse et épaississement considérable de cette membrane. Adhérences es anses intestinales entre elles et avec les parois abdominales. Nombreux tubercules du volume d'un petit pois à la surface des anses intestinales et dans l'éoaisseur des adhérences.

Foie adhérent au péritoine diaphragmatique et aux anses intestinales, offrant à sa surface et à l'intérieur de nombreuses granulations.

Comme dans l'observation précédente, ce qui frappe ici, c'est la généralisation des manifestations, la formation d'adhérences, et l'absence pour ainsi dire complète du liquide, puisqu'il n'existe que quelques cuillerées de sérosité dans les plèvres.

G. Autopsie de H....., âgée de 36 ans, morte le 24 mai 1858, dans le sernice d'Aran.

Adhérences générales des deux poumons; énormes cavernes aux deux sommets, avec tubercules disséminés dans le reste du parenchyme pulmonaire, les plèvres et les fausses membranes elles mêmes.

Pórtionite tuberculeuse gónéralisée, avec adhérences membraneuses. Organes pelviens soudés par des adhérences anciennes et trèsrésistantes. Les trompes, les ovaires, l'utérus, l'S lliaque et le rectum, sont réunis par des fausses membranes anciennes. Tubercules dans les trompes, les ovaires et même dans la muqueuse utérine.

Nous avons choisi cet exemple à dessein, et nous voyons que, malgré la période avancée de la tuberculisation dans les poumons et dans les organes génitaux, il n'y a d'épanchement ni dans les plèvres, ni dans le péritoine pelvien.

Quant à la nature du liquide, notre opinion est loin de concorder avec celle de la majorité des métécins. En effet, tandis que la purulence est à peu près universellement regardée comme étant un caractère des épanchements liés à la diathèse tuberculeuse, nous croyons au contraire qu'elle est l'exception; bien mieux, nous prétendons que le liquide a d'autant moins de tendance à devenir purulent que la diathèse sévit avec plus d'énergie et qu'elle frappe sur un plus grand nombre d'organes à la fois.

D'ailleurs cette opinion paraîtra moins étrange, si l'on veut bien examiner la nature de l'épanchement déterminé par l'affection tuberculeuse, dans les membranes de même texture que la plèvre. N'est-il pas séreux, en effet, l'épanchement qui se fait dans la tunique vaginale sous l'influence de l'irritation produite par les tubercules de l'épididyme? La péritonite chronique tuberculeuse n'est-elle pas essentiellement séro-adhésive, puisque les bosselures et les timeurs, auxquelles donne lieu la formation des adhérences, constituent l'un des meilleurs signes diagnostiques de cette affection? Enfin, des auteurs classiques, parmi lesquels je citerai MM. Hardy et Béhier, ne refusent-ils pas de reconnaître pour du pus l'exsudation blanchâtre que l'on trouve à la base du cerveau dans les autopsies de méningite tuberculeuse? Quoi donc d'étonmant qu'il en soit de même pour les épanchements pleuraux? Mais je sais le danger qu'il y a à procéder par induction en pathologie; aussi ai-je voulu interroger laits, et si, dans ce travail, je ne puis rapporter les observations où j'ai puisé cette opinion, je crois néammoins pouvoir indiquer les conclusions auxquelles je suis arrivé, et que je formule de la manière suivante : le peu d'abondance du liquide, qui est presque toujours séreux, sa résorption facile et la formation d'adhérences, sont les ciractères de la pleurésie théreculeuse, tantés que la pruvience est le propre des épanchements consécutifs aux fièvres graves, à la scarlatine, à l'état puerpèral, etc., comme l'abondance excessive et la résorption complète sont la caractéristique de la pleurésie their situations.

Mais le liquide n'est pas toujours aussi peu abondant, l'Épanchement est quelquefois la première manifestation de la diathèse tuberculeuse, et comme alors il n'y a pas d'adhérences antérieures, il acquiert des proportions considérables. Or comme le danger est alors constitué bien moins par les altérations pulmonaires que par l'abondance du liquide, celui-ci doit être évacué. Et l'on est en droit d'espèrer, qu'après l'opération, il se formera des adhérences qui préviendront un nouvel épanchement.

Car, si le liquide est abondant, et que par l'irritation développée sur la plèvre par les tubercules, la résorption ne se fasse pas, examinons ce qu'il peut arriver.

Si l'on attend, il peut se faire qu'en certains cas le liquide disparaisse à la longue, mais en laissant des déformations plus ou moins considérables de la paroi thoracique, par suite de l'impossibilité où se trouve le poumon de déchirer les fausses membranes qui l'étreignent; de telle sorte qu'il est à peu près perdu pour la respiration. De plus, l'épanchement, restant stationaire, produit l'affaissement du poumon et le maintient dans un état de congestion chronique, qui n'est pas sans influence sur l'évolution plus rapide des tubercules. En outre, sous l'influence de la même cause, le malade perd l'appétit, la nutrition languit et la constitution se détériore. Or ces conditions ne sont-elles pas les plus favorables au développement de la diathèse tuberculeuse? Par conséquent l'épânchement, bien que symptomatique, constitue

ici une complication très-grave, puisqu'il favorise le développement de la maladie, qu'il serait d'une importance capitale d'entraver dans sa marche. Done, on rendra encore un très-grand service au malade, en faisant disparattre un élément morbide susceptible d'entrainer des conséquences aussi fâcheuses, o'est-à-dire en pratiquant la thoracențiese.

Il en est de même des épanchements pleurétiques, qui viennent s'ajouter à la série des accidents que l'on observe dans le cours des maladies du cœur, et à ce sujet nous recommandons de ne pas se laisser intimider par les complications si nombreuses, qui se rencontrent alors, pour ainsi dire, dans chaque appareil organique. Quand bien même on observerait tous les phénomènes caractérisant ce groupe morbide auquel M. Beau a donné le nom d'asustolie, quand même il y aurait une orthopnée excessive, une anasarque considérable, de l'ascite et les troubles les plus marqués du côté de la circulation cardiaque, si en même temps il y a un épanchement pleurétique abondant, que l'on ne se borne pas à l'emploi de moyens dont l'impuissance est trop souvent démontrée. Il ne faut pas oublier une ressource suprême , c'està-dire la thoracentèse, qui parfois amènera une véritable résurrection. On ne doit pas perdre de vue, en effet, combien il est difficile d'apprécier exactement la somme de résistance vitale chez les individus atteints d'affections organiques du cour : et souvent, lorsqu'on croira ne produire qu'un soulagement momentané, on obtiendra des résultats inespérés. Pour mon propre compte, l'ai été témoin d'un fait semblable chez un malade de M. Aran, qui présentait le tableau que je retraçais tout à l'heure. M. Trousseau, appelé en consultation, n'hésita pas à le considérer comme voué à une mort certaine : aussi était-il d'avis que la thoracentèse, pratiquée dans des circonstances aussi défavorables. ne devait être d'aucune utilité. M. Aran passa outre, et le lendemain nous faisions l'opération : 3,000 grammes de sérosité furent retirés. Le malade fut immédiatement soulagé, et put dormir quelques heures. Cependant le liquide s'étant reproduit en petite quantité les jours suivants, son état paraissait s'aggraver de nouveau. Étant chargé de donner mes soins au malade pendant une absence de M. Aran, le priai alors M. Trousseau de venir le

revoir. Il constata une amélioration notable, et m'engagea à continuer l'emploi de la médication instituée. Après quelques jours, la diurèse se rétablit alors qu'avant l'opération les médicaments restaient sans effet, l'épanchement disparut ainsi que l'ansaarque, et le malade put faire bientôt quelques pas dans sa chambre.

Un mois après, le rétablissement fut assez complet pour qu'il reprit ses occupations journalières, et il ne lui restait plus que les signes d'une insuffisance mitrale très-nettement caractérisée, quand cinq mois plus tard, à la suite d'un refroidissement, il fut pris d'une pneumonie à laquelle il succomba le troisième jour.

Mais ce n'est pas le seul fait sur lequel je pourrais m'appuyer, pour recommander la thoracentèse dans les épanchements qui accompagnent les maladies du cœur. Il y a quelques mois à peine, M. Trousseau la pratiquait dans des circoustances analogues, et, bien mieux, dans une de ses observations il y avait une complication d'apoplexie pulmonaire; cela n'empécha pas d'obtenir la disparition de la dyspnée, qui certainement n'ent pas tardé è entrabuer la mort.

Il en est de même pour tous les cas où l'épanchement, bien que symptomatique d'une lésion, marquée au sceau d'une incurabilité absolue, peut être considéré comme ajoutant un danger de plus à ceux qui existent déjà par le fait même de la lésion primordiale. Il ne faut pas perdre de vue en effet que dans ces circonstances le malade est voué à une mort presque certaine, si on néglige l'opération. Et, d'un autre côté, un ne doit pas oublier, pour ne pas s'exposer à des mécomptes gruells, que la thoracentèse est alors pratiquée dans des conditions très-défavorables.

Cependant elle aura toujours pour résultat un soulagement immédiat, souvent elle permettra de gagner du temps, et, dans quelques cas enfin, elle procurera une guérison relative.

Avons nous done tant de moyens thérapeutiques aussi sûrs, aussi puissants que cette opération pour qu'il nous soit permis de la négliger, alors qu'elle seule peut remplir une indication aussi pressante?

### Epanchements purulents.

Bien plus encore que pour les épanchements séreux, la thora-

centèse doit être pratiquée dans les épanchements purulents, si l'on a égard à la difficulté de la résorption du pus, à l'influence fàcheuse qu'elle peut exercer sur l'organisme, et aux lésions se-condaires qui peuvent en être la conséquence. Mais, à côté de ces indications si nettes et si formelles, il y a d'autres conditions qui sont de nature à arrêter la main de l'opérateur. C'est qu'en effet, ces épanchements, qu'ils soient purulents d'emblée ou consécutivement à une pleurésie simple, dépendent dans l'un et l'autre cas de causes contre lesquelles l'art est souvent impuissant, et sont liés à des altérations anatomicues irrémédiables.

C'est ainsi que s'expliquent les fréquents insuccès survenus dans ces circonstances; d'où le discrédit dans lequel est tombée la thoracentèse, même auprès de ses plus ardents partisans, alors qu'il s'agit d'épanchements séreux.

Donc la pleurésie purulente est, d'une manière absolue, toujours plus grave que la pleurésie simple, parce qu'elle est tantôt sous la dépendance d'un éta spécial de l'économie, état pyogénétique, comme dans les fièrres graves, l'état puerpéral, etc., et tantôt subordonnée à des modifications pathologiques de la séreuse, en raison desquelles les liquides sécrétés sont toujours purulents.

Il ne faut donc pas s'attendre à obtenir, dans des conditions si dédrorables, des résultats aussi satisfiasnats que dans les épandements séreux. Souvent on ne pratique l'opération que pour obtenir un soulagement immédiat, une amélioration momentanés; car c'est ici que le precepte Melius anceps quam nullum trouve surfout son application.

Abordons maintenant l'étude des conditions qui commandent ou qui empêchent l'opération, et commençons par les épanchements purulents aigus.

L'opération est indiquée d'une manière positive toutes les fois que l'épanchement est excessif, qu'il s'accompagne ou non de phénomènes pouvant faire craindre l'asphyxie ou la mort subite. Les raisons que j'ai indiquées à propos des épanchements séreux se retrouvent ici avec toute leur valeur, et la condition de purulence du liquide est encore un argument de plus à faire valoir, pour pratiquer saus délai la thoracentèes. En effet, outre que l'évacuation du liquide prévient un danger immédiat, elle fait

aussi disparattre la cause de l'irritation inflammatoire de la séreuse, qui, si l'on faisait plus tardivement l'opération, aurait pour effet indubitable la reproduction du pus avec la réapparition des mêmes accidents, et plus tard l'ulcération de la plèvre, la formation de fistules pleuro-cutanées, ou pleuro-bronchiques avec toutes leurs conséquences.

Ces mêmes raisons, nous les invoquons encore pour pratiquer de bonne heure l'opération, même dans les épanchements purulents modérés. En temporisant en effet, sous l'influence de l'action irritante produite par la nature du liquide sécrété, sa quantité augmentera progressivement, et bientôt de modérée qu'elle était d'abord, elle deviendra abondante et excessive.

D'autre part, qu'elle dépende de l'intensité plus grande ou de l'extension de la phlegmasie, cette augmentation dans la production du pus n'a pas lieu sans déterminer des troubles réactionnels. Aussi, en présence de cette aggravation, emploie-t-on une médication spoliatrice d'autant plus énergique : la diète est plus sévère, les purgatifs, les diurétiques, les altérants, sont prodiqués : les vésicatoires sont multipliés jusqu'à ce que les malades, ayant perdu l'appétit et les forces, et minés par une fièvre continue, sorte de fièvre hectique, tombent dans le marasme le plus complet. Alors, quand les grands moyens médicaux, loin d'avoir apporté quelque diminution à l'épanchement, n'ont eu d'autre effet que d'en favoriser le développement, quand le pouvoir absorbant est pour ainsi dire réduit à néant par suite de la faiblesse extrême dans laquelle est tombé le malade, épuisé peut-être encore plus par le traitement que par l'affection elle-même, quand, en un mot, celle-ci est passée à l'état chronique, expression souvent synonyme d'incurable, on se décide à opérer.

Or nous verrons, quelques lignes plus bas et avec de plus longs détails, combien ces conditions sont défavorables, tandis qu'au contraire, si l'opération est pratiquée de bonne heure, dès que la surexcitation inflammatoire est tombée, alors que la plèvre présente en quelque sorte les conditions anatomo-physiologiques des parois d'un abèes phlegmoneux, on est en droit d'espérer, qu'après l'évacuation du liquide, la séreuse, n'étant plus excitée par la présence du pus, modifieru ses produits de sécrétion, exhaera un liquide plastique suscertible d'oranisation, et ou saint de la dique suscertible d'oranisation, et ou s'ainsi

IV.

pourront se former des adhérences qui assurent une guérison définitive.

Il résulte donc, de ce que nous venons de dire, que la thoracentèse, toutes choses égales d'ailleurs, doit être pratiquée de meilleure heure dans les épanchements purrielnts modérés et de date récente, que dans les épanchements séreux analogues. En effet, on ne peut plus espérer, comme pour ces derniers, une résorption, même tardive, par la seule intervention des moyens médicaux; de telle sorte que, devant l'expectative de voir la maladie revenir à l'état aigu et le liquide augmenter, ou bien l'affection passer à l'état cironique, il n'y a qu'un seul moyen pour éviter l'une ou l'autre transformation, c'est la thoracentèse.

Mais, avant de pratiquer l'opération, deux questions doivent être résolues: A quels signes reconnaît-on qu'un épanchement de date récente est purulent? Quel est le moment opportun pour agir?

Nous ne connaissons pas de signe qui puisse nous permettre d'affirmer qu'une pleurésie est purulente d'emblée : aussi . dans la très-grande majorité des cas, ce n'est qu'après la première ponction que le diagnostic peut être établi sur une base certaine. c'est-à-dire l'évacuation du pus. Mais, comme dans la période aiguë l'opération n'est pratiquée que s'il y a imminence d'asphyxie par l'abondance du liquide, il importe peu d'être édifié sur sa nature, puisqu'il ne s'agit alors que de faire disparaître la cause de la compression du poumon. Et lorsque, l'opération faite, on voit s'écouler du pus alors qu'on crovait avoir affaire à un épanchement séreux, on ne doit que s'applaudir davantage d'y avoir eu recours ; car ici, plus encore que pour un hydrothorax, l'évacuation a pour résultat, non-seulement d'enlever la cause immédiate du danger, mais encore d'amener une sédation des phénomènes inflammatoires et de prévenir la production d'un nouvel épanchement.

Que si au contraire, comme c'est de beaucoup le fait le plus commun, l'épanchement est modéré et par conséquent ne néces site pas l'opération immédiate, voici les raisons sur lesquelles on s'appuiera pour reconnaître la nature du liquide : alors même que les symptômes du début auront été sensiblement ceux d'un épanchement séreux, après huit ou dix jours, et c'est M. Marrotte qui a attiré particulièrement l'attention sur ce point important, il y a une détente générale qui permet de croire que la maladie va entrer en résolution.

La peau perd sa sécheresse âcre et devient humide ; le pouls est moins fréquent, moins concentré; le malaise et l'anxiété diminuent. Cependant les jours s'écoulent sans que cette amélioration évidente fasse de nouveaux progrès. L'appétit n'est pas aussi marqué, ni le sommeil aussi bon que dans une convalescence franche ; puis tout à coup, saus que le malade ait été exposé à un refroidissement ni à toute autre cause qui puisse expliquer ce qui se produit alors, des frissons apparaissent, irrégulièrement intermittents, et avec exacerbations fébriles nocturnes; le malade maigrit, perd ses forces de plus en plus et présente des sucurs profuses ou de la diarrhée, etc. En face de ces symptômes, on a de puissants motifs de croire à la nature purulente de l'épanchement, et par conséquent de se hâter d'avoir recours à l'opération, si l'on ne veut pas donner le temps à des lésions incurables de se produire, laisser tomber le malade dans l'état cachectique que je signalais tout à l'heure, et le laisser mourir.

D'autre part, les antécédents morbides peuvent, dans certains cas, fournir des données importantes pour le diagnostic de la nature du liquide. C'est ainsi, par exemple, que les épanchements secondaires qui surviennent pendant ou après une scarlatine. une variole, les affections typhiques, la diphthérie, l'état puerpéral, etc., sont ordinairement, et je dirais volontiers presque toujours, purulents. Cette donnée clinique ne doit donc pas être négligée, et dans nombre de circonstances elle a suffi, en l'absence des autres signes qui indiquent la suppuration , pour éclairer le médecin sur le traitement à employer. Mais si , à part ces conditions étiologiques, on nous met en demeure de nous prononcer dans tous les cas sur la nature de l'épanchement, nous avouons que souvent nous ne pourrions le faire; bien mieux, il y a des cas, exceptionnels si l'on veut, où tous les symptômes semblent concourir au diagnostic de la purulence, alors que cependant le liquide est parfaitement séreux. Mais, si nous avions été assez heureux pour porter dans l'esprit de nos lecteurs la conviction que nous avons de l'utilité de la thoracentèse, même dans les épanchements séreux modérés, cette incertitude dans le diagnostic n'aurait qu'une médiocre importance, puisque l'opération est même indiquée dans cette hypothèse, et que pour nous il suffit qu'il y ait quelques raisons en faveur de la possibilité d'un épanchement purulent, pour que toute hésitation cesse aussitôt, et que l'art intervienne.

Mais à quel moment précis doit-on opérer, et de quelle manière de composition procéder? A la première question nous répondons: L'opération doit être faite dans la période de rémission qui suit immédiatement la période inflammatoire; c'est le moment le plus opportun, et, si le malade n'est observé que plus tard, il faut agir aussitôt. Cependant nous croyons que s'il présentait une nouvelle poussée inflammatoire, celle-ci étant d'ailleurs combattue par les moyens appropriés, il y aurait avantage, à moins d'urgence, à différer l'opération jusqu'à la sédation des phénomènes phlegmasiques.

Quant au procédé opératoire à mettre en usage pour évacuer le liquide, la thoracentèse seule doit être employée, et avec toutes les précautions possibles , pour prévenir l'entrée de l'air. Ici en effet elle est plus à redouter que jamais, car elle peut convertir un épanchement purulent simple en épanchement putride, et aggraver ainsi la maladie d'une manière considérable. Cette seule considération suffit donc pour exclure l'empyème. D'ailleurs, n'avons-nous pas établi que l'on n'était jamais assez certain de la nature du liquide, pour être autorisé, dès la première opération, à avoir recours à ce procédé? et ne sait-on pas, d'autre part, que des malades ont guéri après une seule opération de thoracentèse? Tandis que si l'épanchement se reproduit et prend la marche chronique, il sera toujours temps d'avoir recours à l'ancien procédé, comme nous l'établirons tout à l'heure. Enfin est-il besoin de rappeler que les épanchements purulents ne le sont pas tous au même degré, que ceux qui sont séro-purulents peuvent, après l'opération, devenir séreux, et se trouvent par conséquent dans les conditions les plus favorables à la guérison, tandis que ceux qui sont franchement purulents sont moins susceptibles de cette heureuse transformation et peuvent réclamer déjà , à cette époque même, l'opération de l'empyème ou l'introduction d'une canule à demeure, pour permettre un écoulement permanent du liquide et l'emploi d'injections dans la cavité pleurale.

Il est donc établi, d'une manière générale, que la thoracentèse et non l'empyème doit être employée contre les épanchements purulents modérés et de date récente.

Nous arrivons maintenant à l'étude la plus délicate de la question, c'est-à-dire à celle des épanchements purulents chroniques. La date ancienne de la maladie, l'inefficacité trop bien démon-

trée des moyens médicaux, l'état grave du malade, telles sont les raisons majeures qui commandent l'évacuation artificielle du pus.

Mais que de conditions variables se présentent ici ! Le liquide est plus ou moins abondant; il est séro-purulent, formé de pus véritable ou mêlé de flocons membraneux : il est inodore ou fétide : la plèvre est tapissée de fausses membranes plus ou moins épaisses, plus ou moins organisées, ou bien, au contraire, elle subit par le contact du pus un travail ulcératif qui doit donner lieu ultérieurement à des fistules pleuro-cutanées ou pleurobronchiques; le poumon, plus ou moins comprimé, est étreint par des brides pseudo-membraneuses qui entravent son retour à l'état normal dans des limites différentes. A-t-il conservé ou non sa perméabilité? La cavité pleurale étant évacuée, est-il possible que ses parois puissent se réunir, et contracter des adhérences sous la double influence de la dilatation du poumon et du retrait des côtes? Et l'état général du malade, quelles différences ne peut-il pas présenter? quelles nuances n'y a-t-il pas depuis la simple faiblesse consécutive à une maladie de longue durée, à la cachexie profonde, à la détérioration complète de l'organisme qui ne permet plus de rien tenter ? Ne suffit il pas que ces considérations se présentent à l'esprit, pour comprendre combien les indications pronostiques et thérapeutiques doivent varier selon les cas? Aussi, plutôt que d'établir quelques préceptes généraux, étudierons-nous la question à ces divers points de vue, et, quand il y aura lieu, discuterons-nous la valeur relative de la thoracentèse ou de l'empyème dans les différents cas.

Voici d'abord un malade d'une bonne constitution, sans affaiblissement notable, paraissant exempt de toute diathèse, et atteint depuis plusieurs mois d'un épanchement pleurétique qui a résisté à tous les moyens médicaux. N'est-il pas temps d'intervenir chirurgicalement? On pratique donc l'opération, et il s'écoule 2 ou 3 litres de liquide séro-purulent; le poumon, qui n'est plus retenu par des fausses membranes, reprend son volume normal, et la respiration se rétablit dans toute l'étendue de la poitrine. Ici la guérison est à peu près certaine; elle peut arriver après la première opération, et le malade, malgré son épanchement purulent chronique, se trouve dans d'aussi bonnes conditions pour guérir que s'il était atteint d'un épanchement séreux simple. Or pensera-t-on jamais à employer l'empyème en pareille circonstance? Ne sufficil pas de poser la question pour la résoudre?

Malheureusement les cas ne sont pas toujours aussi simples. Voici un autre malade présentant un épanchement aussi abondant et aussi rebelle que le premier. L'opération est pratiquée, et le liquide, sans être encore franchement purulent, l'est cependant plus que dans le premier cas. En outre, on constate qu'il est mêlé de quelques grumeaux ou de quelques flocons pseudomembraneux. Admettons même que le liquide soit constitué par du pus véritable. Que va-t-il survenir ? que doit-on faire ? Il est à peu près certain que le liquide se reproduira, et cela, parce qu'il en reste dans la cavité pleurale une petite quantité qui joue visà-vis de la séreuse le rôle d'une épine inflammatoire. Mais il peut arriver que le produit de nouvelle sécrétion change de nature. Dans quelques cas, en effet, il sera moins purulent qu'il ne l'était d'abord. Si alors on ne le laisse pas séjourner trop longtemps dans la plèvre et qu'on l'évacue, comme Boyer le faisait pour les abcès par congestion, par des ponctions successives avec le trois-quarts. avant qu'il ait atteint les proportions qu'il avait primitivement, si, dis-je, le liquide a perdu insensiblement ses caractères de purulence pour se rapprocher de plus en plus des épanchements séreux, il se produit une diminution progressive de la cavité mi le contenait, par suite des adhérences contractées entre la plèvre pariétale et la plèvre viscérale. Et, le temps aidant, l'état général du malade devenant meilleur, il n'est pas impossible qu'il ne se produise une oblitération complète du foyer par suite de l'action synergique des parois thoraciques qui se dépriment , du poumon qui se dilate de plus en plus, et du diaphragme, qui, remontant vers le sommet de la poitrine, concourt ainsi d'une manière efficace à combler le fover où s'accumulait le liquide.

Dans cette hypothèse, on ne doit évidemment pas encore avoir recours à l'empyème, qui, loin d'amener un changement aussi favorable dans la composition du liquide, n'aura pour effet que d'en déterminer une purulence plus grande, et par conséquent d'entraver les efforts salutaires de la nature vers la guérison.

Mais après une ou deux ponctions avec le trois-quarts on observe que le liquide se reproduit plus rapidement, et que son degré de purulence augmente; en même temps, il y a de la fièvre avec redoublement nocturne; le malade a des sueurs ou de la diarrhée; l'appétit se perd, les forces diminuent; en un mot, les symptômes prennent une allure qui doit faire craindre une consomption prochaine, une véritable cachexie. Or, souvent dans ces circonstances, la nature cherche elleméme les moyens d'évacue le pus. C'est alors, en effet, qu'on voit apparatire sur un point du thorax une saillie fluctuante, qu'un examen attentif fait bientôt reconnaître pour un abcès coimmuniquant avec la cavité pleur rale, à moins cependant qu'un travail ulcératif analogue ne se produise du côté du poumon, pour donner lieu ultérieurement à une vomique, ou bien encore, que ce même travail ne se fasse dans ces deux directions à la fois.

Il est arrivé ainsi, dans certains cas, que le pus a été évacué au dehors, et que la nature a fait à elle seule les frais de la guérison. Mais, le plus souvent, ces moyens d'évacuation sont insuffisants, les accidents reparaissent après, une amélioration momentanée, et ces trajets fistuleux amènent des complications fâcheuses. Alors l'indication d'évacuer artificiellement le liquide pleural nous paraît formelle, et nous ne voyous pas pourquoi la conduite du médecin serait différente en ce cas, de ce qu'elle est, quand il s'agit d'une collection purulente occupant un autre siége; car en temporisant, non-seulement le pus sera plus abondant, mais, en raison de ses propriétés particulières, il peut, en cherchant une issue, amener des décollements entre les différentes couches qui constituent les parois thoraciques, déterminerainsi des fusées purulentes nombreuses, ou bien encore développer, dans les différents organes de la cavité thoracique, des lésions analogues, susceptibles d'entraîner les aecidents les plus graves. Si aujourd'hui tous les médecins sont à peu près d'accordpour donner au pus une issue artificielle, ils ne le sont plus quand il s'agit du procédé à employer. Faut-il avoir recours à la thoracentèse, ou bien faut-il pratiquer l'empyème?

Si l'on emploie le premier moyen, il est incontestable que le malade éprouvera aussitôt un grand soulagement; les accidents locaux, déterminés par l'abondance de l'épanchement, peuvent disparaître, et les symptômes généraux présenter une heureuse modification. Souvent aussi on voit la fièvre tomber, l'appétit renaître avec le sommeil, et l'on peut se croire fondé à espérer la guérison. Malheureusement cette amélioration n'est que momentanée; après quelques jours , le liquide se reproduit en même temps que se manifestent les phénomènes réactionnels dus à la formation du pus, et il n'est pas rare de voir celui-ci ronvrir la plaie produite par le trois-quarts, et se frayer ainsi une voie au dehors, comme dans l'empyème par effort spontané. Alors encore il peut survenir une amélioration dès qu'une certaine quantité de pus s'est écoulée. Mais ce canal fistuleux devient bientôt insuffisant pour l'issue de la grande quantité de liquide accumulée dans la cavité pleurale.

Et, quand bien même il se formerait d'autres fistules, qui vientraient suppléer à l'insuffisance de la première, des phénomènes d'un autre ordre sont à redouter; nous voulons parler de l'altération putride de l'épanchement, et des phénomènes dus à la rétention du pus. C'est qu'en effet, dans ces conditions, il arrive trèsfréquemment que le liquide, qui était sans odeur, devienne fétide, et que, par suite du trajet sinueux des fistules à travers les parois torraciques, et de leur petit diamètre, très-facile à oblièrer par des flocons caséiformes, ou des débris de membranes, l'écoulement soit arrêté. Aussitôt se montrent les symptômes de l'infection pitride, et surgissent de nouvelles indications que tous les praticiens reconnaissent, c'est-à-dire qu'il faut établir un écoulement permanent du pus, et ne plus permettre sa stagnation dans la cavité pleurale.

Quand le mal en est arrivé à ce point, les adversaires de l'empyème introduisent dans l'orifice fistuleux une canule à demeure, ou bien une sonde en caoutchouc, croyant ainsi remédier à tous les accidents. Or, si c'est la craînte de cette opération qui les fait préférer ce procédé. vovons si leur opinion est fondée. En employant la canule à demeure, ou la sonde par laquelle on espère donner une issue suffisante au pus, et par lesquelles on pratiquera des injections appropriées, est-on bien sûr de remplir toujours ces indications? Pour cela, il n'y a qu'à interroger les faits: or ils établissent péremptoirement que, dans la plupart des cas, les fausses membranes, qui nagent dans le liquide, ne peuvent sortir par cette ouverture, et que, condamnées ainsi, malgré les injections, à rester dans le foyer, elles ne peuvent qu'en entretenir la supouration et la putridité.

D'autre part, ce procédé ne met nullement à l'abri de la pénétration de l'air dans la plèvre, et il est aisé de comprendre combien il est difficile, pour ne pas dire impossible, de l'éviter, soit pendant les mouvements du malade, soit au moment des injections; de sorte que cette pratique nous paraît offrir tous les inconvénients que l'on a reprochés à l'empyème, sans en avoir les avantages.

En effet, par cette dernière opération, les matières épanchées trouvent une issue facile au dehors, et il y a quelquefois lieu d'être étonné de ce qui sort par la large plaie faite à la paroi thoracique, tandis que par la canule il ne s'écoulait presque rien. C'est ainsi qu'on a vu jaillir des flots de pus, entraînant des fausses membranes, que leur volume empêchait de s'engager dans l'orifice trop étroit de l'instrument, et qui constituaient ainsi, nonseulement un obstacle à l'écoulement, mais une cause de reproduction incessante de l'épanchement et quelquefois de putridité. Enfin M. Sédillot n'a-t-il pas consigné dans sa thèse (concours pour le professorat, 4841), des observations dans lesquelles, par l'ouverture largement pratiquée à la paroi thoracique, on put reconnaître, dans le fover, des séquestres provenant de la nécrose d'une ou de plusieurs côtes, des cartilages entièrement mortifiés. et dont l'extraction, rendue ainsi très-facile, permit d'obtenir la guérison.

Mais, ne manquera-t-on pas d'objecter : par ce procédé l'air pénètre nécessairement dans la cavité pleurale, et la putridité que l'on veut combattre ne peut qu'augmenter.

A cela, il est facile de répondre que le contact de l'air sur la plèvre enflammée chroniquement est loin d'exercer une action aussi nuisible qu'on le croyait autrefois; par cela même qu'il y a une inflammation antérieure, cette séreuse, qui est recouverte de fausses membranes ou d'une couche de pus, est beaucoup moins sensible à l'action irritante de ce fluide. Et , de plus , comme l'a établi M. Gendrin, la putridité est bien plus le fait de la stagnation du pus, que de la présence de l'air. Aussi, le meilleur moyen de la prévenir, est-il d'empêcher le séjour du pus, en pratiquant de larges ouvertures et des lavages multipliés. Par l'emploi de ce procédé, si l'air pénètre, il sort également avec facilité; il n'y a pas de stagnation possible; voilà ce qu'il fallait empêcher. D'ailleurs, dans ces conditions, ne peut-on pas comparer la cavité pleurale à celle d'un vaste abcès où séjournerait le pus? Et tous les chirurgiens ne sont-ils pas unanimes à pratiquer, dans de semblables conditions, un large débridement et des lavages répétés? Par conséquent, n'avions-nous pas raison de dire tout à l'heure que l'opération de l'empyème seule était capable de conjurer les accidents? L'observation clinique, d'ailleurs, répond victorieusement aux objections qui sont faites à cette opération. Il suffit, en effet, de lire les faits nombreux que M. Sédillot a réunis dans sa thèse, pour être convaincu de l'excellence de la méthode, que nous préconisons avec le savant professeur de Strasbourg, Il y a véritablement lieu d'être étonné qu'une aussi bonne opération soit aussi rarement pratiquée, quand, en parcourant les observations, on voit les résultats inespérés qu'elle a produits, et surtout lorsqu'elle a été pratiquée chez des enfants; car alors, quand bien même le poumon, réduit à un très-petit volume, est solidement fixé à la colonne vertébrale par des adhérences, les côtes, plus flexibles à cet âge, peuvent subir une dépression beaucoup plus considérable que chez l'adulte ou le vieillard, et venir, pour ainsi dire, se mettre en contact avec le poumon, qui ne peut aller au devant d'elles.

Est-ce à dire maintenant que dans tous les cas où il sera pratiqué, l'empyème doive amener la guérison? l'elle ne peut être notre opinion. Mais nous maintenons que, dans les circonstances où nous nous sommes placés, il a rendu à la santé des malades qui, sans lui, étaient voués à une mort certaine, et que, lorsqu'il n'a pas amené la guérison radicale, il a toujours été utile, et procuré du soulacement.

Que d'ailleurs on veuille bien se reporter aux lésions, qui ac-

compagnent si souvent les épanchements purulents chroniques, si bien décrits par M. Oulmont dans sa thèse inaugurale; que l'on compare ensuite les résultats des autres moyens de traitement, avec ceux que donne l'opération, et l'on verra de quel côté penche la balance : c'est-à-dire que, si par les moyens ordinaires il n'y a rien à gagner, rien à espérer, et si le malade doit indubitablement succomber, avec l'opération on le soulage toujours, on le fait vivre, et, dans certains cas, on le rend à la sante.

Enfin, relativement aux cas les plus graves, où les lèsions sont de telle nature qu'une amélioration momentanée seulement puisse être espérée, nous ajouterons : ces lésions incurables sont la condamnation la plus formelle de la méthode thérapeutique ordinaire. Non-seulement elles en révêlent l'impuissance et l'ineficacité, mais elles sont la meilleure preuve que cette méthode déplorable conduit à perdre, dans l'emploi de moyens inutiles, des moments précieux, pendant lesquels on aurait pu prévenir, par l'évacuation du liquide en temps opportun, le développement de ces altérations irrémédiables.

Et si, aux succès que nous invoquons, on nous oppose les revers éprouvés par d'autres praticiens d'une habileté incontestable, nous répondons : ce n'est pas à l'opération que la mort doit être imputée, mais à la maladie pour laquelle on l'a pratiquée. Et, si tel médecin éminent n'a eu que des revers dans ses opérations d'empyème, il aurait eu autant de succès en faisant la thoracentèse en temps favorable.

#### Épanchements de sang,

Ils forment deux classes, selon qu'il sont dus à une cause interne, ou à une cause traumatique.

Bien que cette dernière appartienne à la chirurgie exclusivement, nous en dirons cependant quelques mots. Ces épanchements sont peu abondants, modérés ou considérables. Dans le premier cas, comme leur présence ne détermine aucun accident grave, la thoracentèse est contre-indiquée : s'ils sont modérés ou excessifs, ils constituent, par eux-mêmes, un des moyens les plus shrs d'arrêter l'hémorrhagie, par la compression qu'ils exercent sur les vaisseaux d'ob s'écoule le sang. Voilà les raisons que l'on peut invoquer, a priori, contre l'évacuation de ces épanchements. Mais il y en a une autre, bien plus puissante encore : c'est qu'il résulte des expériences de MM. Trousseau et Leblanc (Journal de médecine vétérinaire, 1834), que presque aussitôt après que le sang a pénétré dans la cavité pleurale, il se coagule. Done, la thoracentèse est impuissante à évacuer le sang. Quant à l'empyème, n'est-il pas encore contre-indiqué d'une manière plus formelle, puisqu'il produir a nécessairement l'accident le plus grave que l'on doive redouter en pareil cas, c'est-à-dire la purulence et la putridité du foyer. D'ailleurs, l'expérience n'a-t-elle pas appris que la guérison, par les seules forces de la nature, est la règle? Par conséquent nous rejetons l'opération, comme moyen de traitement des ébanchements traumatiques.

Quant à ceux de cause interne, qui rentrent mieux dans notre sujet, nous ne reviendrons pas sur ce que nous avons dit des épanchements sanguinolents consécutifs à l'opération; leur traitement est le même que celui des collections séreuses, dans lesquelles on les rencontre.

Quant aux autres, qui se forment d'une manière aiguë ou chronique dans la cavité pleurale, comme cela arrive dans le cours
des fièvres graves, ou pendant l'évolution d'un cancer de la plèvre ou du poumon, la thoracentèse ne doit pas non plus être
pratiquée. Dans le premier cas, en effet, l'épanchement n'est
qu'une manifestation d'une altération profonde de l'économie, et
d'une véritable dissolution de l'organisme. Dans le second, la
maladie grave dont llest un épiphénomène, constitue la contreindication, parce qu'alors l'hémorrhagie, qui se reproduit aussitôt
dans la plèvre, devient une nouvelle cause de débilité s'ajoutant à celle de toutes les maladies, contre laquelle la médecine
est peut-être le plus impuissante.

#### Épanchements mixtes,

Nous comprenons sous cette dénomination les épanchements qui ne sont plus constitués exclusivement par de la sérosité, dupus ou du sang, mais dans lesquels ces mêmes liquides sont mélés d'air, ou d'autres matières provenant de la rupture de quelques tumeurs liquides dans la cayité pleurale, et ayant leur point de départ dans un organe plus ou moins éloigné (kystes hydatiques du poumon ou du foie, abcès de ce dernier organe; kystes du rein, etc.) Ces faits, heureusement fort rares, ne constituent guère que des curiosités pathologiques, et leur étude, encore incomplète, ne nous permet pas d'en formuler le traitement d'une manière précise; aussi avons-nous surtout en vue les épanchements les plus communs, qui se rencontrent journellement dans la pratique, c'est-à-dire ceux où l'air est mêlé à de la sérosité, à du pus ou à du sang. Si, dans l'étude des épanchements simples, nous n'avons pas consacré un paragraphe spécial aux épanchéments d'air, c'est qu'aussitôt que ce fluide a pénétré dans la cavité plcurale en quantité suffisante pour constituer un pneumothorax, la séreuse s'enflamme et donne lieu à un épanchement purulent. De telle sorte que le pneumothorax simple, sans épanchement de liquide, n'existe que dans les premières heures de sa production.

D'un autre coté, quand à l'introduction de l'air préexiste un épanchement de sérosité ou de sang, presque aussitôt le liquide change de nature et devient purulent. Bien mieux, lorsque le pneumothorax se présente dans le cours d'un épanchement purulent primitif ou secondaire, de nouvelles modifications se produisent encore dans le liquide, c'est-adire que des phénomènes de putridité se manifestent. La condition, en effet, la plus favorable au développement de cette altération est, sans contredit, la stagnation d'un liquide purulent au contact de l'air. De telle sorte qu'en définitive, le terme ultime où aboutissent les épanchements mixtes, est le pyopneumothorax, soit que l'épanchement primitif ait été constitué par l'air d'abord; ou bien par de la sérosité ou du sang, et ensuite par de l'air; et rappelons, pour compléter le tableau des transformations, que le liquide présente très-souvent les caractères de la putridité.

Mais, avant d'étudier la valeur de l'opération dans les épanchements de cette nature, il est utile d'établir une différence trèsimportante au point de vue du pronostic, selon que l'air provient d'une plaie faite aux parois thoraciques, ou bien au contraire d'une solution de continuité du poumon. Dans la première hypothèse, le pronostic est heaucoup plus favorable, surtout lorsque le poumon est indemne de toute altération organique: car, dans un cas, la cause de tous les accidents est une plaie sur laquelle on peut agir directement, et, dans l'autre, c'est l'ulcération d'un organe profond, complétement inaccessible à nos moyens thérapeutiques, et devant éterniser en quelque sorte l'introduction de l'air dans la plèvre.

Aussi, lorsque l'air pénètre par une plaie de poitrine, la guérison arrive-t-elle le plus souvent quand le malade échappe aux accidents inflammatoires du début. D'ailleurs, ne se passe-til pas alors dans la plèvre quelque chose d'analogue à ce qui a lieu quand on a pratiqué l'empyème? Et si les accidents immédiats sont conjurés, si la phlegmasie pleurale est modérée, les conditions ne sont-elles pas sensiblement les mêmes?

Mais, si la source de l'air est une fistule pulmonaire, on ne peut pas espérer atteindre ici le mal dans sa cause, surtout, comme cela est malheureusement le cas le plus ordinaire, quand l'ulcération pulmonaire est liée à la présence de tubercules ou à quelque altération gangréneuse. Alors l'air, qui ne trouve pas même, comme dans l'autre condition, une issue par laquelle il puises se dégager en partie, s'accumule dans la cavité pleurale, refoule les organes, distend les espaces intercostaux, et le malade, en proie à une orthopnée effroyable, accusant les douleurs les plus horribles, se trouve dans un état d'asplyxie imminente,

Or l'expérience a trop bien démontré en pareil cas l'inanité des moyeus médicaux. Peut-on, en effet, raisonnablement espérer quelque soulagement pour un état aussi grave, si on n'évacue pas l'épanchement dont la présence est cause de tous les accidents. Donc il faut pratiquer l'opération, même dans ces conditions défavorables; et c'est à la thoracentèse que nous conseillons d'avoir recours en premier lieu. Sans doute elle est impuissante à amener la cessation des accidents, puisqu'elle n'a aucune action sur leur cause; mais n'a-t-elle pas rendu un immense service quand elle a soustrait un malheureux aux souffrances atroces qu'il endurait? Et quand l'épanchement se sera reproduit, que les mêmes accidents apparaîtront, nous conseillons encore d'y recourir, et cela toutes les fois qu'il sera nécessaire. C'est là . en effet, le seul moven qui puisse soulager le malade et lui permettre de vivre. Quelque affreuse que soit une existence pareille, on conviendra qu'il est de notre devoir de chercher à la conserver, et

à en diminuer les souffrances. Bien mieux, si aux accidents d'oppression et de suffocation imminentes, se joignaient des symptômes d'infection putride, nous n'hésiterions pas à pratiquer des injections iodées, et même l'opération de l'empyème, sachant bien cependant que la terminaison fatale est la règle. Si nous préconisous ce traitement, c'est que le pyopneumothorax, combattu par les movens ordinaires, est une affection promptement mortelle, surtout lorsqu'il donne lieu aux phénomènes d'asphyxie que nous signalions tout à l'heure, tandis que, par la méthode que nous recommandons, on retarde toujours le dénouement fatal ; et qu'enfin, s'il y a quelques rares observations de guérison. elles ont été obtenues quand on a eu recours à l'opération, ainsi que l'attestent les faits rapportés par Bricheteau, Legroux, Aran, etc. Ces succès, si rares qu'ils soient, loin de nous décourager, ne doivent-ils pas au contraire nous engager à persévérer dans cette voie et à tenter de nouveaux efforts?

## DOCUMENTS POUR SERVIR A L'HISTOIRE DE LA SYPHILIS CHEZ LES ARABES,

Par le Dr DAGA, médecin-major de 1re classe à l'hôpital de Lille.

(Suite et fin.)

#### ACCIDENTS SECONDAIRES.

Plaques muqueuses. — Les plaques muqueuses ont été rencontrées chez 38 malades : 34 fois chez l'homme et 7 fois chez la femme.

Chez le premier, elles siégeaient :

| Aux lèvres,       | 5  |
|-------------------|----|
| Au scrotum,       | 12 |
| A l'anus,         | 8  |
| Sans désignation, | 6  |

Chez la seconde, elles siégeaient :

| Aux | lèvres.        | 4 |
|-----|----------------|---|
| San | s désignation, | 3 |

Chez les Arabes qui négligent complétement les soins de propreté et toute espèce de traitement, les plaques muqueuses finissent par prendre beaucoup de développement. Le serotum et les environs de l'anus, où elles se produisent le plus souvent, présentent parfois de véritables tumeurs ulcérées qui donnent issue à un pus abondant et fétide.

Chez un indigène, âgé d'une vingtaine d'années, j'ai observé une éruption confluente de plaques muqueuses siégeant sur le scrotum et sur la paroi abdominale antérieure. Dans ce dernier point, elles constituaient de larges plaques rougeâtres, ulcérées, d'où s'échappait une suppuration très-abondante et d'une odeur infecte. Des cautérisations avec le nitrate d'argent, répétées chaque jour, et des pansements avec la pommade au bioxyde de mercure en amenèrent la complète guérison au bout de six semaines. Ces plaques muqueuses sont, pour moi, d'actifs foyers de matière vivulente qui contribuent efficacement à la propagation de la syuhelite qui contribuent efficacement à la propagation de la vivulente qui contribuent efficacement à la propaga-

Syphilides. — Les syphilides sont, sans contredit, les accidents les plus fréquents que nous ayons à traiter en Algérie. Elles sont au nombre de 407, dont 262 chez l'homme et 145 chez la femme.

Les variétés observées sont : la roséole, la syphilide papuleuse, le lichen, le psoriasis, l'eczéma, le pemphigus, le rupia, l'impétigo. l'ecthyma et la syphilide tuberculeuse.

Rossóle. — Elle n'a été vue que dans un seul cas, chez un jeune enfant du sexe masculin, âgé de 2 ans. Vidal (de Cassis) la considère comme une des syphilides les plus fréquentes, tandis que M. Cazenave la regarde comme assez rare. Le premier de ces auteurs admet que les malades n'arrivent à Saint-Louis que long-temps après l'infection syphilitique, alors que la rossole a disparu, et explique ainsi cette divergence d'opinions. En serairil de même chez les indigènes?

Syphilide papuleuse. — Cette variété est un peu plus fréquente, puisqu'elle a été rencontrée 40 fois chez l'homme et 2 fois chez la femme. Il y a 2 cas de lichen chez le premier et 1 seul cas chez la seconde.

Le psoriasis est moins rare, et a été noté 11 fois chez l'homme et 13 fois chez la femme.

Mais les variétés les plus nombreuses sont les syphilides vésiculeuses, pustuleuses et tuberculeuses, comme il est facile de le constater en jetant les yeux sur le tableau précédent. La classification de ces divers accidents présente parfois de grandes difficultés. Quand les malades viennent réclamer nos soins, on ne retrouve plus les lésions primitives, vésicules ou pustules. Ce sont des croûtes épaisses, noirâtres ou verdâtres, des ulcérations profondes, taillées à pic, étendues à de vastes surfaces, ou bien encore des cicatrices indurées, irrégulières, d'un rouge obscur ou blanchâtres, qui s'offrent à l'œil de l'observateur, et le jettent dans un certain embarras. Mais la présence d'ulcères à la gorge, de gommes ou d'exostoses dans le voisinage, indique suffisamment l'action du virus sur l'organisme, et, dans l'impossibilité de mieux préciser, on inscrit au diagnostic : ulcérations suphilitiques, syphilides ou syphilis. C'est ainsi que je crois devoir interpréter, comme je l'ai dit, ces dénominations qui figurent au tableau sans autre indication.

Ces lésions cutanées siégent sur toutes les parties du corps : à la tête, au tronc, aux membres supérieurs et inférieurs, qu'elles envahissent dans une plus ou moins grande étendue. Elles fournissent, en général, une suppuration abondante, d'une odeur fétide, engendrée, sans doute, par l'horrible malpropreté des malades. Je ne saurais assez dire tout ce qu'a de hideux l'aspect offert par les malheureux Arabes, le jour de l'entrée à l'hôpital, au moment où ils quittent leurs haillons pour endosser le costume de l'établissement. Avant de pénétrer dans les salles, ils prennent toujours un grand bain, et se lavent de la tête aux pieds.

Alopécie. — L'alopécie est un accident qui doit être très-rare, puisqu'il n'a jamais été mentionné par aucun de mes prédécesseurs, et que moi-même je ne l'ai point observée. Fautil attribuer la rareté de cet accident à la coutume qu'ont universellement adoptée les indigènes de ce pays de se raser la tête? Je serais assez tenté de l'admettre. La même observation a été faite en Orient par M. Poyet : « Cette manifestation de l'état secondaire,

dit-il, est généralement assez rare chez tous les musulmans, et ne se rencontre que chez les chrétiens et les Européens échelonnés sur le littoral» (1).

Ulcérations du sein. — Les ulcérations du sein sont au nombre de 22, qui sont réparties de la manière suivante :

| Au sein droit    |   |   |   |    |    |  | 9  |
|------------------|---|---|---|----|----|--|----|
| Au sein gauche.  |   |   |   |    |    |  | 7  |
| Aux deux seins.  |   |   |   |    |    |  |    |
| Sans décionation | d | A | c | î. | Á. |  | 21 |

J'ai observé à la base du mamelon des ulcérations à bords arrondis et taillés à pie, d'autres irrégulières, plus ou moins profondes, et plus ou moins étendues à une partie du sein. J'ai vu une malheureuse femme dont le mamelon était, pour ainsi dire, complétement isolé par suite du travail ulcératif, et ne tenait plus à la glande que par quelques minces lambeaux, s'obstiner, malgré ma formelle défense, à présenter à son chétif enfant ce sein si gravement compromis.

Les jeunes Arabes accompagnent parfois leurs mères à l'hôpilal. C'est un spectacle vraiment digne de pitié que de voir sacrifier, si je puis parler ainsi, ces petits êtres si pleins de vigueur et de gentillesse, parfois, au contraire, pâles, étiolés, ridés, à l'aspect cachectique, et couverts de plaques muqueuses, de syphilides, voire même d'exostoses. Ils sont suspendus à ces mamelles flasques et arides, qui ne sécrètent qu'un lait pauvre, séreux, peu abondant, véritable poison, à mon avis, plus propre à leur donner la maladie et la mort que la santé et la vie qu'ils cherchent avidement à y puiser.

Je ferai remarquer, en passant, que les femmes arabes continuent l'allaitement pendant deux ou trois ans après la naissance. J'ai eu dans mon service une de ces femmes en traitement pour une double kératite de nature scrofuleuse, et qui présentait le sein à son enfant, agée de 3 ans. Cette petite fille, qui d'att trèsbelle, et dont le développement était considérable, mangeait avec le plus grand plaisir le quart de pain, une soupe au lait et deux custs à chacun de ses repas. Dans l'intervalle, elle restait suspen-

<sup>(1)</sup> Op. cit., p. 22.

due aux mamelles de sa mère et les saisissait avec les deux mains.

A l'époque où j'observais en Algérie, je n'avais pas connaissance du remarquable travail de M. Rollet sur le chancre produit par la contagion de la syphilis secondaire, et spécialement sur le chancre du mamelon et de la bouche (Archices gén. de méd., ande 4859). I'avais été toutefois frappé par l'existence de ces ulcérations, qui me paraissaient plus fréquentes que celles des parties génitales, et j'avais cherché à m'éclairer sur l'origine d'un accident que je ne savais où classer. Mais je ne parvenais à obtenir aucun renseignement, aucune confidence de la part de mes malades, qui me répondaient invariablement : Je ne sais, c'est Dieu qui l'a voulu.

Aujourd'hui, je me demande si plusieurs de ces ulcérations n'étaient pas le résultat de la transmission d'accidents secondaires A l'appui de cette manière de voir, je signalerai les faits suivants : Les femmes arabes, méconnaissant les dangers d'une pareille contagion, n'ayant même aucune répugnance pour des lésions qu'elles ont constamment sous les yeux, et qu'elles considèrent comme très-naturelles, touchent, embrassent, sans nul souci, les nourrissons infectés, leur présentent le sein, souvent dans le but unique de les calmer, se rendent mutuellement une foule de petits services dont les mères ont souvent besoin. J'ai été témoin, dans mes salles, de cette insouciance, de cet empressement, de cette générosité de la part des femmes indigènes pour leurs compagnes. Ce qui se passait à l'hôpital ne doit-il pas, à plus forte raison, se produire dans les tribus, où il n'y a ni conseils ni surveillance? De là, sans doute, une cause probable de fréquentes contaminations.

Maladies des membranes muqueuses. — Les affections du voile du palais, du pharynx, dunex, du larynx, sont nombreuses. Je trouve, en effet, l'angine syphilitique 41 fois chez l'homme et chez la femme; 44 cas d'ulcération du voile du palais chez le premier et 45 chez la seconde, la destruction partielle ou complète de ce voile chez 28 hommes et chez 34 femmes.

C'est à Ténez que j'ai été appelé, pour la première fois, à constater et à suivre les affreux ravages occasionnés, par la syphilis lorsqu'elle se jette sur la muqueuse buccale. Combien ai-je vu de malheureuses victimes privées de luette, d'amygdales et de voile du palais ! Dans certains cas, ces ravages sont tels que non-seulement les parties molles, mais encore les os sont détruits, et que toute trace de cloison a disparu entre les fosses nasales et la bouche qui ne forment plus qu'une seule et même cavité irrégulière, anfractueuse, une sorte de cloaque dont l'aspect est véritablement repoussant.

Plus tard, lorsque la syphilis a borné ses progrès, le travail de réparation s'opère, et ces vastes pertes de substances se comblent. On observe alors des brides fibreuses et cicarticielles qui émergent de divers points, rétrécissent et obstruent plus ou moins complétement les fosses nasales, l'istlime plusyngien, et qui parfois s'étendent jusque vers le larynx. Les bords du voile du palais échappés à la destruction se rapprochent, adhèrent à la base de la langue de manière à former une cloison nouvelle, verticalement dirigée, concave en avant, et percée à son milieu d'une fente oyalaire souvent très-resserrée.

Les malades atteints de ces graves lésions respirent et avalent rivs-difficilement; les aliments et les boissons refluent vers la cavité nasale, et s'échappent par le nez; la voix est fortement nasonnée et même éteinte. En proie à une dyspnée presque incessante, et pouvant à peine se nourrir, ils maigrissent, et fluissent par succomber dans le marasme, ou aux progrès d'une aspliyxie lente. D'autres sont violemment emportés par un accès de suffocation. En général, ils n'acceptent qu'avec répugnance la seule opération qui puisse leur offrir une chance de guérison, je veux parler de la trachéotomie. Parmi les faits nombreux soumis à mon observation, je relaterni le suivant:

Un jeune Arabe, agé d'une quinzaine d'années, se présente, à l'hôpital, avec une gêne considérable de la déglutition et de la respiration, le visage cyanosé et la voix presque éteinte. J'examine aussitôt la gorge, et je trouve la cavité buccale fermée en arrière par un voile fibreux, résistant, presque immobile, et qui descend de la voûte palatine sur les côtés de la base de la langue à laquelle il adhère. Il n'existe plus ni luette, ni piliers, ni amygdales; tout a été détruit par l'ulcération. Au centre de cette membrane cicatricielle est ménagée une ouverture de forme réguliè-

rement ovalaire, d'un centimètre de hauteur, et de quelques millimètres de largeur pour le passage de l'air, des aliments des boissons. Des accès de suffocation menacent à chaque instant l'existence. l'incise tout d'abord cette étroite ouverture, et je détache de chaque côté deux lambeaux afin de l'agrandir. Cette opération ne procure qu'un soulagement momentané, et bientôt les accès de suffocation se reproduisent aussi intenses et aussi menaçants. Il devient dès lors évident pour moi qu'un obstacle siége plus bas, probablement vers le larynx, et qu'il ne peut être levé que par la trachéotomie. Je la propose donc à mon malade qui la repousse formellement, malgré la pensée de la mort prochaine que je lui fais entrevoir. Mais les Arabes sont d'un stoïcisme remarquable. Je mourrai, » me répondit-il avec un calme surprenant pour cet àce. Il succomba en effet le sixième jour.

À l'ouverture du cadavre, je constatai un rétrécissement notable de l'arrière-cavité des fosses nasales, de l'arrière-cavité de la bouche par des brides fibreuses, et un épaississement mamelonné de la membrane muqueuse qui s'étendait dans l'intérieur du larynx, au-dessous des cordes vocales. On comprend difficilement que la vie ait pu se maintenir aveg de pareils désordres.

Suivant M. Poyet, les accidents secondaires chez les Orientaux seraient aussi fréquents que chez les indigènes de l'Algérie. « Cet ordre de symptômes, dit-il, peut être considéré comme l'exemple le plus ordinaire de la syphilis en Orient, par la raison que cette maladie passe le plus souvent inaperçue à l'état primitif, et est souvent confondue avec l'ulcération simple. La commissure des lèvres, le voile du palais et la langue seuls, nous ont offert des exemples de plaques muqueuses. Les symptômes évidemment les plus répandus sont les syphilides. Les "ulcérations secondaires de la bouche, de la gorge et de la langue, sont très-communes» (1).

## ACCIDENTS TERTIAIRES.

Le nombre des malades atteints de douleurs ostéocopes, de périostoses, d'exostoses, de carie et de nécrose est également trèsconsidérable, comme il est facile de le voir sur le tableau précé-

<sup>(1)</sup> Op. cit., p. 17.

dent. Le chiffre total s'élève à 240 chez l'homme et à 132 chez la femme. Ces accidents s'observent à tout âge, depuis les premières années jusqu'à la vieillesse avancée.

Les accidents tertiaires les plus nombreux sont les exostoses. J'en trouve 119 chez l'homme et 62 chez la femme. On les observe aux os du crâne, de la face, du sternum, aux membres supérieurs et inférieurs. Il n'est pas rare de rencontrer chez le même sujet des synhilides, des commes et des exostoses multioles.

l'ai eu l'occasion de voir une exostose épiphysaire du fémur dans une circonstance assez singulière pour être mentionnée. Ce fait démontrera, une fois de plus, que le médecin ne doit pas toujours s'en rapporter au récit des malades lorsqu'il s'agit d'établir strement le diagnostic.

Un Arabe, âgé de 25 ans, doué d'une vigoureuse constitution, présentait, à la partie supérieure de la cuisse droite, une vaste cicatrice provenant d'une syphilide pour laquelle il avait été traité dix-huit mois auparavant. «Un jour, me dit-il, j'ai introduit dans la plaie dont tu vois les traces un clou qui a disparu dans les chairs ; je le sens bien ; il me fait souffrir ; je désire vivement en être débarrassé.» Notre indígène paraissait, en effet, éprouver une douleur assez intense au tiers supérieur de la cuisse droite, vers le sommet du triangle de Scarpa. On percevait en ce point, et dans la profondeur des masses musculaires, un corps étranger d'une consistance solide , dont on ne pouvait préciser la nature, L'histoire du clou me parut tant soit peu suspecte, et je songeai plutôt à un petit séquestre détaché probablement du corps du fémur. Cédant aux instances réitérées et à la vive impatience de mon malade, je me décidai à en faire l'extraction. Quelle ne fut pas ma surprise, lorsque, après une incision profonde, je découvris un cylindre osseux de 3 centimètres de longueur et d'un centimètre de diamètre, adhérant fortement à l'os de la cuisse! Le doigt indicateur distinguait à sa base les battements énergiques de l'artère fémorale.

Carie. — La carie affecte les os du crâne, de la face, des membres, les vertèbres cervicales. Elle se rencontre surtout aux os du nez, et se joint parfois à la nécrose ou à une affection tuberculeuse des parties molles. Il en résulte alors d'affreques mutilations. Les os du nez, le vomer, sont éliminés en partie ou en totalité; la peau, les cartilages, sont rongés, détruits par le travail ulcératif, et il ne reste bientôt plus qu'une hideuse ouverture au milieu de la face. Lorsque la charpente osseuse a seule disparu, sans lésion des téguments qui la recouvrent, le nez s'affaisse, s'aplatit complétement, et semble rentrer dans l'intérieur des fosses nasales.

Dans un cas, j'ai vu la carie de l'apophyse mastoïde déterminer des accidents cérébraux promptement suivis de mort.

Chez deux indigènes j'ai observé la carie de quelques vertèbres cervicales. Les malades furent pris de gêne considérable de la déglutifion. L'examen de la gorge me fit découvrir une tumeur fluctuante située derrière la paroi possérieure du pharynx, et faisant saillé un peu au-dessous de la luette. Je domai issue au pus, et, à l'aide d'un stylet, je constatai facilement la carie du corps des vertèbres. Par l'iodure de potassium et par les injections iodées, l'obtins un amendement notable.

Nécrose. — J'ai rencontré des cas curieux de nécrose des os du crâne, de la face, des cartilages du larynx.

Chez une femme, âgée d'environ 40 ans, la nécrose avait envahi une grande partie du coronal, et la peau du front était parsemée d'ulcérations blafardes, grisâtres, donnant issue à un liquide séro-purulent d'une odeur infecte. Le tissu osseux était à nu sec et noirâtre.

Après quelques jours de soins de propreté, de pansements convenables, de l'emploi de l'iodure de potassium à l'intérieur et d'une alimentation réparatrice, cet aspect changea complétement. Les ulcères se détergèrent, prirent une couleur vermeille, et fournite un pus de bonne nature. Les séquestres, soulevés par les bourgeons charnus développés à la surface des portions d'os restées saines, se détachèrent successivement. Après l'élimination de fous les points nécrosés, la cicatrisation s'effectua promptement.

A la suite d'ulcérations profondes de la cavité buccale, j'ai extrait plusieurs fragments volumineux de la voûte palatine.

Chez une jeune femme de 26 ans, j'ai vu l'élimination en bloc de la totalité d'un maxillaire supéricur. Un ulcère phagédénique avait complétement détruit la moitié gauche de la lèvre supérieure et une partie de la joue correspondante. Le maxillaire supérieur de ce oété était à nu, sec, noirâtre et déjà très-mobile. Mon rôle s'est borné à peu de chose pour terminer ce travail d'élimination si bien commencé. J'ai introduit dans le sillon intermaxillaire une spatule dont je me suis servi comme d'un levier pour faire basculer l'os en dehors et en haut, puis j'ai coupé avec les ciseaux les débris de parties molles qui constituaient les seuls liens d'union de ce volumineux séquestre avec le reste du squelette de la face.

Chez un Arabe, âgé de 40 ans, il y a eu élimination par fragments d'un des cartilages aryténoïdes. Il survint un cedème de la glotte, des accès terribles de suffocation qui nécessitèrent l'opération de la trachéotomie. Tout allait pour le mieux lorsque, le onzième jour, mon malade fut enlevé subitement par un cedème pulmonaire aigu.

Maladie viscirale. — Les lésions viscérales de nature syphilitique ne sont mentionnées qu'une fois sur notre tableau. Il s'agit d'une tumeur fibreuse du cerveau et de la dure-mère qui a été constatée à l'autopsie. Je regrette vivement de ne donner qu'une histoire très-succincte de ce fait remarquable. Mais le malade n'a pu fournir aucun renseignement sur son état. Entré dans mon service pour accès épileptiformes, il resta plongé dans une sorte d'diotie, de stupeur même pendant toute la durée de son séjour à l'hôpital. Il ne répondait que par oui et par non, sans paraître comprendre aucune des questions qui lui étaient transmises par notre interrorte.

Il portait à la partie supérieure de la cuisse gauche une tumeur dure, volumineuse, sans changement de couleur à la peau, qui ne le préoccupait nullement, etqu'il ne songeait même pas à accuser. A mon premier examen, je constatai une fracture du corps du fémur au tiers supérieur. Comment s'était opérée cette fracture? Dans quelle circonstance? Depuis combien de temps? Autant de questions insolubles pour nous parce que le malade était incapable de nous éclairer, et que le bureau arabe, malgré ses investigations, ne put recuellifi aucune donnée.

Les divers appareils contentifs, la boîte de Baudens, le ban-

dage dextriné, furent vainement appliqués. En vain, je cherchai, par tous les moyens, à lutter contre le déplacement des fragments qui s'effectuaient sous l'influence des convulsions cloniques déterminées par les nombreux accès épileptiformes auxquels le sujet était en proie, et qui se reproduisaient plusieurs fois par jour. L'émission involontaire des urines et des matières fécales me forçait à changer tous les jours le malade de lit et à renouveler l'appareil. Le dixième jour, il tomba dans le coma et mourut en quelques heures.

A l'autopsie, nous constatames une carie du fémur dans une étendue de 5 centimètres, une carie de la table interne du frontal et des pariétaux, avec induration considérable, comme cartilagineuse, et coloration d'un jaune verdâtre de la dure-mère et de l'arachinoïde, l'induration et la même coloration des couches superficielles des deux hémisphères cérébraux dans une étendue de 8 centimètres. Les membres supérieurs et inférieurs étaient parsemés de croûtes d'ecthyma.

J'ai cru devoir attribuer à la syphilis ces diverses lésions, a vec toute la réserve qu'il faut apporter dans l'interprétation des faits nouveaux. L'étude des lésions viscérales pouvant se rattacher à cette maladie est bien neuve encore, et n'a été poursuivie, jusqu'à présent, que par un petit nombre d'observateurs. Il n'y a donc à cet égard rien de solidement étable.

J'ai admis aussi, comme très-probable, la production de la fracture pendant une attaque convulsive. Les contractions muscuaires si énergiques, les secousses si violentes qui agitaient brusquement les quatre membres à chaque accès, me portent à croire que le fémur, raréfié et ramolli par le fait même de la carie, a pu se rompre sous l'influence d'une de ces puissantes contractions.

Telles sont les diverses lésions syphilitiques que l'on observe chez les indigènes des deux sexes ; je les résume dans le tableau suivant :

| Accidents primitifs. |         | Accidents | econdaires. | Accidents tertinires, |         |  |  |
|----------------------|---------|-----------|-------------|-----------------------|---------|--|--|
| Hommes,              | Femmes. | Hommes.   | Femmes.     | Hommes.               | Femmes, |  |  |
| 53                   | 44      | 558       | 404         | 240                   | 132     |  |  |
| _                    | _       | _         | $\sim$      | -                     | _       |  |  |

372

64

De la contagion par le chancre. - Comment se transmet la syphilis chez les Arabes? Cette question m'a paru offrir un vif intérêt et mériter toute notre attention. J'ai insisté précédemment sur la rareté des accidents primitifs, et je pense qu'elle est suffisamment établie par les chiffres. On m'objectera que ces accidents existent peut-être en plus grand nombre, mais qu'ils sont traités et guéris dans les tribus. A cela je répondrai que les indigenes ont la plus grande confiance dans les médecins français, comme je l'ai dit, et qu'ils viennent réclamer nos soins avec beaucoup d'empressement. Pourquoi donc négligeraient-ils de consulter et même de se faire soigner pour des accidents primitifs? Or, dans les bureaux arabes comme dans les hôpitaux, ces accidents se présentent en petit nombre, ainsi que me l'ont affirmé plusieurs de mes collègues attachés à ces différents services. J'ai, d'ailleurs, interrogé minutieusement mes malades pour savoir s'ils avaient éprouvé, à une époque plus ou moins reculée. quelques-uns de ces accidents. Leur réponse a été négative. J'ai voulu, par moi-même, m'assurer de la réalité du fait, et, malgré leur très-grande répugnance pour cette sorte d'investigation, i'ai exploré avec le plus grand soin le prépuce , le gland , les régions inguinales, et je n'ai pu saisir aucune trace de chancres ou d'engorgement ganglionnaire. Ne résulte-t-il pas clairement de l'énoncé et de l'appréciation de ces faits que les accidents primitifs sont relativement rares, ou, du moins, si légers et si fugaces qu'ils passent le plus souvent inaperçus ; que le chancre induré, accident essentiellement inoculable et infectant, ne saurait être invoqué comme intermédiaire fréquent et obligé de la syphilis?

Si l'on accepte l'opinion récemment émise par M. Cusco, opinion très-rationnelle, à mon avis, et que l'auteur parait s'être formée d'après l'observation clinique, on sera peut-étre moins surpris de cette rareité du chancre chez nos indigènes d'Afrique. Suivant ce médecin distingué, en effet, il n'y a pas plus d'accident primitif pour la vérole que pour les autres maladies virulentes, il n'y a que des manifestations générales; le chancre induré lui-même n'est autre chose qu'un accident consécutif, et, à ce titre, il peut parfaitement faire défaut. Conséquent avec ce principe, il prétend démontrer par l'observation rigoureuse l'évolution possible de la vérole sans le chancre.

Pour mon compte, si je m'en rapporte aux faits nombreux que j'ai observés en Algérie, et dans lesquels l'origine de la syphilis me paraissait obseuve et inexplicable, je suis asset tenté d'accorder une grande vraisemblance à cette opinion et même de m'y rallier. Après avoir longtemps douté de l'assertions i positive de plusieurs de mes malades, qui m'affirmaient n'avoir jamais offert aucune lésion du côté des organes génitaux, je me sens aujourd'hui plus disposé en leur faveur. Il ne me répugne nullement d'admettre que le virus syphilitique, si subtil comme tous les autres agents contagieux, absorbé par le réseau vasculaire sous-épidermique, pénètre d'emblée dans le torrent circulatoire, et, qu'après une certaine incubation, il se révèle par des manifestations générales sans déterminer d'accident local au point de contact.

N'y a-t-il pas d'ailleurs de nombreuses voies d'introduction pour ce virus chez les Arabes qui cheminent toujours par monts et par vaux, au milieu des broussailles ou des rochers, les jambes et les bras nus, ou à peine protégés par des vétements amples et clottants? Les excoriations, les piqures, les plaies superficielles, les déchirures, ne manquent pas sur les diverses parties du corps. Il n'est donc pas surprenant que les premiers symptômes de la syphilis apparaissent ailleurs qu'aux parties génitales.

De la contagion par les accidents secondaires. — Si la lésion primitive est rare en Algérie, il n'en est plus de même des accidents secondaires. On constate, en effet, l'existence d'un nombre considérable de plaques muqueuses, d'ulcérations du mamelon et du voile du palais, d'angines syphilitiques et surtout de syphilides. Et, remarquezle bien, ces différentes lésions s'accompagnent en général d'une suppuration fort abondante. Ne sont-ce pas là autant de réceptacles aussi riches que variés de matière virulente, susceptible de se transmettre dans les divers rapprochements qu'entraine inévitablement la vie en commun? A joutons que les Arabes sont fort peu soucieux des soins de propreté, qu'ils mangent le couscoussou avec des cuillers en bois grossièrement taillées, et qui passent de main en main aux divers convives réunis autour de la même gamelle, qu'ils viewnt au même vase et fument à la même pipe. Ce sont là , n'est-il pas vrai , des circonstances très-favorables à la propagation de la vérole.

L'étude si attentive de la syphilis a fait justice de bon nombre de préjugés et d'erreurs; et a permis de formuler certains préceptes que l'on s'est peut-étre hâté d'ériger en lois. Si, en médecine, il est indispensable d'établir des règles propres à guider le praticien au lit des malades, il ne faut pas les vouloir trop absolues, alors que dans la nature, où tout semble si bien ordonné, les exceptions se rencontrent à chaque pas. Or prétendre rapporter l'origine de toute syphilis au chancre induré serait, à mon avis, un système par trop restreint, et tout à fait insuffisant pour expliquer tant d'accidents graves que l'on observe chez les indièrnes.

. On a admis, il est vrai, mais avec la plus grande réserve, la transmissibilité des accidents secondaires, qui a été démontrée par des expérimentateurs dignes de foi, par Vallace, Valler, Vidal (de Cassis), Cazenave, Bouley et Richet. M. Rollet, chirurgien en chef de l'hospice de l'Antiquaille, à Lyon, a réuni dans son important mémoire bon nombre de faits authentiques en faveur de ce mode de contagion. Mais n'a-t-il pas été lui-même un peu absolu en proclamant que le premier accident qui résulte de cette transmission est toujours un chancre induré, ce qui revient à dire que la syphilis débute constamment par le chancre?

Le dogme de la transmissibilité une fois accepté, on a prétendu que les accidents généraux qui suivent se caractérisent par une bénignité particulière. Il ne peut en résulter, a-t-on dit, qu'une syphilis faible. Mais pourquoi cette exception? N'est-ce point au virus syphilitique lui-même que vous avez affaire?

Qu'il provienne de plaques muqueuses, d'ulcérations de la muqueuse buccale ou de pustules d'ecthyma, ne possède-t-il pas assez d'énergie pour produire chèz le sujet à qui il est communiqué les mêmes lésions que chez le màlade qui l'a fourni?

Lorsque vous puisez du pus à la surface d'un chancre en voie de cicatrisation, vous ne transmettez plus rien; lorsque vous inoculez le virus-vaccin après le neuvième ou le dixième jour, vous n'obtenez qu'une fausse vaccine ou vous n'avez même qu'un résultat nul. Ces faits très-réels se comprennent parfaitement.

Dans le premier cas, vous n'insérez sous l'épiderme que du pus louable, dépourvu de toute vertu spécifique, et, dans le second, vous n'introduisez que du vaccin altéré transformé en pus. En est-il de même du liquide que vous recueillez à la surface d'une lésion secondaire? Et lorsque la vérole est en pleine évolution, qu'elle appartient à la catégorie des syphilis fortes, qu'elle exerce, en un mot, ses plus grands ravages, les produits auxquels elle donne naissance ont-ils donc perdu leur activité, leur virulence? J'ai de la peine à le croire.

Les faits, me direz-vous, sont la pour répondre à toutes les objections. Je les accepte sans aucune contestation. Mais, de œ que la transmission des accidents secondaires ne s'effectue que difficilement et rarement dans nos pays, avons-nous le droit de conclure, sans examen préalable, qu'il en est de même sous d'autres latitudes, chez d'autres peuples ? Doit-on compter pour rien cette macération constante de l'épiderme par la sueur, cette atonie de la peau, cette dépression de l'organisme par l'action continue d'une chaleur accablante, par la misère, les privations et les excès de tout genre ? Ce sont là, assurément, des causes prédisposantes très-favorables à la contagion dans les climats chauds, et, en particulier, en Algéria.

Si nos Arabes semblent ne pas redouter cette contagion, il n'en est pas de même en Orient : « Un fait extraordinaire, dit M. Poyet, sur lequel nous avons hésité longtemps à nous fixer, c'est l'opinion généralement accréditée parmi les Orientaux, que les syphilides sont contagieuses et inoculables. Ce préjugé est porté si loin depuis quelques années qu'ils ne consentiraient jamais à se servir d'un vase touché par un syphilitique. Ils admettent la contagion non-seulement par les rapports sexuels, mais encore par l'entourage et le contact : cette affection , d'après eux , est aussi transmissible à l'état primitif qu'à l'état secondaire. Des exemples très-nombreux donneraient une apparence de vérité à cette assertion, dont nous avons eu nous-même à constater la probabilité; nous disons la probabilité, car il nous a été toujours difficile d'obtenir à cet égard des preuves certaines. Il est un fait . c'est que nous avons vu des membres d'une même famille affectés de syphilides dont l'apparition ne pouvait raisonnablement être attribuée à un commerce quelconque, et ne pouvait provenir que du contact involontaire de la personne infectée » (1).

Pour moi, j'admets que cette contagion doit être plus fréquente chez les indigènes de l'Algérie que dans nos climats. Quant à suivre pas à pas la filiation exacte de cette transmission. comme on a pu le faire en France, c'est une œuvre qui n'est point facile. C'est quelque temps après le début de l'affection que les Arabes sont soumis à notre observation. Quand on les interroge sur les causes, sur le mode d'apparition des premiers symptômes, ils répondent, avec beaucoup de gravité et un air de parfaite conviction, que le mal s'est déclaré spontanément, à leur insu. D'autres vous disent qu'un petit bouton s'est manifesté sur un point des téguments, qu'ils l'ont déchiré avec les doigts, et que l'ulcération a gagné peu à peu les parties voisines. Ce bouton qui m'a été signalé par plusieurs de mes malades, que peutil être ? Un chancre, comme le veut M. Rollet, ou bien la reproduction exacte de la lésion qui lui a donné naissance? Je conserve le doute à cet égard. Enfin, beaucoup d'entre eux rapportent à Dieu l'origine de leurs souffrances.

Mais, si vous affirmez à ces indigènes que le mal a débuté par les organes génitaux, et que vous insistiez pour obtenir un sincère aveu, ils protestent énergiquement. Et, je l'ai dit, l'exploration attentive de ces organes ne fournit qu'un résultat négatif.

Pour découvrir la source première, comme on le voit, l'observation dans les hôpitaux reste insufflisante. Il faudrait gravir les montagnes escarpées ou descendre au fond des ravins, arriver jusqu'aux tribus, pénétrer au sein du foyre domestique, examiner scrupuleusement hommes, femmes, enfants. Dans notre pays une pareille investigation est possible; en Algérie, elle est impraticable. Aussi, je le prévois, cette importante question attendra encore longtemps une solution définitive.

De la contagion par le sang. — On a admis depuis peu et démontré expérimentalement la contagion de la syphilis par le sang. Ce mode de contamination doit s'observer chez les indigènes qui ont fréquemment recours aux scarifications dans le traitement

<sup>(1)</sup> Op. cit., p. 20 et 29.

de leurs maladies. Leurs instruments, mal entretenus, mal nettoyés, ne peuvent-ils pas servir à transporter le virus contagieux plus souvent que dans nos pays, où l'on ne rencontre pas la même néglicence?

De la syphilis héréditaire. — Uhérédité joue certainement un grand rôle dans notre colonie algérienne, où la syphilis est si répandue et si grave chez les individus des deux soxes. Est-il possible que les enfants delappent à la contagion lorsque les conjoints sont simultanément infectés?

Les Arabes abandonnant la maladie à son libre cours, et ne se soumettant à aucun traitement, sont, pour ainsi dire, constamment imprégnés de vérole. Or, cette maladie pouvant être transmise à toutes les périodes de son évolution, et même, paraît-il, dans les cas où il n'existe plus de symptôme apparent, les exemples de cette transmission doivent être fréquents.

Si dans nos hópitaux ils ne se montrent que rarement, on ne peut l'expliquer que par la grande mortalité qui pèse sur les enfants ainsi infectés. Ces petits étres, édenués de tout soin et livrés aux seules ressources de la nature, succombent probablement dans les tribus dès les premiers mois de la naissance. J'ai ul 'occasion pourtant d'en traiter quelques-uns. J'ai parlé précédemment de ces nourrissons malades qui entraient avec leur mère dans nos salles, et qui nous présentaient cet état d'amai-grissement et de décrépitude si caractéristiques.

J'ai vu de jeunes enfants de 1 à 4 ans atteints de plaques muqueuses, de syphilides, d'ulcération ou de perforation du voile du palais, de carie et d'exostoses. Quelques-uns de ces cas se rapportaient sans doute à la syphilis acquise engendrée par la contagion des accidents secondaires. J'ai signalé l'insouciance et l'incurie des femmes arabes, qui, atteintes d'ulcérations à la mamelle, n'en continuent pas moins l'allaitement. Dans les tribus, les jeunes Arabes communiquent librement les uns avec les autres, jouent entre eux; et notez qu'ils sont toujours presque uns. Il doit résulter de ce mélange impur une contamination qui se propage rapidement, ainsi qu'on l'a vu dans notre puys, où un seul enfant malade infecte plusieurs familles d'un même village.

J'ajouterai à ess considérations que la syphilis m'a paru existe chez les indigénes à l'état de diathèse. Cette diathèse, susceptible de se transmettre par voie d'hérédité, peut demeurer, pendant un temps plus ou moins long, latente, jusqu'à ce que des causses favorables viennent en provoquer la manifestation extérieure. Elle se révélerait alors par des lésions cutanées, suivise d'accidents tertiaires. Ces accidents tertiaires eux-mêmes pourraient se produire d'emblée. Je ne puis m'expliquer autrement l'existence d'exostoses signalées chez de jeunes enfants qui ne présentaient aucune trace de lésions à la peau, et qui, au dire des parents, n'avaient jamais offert d'autres accidents, ou bien encore la présence de la vérole chez des adolescents qui ne s'étaient pas exposés à la contagion. Ces faits pourront être révoqués en doute par les positivistes qui ne se rendent qu'à l'évidence; mais ils se présentent assez fréquemment en Algérie pour qu'il faille en tenir compte.

Cette hypothèse d'une diathèse syphilitique latente me permettra également d'expliquer certains accidents des plaies qu'on ne parvient à guérir que par l'emploi des préparations mercurielles. l'ai traité, en 1860, un Arabe âgé d'une trentaine d'années, vigoureusement constitué, et paraissant jouir d'une excellente santé, pour un coup de feu au tiers supérieur de la face externe de la jambe droite. Il existait, à ce niveau, une plaie de 6 centimètres d'étendue, irrégulière, allongée, pâle, grisâtre, fournissant un pus séreux, mal lié, et n'avant aucune tendance à la cicatrisation. Après deux mois d'un traitement persévérant par le styrax, le vin aromatique, la décoction de quinquina, le perchlorure de fer, le nitrate d'argent, et les bandelettes de diachylon à demeure, nulle modification ne s'était produite, et mon malade, impatienté, réclamait sa sortie. Aucune lésion ne m'indiquait chez lui l'action du virus syphilitique, et pourtant, à bout de ressources, je songeai finalement à l'administration du protoiodure de mercure. Quinze jours après, cette plaie si rebelle avait sensiblement diminué, et se trouvait complétement cicatrisée en moins de six semaines.

Plusieurs exemples de syphilis congénitale tardive ou masquée ont été empruntés à divers auteurs, et relatés par M. Diday dans son ouvrage sur la syphilis des nouveau-nés et des enfants à la mamelle. Ainsi M. Ricord, à la séance de l'Académie de médecine du 8'octobre 4883, disait: « l'ai en ce moment même, dans mon service, un jeune homme de 17 ans qui n'a vu éclore qu'à cet âge les symptômes d'une syphilis tertiaire provenant de ses parents. l'ai vu des sujets chez qui la vérole héréditaire ne e manifestait qu'à l'âge de 40 ans. » Dans une leçon faite à l'hôpital Sainte-Eugénie, à l'occasion d'une ostéite naso-palatine, avec destruction du voile du palais causée par la syphilis héréditaire chez une jeune fille de 14 ans, ce savant mattre soutient la même opinion. (Gazette des hôpitaux, 10 juillet 1802.)

Des faits analogues ont été observés par Balling, Friedlander, Rosen, Bell, et par M. Cazenave. Après les avoir cités, le célèbre syphilographe lyonnais, qui ne paraît pas éloigné d'accepter cette doctrine, ajoute (1): « Pour être aussi probants qu'ils peuvent l'être, les faits de cet ordre doivent remplir trois conditions: † 11 faut que l'absence d'antécédents vénériens locaux clez le sujet soit constatée par un examen attentif; 2º il faut que la nature des lésions qu'il présente soit démontrée être syphillique 3º il faut qu'on sache si ses parents, au moment où ils l'ont engendré, se trouvaient à même de lui transmettre la syphilis. » On pourrait, j'en ai l'intime conviction, réunir, an Afrique, un certain nombre de faits qui remplimient ces trois conditions.

Pronostic. — Cette esquisse rapide de la syphilis chez les Arabes nous montre la marche de cette affection en dehors de toute influence mercurielle. Ici, le mercure doit être exonéré des graves accusations qui ont été portées contre lui en d'autres lieux; car je ne sache pas qu'il soit employé par les indigènes dans le traitement de cette affection, ou du moins il ne l'est qu'exceptionnellement. Cette étude nous révèle, en outre, que la syphilis n'est pas modifiée favorablement par les climats chauds, ainsi qu'on l'a soutenu d'après l'opinion de Samuel Cooper, et les observations de Ferguson, en Portugal, et dans les Indes occidentales; que, livrée à son libre cours, elle n'en suit pas moins une marche fatale, et développe à nos yeux le triste cortége de ses symptômes et de ses lésions les plus graves. C'est donc, en un mot, la syphilis forte qui domine en Algérie, tandis que la syphilis

<sup>(1)</sup> Traité de la syphilis des nouveau-nes, p. 192; Paris, 1854.

faible est pour ainsi dire exceptionnelle, et se dérobe à notre observation. On m'objectera, sans doute, l'action nuisible des mauvaises conditions hygiéniques de la plupart de nos malades. Je suis loin de contester la réalité de cette influence. Mais suffisent-elles pour expliquer toute la gravité du mal? Je ne le pense pas.

La vérole n'a probablement pris chez les indigènes de l'Algérie des proportions si effrayantes que parce qu'ils ne se soumettent à aucun traitement, qu'ils n'adoptent aucune mesure pour s'opposer à sa propagation, et que les parents ne cessent de transmetre à leurs dessendants ce fineste héritare.

Cette transmission par voie d'hérédité, n'explique-t-elle pas pourquoi cette maladie arrive à conserver toujours intacte la même intensité? Le virus syphilitique implanté dans l'organisme de l'enfant ne trouve-t-il pas à se régénérer sans cesse, sous l'influence des forces vitales si énergiques à cette époque de la vie? M. Diday insiste complaisamment, dans ses différents travaux, sur la puissante activité de la syphilis congénitale.

Pour mon compte, je suis très-disposé à reconnaître cette influence. En 4858 et 4859, je pratiqual à Alger 200 revaccinations sur des militaires du 90° de ligne auquel j'étais attaché comme médecin-major. Le premier vaccin que j'inoculai fut recueilli sur le bras d'un jeune enfant. J'obtins tout d'abord des résultats très-favorables, puisque, sur des séries de 10 sujets, je comptais 6 ou 7 succès compnets. Mais je remarqual bientôt que, par suite des transmissions successives d'adulte à adulte, le nombre allait diminuant de jour en jour, à tel point que je n'eus plus que des boutons de fausse vaccine. Pour reproduire les premiers résultats, je fus obligé de renouveler le vaccin en le prenant chez un enfant. Le même fait se manifesta plusieurs fois pendant la durée de la sevaccination.

Ce fait a une certaine valeur à mes yeux, et je crois pouvoir l'invoquer à l'appui de la thèse que je soutiens. Ce qui a lieu pour le virus vaccin est parfaitement applicable au virus syphilitique. Il est incontestable que les principes contagieux, même les plus actifs, subissent de la part de l'organisme une claboration spéciale, une transformation qui peut aller jusqu'à leur complète destruction, puisqu'ils sont parfois absorbés sans déterminer ni

symptômes ni lésions. L'observation clinique a, d'ailleurs, démontré que chez l'enfant le virus syphillitique jouit d'une énergie spéciale. De là, cette altération profonde de la constitution, ces lésions organiques des viscères, et cette effrayante mortalité qui pèse sur lui. De là, sans doute aussi, ces accidents graves transmis aux nourrices, et qui se communiquent avec tant de rapidité à plusieurs familles d'une même localité.

Si ces accidents sont plus rares en France et dans les autres contrées de l'Europe, il faut bien le reconnaître, c'est parce qu'on oppose au fléau envahisseur un traitement méthodique et certaines mesures de prophylaxie.

Traitement. — Malgré l'opinion contraire de Joseph Hermann, de Lorinser et de quelques autres antimercurialistes de l'Allemagne et de l'Angleterre, je crois fermement que le mercure, employé dans de justes bornes, peut seul triompher des graves désordres que nous venons de signaler. L'efficacité si souvent constatée de ce précieux médicament, en présence des ulcérations les plus profondes de la bouche et du voile du palais, la rapidité de la cicatrisation de vastes uleères serpigineux de la verge et des membres, me le font considérer comme un moyen véritablement hérofune.

C'est à l'aide des préparations mercurielles employées à l'intérieur et à l'extérieur que j'ai toujours combattu, avec succès, se accidents secondaires, et c'est par l'iodure de potassium que j'ai traité les accidents tertiaires. Je n'ai point hésité à faire suivre aux jeunes Arabes le traitement mercuriel direct. J'ai vu des enfants à la mamelle, en proie à l'émaciation et à la cachexie, supporter parfaitement le bichlorure de mercure à la dose de 4 ou 2 milligrammes, associé à une ou 2 gouttes de laudanum. Au bout d'une quinzaine de jours, les jeunes malades reprenaient de la visqueur, de l'embonpoint, et semblaient renaître à la visqueur, de l'embonpoint, et semblaient renaître de la visqueur, de l'embonpoint, et semblaient renaître de la visqueur, de l'embonpoint, et semblaient renaître à la visqueur, de l'embonpoint, et semblaient renaître à la visqueur l'embonpoint le la visqueur l'embonpoint le l'embonpoint le l'embonpoint le l'embonpoint le la visqueur l'embonpoint le l'embonp

J'ai trouvé, à mon arrivée à Ténez, la formule d'une pommade que l'on emploie depuis plusieurs années, et dont la consommation est considérable. Elle est avantageusement connue des Arabes qui ne manquent guère de la réclamer une fois qu'ils en ont lait usage. C'est la pommade au bioxyde de mercure; Oxyde rouge de mercure. 1 gram. Axonge....................... 20 —

Sous l'influence de cet excellent topique, les ulcérations les plus profondes ne tardent pas à se déterger, à se couvrir de bourgeons vermeils, et à marcher vers la cicatrisation.

J'ai eu recours, dans certains cas, à la pommade au perchlorure de fer:

Perchlorure de fer. . 5 à 10 gram. Axonge. . . . . . . 30 grammes.

Elle m'a paru surtout utile chez les individus cachectiques porteurs d'ulcérations blafardes, indolentes.

C'est avec le nitrate acide de mercure que j'attaquais les ulcérations taberculeuses, et c'est par le fer rouge que je traitais le plagédénisme. Le premier topique est trés-douloureux et redouté par les Arabes. Ils lui préfèrent le fau dans lequel ils ont la plus grande confiance , et qu'ils appliquent fréquemment dans les tribus à titre de remède souverain contre une foule de maux.

Les bains simples, les bains alcalins, sulfureux et mercuriels, trouvent ici de nombreuses indications. Ils sont, d'ailleurs, acceptés avec plaisir par les malades qui n'en font guère usage en dehors de l'hôpital.

Mercure et iodure de potassium, tels sont les deux médicaments par excellence, et qui m'ont paru produire merveille dans la médecine des indigènes. Chez eux, l'organisme est pour ainsi dire vierge de tout traitement, et il n'est pas étonnant que ces deux puissants modificateurs jouissent d'une si grande efficacité.

Je dois ajouter, toutefois, que la bonne hygiène de l'hôpital, l'alimentation réparatrice, les soins de propreté, les pansements méthodiques, contribuent, pour une large part, à cette rapide amélioration.

Au bout de quelques jours, nos malades se trouvent dans un état si satisfaisant qu'ils se considèrent comme entièrement rétablis, et qu'ils réclament avec instance leur sortie. C'est ce qui nous explique la fréquence des récidives et la chronicité de leurs maladies. J'étais parfois obligé de lutter opinitatrément contre cette impatience des indigènes qui, en général, ne manifestent aucune répugnance pour les médicaments que je faisais prendre,

autant que possible, pendant ma visite et sous mes yeux. Ils finissaient néanmoins par s'accoutumer graduellement à cette réclusion, et à ce genre de vie si peu conformes à leur mœurs et à leurs habitudes. J'en ai conservé quelques-uns plusieurs mois dans mon service.

Peut-on espérer de faire disparatire un jour cette plaie qui dévore une grande partie de la population indigène? Il est permis d'en douter, par ce qui se passe dans notre pays où, malgré les moyens de prophylaxie et de répression, la syphilis n'en continue pas moins ses ravages dans la population civile et dans l'armée. En Algérie, il est impossible de songer à l'emploi des mêmes mesures. On doit, du moins, s'attacher à limiter les progrès d'un pareil fléau. Pour cela, il me paraît indispensable de multiplier les consultations près des bureaux arabes où les indigènes viennent, chaque jour, régler leurs intérêts et leurs différends. Ils y trouveraient, en même temps, les conseils et les médicaments nécessaires au soulagement de leurs maux.

Mais il faut, avant tout, favoriser l'admission des malades dans les hôpitaux. En 4862, le chiffre des indigenes admis à l'hôpital de Ténez a été sensiblement inférieur à celui des amées précédentes. Cela tenait à la mesure qui avait été prise de faire rembourser aux malades jouissant d'une certaine aisance les frais de traitement, et de ne recevoir que ceux dont les affections n'entratneraient pas un trop long séjour. Or, il suffit de jeter un coup d'œil sur les accidents que j'ai signalés précédemment pour se convaincre qu'ils ne peuvent être traités d'une manière efficace et complète que dans les établissements hospitaliers.

Les Arabes, entraînés par une aveugle confiance, sont persuadés que l'absorption de quelques drogues est suffisante pour les guérir en peu de jours. Ils se présentent à la consultation, étalent aux yeux du médecin de profonds ulcères, des accidents de syphilis invétérée, emportent avec eux quelques doses de mercure ou d'iodure de potassium, et ne reparaissent plus. Rentrés dans leurs tribus, ils conservent sur le corps leurs sâles vétements, ne prennent aucun repos; ils n'ont, d'ailleurs, ni bains de propreté, ni bains médicamenteux, ni linge, ni charpie pour faire les pansements nécessaires. Dans de semblables conditions, la guérison n'est paspossible, et ce serait un vain rêve que de songer, en Algérie, aux soins donnés à domicile.

Conclusions. Je terminerai ce travail par les conclusions suivantes:

La syphilis exerce de grands ravages chez les indigènes de l'Algérie.

Les accidents primitifs y sont rares et échappent à notre observation.

Les accidents secondaires et tertiaires se présentent le plus souvent dans les bureaux arabes et dans les hôpitaux.

La contagion de cette maladie par les accidents secondaires, et sa transmission par voie d'hérédité me paraissent être deux modes de propagation plus fréquents que dans notre pays.

Le mercure et l'iodure de potassium sont des moyens puissants, très-efficaces et absolument indispensables.

Pour arrêter les progrès de ce redoutable fléau, il faut, avant tout, favoriser l'admission des indigènes dans nos établissements hospitaliers.

## DE L'ICTÈRE GRAVE ÉPIDÉMIQUE,

Par M. le D' CARVILLE fils, ancien interne des hôpitaux de Paris, médecin de la maison centrale de Gaillon.

(Mémoire couronné par l'Académie impériale de médecine dans sa séance annuelle du 17 décembre 1861.)

## (Suite et fin.)

OBSERVATION Ire. — Cas grave; mort. — Brévanne (Mathurin), 40 ans. Constitution forte, tempérament sanguin; détenu depuis environ vingt mois.

Deux mois avant son admission à l'infirmerie, tremblement, et à la suite, céphalalgie générale, courbature extrême, nausées fréquentes, constipation, sécrétion urinaire peu abondante, soif vive.

Admis le 6 juin. Langue sèche et bilieuse, ventre légèrement mééorisé et douloureux à la pression; pouls à 80, peu développé; vomissements verdatres.

Traitement. Eau de Sedlitz, limonade citrique; cataplasmes; diète. Du 6 au 8 juin. Pas de changement dans l'état du malade; sommeil troublé par des rêves pénibles. frissons continuels. Le 8. Teinte ictérique très-prononcée tout d'abord; continuation des douleurs de tête et persistance de la fatigue des membres, qu'il est impossible un malado de soulever; vomissements de matières plus foncées en couleur et comme noirthres; métérisme du venter ; irrégularité dans le pouls, 78 pulsations; respiration plus haute.— Potion Al Extrait de autoniquina, boissons azeuses; vésicatoire à l'énicastive.

Le 40. Teinte ictérique plutôt brune que jaune; urines très-peu abondantes, semblables à une infusion de café et précipitant fortement par l'acide nitrique; quelques selles décolorées obtenues par une médication évacuante alternant avec la médication tonique.

Rion de nouveau jusqu'au 42, si ce n'est que les vomissements sont presque noirs.

Le 12. Hémorrhagie nasale considérable, orthopnée. — Potion au perchlorure de fer, limonade vineuse.

Le 43. L'hémorrhagie s'arrête après vingt-quatre heures de durée; pas d'amélioration dans l'état du malade; la prostration est considérable; les vomissements continuent, quoique un peu moins fréquents; le ventre est ballonné, la langue sèche, le pouls faible, à 82; néanmoins l'intelligence est entièrement conservier.

Du 14 au 17, aggravation des accidents, intermittonce dans les pulsations artérielles, de plus en plus affaiblies.

Le 47. Renouvellement de l'épistaxis, hoquet; lo pouls devient filiforme, la chaleur se retire; la voix s'éteint, malgré les efforts du malade pour faire entendre des sons: anxiété extrême. Mort.

Autopsie. Foie de volume et de consistance ordinaires, offrant à l'intérieur, comme à l'extérieur, le méme aspect qu'à l'état normat, sauf une teinte jaune générale qui so confond aves a coloration naturelle, mais qui no la masque pas. Son apparence granuleuse est parfaitement conservée et il s'échappo du sang, en moins grande quantité peut-être, des différentes coupes opérées dans son tissu; poids, 4 kilogr. 650.

Vésicule à peu près vide.

Rien d'important à signaler dans les canaux biliaires.

L'estomac renforme une certaine quantité du liquide noirêtre qui a été rejeté par les vomissements, et qui paraît être un mélange de bile et de sang; sa surface interne, à côté d'arborisations d'un rouge plus ou moins vif, offre de larges suffusions sanguines de couleur brune et qui disparaissent par une macération dans l'eau suffisamment prolongée.

Arborisations multiples et de copleur foncée dans l'intestin gréle, avec développement d'un cortain nombre de follicules intestinaux et de quelques plaques de Peyer dans les derniers pieds qui avoisinent le cœcum; muqueuse parfaitement saine, du reste, sans épaississement ni ramollissement.

Rien au gros intestin.

Roins décolorés, diminués de volume, mais non ramollis; poids, 90 grammes.

Vessie vide

Rate entièrement ramollie et hypertrophiée.

Cœur vide de sang liquide et de caillots.

Rien au poumon non plus qu'au cerveau.

Obs. II. - Cas grave; mort. - Louis (Pierrel, 64 ans.

Constitution forte, tempérament sanguin; détenu depuis cinq ans. Cet homme aux formes athlétiques entra à l'infirmerie le 9 juin.

Deux jours auparavant il avait ressenti des frissons considérables et, depuis, un sentiment de malaise qu'il ne pouvait mieux caractériser que par un brisement de forces; pas de cépitalaigie toutefois, si co n'était un peu de pesanteur dans la région sus-orbitaire; pas do aussées ni de vomissements; des douleurs vives dans la région lomhaire, avec sensation de froid intense tout le long de la colonne vertébrale.

À son entrée à l'infirmerie, le pouls était à 72, le ventre normal, l'appétit nul, la langue sale, la sécrétion urinaire régulière, la défécation difficile. la soif modérée.

Traitement. Eau de Sedlitz, limonade citrique.

Du 9 au 43 juin. Pas d'amélioration dans l'état du malade; absence totale de sommeil, sentiment d'inquiétude indéfinissable; frissons erratiques dans les journées des 41 et 42.

Le 43. Invasion de l'ictère; pouls à 66, plus déprimé qu'au début, irrégulier. — Huile de ricin; lavements laxatifs pour combattre l'opiniâtreté de la constipation.

Le 44. Quelques vomissements bilieux; urines foncées en couleur et précipitant comme les précédentes; selles décolorées, prostration considérable, orthopnée.

Limonade vineuse, extrait de quinquina.

Lo 45. Persistance de tous les accidents; teinte presque brune de l'ictère; pouls à 74, petit, intermittent; apparition du hoquet dans la soirée.

Potion avec la teinture de cannelle et 45 gouttes de chloroforme ; vésicatoire à l'épigastre.

Le 46. Continuation du hoquet, extinction de la voix, affaiblissement du pouls, refroidissement de tout le corps; agitation du malade cherchant à se débarrasser du poids de ses couvertures; plénitude de l'intelligence. Mort.

Autopsie. Foie de volume et de consistance ordinaires; poids, 2 kilogr.; icinte extérieure peu modifiée; teinte intérieure présentant un fond rougestre parsemé de points james, peu différente de colle qui existe à l'état normal. Les différentes coupes pratiquées dans le tissu de l'organe laissent suinter du sang en assez grande abondance et présentent un assoct arranleux narfaitement reconnaissable.

La vésicule renferme 2 ou 3 onces de bile non altérée.

Les canaux biliaires n'offrent rien de remarquable.

Rien à l'estomac ni au duodénum.

L'intestin grêle, à part quelques arborisations légères, ne présente aucune altération.

Le gros intestin est complétement sain.

Les reins ont leur volume et leur consistance ordinaires; seulement leur tissu est un peu décoloré, quoique les deux substances soient part-faitement distinctes; poids, 430 grammes. En pratiquant une coupe perpendiculaire à l'ava de la substance tubuleuse, on volt sourdre une assez grande quantité d'urine de tous les points de la surface de cette section.

La rate est augmentée de volume, ramollie, gorgée de sang.

La vessie renferme une quantité assez notable d'urine brune et limpide.

Un peu de sang liquide se remarque dans les ventricules du cœur. Les poumons et le cerveau n'offrent pas d'altérations.

Obs. III. — Cas grave; mort. — C..... (Antoine), 40 ans. Constitution forte, tempérament sanguin; détenu depuis trente mois.

Depuis deux jours, frissons continuels ayant débuté par un froid glacial, sentiment de malaise général, douleurs dans toute la tête, lassitude extrême des membres, soif vive, inappétence, quelques nausées, absence totale de sommeil.

46 juin. Entré à l'infirmarie après deux jours de cessation de travail; pouls à 90, d'un développement ordinaire; langue bilieuse et sêche, ventre légérement tendu et sensibilité à la pression de toute la zone supérieure, urines rares, défécation difficile, continuation du frisson.

Traitement. Eau de Sedlitz émétisée, limonade; cataplasmes; diète.

Le 17. Teinto ictérique passant rapidement au jaune d'ocre; pouls 88, plus mou, irrégulier; prostration considérable, efforts pour uriner vainement répétés, cathétérisme et évacuatión d'an demi-litre d'urine brune et limpide précipitant comme les précédentes, somnolence et respiration haute.

Le 18. Soif ardente, sans chaleur à la peau; pouls à 92, déprimé et toujours irrégulier; selles décolorées, plutôt fermes que molles, rares et provoquées par les lavements; affaissoment très-prononcé.

Pas d'excrétion urinaire ; cathétérisme, deux verres d'urine.

Limonade vineuse, décoction de quinquina, frictions camphrées. Le 19. Aggravation de tous les accidents, refroidissement, diminu-

tion considérable du pouls, absence totale d'urine, extinction de la voix, consorvation de l'intelligence; mort sans agonio, à dix heures du soir.

Autopsie. Foio de volume ordinaire, non ramolli ; poids , 4 kilogr.

800; marbré extérieurement, et de couleur jaune d'ocre à l'intérieur, avec un petit pointillé rouge très-fin, mais facilement perceptible; structure granuleuse conservée; peu de sang à la section, si ce n'est par les gros troncs vasculaires; liquide jaune clair, onctueux au toucher, s'échappant des différentes coupes.

Vésicule biliaire vide.

Surface interne de l'estomac d'un rouge violacé par places, mais sans épaississement.

Muqueuse intestinale présentant dans toute sa longueur quelques légères arborisations, avec une plaque de Peyer apparente au voisinage du caccum.

Gros intestin intact.

Reins de dimension et de consistance naturelles, peu décolorés; poids, 430 grammes.

Bate normale.

Vessie contenant environ un demi-litre d'urine semblable à une infusion limpide de café.

Un peu de sang liquide dans les ventricules du cœur.

Rien aux poumons ni au cerveau.

Obs. IV. — Cas moyen. — V..... (Édouard), 23 ans. Constitution passable, tempérament lymphatico-sanguin; première condamnation à deux ans : détenu dennis six mois.

Admis à l'infirmerie le 43 juin, il avait ressenti dès le 13 des frissons, des douleurs de tête, de la fatigue dans les membres, de l'inappétence et quelques envies de vomir.

Son état, à son arrivée, était le suivant : pouls à 84, passablement développé ; langue recouverte d'un enduit épais ; ventre empâté, avec gargouillements et quelque peu de sensibilité épigastrique à la pression ; selles plutôt liquides que fermes , sécrétion urinaire régulière ; soif marquée.

Traitement. Lavements émollients, cataplasmes; chiendent acidulé. Du 15 au 21, intervalle de six jours avec insomnies fréquentes, état semi-diarrhéique à peu près constant, et vomissements de matières bilieuses pendant les trois premiers jours.

Le 31. Coloration jaune apparaissant légèrement sur les solérotiques, et envahissant insensiblement tout le corps, sans dépasser la limite de la teinte citrine; urines moins modifiées dans leur aspect extérieur que dans leur composition intime, et donnant avec l'acide nitrique un précipité vert foncé assez abondant passant au rose par un excès d'acide; diminution dans leur quantité, comparée à celle des jours précédents; selles moins liquides.

Le 22. Hémorrhagie nasale durant deux heures ; pouls à 80, mou, irrégulier ; langue un peu moins humide, accablement notable, persistance des douleurs de tête, absence totale de sommeil. Limonade vineuse alternant avec la tisane.

Le 23. Quelques vomissements aqueux, mélés de matières bilieuses, provoqués en partie par la grande quantité de boisson ingérée par le malade; pouls toujours à 80, déprimé, mais moins irrégulier que la veille; nuit troublée par des révasseries.

Limonade gazeuse, potion avec l'extrait et le vin de quinquina.

Le 24. Langue redevenue humide et blanche, disparition des vomissements, soif moins vive; pouls à 78, encore mou, selles naturelles; urines un peu moins abondantes, sans être en rapport cependant avec les liquides absorbés.

Limonade vineuse, bouillon, 1 décilitre de vin.

Le 25, mieux sensible, pouls naturel, retour du sommeil depuis deux jours.

Vermicelle matin et soir.

Le 27. La teinte jaune, qui avait été peu prononcée, n'apparaît plus qu'aux sclérotiques. — Quart le matin et le soir.

Lo 29. Le malade ne se plaint que de sa faiblesse; il ne peut mieux comparer ce qu'il éprouve dans les membres, dans les reins et dans tout le système musculaire et articulaire, qu'à l'état dans lequel on se trouve au lendemain d'une faitgue excessive. La sécrétion urinaire a considérablement augmenté depuis deux jours. — Demie toute la journée.

5 juillet. Régime des trois quarts.

Le 30, sortie de l'infirmerie. - Un mois de repos.

Obs. V. — Cas grave. — Bodereau (Jules), 36 ans. Constitution passable, tempérament bilioso-sanguin; première condamnation à cinq ans; détenu depuis deux années.

Admis à l'infirmerie le 19 juin, mais malaise dès la veille; il avait ressenti des frissons et jusqu'à du tremblement, puis des douleurs de tête vives, quelques nausées et un abattement étonnant des forces.

Le pouls était à 84, mou; la langue simplement blanche, la soif considérable avec rejet des boissons; le ventre normal, sauf un peu de sensibilité à la pression vers la région épigastrique; les selles étaient régulières, l'excrétion urinaire difficile et peu abondante.

Traitement. Limonade citrique; lavements et cataplasmes; diète.

Du 49 au 22, tendance continuelle au frisson; respiration plus haute; nuits agitées; l'urine, essayée au réactif durant cet intervalle, alors qu'ellen 'était pas encore modifiée dans sa coloration, donnait déjà le précipité vert foncé, constant, passant au rose par un excès d'agide.

Le 22. Apparition de l'ictère; pouls toujours à 84, flasque, irrégulier; prostration extrême; yeux enfoncés dans l'orbite; vomissements aqueux, urines à peu près nulles, insomnies.

Limonade vineuse; vésicatoire à l'épigastre; extrait de quinquina en potion. Le 23. Hoquet continuel et des plus pénibles; décubitus dorsal avec immobilité complète; pouls misérable, langue sèche, selles décolorées.

Potion avec teinture de cannelle et 42 gouttes de chloroforme. L

Le 24. Continuation du hoquet, mais à des intervalles moins rapprochés; assoupissement prononcé, pouls toujours petit, à 82; langue un peu fuligineuse, soif toujours vive; quelques vomissements glaireux; presque pas d'urines, et encore complétement brunes.

Même traitement ; quelques cuillerées de bouillon dans la journée. Le 23. Hoquet considérablement diminué ; sommeil lourd , parfois

Le 23. Hoquet considérablement diminué; sommeil lourd, parfois interrompu par des rêves pénibles; pas d'agitation, pas de délire; pouls à 84, un peu moins misérable; bouche amère, soif modérée; plus de vomissements.

Crème de tartre dans du bouillon aux herbes; cessation de la potion au chloroforme.

Limonade vineuse, extrait do quinquina, bouillon,

Le 26. Plus de hoquet; un peu de sommeil véritable; pouls semblable à celui de la veille; langue moins sèche; absence d'urines.

Le 27. Même état que précédemment; forces considérablement abattues, dégoût pour les aliments.

Le 28. Le malade se plaint d'embarras dans le bas-ventre, et il rapporte cette gène à un besoin d'uriner, qu'il ne peut effectuer. La sonde, introduite dans la vessie, en retire environ 3 décilitres d'urine excessivement brune; pouls à 86, un peu plus vif; huit ou dix secousses de hounet dans les vinet-mater heures.

Limonade vineuse, frictions camphrées et cataplasmes.

Le 29. Excrétion urinaire plus facile ; même état du pouls.

Le 30. Pouls à 82, médiocrement développé; six secousses de hoquet dans la journée. — Bouillon.

4er juillet. Hoquet une seule fois; sécrétion urinaire plus abondante; commencement d'appétence. — Vermicelle matin et soir.

Le 3. Mieux réel ; pouls à 80 , toujours un peu faible ; urines beaucoup plus abondantes ; teinte ictérique presque disparue.

Quart le matin, vermicelle le soir.

Le 41. Quelques envies de vomir. — Boissons gazeuses ; lavements. Le 43. Pouls à peu près naturel, quoique peu développé ; sentiment de faiblesse considérable. — 60 grammes de vin de quinquina.

Le 15. Quart toute la journée.

Le 29. Teinte paille, ayant remplacé la teinte ictérique, et donnant à la physionomie un cachet maladif, que ne dément pas du reste l'état général de Bodereau; convalescence lente et difficile.

Continuation du vin de quinquina, demie toute la journée.

12 septembre. Trois quarts.

23 octobre. Sortie de l'infirmerie; ce malade, rentré à l'atelier, a été exempt de tâche pendant deux mois.

Oss. VI. — Cas grave; mort. — Ledoux (Jean), 48 ans. Constitution forte, tempérament sanguin. Condamnéà huit ans de réclusion. Entré à l'infirmerie le 23 juin, il ne faisait remonter qu'à la veille au soir l'origine des accidents qu'il éprouvait.

Il se sentit, en effet, pris tout à coup d'un frisson violent avec malaise général, courbature extrême, douleurs dans toute la tête et au creux épigastrique.

Son état, à la visite du matin, étati le suivant; pouls large, dévepopé, 90 puisations; langue visqueuse et saburrale; sofi vive; yentre souple, sensibilité à la pression, localisée à l'épigastre, et ne s'irradiant pas dans les hypochondres; évacuations naturelles; pas de vomissements, ni d'envies de vomir; gêne de la respiration dès le premier four.

Limonade citrique; sinapisme.

Le 25. Redoublement des douleurs de tête, et retour du frisson; coloration jaune des sclérotiques; brisement des forces.

Le 26. Teinte ictérique beaucoup plus prononcée que la veille; pouls à 80, moins résistant, irrégulier; sécrétion urinaire peu diminuée; urine foncée en couleur, et précipitant fortement en vert par l'acide nitrique; selles rares et fermes; sommeil agité, entremêlé do révasseries; respiration haute.

Potion avec 1 gramme de calomel.

Le 27. Langue moins sèche; pouls moins développé que la veille, toujours irrégulier, 90 pulsations; quelquos garde-robes jaunâtres, obtenues par le calomel; état général, sinon rassurant, du moins ne faisant nas encore concevoir d'inquiétude.

Limonade vineuse, alternant avec la limonade simple.

Le 28. Pouls à 98, plus petit, plus irrégulier ; un peu de délire fugace dans la journée ; pupilles dilatées , prostration considérable , véritable orthopnée.

Extrait de quinquina en potion ; révulsifs.

Le 29. Délire furieux dans la nuit du 28 au 29; refus des boissons, hoquet; le délire continue avec le jour; le pouls est excessivement faible et fréquent; les membres se refroidissent et se recouvrent, ainsi que le corps, d'une sueur visqueuse; une convulsion générale et violente, semblable à une attaque d'éclampsie, précède d'un quart d'heure la mort, arrivée à huit heures et demie du matin.

Autopsie. Le foie est de volume et de consistance ordinaires, et offre, tant à l'extérieur qu'à l'intérieur, à peu près le même aspect qu'à l'état normal, sauf un peu de décoloration de son tisse; poids, 4 kilo 750; un sang diffluent s'échappe en quantité ordinaire des différentes coupes, pratiquées dans le parenchyme.

Les conduits biliaires ne présentent rien de remarquable; la vésicule renferme une quantité assez notable de bile claire.

Les reins sont augmontés de volume et diminués un peu de con-

sistance, leur surface externe est pple, en même temps que la substance corticale, tandis que la substance tubuleuse s'en détache nettement par un aspect d'un rouge brun très-foncé; des coupes, pratiquées dans cette dernière, laissent sourdre une assez grande quantité d'unice, poids, 410 grammes.

La vessie contenait environ deux verres d'urine.

La rato, aussi, a acquis un volume exagéré; elle est gorgée de sang, et se laisse déchirer avec la plus grande facilité.

Le duodénum ne présente pas de coloration sensible, non plus que l'estomac, ni l'intestin; cependant, à quelque distance de la valvule, on romarque quelquos plaques de Peyer plus saillantes, sans arborisations ni altérations du tissu ambiant.

Les vaisseaux de la pie-mère sont fortement injectés; la substance cérébrale offre un piqueté assez abondant; rien dans les ventricules.

Le cœur contient une assez médiocre quantité de sang liquide. Les poumons sont le siège d'une congestion sanguino dans les parties déclives.

Oss. VII. — Gas grave. — Biyille (Pierre), 25 ans. Tempérament lymphatique, constitution épuisée; troisième condamnation à quinze mois; détenu depuis trois mois.

Admis à l'infirmerie le 22 juin, il se plaignait dès le 20 de frissons intenses, de céphalalgie, de courbature considérable, d'envies de vomir et de vomissements bilieux.

Le pouls, à son arrivée, était à 94, petit, mou; la langue sèche, la soif vive, le dégoût pour les aliments prononcé; la ventre était souple, sans que la pression déterminât nulle part la moindre sensibilité; le foie dans ses limites normales, les selles rares, les urines à neu près réculères.

Traitement. Eau de Sedlitz, limonade; diète.

Du 22 au 25, même état du pouls ; urines plus rares et précipitant déjà en vert par l'acide nitrique; constipation opinidate et résistant en grando partie à l'action des évacuants; rejet des boissons par le vomissement, sommeil troublé par des révasseries; léger frissonnement le 24.

Le 25. Apparition de l'ictère, avec teinte extrémement prononcée dès le principe; pouls à 94, excessivement faible et irrégulier; céphalalgio persistante, absence totale de sommeil, urines diminuées.

Limonade vineuse; lavoment purgatif; huile de camomille camphrée sur la région hypogastrique.

Le 26. Hoquet dix ou douze fois dans les vingt-quatre heures, prostration considérable; pouls faible, irrégulior, informittent, 92 pulsations; langue un peu moins sèche, suppression presque complète des irlines et des selles. Potion à l'extrait et au vin de quinquina, crème de tartre dans du bouillon aux herbes.

Le 27. Continuation du hoquet dans les mêmes proportions que la veille, pouls un peu relevé, vomissements moins fréquents, sentiment d'abattement considérable, absence totale des fonctions urinaire et intestinale.

The acidule et nitre alternant avec la limonade vineuse, quinquina; lavement avec 45 gr. d'huile de ricin.

Le 28. Le malade a évacué quelques matières blanchâtres et fermes, et a rendu, en trois ou quatre fois, 2 décilitres ou environ d'urine excessivement brune; pouls à 88, moins irrégulier et moins mou; trois ou quatre secousses de hoquet.

Bouillon de veau.

Le 29. Apparition sur les bras d'une certaine quantité de taches ecchymotiques, dont quelques-unes larges commo une pièce de 50 centimes. — Vermicelle le matin et bouillon le soir. 4 décilitre de vin.

Lo 30. Quelque peu do hoquet vers cinq heures du matin, pouis plus élevé vers le soir.

4" juillet. Eucore un peu de hoquet dans la matinée, légère hémorhagie nasale quelques heures après, prostration considérable, altération de la voix, hoissons rejetées de nouveau par le vomissement; pouls à 90, petit, misérable; selles nulles, excrétion urinaire fort peu abondante.

Potion avec teinture de cannelle, extrait et vin de quinquina; lavement purgatif.

Lo 2. Prostration comme la veille, voix toujours altérée; pouls & 88, toujours misérable; langue plus sèche, quelques vomissements provoqués encore par l'ingestion dos boissons; teinte ictérique plus prononcée; lo malade laisse échapper un pou d'urine sans en avoir la conscience.

Même traitement, bouillon.

Le 3. Aphonie presque complète; orthopnée, délire léger; prostration extrême, pouls un peu plus fréquent et toujours petit, taches de purpura restées stationnaires depuis leur apparition; hoquet presque confina.

Même traitement; lavements, révulsifs, vésicatoire à l'épigastre.

Le 4. Le malade, qui n'a rendu que ses lavements depuis cinq jours, a eu dans la matinée une évacuation consistante et décolorée; il n'a plus de délire ni de hoquet, la voix est toujours presque éteinte, et il ne peut se faire comprendre que par des gestes particuliers; le pouls est à 86, faible.

Continuation des préparations de quinquina, bouillon.

Le 6, même état ; épistaxis légère.

Le 8. La voix est moins éteinte ; la tointe ictérique est moins prononcée, en même temps que les fonctions de l'intestin et de la vessie tendent à se rétablir ; pouls à 84, un peu moins déprimé ; commencement de pblezmon au sacrum.

Vermicelle matin et soir, 2 décilitres de vin-

Le 40, apparition de quelques furoncles aux reins et aux jambes.

Le malade a rendu une quantité assez considérable d'urines.

Le 43, mieux sensible; pouls à 80, se rapprochant de l'état naturel.

Ouart matin et soir.

Le 46. Le retour vers le rétablissement des fonctions se fait assez rapidement, l'appétit augmente, et cependant le malade ne peut sc tenir debout, tout l'ébranlement a été profond.

Demie matin et soir.

Le 25, régime des trois quarts.

Le 30, Biville demande sa sortie de l'infirmerie, et obtient son exeat avant d'être complétement rétabli; mais il reste six mois sans travailler, allant de l'atelier à l'infirmerie et de l'infirmerie à l'atelier.

Oss. VIII. — Cas grave. — Dumanoir (Henry), 27 ans. Constitution épuisée par des abus vénériens; tempérament lymphatique; première condamnation à trois ans; détenu depuis deux années.

Pris le 29 juin au matin de tremblement général, de fortes douleurs de tête et de quelques envies de vomir, il entre le soir à l'infirmerie; il frissonne toujours; il accuse de la courbature générale, mais la région lombaire et les articulations fémore-tibinles sont surtout le siége d'un endolorissement particulier; les traits sont altirés, les forces prostrées jusqu'à la syncope; la gorge irritée; le pouls est à 80, peu développé; la langue rouge, visqueuse; la soif excessive, le ventre est empâté avec gargouillement à la pression; pas de sensibilité à l'épigastre ni à la région hépatique; urines et selles naturelles, picotements assez visé dans l'urellus parties de la contra sex est sont serves de la contra de la région hépatique; urines et selles naturelles, picotements assez visé dans l'urellus.

Traitement. Citrate de magnésie, limonade; cataplasmes; diète.

1<sup>er</sup> juillet. Pouls très-fort, tout en conservant la même fréquence; sommeil difficile, frissons pendant une partie de la journée.

Le 2. Le corps revêt une teinte safranée généralc; les douleurs de tête redoublent, ainsi que le mal de gorge; la prostration est plus considérable; le pouls est à 76, plus faible, irrégulier; quelques nausées dans la journée.

Limonade vineuse; lavements.

Le 3. Persistance de la céphalalgic, de l'angine et de l'abattement; respiration haute, absence totale de sommeil; deux selles jaunâtres et semi-liquides; urines fortcment colorées; diminution des picotements uréthraux.

Le 4. Pouls à 78, presque régulier et passablement développé; épistaxis depuis six jusqu'à sept heures du matin; respiration plus fréquente; renouvellement de l'hémorrhagio nasalc, vers sept houres du soir (une demi-heure de durée).

Extrait de quinquina en potion; injection d'eau fortement alunée dans la narine gauche d'où s'échappait le sang; applications froidos sur le front et la racine du nez; révulsifs,

Le 5. Le malade a dormi deux heures dans la unit; la respiration est plus naturelle, mais de loin en loin elle est ontrecoupée par du hoquet; quelques gouttes de sang s'échappent du nez pendant dix minutes environ; le malade dit être d'une faiblesse extrême et réclame un peu de bouillon; pouls semblable à celui de la veille.

Continuation du quinquina; bouillon et 1 décilitre de vin.

Le 6. L'épistaxis ne s'est pas reproduite, la respiration est calme sans hoquet; le sommeil de la nuit a été plus prolongé; le pouls est à 76, naturel; lo malado ne se plaint plus, en dehors de sa faiblesse, que de douleurs articulaires et lombaires.

Le 8, mieux sensible; teinte jaune moins prononcée.

Vermicelle matin et soir.

Le 11, même état. — Quart le matin et soupe le soir ; 2 décilitres de vin.

Le 13. La faiblesse du malade ne lui permet pas encore de se lover. — Quart toute la journée.

Le 15. Pour la première fois, il se tient sur une chaise pendant une heure. — Demi-portion.

Le 20, trois quarts.

Le 30, il sort de l'infirmorio sans être débarrassé complétement de la teinte ictériquo, et sans pouvoir reprendre son travail avant trois mois.

Obs. IX. — Cas grave. — Bougron (Charles), 41 ans. Constitution bonne, tempérament sanguin; première condamnation.

Cet homme avait ressenti, dès le 21 juillet, des frissons violents; et, depuis ce temps, il éprouvait des douleurs vives dans les régions frontale et temporale, des envies de vomir fréquentes avoc quelques vomissements bilieux, du dégoût pour les aliments, un peu de difficulté à avaier, et une fatigue extrême de tout le corps.

Entré à l'infirmerie le 28 juillot, il présentait l'état suivant: pouls a 94, moderémont développé; langue blanche et sèche sur le miliou, rouge sur les bords; soif excessive; ventro tendu avec sensibilité à la pression vers l'épigastre et dans les hypochondres, plus prononcée à droite qu'à gaucho; foie dans les limites normales; sécrétion urinaire naturelle, constipation.

Traitement. Eau do Sedlitz émétiséo, chiendent acidulé; cata-

Pas d'évacuations à la suite de la purgation ; mais rejet par le vomissoment d'une grando quantité de matières bilieuses. Le 30: Sentiment de prostration considérable; céphalaigie plus aigue, angine plus intense; pouls plus développé et même fréquence; absence de sommeil, respiration plus haute.

30 grammes d'huile de ricin.

Huile de ricin rejetée par le volmissement, sans produire aucun effet purgatif.

Le 34, nouvelle dose du même médicament, et, cette fois, évacuation de matières solidés.

14° août. La prostration va augmentant; le maiade ne demande plus à boire comme il avait habitude de faire à tout moment; il parait indifférent à ce qui l'environne, le mai de gorge toutelois paraît moins l'incommoder; le pouls est toujours faible et se tient à 92; les urines, essaves sur l'acide nitriane, urécinitent ne vart.

Limonade vineuse ! lavements.

Le 2. Frissons perçus par le malade, avec redoublement des douleurs de tête; sentiment d'anxiété prétordiale, un peu d'accélération des mouvements respiratoires; teinte jaune des conjonctives vers le soft.

Le 3. L'ictère a envali tout le corps, et est des plus intenses; peuls à 92, peut, frrégulier; céphalaigle violente des le point du jour, et saxis depuis cinq jusqu'à huit heures du matin; modérée jusqu'à obzo heures par suite d'injedtions de perchiorure de fer, elle s'arrête pendant dux heures, pour reprendre son cours pendant dux heures, pour ceptendre son cours pendant dux heures gonschutes, et se continuer sous forme moins abondante jusqu'au londenset matin.

Limonade vineuse, vin de quinquina, potion au perchièrure de fer; révulsifs.

Le 4. Faiblesse extrême du malade, placé dans le décubitus dorsal, et atiquel tout inouvemient est on ne peut plus pénible; l'intelligence set parfaitement conservée, miais les réponses aux questions adressées se font avec gêne; le pouls est à 90, petit, et se suspend toutes les dix pulsations environ; u trines fortement colorées, et donnant par le réteutif un précipité considérable; selles nulles.

30 grammes de phosphate de soude dans du bouillon de veau ; extrait de quinquina en potion.

Le 5. Deux selles solides et de couleur noire, par suite du sang tombé dans le tube digestif ; langue moins seche, peau moins aride; réspiration plus calme; le pouls est à 86, plus régulier, sans être beaucout titus fort.

Continuation des préparations de quinquina,

Limonade vineuse.

Le 7. Retour du sommeil dans les deux nuits précédentes ; moiteur légère à chaque révoil ; le malade exprime pour la promière fois le désir de prendre un peu de nourriture:

Bouillon mitige.

Le 9. L'amélioration continue; le pouls est à 84, moins flasque, régulier; la langue est humide et se nettoie; le ventre souple, sans douleur à la pression, avec rétablissement de ses fonctions.

Vermicelle.

Le 44. La teinte ictérique est encore très-prononcée et les forces considérablement abattues; mais il est facile de prévoir, dès ce moment, que le rétablissement de ce malade n'est plus qu'une question de temps.

Quart léger le matin et vermicelle le soir.

Le 16, le pouls est à 80, naturel, l'appétit plus prononcé.

Quart toute la journée.

Le 20, demi-portion ; le 26, trois quarts.

4º octobre. Bougron sort de l'infirmerio après plus de deux mois de sejour, ne pouvant se livrer encoro au travail, et obligé, à quelque temps de là, de revenir chereher un peu de repos dans nos sallos.

OBS. X. — Cas lèger. — Quéval (Alphonso), 26 ans. Constitution bonne, tempérament sanguin; première condamnation.

Dès le 30 juillet, frissons, malaise, lassitude, céphalalgie obtuse, perte d'appétit, sommeil agité; il entre le lendemain à l'infirmerie.

Lo pouls est à 70, d'un développement ordinaire; la langue pâteuse, le ventro naturel; les selles sont fermes, mais régulières, ainsi que la sécrétion urinaire; la soif est modérée.

Eau de Seltz, limonade citrique ; diète.

3 noût. Le malade est tourmenté par des insomnies, des douleurs dans les membres, et un sentiment de faiblesse générale; le pouls est à 78, la céphalalgie est continue, un écoulement de sang a lieu par le noz, pendant une heure environ.

Applications froides sur le front, sinapismes.

Le 4. Apparition d'une teinte jauno sur les conjonctives d'abord, puis bientôt sur tout le corps; pouls à 76, moins fort; langue plus épaisse, urines légèrement colorées et précipitant en vert par l'acide nitrique; une selle ferme et grisâtre.

Crème de tartre dans du bouillon aux herbes.

Le S. La coloration ictérique n'augmente pas d'intensité; c'est celle du limon clair; un peu de somnolence dans la journée, inappétence. Petil-lait et limonade: lavements.

Lo 6. Pouls à 76, toujours mou ; langue moins chargée, nette sur les bords ; abattement moins prononcé, tête plus libre.

Petit-lait et bouillon.

Le 8. Mémo état ; le sommeil commence à revenir la nuit, mais il ost de peu de durée ; le malade est surpris lui-même de la diminution de sos forces, eu égard à la brièveté de sa maladie.

Vermicelle, 2 décilitres de vin.

Lo 12. Le pouls est naturel , les fonctions du voutre sont normales ,

la langue est presque nette, l'appétit se fait sentir d'une façon plus pressante.

Quart toute la journée.

Le 14. Quéval, dont la libération est arrivée, prie instamment qu'on lui accorde sa sortie de l'infirmerie: il est remis aux mains de sa famille, qui est venu le chercher.

OBS. XI. — Cas grave. — Loche (Honoré), 49 ans (septième cas d'ictère observé au quartier des enfants). Constitution épuisée, tempérament lymphatique ; détenu depuis huit ans ; conduite mauvaise, punitions fréquentes.

Admis à l'infirmerie le 43 septembre, il avait ressenti dès le 40 du tremblement, et depuis ce temps il avait perdu l'appétit, les forces disparaissaient: il accusait des maux de tête, de l'insomnie.

Le pouls, à son arrivée, était à 78, de force ordinaire; la langue sale et pâteuse, la soif très-prononcée; le ventre dur, non douloureux à la pression; les selles fermes et rares, les urines régulières et précipitant en vert par l'acide nitrique.

Traitement. Limonade; lavements, cataplasmes; diète.

44 septembre. Sentiment de prostration considérable, avec anxiété précordiale et respiration haute; pouls à 80, de même force, avec des intermittences; langue un peu rouge sur les bords; sommeil agité, rêves nénibles.

Le 15. Invasion de l'ictère, intense dès le début et des plus accusées; persistance des maux de tête; pouls 478, moins fort, irrégulier, intermittent.

Même traitement.

Le 16. Môme état que la veille; ventre dur avec un peu de sensibilité générale à la pression; envies ouvent repétées d'aller à la garderobe; quelques matières, fermes et blanchâtres, rendues en petite quantité et avec difficulté à la suite des lavements; urines fortement colorées.

Eau de Sedlitz, limonade ; lavements, cataplasmes.

Le 17. Évacuation copieuse de matières argileuses à la suite de la purgation de la veille; ventre plus souple; pouls à 76, mou, régulier; somnolence presque continuelle.

Limonade et lavements.

Le 18. Même état, sauf un peu moins d'assoupissement.

Bouillon de veau matin et soir.

Le 49. L'état de veille alterne avec la somnolence, celle-ci mêlée de révasseries; le malade semblo accablé, la lumière du jour lui est insupportable; le pouls a repris un peu de plénitude et est à 80; la langue est toujours épaisse, collante; la soif ne diminue pas.

Continuation du bouillon de veau, de la limonado et des lavements. Le 20, mêmo état. — Mêmes prescriptions. Le 21. Hémorrhagie nasale durant environ deux heures; un peu moins de somnolence, mais la prostration est extrême; le pouls est à 78, modérément développé.

Limonade vineuse, bouillon de veau.

Le 23. Quelques selles liquides et blanchêtres; urines abondantes, toujours foncées; langue recouverte d'un enduit fuligineux; apparition de taches de purpura sur tout le corps; immobilité du malade dans son lit.

Limonade vineuse, bouillon ordinaire.

Le 24. Les selles sont moins fréquentes; le pouls est à 78, mou; l'abattement toujours considérable, le sommeil difficile.

Mêmes prescriptions ; extrait de quinquina en potion.

Le 26. Le pouls est dans le même état, la langue recouverte d'un enduit sec et brun; les taches ecchymotiques conservent leur même développement; l'appétit non encore revenu; le sommeil de courte durée.

Continuation de la limonade, du bouillon et du quinquina,

Le 28. La langue tend à se déterger et à devenir humide; l'ictère perd de son intensité.

Vermicelle et bouillon.

4er octobre. Pouls naturel, sommeil meilleur, selles plus régulières, urines touiours très-foncées, sensation de la faim éveillée.

Quart le matin, vermicelle le soir.

Le 4. L'état du malade s'améliore tous les jours, mais sa faiblesse est considérable; il éprouve des défaillances quand on essaye de le laver.

Ouart toute la journée.

La convalescence continue sans se démentir, mais lentement, et Loche n'est en état de guitter l'infirmerie que le 26 décembre, sans pouvoir reprendre son travail de longtemps encore.

Obs. XII. — Cas grave; mort. — Latron (Eugène), 49 ans. Constitution primitivement forte, mais épuisée; tempérament lymphaticosanguin; seconde condamnation après une première de cinq années.

Il entre à l'infirmerie le 47 octobre; mais, depuis trois jours, il a suspendu son travail, à la suite de frissons intenses, de maux de tête, de courbature, et de faiblesse générale.

Au moment de son entrée, le pouls est à 84, faible; la langue sale, avec tendance à se sécher; la soif assez vive, l'anorexie complète; le ventre régulier, non douloureux à la pression, sauf à la région épigastrique; la constipation opinitâtre, la sécrétion urinaire notablement funiumée.

Traitement. 30 grammes d'huile de ricin, limonade vineuse; diète. Le 18. Pas de soulagement; quelques selles se sont produites sous l'influence de la purgation, mais l'état général ne s'est pas modifié; la langue est même devenue sèche et ridée; une petite quantité d'urine; expérimentée dans la soirée, a fourni un précipité vert par le réactif; le sommeil fait complétement défaut.

Le 19. Anxiété précordiale ; quelques horripilations accompagnées de douleurs plus vives à l'épigastre et de céphalalgie plus intense ; le pouls est à 86, toujours faible ; apparition du hoquet , respiration plus hante.

Limonade vineuse, extrait de quinquina en potion ; lavements.

Le 20, invasion de l'ictère, le hoquet continue.

Le 21. Le pouls est à 82, misérable, irrégulier; la prostration est extrême, les traits commencent à s'altérer, le hoquet est des plus pénibles.

Potion avec l'extrait de quinquina et 45 gouttes de chloroforme, vin de quinquina.

Lo 22. Intervalles de calme un peu plus considérable entre les secousses de hoquet; évacuation copieuse, au moyen de lavements, de matières blanchâtres et fermes; urines rares et en rapport inverse de la quantité de boissons ingérées.

Le 23. Le hoquet reparaît, aussi fréquent qu'auparavant; l'anxiété est considérable, le pouls est à 86, déprimé, toujours irrégulier; deux selles dans la journée.

Décoction vineuse de quinquina, potion avec l'extrait et 20 gouttes

Le 24. Même état; rêves pénibles la nuit, orthopnée. — Vésicatoire à l'épigastre.

Le 25. Pas d'amélioration; les forces sc dépriment de plus en plus, lo pouls est à 90, misérable et irrégulier; une solle semi-liquide dans la journée.

Potion avec infusion de menthe, teinture de cannelle, chloroforme ot vin de quinquina.

Le 26. Le hoquet ne le quitte ni le jour, ni la nuit; les yeux s'enfoncent dans l'orbite; la prostration est arrivée à son maximum.

Une bande vésicante avec la pommade de Gondret est appliquée de chaque côté de l'épigastre.

Le 27. Le hoquet a presque entièrement cossé pendant l'action du vésicatoire, et durant les premières heures qui ont suivi; mais il a reparu ensuite et il ne le quitte plus.

Le 28. Pouls à 96, de plus en plus misérable; apparition d'une parotide du côté droit.

Le 29. Cyanose légère à la face, avec refroidissement des extremités; déliro, persistance du hoquet; pouls filiforme; mort à neuf heures du soir.

Autopsie. Foie volumineux, diminué de consistance, poids de 2 kilogrammes, d'une teinte jaune grisâtre uniforme, comme si l'élément vasculaire avait entièrement disparu, d'un aspect homogène, et ne donnant un pou de sang à la section quo par ses gros vaisseaux, sans qu'il s'écoule toutefois de liquide oléagineux; son tissu granuleux ast méconnaissable.

- La vésicule contient environ 30 grammes d'une bile noire et épaisse.
- Les reins sont volumineux, décolorés, participant à la teinte jaune générale; polds, 190 grammes; leur tissu est moins résistant qu'à l'état normal
  - La rate est considérable et ramollie.

L'estomae contient une petite quantité de liquides brunûtres; sa membrane interne présente, dans toute l'étendue de sa grande courbure, une teinte rouge sombre, remplacée dans certains endroits par une couleur ardoisée, et sans épaississement.

La muqueuse de l'intestin gréle offre, dans la motité de son étendue, une rongeur vive, avec extravasation des capillaires; cette teinte se présente sous forme de plaques qui s'arrêtent brusquement pour faire place à des tissus sains, ou qui décroissent d'intensité insensiblement pour constituer une coloration rouge continue et de moins en moins vive. Six plaques de Peyer, plus apparentes qu'à l'état ordinaire, entremélées de follicules simples, également plus développées, so remarquent dans les deux derniers pieds de l'inatein gréle.

Pas de coloration jaune déterminée par la bile.

Le gros intestin présente quelques rougeurs sur les froncements de la muqueuse, mais sans épaississement de cette dernière.

La vessie contient une faible quantité d'urine d'un vert foncé.

Le cœur ne renferme qu'un peu de sang liquide et noir. Nulles traces de congestion au poumon, non plus qu'au cervesa,

# SUR LA TRANSPLANTATION ET LA REIMPLANTATION DES DENTS:

#### Par le D' A. MITSCHERLICH, médecin assistant à la Glinique royale de Berlin.

(3º article et fin.)

l'ai eu l'occasion 19 fois (1) d'implanter dans des alvéoles vides des dents prises sur des cadavres. Le plus souvent ées dents ne correspondaient pas exactement à celles qu'elles remplacaient; je les choisissais, dans ma provision, de manière qu'elles offris-

<sup>(1)</sup> Nous ne reproduisons pas les observations que M. Mittcherlich a consignées avec détail dans son mémoire, l'analyse qu'il en a donnée étant suffisante pour faire consultre les résultats de toutes les opérations.

sent autant que possible les conditions requises de forme et de

Sur ce total de 14 transplantations, je compte 11 succès. Quatre de ces 11 opérés ont été revus au bout de deux ans et demi, de uu an et demi, de un an un quart, de treize mois; trois au bout de six mois, et quatre autres au bout de trois mois, de neuf, sept et six semaines. A cette époque, les dents transplantées étaient parfaitement consolidés et fonctionmaient très-bien.

Quatre de ces opérés ont été présentés, au mois de juillet 1862, à la Société de médecine de Berlin, où ils ont été examinés par un grand nombre de mes collègues. Les autres ont été également examinés par divers comfères ou étudiants en médecine.

Quant aux huit opérations qui n'ont pas réussi, elles ont été faites dans des conditions où je pouvais annoncer presque siène rement un insuccès, soit dans un but expérimental, soit parce que les patients me sollicitaient instamment de leur donner au moins le bénéfice d'une tentative. Les causes qui ont fait échouer cette tentative out été les suivantes:

Deux fois, le périoste alvéolaire avait été arraché en tout ou en partie en même temps que la dent; les dents implantées tombèrent au bout de trois et quatre semaines sans avoir causé aucun désagrément aux malades.

Trois fois, les dents restèrent en place pendant quatre à luit semaines, bien que l'alvéole fût presque comblée par des masses osseuses de nouvelle formation; elles tombèrent ensuite, parce que l'alvéole était dans l'impossibilité de leur fournir un soutien suffisant.

Dans un cas, la dent fut éliminée au bout de quatre semaines, à la suite d'une carie alvéolaire. Une autre opérée perdit sa dent au bout de huit semaines, faute d'avoir observé les précautions nécessaires après l'opération. Un autre insuccès s'explique par un état général défavorable, chloro-anémique, du sujet.

Le D' Guersen m'a en outre communiqué le résultat de 10 opébien moins de transplantation qu'il a exécutées. Les résultais ont été bien moins favorables que ceux que j'ai obtenus moi-même; deux succès et huit insuccès. La différence s'explique peut-être par cette circonstance que M. Guersen n'a guère employé que des dents perforées suivant leur grand axe. DENTS 399

Des observations prolongées pourront seules nous apprendre pendant combien de temps les dents transplantées peuvent séjourner dans l'organisme en fonctionnant comme des dents normales. On ne saurait fixer aucune limite à cet égard en raisonnant par analogie; on voit en effet des corps étrangers qui s'éjournent dans l'organisme pendant presque toute la durée de l'existence. Mes observations ne portent, du reste, pas à penser que les dents transplantées ne puissent conserver leur solidité que pendant un temps très-limité. Chez l'un de nos opérés, la dent transplantée depuis deux ans un quart n'a rien perdu de sa solidité, et les légers mouvements qu'on peut lui imprimer sont moins marqués que ceux que l'on peut faire exécuter aux dents voisines. Dans tous les autres cas, d'ailleurs, où la consolidation s'est faite, les dents n'ont montré aucune tendance à redevenir mobiles.

Dans les cas suivis d'insuccès, les dents sont éliminées par la formation de bourgeons charnus qui ont pour point de départ le périoste alvéolaire et le mettent dans l'impossibilité de s'appliquer exactement sur la racine de la dent. Ce travail s'accompagne d'une suppuration si peu abondante qu'elle est à peine apparente, et on n'en reconnaît guère les conséquences qu'un moment où l'on enlève l'attelle; on doit toutefois penser que l'opération ne réussira pas quand on constate que la gencive s'écarte de l'os et tend à remonter le long de la racine.

Les choses ne se passent pas de la même manière quand la racine s'applique très-exactement sur la paroi alvéolaire, de manière à empécher l'écoulement du pus; ce qui arrive principalement pour des dents qui, après avoir été cassées, ont été remises immédiatement en place. Il survient alors une périostite avec son cortége habituel de symptômes qui rendent l'avulsion immédiate indispensable.

Lorsqu'une dent n'a contracté des adhérences que dans une petite étendue de sa racine dont le reste est baigné par du pus, elle peut subir une résorption partielle, analogue à celle que l'on peut observer sur des chevilles d'ivoire qui ont séjourné long-temps dans l'épaisseur d'un os. C'est ce que que j'ai yu dans un cas où une dent avait été réimplantée dans une alvéole fracturée. Il existait en même temps une fracture compliquée de la moitié

correspondante de la mâchoire supérieure. Dans de pareilles conditions, il faut également renoncer à conserver la dent qui n'acquerrait jamais une fixité suffisante.

Je n'ai pas à parler ici de l'utilité qu'il y a toujours à remplacer les dents perdues. Quant aux avantages que la transplantation offre, comparativement à l'emploi des dents artificielles, ils tiennent surtout à ce que cette méthode supprime autant que possible les inconvénients inhérents à la présence permanente d'un corps étranger dans l'économie. Un corps étranger favorise inévitablement la putréfaction des débris alimentaires qui ne sont pas toujours óloignés avec assez de soin. La transplantation, en outre, n'assujetit pas les opérés aux divers désagréments que leur causent les dents artificielles, tels que la pression nuisible exervée par les crochets sur les dents voisines, etc.

L'exécution opératoire de la transplantation n'exige nullement une grande dextérité; elle est assez simple pour que chacun puisseen acquérir facilement l'habitude. Cette opération est àpeine doploureuse par elle-même, elle n'impose guère au malade que la douleur inséparable de toute avulsion dentaire.

A côté de cesavantages, les inconvénients suivants peuvent être signalés : la transplantation n'est praticable que dans un nombre restreint de cas. Il peut répugner à quelques personnes de porter dans la bouche une dent prise sur un cadavre. Le succès de l'opération n'est pas entièrement assuré. Quand aux changements qui peuvent se produire dans la coloration de la dent transplantée, on ne saurait v attacher d'importance, car elles sont très-peu apparentes, surtout quand on ne se sert que de dents bien macérées et entièrement débarrassées du sang qu'elles contenaient. Je ne crois pas, d'un autre côté, qu'il faille redouter la carie ou la décomposition putride des dents employées, attendu que la proportion des principes inorganiques qu'elles renferment l'emporte de beaucoup sur celle des matières organiques. Quant à la carie et à la nécrose des alvéoles, que l'on redoutait beaucoup à la suite de la transplantation de dents vivantes , elles ne peuvent guère se produire que dans les premiers temps, alors que la consolidation ne s'est pas encore opérée; elles sont alors dues à ce que la dent n'a pas été convenablement fixée et qu'elle faisait subir des contusions incessantes au périoste alvéolaire. Il suffit,

DENTS. 334

par conséquent, d'agir avec prudence pour n'avoir pas à craindre ces accidents. Si toutefois ils venaient à se produire, on s'en aper-cevrait dès le début; il faudrait alors sacrifier la dent, et en supprimant ainsi la cause de la lésion, on assurerait la guérison prompte de celle-ci. Il résulte dans tous les cas des faits que j'ai observés, que l'on n'a à redouter aucun inconvénient sérieux ou permanent lorsqu'on apporte à l'opération toutes les précautions convenables et surtout lorsqu'on ne la pratique que dans les conditions qui nécessitent absolument le scriftce d'une dent.

Quel est le travail physiologique qui amène la consolidation des dents à la suite des opérations que nous avons décrites? Il faut considérer ici séparément les cas dans lesquels on a fait la réimplantation de dents vivantes et ceux où l'on a transplanté des dents mortes.

Les opinions sont très-partagées relativement à ce qui se passe dans le premier de ces deux cas. Du Hamel (1), Pauli (2), Jourdan (3), Pfaff, Richerand (4), Lisfranc (5), et beaucoup d'autres chirurgiens, admettent que les dents sont alors fixées d'une manière exclusivement mécanique, sans apporter toutefois à l'appui de cette opinion aucune preuve directe; ils se contentent d'établir que l'hypothèse opposée manque de vraisemblance. Ils pensent que les dents se comportent comme des corps étrangers, que la cavité alvéolaire tend à se mouler sur elles, de même que la gencive qui les emboîte et les fixe pendant un certain temps. Il est incontestable que cette manière de voir trouve un certain appui dans la manière dont se comportent certaines parties qui avaient été séparées complétement du corps, quoiqu'on ait vu rarement de pareilles parties être greffées sur place et continuer à vivre, à tel point que les faits de ce genre sont encore complétement contestés par plusieurs auteurs.

D'autres admettent que les dents réimplantées reprennent réel-

<sup>(1)</sup> Histoire de l'Acad. royale des sciences, t. IV, p. 346, année 1746; Paris, 1751.

<sup>(2)</sup> Commentatio physiologica chirurgica de vulneribus sanandis, § 69,p. 38; Goett., 1825.

<sup>(3)</sup> Loc. cit., p. 277, 350.

<sup>(4)</sup> Richeraud, loc. cit., t. III, p. 269.

<sup>(5)</sup> Operative medicin, uebers. v. Frankenberg, t. 1, p. 608; Leipzig, 1846.

lement racine, qu'elles continuent à virre, à faire, à ce titre, partie intégrante de l'organisme. Ce qui vient à l'appui de cette manière de voir, c'est que les dents réimplantées peuvent rester en place pendant un temps assez long; c'est encore une expérience bien connue de Hunter (1), qui inséra profondément dans la crête d'un coq une dent humaine normale et la fixa à l'aide de sutures. Hunter tua le coq au bout de plusieurs mois; il injecta avec soin les vaisseaux, et, après avoir ramolli la dent en la faisant séjourner dans l'acide chlorhydrique étendue, il y pratiqua une incision longitudinale qui comprenait en même temps la crête. Les vaisseaux dentaires étaient bien injectés. La surface extérieure de la dent adhérait partout au tissu de la crête par des vaisseaux sanguins; il y avait donc une analogie manifeste entre cette disposition et les rapports que la dent paraît affecter avec la gencive et l'alvéole.

Ĉe qui vient encore à l'appui de la même manière de voir, c'est la marche progressive de la carie dans les dents réimplantées que l'on n'a pas plombées; c'est la réapparition des douleurs dont elles étaient le siége; c'est enfin l'apparition de la carie dans des dents réimplantées et saine.

A côté de ces considérations se range une observation plus importante à mon avis, publiée par Twist (2). Cet auteur, ayant réimplanté un dent chez un enfant, observa que non-seulement elle se consolida, mais qu'en outre elle continua de s'accroître.

La question qui nous occupe a d'ailleurs été vidée par une expérience de Wiesemann (3). Une dent arrachée à un chien fut réimplantée au bout de quelques minutes. L'animal fut tué six semaines plus tard. Le maxillaire fut débarrassé de ses parties molles, puis macéré pendant quatorse heures dans de l'acide chlorhydrique étendu. La dent adhérait intimement, par un de ses côtés surtout, à la gencive qui était traversée par un grand nombre de vaisseaux. Un vaisseau assex volumineux, rempil par la masse d'injection, pénétrait dans la racine de la dent, où il ne tardait pas à se diviser en deux branches. La pièce est conservée dans le musée de Bonn.

<sup>(1)</sup> Loc, cit., p. 237.

<sup>(2)</sup> Dublin Journal, t. XXII, p. 113; 1842.

<sup>(3)</sup> Loc. cit., p. 4.

DENTS 333

J'ai voulu vériller ces faits. Chez un chien, fagé d'un an, j'ar-achai la deuxième molaire inférieure gauche et je la réimplantai. Je tuai l'animal au bout de six semaines; je coupai la tête et j'injectai les deux carotides. La dent réimplantée ne différait de la dent correspondante de l'autre côté que par une légére mobilité. Elle avait conservé sa couleur et son éclat naturel, et était parfaitement embotiée de tous les côtés par la gencire. Après l'avoir sétée, je constatai que la pulpe n'était nullement altérée; elle remplissait exactement la cavité de la dent et contenait les éléments normaux. L'injection n'avait rempli les vaisseaux qu'incomplétement. Le périoste adhérait partout exactement tant à la racine qu'à l'alvéole et nulle part on ne voyait la moindre trace de supongration.

Il est par conséquent hors de doute que dans un certain nombre de cas des dents réimplantées ou transplantées peuvent réellement se réunir organiquement aux tissus de l'alvéole. On ne saurait affirmer, toutefois, que les choses doivent se passer invariablement de cette manière; nous verrons en effet que la dent peut être fixée complétement d'une manière purement mécanique.

Lorsqu'on implante des dents mortes, débarrassées par une macération prolongée de toutes les parties organiques, on ne peut s'attendre à ce qu'elles prennent leur place dans l'organisme au même titre, à ce que des nerfs et des vaisseaux de nouvelle formation y pénétrent, et en rétablissent la nutrition. Elles ne peuvent être fixées dans l'alvéole qu'à la faveur d'un travail purement mécanique. Il s'agit de savoir maintenant comment ce travail s'accomplit.

J'ai eu l'occasion de faire, à la Clinique de Berlin, des recherches sur les modifications que subit le périoste détaché des oes, soit qu'in ait dé transplanté, et il·m'avait paru probable que le périoste alvéolaire devait se comporter d'une manière analogue. Qu'il s'agisse d'une résection sous-périostée de la mâchoire, de la rhinoplastie par transplantation du périerâne, on de l'uranoplastie ostéoplastique, si souvent répétée dans ces derniers temps, on observe toujours que le périoste détaché de l'os se tuméfie considérablement et qu'il donne naissanc à de la substance osseuse de nouvelle formation, souvent assez

abondante pour qu'on puisse la mettre en évidence sans avoir recours à l'examen microscopique. La formation d'ostéophytes ayant leur point de départ dans le périose est d'ailleurs un fait bien connu. Il est établi en outre que ces productions osseuses, aussi bien que le périoste, peuvent retenir solidement dans l'organisme soit des fragments osseux, soit d'autres corps étrangers.

J'ai entrepris une série d'expériences sur des lapins dans le but de contrôler ces faits. Après avoir incisé dans une petite étendue la peau et le péricràne, et après avoir décollé avec précaution cette dernière membrane à l'aide d'un petit élévatoire, je glissais entre elle et le crâne une dent prise sur un chien mort, et je la fixais à une distance assez considérable de la plaie cutanée, environ vers le milieu de l'os propre du nez. La plaie était ensuite réunie à l'aide d'un point de stutre.

Chezun animal, ágé d'un an, la dent prit droit de domicilesans provoquer aucune réaction; au bout de quinze jours, on pouvait librement déplacer au-dessus d'elle, sans lui imprimer le moindre mouvement, la peau, dont l'incision s'était cicatrisée par première intention. Au bout de trois mois, l'animal fut tué, et, après avoir coupé la tête, j'en injectai les artères par les carotides. La peau ayant été enlevée, la dent paraissait très-légèrement mobile au-dessous du périoste qui était d'ailleurs sasez fortement injecté, notamment vers le lobule du nez, près duquel la racine de la dent était située. Le périoste fut alors incisé. La dent n'était adhérente nulle part; elle ne recevait aucun vaisseau, ni par sa surface libre, ni par sa pulpe; elle était parfaitement libre et enkystée dans sa cavité. Elle était un peu plus blanche que primitivement, grâce sans doute à la résorption de ses éléments organiques; à part cela, elle ne paraissait nullement modifiée.

Une couche périostique nouvelle, très-fine, s'était formée entre la dent et l'os du nez; cette lamelle périostique était fortement injectée et adhérait plus intimement à 10 sq que le périoste environnant. Nulle part le périoste n'avait donné naissance à des productions nouvelles soit de cartilage, soit d'os. Au-dessous de a dent et dans une étendue qui en reproduisait exactement la forme, l'os du nez était légèrement rugueux à sa surface, en partie résorbé, et traversé par des vaisseaux plus volumineux qu'à l'état normal. DENTS 335

Avant de procéder à des expériences analogues sur le périoste alvéolaire, il était nécessaire d'en étudier préalablement d'une manière précise la disposition normale.

Arrivé au bord libre de l'alvéole, le périoste du maxillaire se replie sur ce bord, puis revêt complétement la face interne de l'alvéole. Au fond de l'alvéole, il recouvre les vaisseaux, et les nerfs destinés à la pulpe dentaire pénètrent dans la racine, sans les accompagner toutelois jusque dans la pulpe. La racine de la dént est recouverte par une lamelle périostique très-fine, analogue à la membrane qui revêt l'émail.

Le périoste qui revêt la racine se voit ficilement à l'ceil nu quand on a fait macérer pendant quelque temps dans l'acide chlorhydrique étendu une dent récemment extraite; il se détache alors sous forme d'une pellicule très-délicate. Cette pellicule est intimement unie au périoste alvéolaire, dont elle ne peut être séparée que par voie d'arrachement. C'est ce qui arrive lors de l'avulsion d'une dent; le périoste de la racine reste adhérent à la dent, tandis que le périoste alvéolaire reste généralement en place. L'hémorrhagie qui accompagne cette opération recomnatt pour cause à la fois la rupture des vaisseaux de la pulpe et de ceux qui sont communs avec deux lames périostiques. Le périoste délicat qui revêt le cément ne peut par conséquent prendre aucune part à la consolidation des dents transplantées; elle est effectuée par le périoste alvéolaire qui reste généralement en place et se trouve démudé dans toute son étendue.

La structure du périoste alvéolaire est la même que celle du périoste du reste du squelettet; le périoste alvéolaire est seulement plus mou, ne contient pas d'éléments élastiques, et renferme un réseau abondant de nerfs riches en fibres de la grosse espèce. Ces différences sont treè-légères, et il n'y a pas de raison pour penser que le périoste alvéolaire ait des propriétés différentes de celles du périoste qui revêt les autres parties du squelette. On peut constater que ces propriétés sont identiques en observant ce qui se passe chaque fois que l'on arrache que dent. Le périoste se gonfie, dans l'espace de quelques jours, au point de remplir complétement la cavité de l'alvéole, en même temps que disparaissent les callots sanguins qui le recouvraient. Puis le périoste ainsi tumélé dévient le siège d'une formation nouvelle préroste ainsi tumélé dévient le siège d'une formation nouvelle

de tissu osseux qui finit par combler l'alvéole. Lorsqu'on examine les crânes des sujets qui ont subi à une époque plus ou moins reculée l'avulsion d'une ou de plusieurs dents, on peut en effet constater que les rebords alvéolaires ne sont nullement résorbés, que leur hauteur n'est par conséquent nullement diminuée. Par contre, on trouve les alvéoles complétement remplies par du tissu osseux presque à la hauteur des rebords alvéolaires voisins

Ce travail d'ossification s'accompagne d'ailleurs d'un travail de résorption qui a pour effet de diminuer le diamètre horizontal de l'alvéole; celle-ci est alors rétrécie, et souvent au point de ne plus avoir que les deux tiers de son diamètre normal. Le centre de l'alvéole est alors occupé par de la substance spongieuse entourée d'une coque complète de substance compacte. Cette couche ferme l'alvéole du côté de la cavité buccale et permet à la mastication de s'opérer au niveau de la lacune produite par l'avulsion de la dent.

Quant à la résorption des rebords alvéolaires, on ne l'observe qu'à un âge assez avancé, et elle se produit aussi bien dans les alvéoles qui contiennent encore leurs dents que dans celles qui les ont perdues. C'est cette résorption qui explique pourquoi les dents ébranlent à un âge avancé et pourquoi les racines sont de plus en plus faibles au delà du bord libre des gencives. Le travail de résorption est d'ailleurs plus rapide dans les alvéoles vides en raison des pressions que le maxillaire y subit directement, surtout pendant la mastication.

Si on se contentait d'insérer une dent dans une alvéole dont on vient d'arracher la dent, şans la fixer à l'aide d'un appareil convenable, elle ne tarderait pas à être expulsée par le gonflement du périoste. La dent étant, par contre, fixée mécaniquement, le périoste, en se tuméfiant, s'insinue dans toutes les dépresson qui existent à la surface de la dent, qu'il embrasse ainsi étroitement. Plus tard, les bourgeons charnus qui engaînent ainsi dent s'ossifient, et dès lors elle est fixée plus solidement même qu'une dent normale. Il est, par suite, d'une haute importance que la dent soit bien fixée pendant que tout ce travail s'accomplit. Les chranlements qu'elle éprouverait s'il ne ne était pas ainsi donneraient lieu facilement à l'inflammation et à la suppuration

337

du périoste, laquelle serait suivie inévitablement de la chute de la dent.

A l'appui de la manière de voir qui vient d'être exposée, je citerai d'abord les observations que i'ai faites chez l'homme. La consolidation a été obtenue en effet (sauf les cas où les opérés ne se sont pas astreints aux précautions indispensables) dans tous les cas où le périoste alvéolaire était resté en place et offrait une étendue suffisante pour la fixation de la dent. La consolidation n'était pas complétée entièrement au bout de quatre à cinq semaines et elle n'était devenue parfaite qu'à une époque plus éloignée. Chez un malade, le périoste alvéolaire avait été arraché en entier avec la dent; aussi la dent implantée fut elle expulsée. Une autre observation montre que la dent peut être fixée partiellement, au moins d'une manière passagère, quand le périoste alvéolaire est conservé en partie seulement. Je crois pouvoir affirmer que la consolidation est possible alors même que le périoste a été détaché dans une petite étendue; mais il est probable qu'un trajet fistuleux persisterait au niveau du point dénudé, et se rétrécirait ultérieurement, ou nécessiterait l'extraction de la dent. Chez deux de mes opérés, le périoste avait été conservé dans une étendue insuffisante : les dents, incomplétement fixées, conservèrent de la mobilité et il fallut les enlever.

J'ai voulu étudier ce travail de consolidation à l'aide d'expériences faites sur des chiens, mais je me suis heurté contre des difficultés presque insurmontables. Les dents ne pouvaient être immobilisées complétement, les animaux les ébranlaient sans cesse par les mouvements de la langue et par la mastication, et elles tombaient au bout de quelques jours ou de quelques semaines. Dans un cas cependant, chez un chien, âgé d'un an, j'ai obtenu un résultat satisfaisant. Voici, en peu de mots, la relation de cette expérience.

Sur une incicive supérieure, empruntée à un crâne de chien, je détachai la couronne à l'aide d'un trait de seie vertical; un peu au-dessous de la surface de section, la dent fut percée transversalement d'un trou très-fin dans lequel j'entroduisis un fil d'ar-j gent. Cette dent fut implantée dans une alvéole à la place d'une dent arrachée, puis je la fixai en passant le fil métallique dans un atrou pratiqué dans le rebort alvéolaire. L'animal fut ensuite

IV.

nourri autant que possible avec des aliments mous, et les douleurs qu'il éprouvait au niveau de la dent transplantée l'empéchèrent de s'en servir pour la mastication.

L'animal fut tué au bout de six semaines après avoir pris pendant quelques jours 8 grains de pieronitrate de potasse trois fois par jour. Les carotides furent injectées aussité après la mort. Les muscles et les gencives étaient colorées en jaune; quant aux dents, y compris celle qui avait été transplantée, elles avaient leur con-leur naturelle. Le fil métallique était relâché et ne fixait plus la dent; on l'enleva. On put constater alors que la dent était complétement fixée, et qu'il n'était pas possible de lui imprimer de mouvements. La gencive, à son niveau, était parfaitement normale. A l'aide d'une scie fine, la dent fut divisée suivant sa longueur, en même temps que le maxillair. La cavité contrale était ainsi mise à nu dans toute son étenduc, elle contenait une petite masse de détritus, mais on n'y voyit aucune trace de la pulpe normale : l'injection n'y avait d'ailleurs pas pénétré.

La dent adhérait partout d'une manière intime aux parties ambiantes. Nulle part il n'v avait la moindre trace de suppuration. Quant au périoste, on n'en trouvait que des vestiges insignifiants dans quelques points seulement. Sur la face postérieure de la dent, on voyait deux petites cavités arrondies, dont l'une pénétrait jusqu'à la cavité centrale. Ces cavités étaient comblées par une substance molle. L'examen microscopique démontra qu'il ne restait plus à la surface de la dent que quelques petits lambeaux périostiques, placés surtout à sa face antérieure. Là où le périoste avait disparu, la dent était usée de la même manière qu'une cheville d'ivoire enfoncée depuis longtemps dans un os; cette usure avait pris une grande extension au niveau des deux petites cavités qui viennent d'être mentionnées. Le cément n'existait plus que dans quelques points très-limités ; il avait été résorbé dans la plus grande partie de son étendue. Les cavités creusées dans la substance dentaire contenaient du tissu osseux qui s'appliquait directement sur leurs parois, sans interposition d'aucun autre tissu. C'est grâce à cette disposition que la dent avait acquis une si grande fixité. Le tissu osseux dont il s'agit se continuait directement avec celui du rebord alvéolaire : il était richement pourvu de vaisseaux sanguins, dont quelques uns touchaient presque le

DENTS 239

tissu dentaire. Le travail d'ossification était d'ailleurs complétement achevé et rien n'autorisait à penser que la dent se serait exfoliée ultérieurement. Le tissu propre de la dent n'était nullement modifié.

Les résultats de cette autopsie ne peuvent guère être expliqués que par le travail de réparation ci-dessus exposé. Le périoste, en exerçant une pression incessante sur la dent, lui fait subir une résorption partielle, puis s'ossifie et immobilise promptement la dent

Cette expérience fait comprendre en même temps pourquoi j'ai échoué en essayant d'implanter par le même procédé des dents en émail. J'ai fait cette opération deux fois sur l'homme ; les racines avaient été cannelées transversalement et dépolies, afin d'offrir une plus grande surface au périoste. Les dents ne causèrent aucune incommodité, mais, quand l'attelle en gutta-percha fut enlevée au bout de quatre à cinq semaines, elles n'étaient nullement fixées, et tombèrent immédiatement. Les alvéoles étaient remplies de bourgeons charnus et se cicatrisèrent rapidement. Sur les dents, la résorption partielle de la racine était naturellement impossible, et le périoste aurait pu tout au plus s'insinuer dans les anfractuosités qu'on avait créées à dessein, puis s'ossifier ; il est toutefois probable que, même s'il en était arrivé ainsi, la consolidation aurait été insuffisante. Chez les deux opérés, d'ailleurs, l'ossification ne s'était pas faite. La masse minérale, complétement étrangère à l'économie, avait agi à la manière d'un corps étranger, et provoqué la formation de bourgeons charnus et de pus. La suppuration avait d'ailleurs passé inapercue tant que les dents étaient restées en place parce qu'elle était enlevée au fur et à mesure avec les autres liquides sécrétés dans la bouche.

Je me propose de poursuivre prochainement ces recherches et de publier plus tard les résultats auxquels je serai arrivé.

## REVUE CRITIQUE.

## DU TRAITEMENT ACTUEL DES MALADIES DES VOIES LACRYMALES,

Par le D' E. FOLLIN.

Les progrès accomplis depuis une dizaine d'années dans le diagnostie des maladies des yeux ont un peu laissé dans l'ombre d'heureuses modifications apportées, dans le même laps de temps, au traisiment de quelques affections des annexes de l'oil. L'histoire pathologique des voies lacrymales est là pour démontrer la vérité de cette assertion. Ainsi, pendant que chacun donnait toute son attention aux résultats fournis par l'examen ophthalmoscopique, par les recherches sur l'accommodation de l'oil et par tant d'autres choses aussi neuves, on semblait moins préoccupé de constater ce que la chiurrgie venait d'obtenir dans le traitement des lésions dont peuvent dire attenites les voies lacrymales. Aujourd'hui, que les méthodes d'examen ophthalmoscopique sont mieux connues, il convient de revenir sur des études d'un résultat moins brillant.

Chacun de nous sait combien, il y a peu de temps encore, le médecin qui avait à traiter un de ces désortres si fréquents dans les voies lacrymales, l'épiphora, la tumeur ou la fistule, était enfurrassé pour prendre à cet égard une décision sâre. Il se trouvait en face de procédés nombreux, les uns simples, mais dont l'insuccès cité n'était pas douteux; les autres, d'une application plus difficile, mais qui n'avaient guére fait la preuve de leur efficacile. Hésitant entre ces moyens contradictoires ou antiphysiologiques, il se décidait souvent, sans indictations précises. Convaincu de ces hésitations multiples, je veux examiner ici quelques-unes des modifications les plus heureuses introduites récemment dans la thérapeutique des maladies des voies lacrymales et destinées, selon moi, à simplifier beaucoup ces questions.

Longtemps on ne fit aucune distinction dans les méthodes de traitement des maladies des voies lacrymales. La même méthode étaitappliquée à tous les cas, et, au moment où Duptytren régnait en maltre sur la chirurgie française, on plaçait indistinctement dans le canal naal cette fameuse canule dont les insuccès, aujourd'hui mieux appréciés, ont tout à fait ruiné le crédit. Qualques élèves de Duptytren continuèrent après lui l'application de la canule, et Lenoir fut un des plus Idèles à ce mode de traitement. D'autres procédés opératoires virent aussi le jour et eurent leurs prôneurs, mais aucun d'eux ne prit une place incontestée dans la chirurgie. Enfin, dans ces dernières années on en était venu à vanter surtout la destruction du sac et l'oblitération des voies lacrymales supérieures. Mais le dernier mot de la question n'était pas tout à fait dit; il fallait en rappeler de ce verdictsévère, et qui, dans tous les cas, condamnait le malade à une destruction absolue de certaines parties importantes des voies lacrymales. M. Bowman (4) aura l'honneur d'avoir ramené les chirurgiens dans une voie meilleure, en leur montrant qu'ils avaient eu tort de désespérer toujours du rétablissement des voies lacrymales. C'est depuis l'apparition de ses premiers travaux que la question a changé de face et qu'on est revenu sérieusement à une application méthodique de la dilatation qui a pour but de conserver le passage des larmes par les voies naturelles. Peut-être a-t-on été trop loin dans cette dernière voie, et s'obstine-t-on à conserver ce qui devrait être sacrifié, mais ce n'est là qu'une question d'indications plus précises : la direction que suivent maintenant la plupart des chirurgiens est bonne, et à co point de vue nous allons examiner, à côté des cas où l'on est obligé d'oblitérer les voies lacrymales, ceux heureusement plus nombreux où l'on peut substituer à la méthode antiphysiologique de la destruction du sac la méthode plus rationnelle et assez facile de la dilatation des canaux des larmes.

Je n'ai point la prétention de faire ici l'histoire des maladies des voies lacrymales, je véux seulement rappeler les formes les plus fréquentes des ces affections, celles pour lesquelles le praticien est le plus souvent consulté: les épiphora et les obstructions du canal nasal avec ou sans fistule du sac lacrymal.

On rencontre quelquefois dans la pratique des épiphora qui ne sont liés à aucune lésion du sac lacrymal ou du canal nasal, mais qui se rattachent à des troubles fonctionnels ou à des lésions organiques des canaux lacrymaux mêmes. Quoique ces faits soient aujourd'hui bien établis, ils ne sont pas encore de pratique vulgaire, et nous avons vu plus d'un médecin, hésitant devant ces cas, se borner à une expectation, peu compromettante à la vérité, mais dont le malade n'avait guère lieu de se louer. Une étude un peu minutieuse do ces différents cas permettra de distinguer ces variétés d'épiphora et de conduire à bien leur traitement. Ainsi il v a un épiphora spasmodique d'un diagnostic facile et d'une thérapeutique assez sûre ; c'est un épiphora intermittent qu'on observe surtout chez des gens irritables et chez des femmes hystériques. Si, soupconnant la chose, on examine avec soin l'orifice des conduits lacrymaux, on constate qu'il est d'une étroitesse extrême, à peine visible et souvent animé de contractions répétées. La plupart do ces cas ont été pendant longtemps abandonués, comme on dit, aux seules ressources de la nature, mais aujourd'hui on arrive à cet égard

<sup>(</sup>i) Medico-chirurgical Transactions, 1851, tome XXXIV, p. 337. — Ophthalmic hospital Reports, 1857, vol. I.

à un résultat plus satisfaisant. En effet, il suffit assez souvent de passer dans les canaux lacrymux contractés quelques petities sondes d'argent pour voir disparaître cet accident. Mais, si ce simple cathétérisme ne suffit pas, on aura recours à un petit dilatateur à branches qui s'écertent l'une de l'autre de façon à produire sur le sphincier des canaux lacrymaux l'effet des doigts dans l'opération de la fissure à l'anus par la dilatation forcée. Enfin on peut, en dernier lieu, pratiquer la section du sphincier et même des conduits selon le procédé que l'indiquerai quiss loin.

Une autre forme d'épiphora est celle qui reconnait pour cause le déplacement des points lacrymaux. Une cicatrice cutamée, un boursouflement de la muqueuse, peuvent produire le déplacement des points lacrymaux et partant cet épiphora. Il faut alors rendre aux points déplacés leur position normale. On réussit quelque-fois à obtenir ce résuliat en excisant la januqueuse voisine du point lacrymal dévic, mais, dans un bon nombre de cas, la laxidi du tissu empéche le rétablissement des choses, et mieux vaut avoir recours à un procédé qui consiste à créer aux larmes une rigole de dérivation. C'est ainsi qu'on agit encore dans d'autres cas où il y a quelque changement dans la structure des points et des caux larcremat.

Mais comment peut-on créer aux larmes une rigole de dérivation qui fasse l'office d'un canal lacrymal? C'est ce qu'il importe maintenant d'examiner.

M. Bowman qui, dès 4884, s'est occupé avec un soin extrême des affections des voies lacrymales, a proposé dans ces cas un procédé opératoire qui a le double avantage de la facilité d'exécution et de l'innocuité, je veux parler de la section longitudinale des canaux la-crymaux du côté de la face muqueuse. En effet, si le point lacrymal inférieur, par exemple, ne peut pas recevoir les larmes parce qu'il est dévié ou contracturé, ou que les parois du canal sont épaissies, il suffira d'inciser la paroi postérieure de ce canal jusqu'au sac lacrymal, pour permettre aux larmes de pénétire dans une rigole faite aux dépens de ce conduit et en rapport avec la dépression qu'on appelle le lac lacrymal. Notons que cette section peut avoir lieu sans que dans l'expression habituelle du visage on s'aperçoive de l'opération qui a été pratiquée.

Il y a plusieurs moyens de faire cette section. On peut se servir à cet effet de ciseaux très-fins comme ceux de Mannoir, dont une des branches bounonnée à son extrémité est introduite dans le canal lacrymal le plus près possible du sac, jusqu'à ce sac même, et dont l'autre branche est dirigée sur la fince muqueuse du canal lacrymal. Les ciseaux ainsi disposés, on rapproche rapidement leurs branches et le canal est transformé en une rigole qui s'étend du point lacrymal au voisinage du sac.

On a employé dans le même but une sonde cannelée très-fine sur la-

quelle on incise le canal lacrymal. M. Weber (1) se sert pour cette section d'un petit couteau à pointe boutonnée et légèrement courbe. Cet instrument paraît surfout commode pour couper le canal lacrymal supérieur. On introduit doucement ce couteau boutonné dans le canal lacrymal, on dirige son tranchant vers la face muqueuse du conduit et on l'àbaisse ou on le relève suivant qu'il s'agit du canal lacrymal supérieur ou de l'inférieur.

Enûn M. Lüer a construit un petit instrument comparable à un uréthrotome, à lame caché, et à l'aide duquel cette opération est très-rapidement exécutée. La figure ci-jointe est destinée à faire comprendre la disposition de ce lacrymotome peu compliqué. Il consiste en une lame tranchante b qui est cachée dans un petit corps de pompe d, et qui en sort pousée par un piston e que soutient une spirale en laiton. Cetto lame glisse alors dans une sorte de sonde cannelée ac forme concave. C'est cette extrémité cannolée de l'instrument qui est introduite dans le canal lacrymal qu'on veut inciser; le côté cannelés sur lequel va glisser la lame est dirigé vers la face muqueuse du canal lacrymal qu'on veut inciser; le côté cannelés sur lequel va glisser la lame est dirigé vers la face muqueuse du canal lacrymal

Il y a quolques précautions à prendre pour opérer cette section et obtenir un résultat satisfaisant ; je désire appeler particulièrement l'attention sur elles. Ainsi, dans le cas où l'on agit sur le canal lacrymal inférieur, on doit abaisser légèrement et tendre un peu le bord de la paupière inférieure. Le bord libre de cette paupière se place alors en avant, et par suito le point lacrymal est très-visible et fait même saillie. On saisit de la main droite l'instrument à lame cachée, on engage sa tige cannelée dans le canal lacrymal inférieur et on la pousse doucement jusqu'au point de pénétrer dans le sac lacrymal, et même de toucher la face interne de ce sac. Cette condition est indispensable; sans elle on risquerait de faire quelque fausse route et de ne pas diviser le conduit lacrymal dans toute son étenduo. Lorsqu'on est bien sûr d'avoir pénétré dans le sac lacrymal, on fait prendre à la tige cannolée de l'instrument une direction telle que cette cannelure soit dirigée en dedans vers le globe oculairo, et que la lame

puisse se porter vers la face muqueuse et postérieure du canal. L'appareil ainsi placé, le chirurgien appuie avec le pouce de la main droito sur l'extrémité de la tige, la lame vient faire alors saillie dans la rainure et incise toutes les parties molles qu'olle trouve

<sup>(1)</sup> Archiv. f. Ophthalmologie, Bd. VIII, Abth. 1, 8 94.

sur son passage. J'ai remarqué que le canal lacrymal diait si dilatable, surtout au voisiage du sac lacrymal, que sil on ne prenait pas ble, surtout au voisiage du sac lacrymal, que sil on ne prenait pas la précaution de maintenir la lame au delors lorsqu'elle est arrivée à la fin de sa course, et de retirer cet instrument dans une direction presque verticale, on pourrait de ne faire qu'une section incomplète qui n'atteindrait parfois que la motité de la lonceuer du canal.

L'opération faite, il s'écoule à poine quelques gouttes de sang, qu'un peu d'eau froide suffit à arrêter; il n'est besoin de faire au cun pansement immédiat, mais, le lendemain de l'opération, il convient de voir si les lêvres de la plaie ne se sont pas déjà agglutinées. Cela arrive très-souvent, et le meilleur moyen de rompre ces adhérences consiste à passer entre ces deux lèvres la pointe d'un petit stylet mousse. La même chose sera répétée deux ou trois jours de suite, et bientôt les deux bords de la plaie seront cicatrisés isolément. Il faut dire toutefois que, dans quelques cas, les deux lèvres de cette plaie se mettent à suppurer, et qu'on n'a point à craindre une réunion intempestive.

De cette opération résulte une rigole assez large, à bords écartés, d'autant plus écartés qu'on se rapproche davantage du sac lacrymal, rigole qu'on n'aperçoit qu'à la condition de renverser la paupière, et par laquelle s'écoulent les larmes dans le sac lorsqu'il existe une des formes d'épinbora décrites plus haut.

On peut aussi pratiquer la section du canal lacrymal supérieur, mais je donne la préférence, dans les cas où le choix est libre, à celle que je viens de décrire. La section du canal supérieur est d'une exécution moins facile, parce qu'on tend plus difficilement ce canal que l'autre. De plus, les larmes, à cause de la pesanteur, pénêtrent mieux dans le canal inférieur qui, selon moi, offre des points de repère plus sûrs aussi pour un cathétérisme ul dirieur.

Avant de pratiquer cette section, on doit s'assurer que le canal lacrymal est libre jusqu'à son entrée dans le sac. Un rétrécissement valvulaire à l'extrémité interne de ce canal serait un obstacle immédiat à l'opération, mais ne devrait pas faire absolument douter de la réussite. En effet, on devrait chercher à perforer cet obstacle, et, dans ce but, on a construit un petit trocart à gaîne, dont J'ai fait usage avec succès. C'est un trocart qui, à l'aide d'un ressort, peut s'échapper d'un tube et y rentrer facilement. Le tube est assoz petit pour qu'on puisse faire pénditer ce trocart et sa gaine dans le canal lacrymal. Lorsqu'on est arrivé sur l'obstacle, on pousse le trocart qui le perfore et crée à lu ne voie de communication avec le sac. On doit entretenir cette ouverture béante par l'introduction de quelques cathéters en arrent.

Le résultat de cette section des conduits lacrymaux est quelquefois des plus rapides à se manifester, et, quand la cause de l'épiphora existe dans ces canaux, quelques jours suffisent pour voir disparaître cette ennuyeuse infirmité. Au cas contraire il faut chercher une autre cause à l'écoulement des larmes au dehors.

Vollà done le chirregien pourvu de moyens suffisants pour combattre les formes les plus ordinaires de l'épiphora abandonné, il y a peu de temps encore, à une désolante expectation. Ce fut déjà un grand progrès dans le traitement des maladies des voies lacrymales; mais on ne s'est point arrété la, et des règles d'une thérapeutique plus éclairée out aussi dé formulées pour le traitement d'affections plus sérieuses, la tumeur et la fistule incrymales.

Je veux seuloment indiquer icl les différents temps de la tumeur et de la fistule lacrymales, aûn de faire bien comprendre jusqu'à quel point on doit employer tel ou tel mode de traitement, et quand il faut y rangager.

Il y a d'abord une forme de tumeur lacrymale assez commune et qui consiste en une distension du sac par un liquide glaireux, épais, qu'on peut fairo refluer plus ou moins facilement par les canaux lacrymaux ou par le canal nasal. Cest le mucocele qui peut persister ainsi pendant plusieurs années, mais qui parfois distend assez le sac pour le faire supourer et le nerforer.

L'existence de cotte tumeur lacrymale ne peut guère échapper à l'œil serce d'un chirurgien. On la reconnalt à un certain épiphora, à un changement dans le volume du sac, à un amincissement de sa paroi molle, enfin, à la présence du liquide que cette poche renferme. La différence de niveau des deux sacs lacrymaux est facile à saisir, et quand on vient à appuyer avec la pulpe de l'indicateur sur la paroi antérieure du sac malade, on ne tarde pas à faire sortir, soit par le canal nasal, soit par l'un ou l'autre des deux canaux lacrymaux ou par ics deux à la fois, un liquido de nature variable, muqueux ou purulent.

Il ya ensuite une forma eigué de l'inflammation du sac, et son histoire est bien connue. Le pus accumulé dans le sac tend à sortir, et il forme, soit un abcès en avant du sac, sorte de tumeur lacrymnle secondaire, soit une véritable fistule qui se recouvre d'une croàte ou d'une cicatrice faible, preté à se rompre à la moindra accumulation du pus. L'oblitération du sac, après ces phlegmasies suppuratives, est toujours assez rare.

Nous avons ainsi trois formes de cette maladic : le mucocèle, la tumeur lacrymale franchement suppurée, onfin la fistule, trois états auxquels conviendra la méthode dont je cherche ici à exposer les règles.

La condition anatomique essentiello de toutes ces lésions, c'est le rédrécissement d'un point queleonque du canal nasal, réfreis-sement le plus souvent d'origine inflammatoire qui succède-soit à une blépharite chronique, soit à une phigemasie de la membrane de Schneider. Plus rarement on voit la maladie être due à une périostite ou à uno soitiét du canal osseux des larres, et, dans ces derniers cas, la synhitis est la cause la plus ordinaire de ces phlegmasies ostéo-périostiques qui viennent aussi à la suite de fièvres exanthématiques chez des enfants scrofuleux. L'os est souvent à nu dans ce cas.

Il est certain qu'un traitement général et quelques antiphlogistiques locaux peuvent être d'une grande utilité au début d'une tumeur lacrymale inflammatoire; mais, plus tard, il faut avoir recours aux traitements chirurgicaux. Ceux-ci n'ont pas fait délaut, et l'on a proposé tour à tour le réablissement du cours des larmes par les voies artificielles, la substitution d'un canal métallique au canal naturel, l'oblitération définitive du sac, etc.

Personne ne croyait plus, avons-nous dit, à l'efficacité de la canule, et l'on en était presque arrivéà préconiser la seule oblitération lorsque M. Bowman vint apporter au traitement de ces maladies des modifications minimes en apparence, mais assez importantes au fond. Partant de ce point de vue que la lésion fondamentale était ici le rétrécissement du canal nasal, il revint à la dilatation; mais, comprenant aussi que les voies par lesquelles passent les sondes sont potites, tortueuses, coudées, il chercha un moyen facile de faire pénétrer dans le nez les cathéters droits, tout en conservant l'intégrité de la plus grande partie des voies lacrymales. L'opération que nous avons déià décrite, et qui consiste à inciser longitudinalement les canaux lacrymaux jusqu'au sac. lui a permis d'arriver facilement à la pratique de la dilatation progressive des voies lacrymales rétrécies, et elle sert ainsi de préliminaire aux moyens dont nous allons parler. On fera donc précéder la dilatation de l'incision longitudinale d'un des canaux lacrymaux jusqu'au sac, suivant le procédé que nous avons déià indiqué.

Quelques chirurgiens' proposent d'inciser le canal lacrymal supérieur, mais d'autres pratiquent avec avantage la section du canal lacrymal inférieur. C'est sur ce dernier canal que je fisis toujours la section, et le cathétérisme consécutif m'a paru plus facile à exécuter dans ce cas. On a dit qu'en incisant le canal supérieur, l'introduction des sondes était plus commode, parce qu'il suffisait d'élever le cathéter légèrement pour pénétrer de suite dans l'axe du sac lacrymal et du canal nasal; mais il faut ajouter que le cathétérisme par le point lacrymal inférieur est aussi des plus faciles, et que les points de repère sont plus simples que dans le premier cas.

pere sont puls simples que uans le prenner cas.

Si l'on choisit, pour faire pénétire les sondes métalliques, le canal
lacrymal supérieur déjà divisé, on aura soin d'attirer la paupière supérieure en haut et en dehors, puis, avec le cathéer d'argent, on longera la rigole de ce canal jusqu'au sac. Arrivé en ce point, on relèvera la sonde de façon à la mettre dans la direction d'une ligne qui
passerait par l'intervalle compris cntre la deuxjème lincisive supérieure et la canine, par le milieu du ligament palpébral interne, pour
aller tomber sur l'arcade sourcilière à la téte du souriel.

Lorsque la sonde est bien dans cette direction, il suffit de la pousser

doucement pour la faire pénétrer dans le canal nasal et dans les narines. Mais certains obstacles peuvent se rencontrer, et dans les premiers cathétérismes il faut savoir attendre, ne rien brusquer, renvoyer même à un autre jour la dilatation.

Le cathétérisme par le conduit lacrymal inférieur nettement incisé jusqu'us sac est des plus simples. On introduit le cathéter suivant la rigole, jusqu's toucher la face interne du sac; puis, dès qu'on a senti cette résistance, on imprime à l'instrument un mouvement de bascule qui le renverse, point de repère important suivant la ligne indiquée déjà, pour finir [vojeration, comme dans le cas précédent.]

Quoi qu'il en soit du lieu d'introduction, on laissera ce cathéter en place de 5 à 40 minutes, suivant les douleurs qu'éprouve le malade, et l'on renouvellera cette opération tous les jours, ou tous les deux jours, durant les premiers temps.

On augmente peu à peu le calibre de ces cathéters, et l'on arrive quelquefeis à laire péndirer les six numéres de la série de M. Bowman, dont le premier a 4/3 de millimètre, et le sixième 2 millimètres de diamètre. Quelques jours après le 16 but du traitement, lorsqu'on introduit le n° 3, on ne tarde pas à constater une amélioration notable dans l'état des parties. Ainsi, l'épiphora diminue, le pus ou le muco-pus séjournent à peine dans le sac; quand on comprime cette poche, on ne lui trouve plus la résistance élastique qu'elle avait nagaère : enfia, si l'œil est photoseé, la conionchité disparati.

Si le cas est simple, le rétrécissement dilatable et les parois du sac peu altérés, on peut espérer une cure radicale quelquefois assez rapide.

La méthode de M. Bowman, pour le traitement de la tumeur la crymale, n'a pas tardé à e répandre en Anglestere et en Allemagne. M. Teale (1), la met en pratique suivant les indications de son compartiole; seulement il incise le canal lacyrama laupéricur jusque dans le sac, en conduisant la pointe du couteau jusqu'à la paroi interne du sac, tandis que M. Bowman ne fend le conduit que jusqu'à la caroncule. Il substitue aux cathéters droits do M. Bowman des cathéters à bout olivaire, qui ont pour but de ne pas blesser la maqueuse. M. Weber, qui a écrit un tavauli déjà. cité sur ce sujet, propose des bougies diastiques et de cire, d'un calibre plus considérable; mais, quand il ne peut pas faire passer facilement ces instruments, il pratique une sorte de cathétérisme forcé, à l'aide d'une sonde métallique cônique. Ce souvenir du cathétérisme forcé de l'archétre n'a pas fait fortue, et tous ceux qui ont mis en pratique la dilatation progressive du canal masal, suivant les indications prôcticées, ont de funnimes pour blamer

<sup>(1)</sup> Medical Times and Gazette, 1860, 497-500,

un mode de traitement qui, par sa violence, ne peut donner que de déplorables résultats.

On a proposé de faire usage, dans ce cas, au lieu de stylets d'argent, de bougies de laminaria digitata, qui jouissent de la propriété de se dilater sous l'influence de l'humidité. Cette substance vient d'une plante de la classe des algues fucacés; elle est ferme, élastique, hygrométrique, et peut se travailler facilement ; on en a fait de petites bougies, qui, par l'humidité, doublent, triplent même de volume, et qui ont sur la corde à boyaux cet avantage qu'elles possèdent une solidité favorable à leur introduction. Si l'on vient à placer dans un canal nasal un neu rétréci, une bougie en laminaria digitata, et qu'on la laisse en place une dizaine de minutes, on constate, lorsqu'on l'enlève, qu'elle est gonflée dans la plus grande partie de son étendue, et contractée sur un ou plusieurs points là où le canal est rétréci. On a ainsi l'image de la face interne du canal nasal; mais on n'obtient cette empreinte qu'à des conditions fâcheuses. En effet, cette bougie dilatée au-dessous du rétrécissement ne peut être extraite qu'avec difficulté du canal nasal, et souvent avec des déchirures plus ou moins étendues de la muqueuse; il peut même arriver qu'on ne puisse plus enlever du tout la bougie fortement gonflée.

On a voulu remédier à cette conséquence de la dilatation des bougies de lamiar-it digitate, a consoillant d'endire de vernie copal les parties qui ne correspondent pas aux points rétrécis du canal nasal sur lesquels on laisse agir seule la laminaria digitata. Il ne paralt pas que cet artifice ait bien réussi, et que les bougies de laminaria digitata soient destinées à détrôner les cathéters en argent, auxquels, pour ma part, je donne la préférence.

Quoi qu'il en soit, qu'on emploie des bougies de laminaria dipitata ou d'argent, il faut procéder avec lenteur dans cette opération, et craindre que par des dilatations trop brusquès on n'irrite, on ne déchire les canaux au lieu de les élargir simplement, qu'on ne sphacèle la membrane fibro-muqueuse, et qu'on ne mette les os à nu

Ce traitement, tout simple qu'il est, ne s'accomplit pas sans quelques obstacles qu'il est utile de connaître pour savoir les lever. On est quelquelois arrêté dans ce traitement par une sorte de contracture de l'orifice des canaux lacrymaux. J'ai vu les contractures de ces orifices, et je suis toujours parvent à les faire disparatire, en y introduisant peu à peu de très-fins stylets. Dès qu'on, a pénétré une première fois, on est à peu près sûr d'arriver à un certain développement du canal, qui pourra permettre l'introduction du lacrymotome caché.

Il y a des cas où l'on ne peut pas pénétrer dans le sac lacrymal, soit que les canaux lacrymanx aient des rétrécissements, des incurvations soit que toute communication ait cessé d'exister entre le canal lacrymal et le sac. On ne triomphera de ces cas difficiles que par de patientes recherches avec des cathiféres très-flas, et lorsquie toute communica-

tion a cessé d'exister, on doit avoir recours au trocart-canulo dont f'ai parlé plus haut. Dans un cas où, après do minitieuses recherches, je m'étais assuré qu'il n'y avait plus de communication entre le sac et le canal lacrymal inférieur oblitiéré à son extrémité interne, j'ai pénétré canal lacrymal inférieur oblitiéré à son extrémité interne, j'ai pénétré cacché, puis, appuyant alors sur un levier, je lis sortir le troctar, et je je créai dans la direction de l'ancien orifice une nouvelle ouverture que je maintins béante par l'introduction journalière de cathéres d'argent de lacrymalor de l'ancien orifice une nouvelle ouverture que en communité de cathére de l'argent de lacrymalor de la companie de la regiment au nouvelle superior de la common de la regiment de la regiment la common la regime inférieur.

D'autres obstacles à la guérison se trouvent dans la dilatation du sac lacrymal et dans son amincissement. La minœur de la pario attérieure du sac est parfois des plus grandes, et la peau bleuâtre a perdu la plupart de ses propriétés physiologiques. Ce n'est pas qu'il y ait d'obstacle au passage des larmes; elles couleriant ficeliement dans le nez, sile sac trop large ne les retenait encore. Il faut d'abord enagger le maiade à vider souvent le sac lacry mal en lo comprimant avec le doigt. Peu à peu cette poche se rétracte et reprend son étasticité normale; c'est dans ce cas, mais dans ce cas seul, qu'on peut employer une sorte de compression sur la paroi antérieure du sac; et, sans avoir recours à l'appareil compliqué que vante M. Bon-nafont, dans le traitiement des tumeurs lacrymales, on remplit bien cette indication avec quelques petites rondelles d'amadou, soutenues par une bande d'troit de finnelle.

On aide à ce résultat par quelques injections astringentes ou légèrement caustiques dans le sac.

Enfin, si l'on est sur que la paroi dilatée du sac ne reprendra pas sa nutrition normale, si elle est fistuleuse, mieux vaut enlever une portion de cette paroi que de garder là des téguments qui ne sont plus en mesure de se cicatrisor.

Quelques chirurgiens anglais, désireux de conserver toujours l'intégrité des voies lacrymales, ont proposé, dans des cas semblables, d'ouvrir le sac, de détruire par un petit crayon de potasse as surface interne devenue villeuse, et de tenter encore une réunion secondaire. Les fistules se cicatrisent si vite ici lorsque les larmes coulent facilement dans le nez, qu'on ne peut pas dans ce cas fixer de limites à l'espoir de rétablir les voies lacrymales; mais, le plus souvent, on ne réussit point alors par la dilatation.

Nous avons parlé plus haut des tumeurs lacrymales secondaires; si ces cavités anomales persistent après le rétablissement du cours des larmes, il faut, sans hésitor, les ouvrir et les détruire par les caustiques.

En résume, il y a un bon nombro de cas dans lesquels le procédé de M. Bowman peut êtro avantageusement mis en usage. Ce sont :

4º Tous les cas d'épiphora par contracture, par déviation des points

lacrymaux, par épaississement chronique des parois des conduits, par gonflement partiel des points où existent quelques valvules entre le sac et le canal nasal. La guérison, dans ce cas, est souvent des plus ranides.

2º Ceux où le sac est dilaté par du pus ou du muco-pus sécrété par une muqueuse devenue villeuse, et où la sonde pénètre encore assez facilement. La guérison n'exige pas souvent plus d'un mois.

3" Ceux où existe un retrecissemnt net et cliatique du canal nasal.
4" Là où le tissu sous-muqueux du canal est induré, où il existe des rétrécissements multiples qui s'appliquent fortement et donloureuse-ment sur la sonde, il 1 y a encore une assez grande amélioration à obtenir, mais elle n'est plus aussi persistante. La complication fistuleuse n'a pas, au point de vue du traitement, d'importance intrinesque, et la dilatation peut encore donner de bons résultats là où, malgré l'existence de fistules, les canaux ne sont pas trop profondément altérés.

Mais, quelque soin et quelque patience qu'on apporte au rétablissement du cours des larmes par les voies naturelles, il reste, de l'aveu de tous, un certain nombre de cas incurables par ce moyen. C'est alors qu'on a songé à l'oblitération du sac lacrymal. Ainsi lorsque les os et le périosté des voies lacrymales inférieures sont.malades, que la suppuration est abondante, la peau amincie, bleuâtre, enfin qu'on ne peut trouver aucune trace du canal, il faut détruiro le sac par les caustiques.

Il est bon, avant de pratiquer l'oblitération, de prévenir le malade justifier de la comparta del comparta del comparta de la comparta del comparta del comparta de la comparta de la comparta de la comparta de la comparta del comparta de

Comment doit-on procéder à cette oblitération? I 'Observation apprend que lorsque les deux conduits lacrymaux sont oblitérés, le sac s'oblitère quelquefois en entier. Cela s'observe surtout dans les cas où l'épithélium de la muqueuse du sac a disparu et où cette membrace est remplacée par des bourgeons charaus quis 'unissent facilement; mais, dans le cas contraire, l'oblitération du sac lacrymal ne se fair pas, et cette poche devient un simple kyste muco-purulent. Quelques chirurgiens, songeant à la possibilité d'une oblitération du sac dans ces conditions, ont conseillé de traiter la tuneur lacrymale suppurée et la fistule par l'excision des points lacrymaux. M. Velpeau pratique à cet effet l'excision de l'orifice de ces points; d'autres conseillent d'oblitérer les canaux lacrymaux mêmes, soit à l'aide de bougies causiques qu'on laisse quelque temps en place, soit à l'aide du cau-tère galvano-causitique.

L'incertitude des résultats obtenus après l'oblitération des conduits engage à agir toujours sur le sac même et c'est à ce dernier procédé que sem-

blent s'être ralliés tous ceux qui pratiquent aujourd'hui l'oblitération des voies lacrymales. On diffère sur l'emploi des caustiques, et voilà tout. Le fer rougi au feu, déjà recommandé par Celse, serait incontestablement, de tous les caustiques, celui que l'on devrait préférer si les malades ne lui opposaient pas souvent une invinciblo résistance. La galvano-caustique, qui permet de placer dans le sac lacrymal un cautère froid qu'on rougit sur place, conviendrait admirablement ici: mais la complication des appareils rend d'une application difficile cette méthode de traitement. Dès lors on a recours aux caustiques potentiels, et depuis longtemps je me sers avec succès, dans ce but, du chlorure de zinc, dont l'action destructive est toujours limitée et bien connue de ceux qui, comme moi, emploient souvent ce caustique dans la chirurgie générale. Il y a plus de dix ans que je fais usage de cet agent pour oblitérer le sac et le n'en ai vu aucun accident. J'incise la paroi antérieure du sac que je remplis ensuite de charpio de façon à le bien dilater. Cette charpio est enlevée le lendemain, après qu'on a eu soin de l'imbiber abondamment d'eau tiède. Lorsquo ce petit pansement a été fait pendant deux ou trois jours, et que la cavité du sac est bien distendue, l'introduis par les canaux lacrymaux de fins stylets d'argent, de facon à bien m'assurer de l'orifice interne de ces canaux, et le remplis ce sac d'une petite boulette de charpie enduite d'une pâte molle de chlorure de zinc. Il faut avoir soin de bien mettre ce caustique en rapport avec l'orifice intérieur des conduits lacrymaux, et, au bout de deux heures, on enlève le chlorure de zinc. Il faut aussi appuyer exactement la boulette de charpie caustique contre tous les points de la surface interne du sac, qu'on distingue bien lorsqu'on prend la précaution de faire le pansemont préalable que j'ai indiqué plus haut, Une boulette de charpie enduite de cérat suffit pour tout pansement jusqu'à la chute de l'eschare.

Au bout de quelques jours, cette eschare se détache et tombe en laissant à sa place une plaie granuleuse qu'on traite comme une plaie ordinaire et qui se cicatrise en général assez vite.

Je suis toujours arrivé à oblitérer par ce moyen les sacs lacrymaux les plus anfractueux. Les insuccès qu'on a pu signaler ailleurs n'é-taient sans doute dus qu'à un défaut d'oblitération des canax lacrymaux ou à une action insuffisante des caustiques sur la surface interne du sac. Dans ce cas il ne faut pas hésiter à revenir à une nouvelle cautérisation.

Lorsque l'oblitération est complète, les inconvénients sont en génécul assez légers. On constate parfois une difformité due à un enfoncement cicatriciel au milieu du sac, un épiphora d'inteusité variable, parfois insignifiant, mais dans tous les cas de beaucoup inférieur à celui que provoquai l'état antérieur des parties. Mais, chez quelques personnes qui n'ont qu'une faible sécrétion lacrymale, la guérison est radicale, sans l'épiphora qui enuite tolquers les maldese. Il faut conclure de ce qui précède que la chirurgie dispose aujourd'hui de doux moyens dont l'application répond aux cas les plus fréquents de lésions des voies lacrymales. La dilatation, modifiée suivant les indications de M. Bowman, peut être appliquée à un grand nombre de cesca, depuis l'épiphor le plus simple jusqu'aux tumeurs et même aux fistules lacrymales déjà anciennes. Mais quoi qu'on fasse i restera toujours un bon nombre de faits rebelles à cette médication rationnelle; et pour ces cas-là il faut opter entre des opérations compliquées, dont le succès est des plus incertains, et l'oblitération du sac lacrymal qui donne des résultats saisfaisants. Cette oblitération, avec ses légers inconvénients, sera toujours un état préférable aux désordres de la timeur et de la fistule lacrymales suppurées qui ne durent pas longtemps sans amener après eux quelque phlegmais chronivet du globe coulaire.

## REVUE GÉNÉRALE.

#### ANATOMIE ET PHYSIOLOGIE.

Sur l'asymétrie du squelette du corps humain, par le D' STADFELDT. - En faisant une série de mensurations sur des cranes d'enfants nouveau-nés, M. Stadfeldt remarqua que leurs moitiés latérales . droite et gauche, sont presque toujours asymétriques. Il constata en outre que cette asymétrie n'était pas le fait du travail et qu'elle existait chez le fœtus encore contenu dans le sein de sa mère. Elle peut être définie succinctement en ces termes ; il semblerait que la moitié gauche ait été refoulée de bas en haut et d'avant en arrière, et la moitié droite de haut en bas et d'arrière en avant. Il en résulte une saillie et un développement plus prononcés des parties situées à gauche de la protubérance occipitale, ainsi que de la portion écailleuse du temporal droit, de la grande aile du sphénoïde et du condyle du même côté. Il est assez facile de reconnaître cette asymétrie, au moins en partie, même sur le squelette recouvert de ses parties molles. On peut constater, en effet, que la moitié gauche de l'anglo supérieur de l'occipital et la partie correspondante du pariétal gauche sont plus incurvés et plus saillants que les parties correspondantes du côté

Cette asymétrie se retrouve presque toujours avec des caractères identiques dans les cranes d'adultes.

Pour se rendre compte de la signification de cette disposition , il faut , suivant M. Stadfeldt , tenir compte d'une disposition analogue

que l'on observe dans d'autres parties du squelette, et notamment dans la colonne vertébrale.

On saitqu'à part ses courburesantéro-postérieures, elle présente une série d'infections latérales; elle forme une courbe à convexité droite dans la région thoracique, une autre courbe convexe à gauche dans la région thoracique; les vertebres sacrées offrent souvent une nouvelle courbure latérale en sens inverse de la précédente. Le bassin luiméme, enfin, n'est pas parfaitement symétrique, le diamètre oblique ui s'étend de l'échancures accro-sciatique droite à l'éminence iléopertinée gauche étant généralement plus long de quelques lignes que le diamètre correspondant du cohé gauche.

Cette scoliose normale s'accompagne ordinairement d'une rotation, moins évidente cependant, des corps des vertèbres vers les conscidérable que la moitié gauche du grand bassin forme, vers la cavité pelvienne, et la profondeur moindre de l'échancrure soero-estatione auche.

En considérant maintenant le crane comme consitué par tois vertèbres, l'asymétrie ci-dessus indiquée peut être assimilée à une scollose, avec torsion de l'axe longitudinal de la base du crâne. On saisit surtout cette disposition en envisageant la face inférieure de la base du crâne, les vertèbres erâniennes postérieure et moyenne paraissent avoir subi une torsion qui porte la face antérjeure (c'est-àdire inférieure) de leur corps à gauche, tandis que la partie qui corcorrespond à l'arc vertébral de la vertèbre postérieure (la partie supérieure de l'occipital) est déviée en sens inverse. Enfin, la partie autériopre du crâne offre souvent une rotation en sens inverse.

Si, après avoir constaté ces faits, on cherche à mettre la scoliose crânianne en rapport avec la scoliose vertébrale, o remarque que la région cervicale de la colonne présente presque toujours, elle aussi, une courbure scoliotique. Ainsi, les apophyses articulaires supérieures de l'atlas sont rarement placées sur un même plan horizontal; en outre, le condyle occipitul d'roit est habituellement situé plus bas et plus en avant que le gauche. A cette disposition correspond une scoliose cervicale à convexité gauche, avec rotation des corps vertébraux vers le même côté.

On voit dès lors que l'axe de tout le système vertébral présente une succession régulière d'inflexions scoliotiques se faisant alternativement en sens inverse.

Les déviations scoliotiques de la colonne vertébrale, dont il s'agit, sont très-évidentes chez l'adulte. Il est plus difficile de les constater chez l'enfant, mais, avec une attention suffisante, on les retrouve encore, au moins pour la moitié supérieure, même chez des fœtus agés de 6 mois.

Comment peut-on se rendre compte de la formation de ces inflexions, dont les trois premières au moins sont incontestablement un fait d'or ganisation primitive?

23

ľV.

On sait que le fœtus, après la troisième semaine, exécute un mouvement de rotation autour de son axe longitudinal, de telle manière que sa partie centrale forme une spirale allongéo, se dirigeant de gauche à droite. Cette disposition s'efface en partie à une époque plus avancée, mais on peut en retrouver longtemps encore des traces évidentes. Se basant sur ce fait, M. Stadfeld admet que la scoliose qui existe dans tout le squelette du corps r'est qu'un vestige de la rotation snirale exercée nar le feusu dans l'œuf.

Cette hypothèse s'accorde parfaitement avec ce fait que la scoliese est surtout d'vidente à la base du crâne et à la face antérieure de la colonne vertébrale; en effet ces parties sont les premières à prendre une consistance cartiligineuse; les arcs s'ossifient plus tardivement, et sont par conséquent exposés pendant un espace de temps plus considérable à être modifiés dans leur forme par des circonstances extérieures. On s'explique encore assex facilement pourquoi la sochiese est surtout prononcée dans la partie supérieure du système vertéral; le développement de la motifié supérieure du corps étant plus précoce que celui de la partie inférieure, celles-là effacoront plus facilement leurs inflexions par le fait de leur développement ulteires. M. Stadfield trattache encore à son explication le fait que le rétrécissement des bassins rachitiques est presque toujours prédominant à gauche. (Dublin quarterlu Journea. 1864, August.)

Structure du cervelet (Mémoire sur la — et des appareils de finaereation érrètelleuse), par M. le Dr Luis. — Le cervelet et ses dépendances forment un sous-système bien nettement isolé, dans l'ensemble général des fibres du système nerveux. Isolé des appareils érébro-spinaux proprement dits, ce n'est que par l'intermédiaire des fibres de ses pédoncules qu'il entre en combinaison avec eux, et qu'il propage son action jusqu'au sein de la substance grise du corps stifé, êtc, etc.

Les fibres de la substance blanche du cervelet émergent de la substance grise corticale, osus l'aspect de filaments bien nettement isolés, et paraissent constituées, à leur origine (dans leurs déments fondamentaux), par l'apport successif de prolongements de cellules nerveuses de nature dissemblable.

Toutes les fibres blanches cérébelleusses, quel que soit leur point d'émergence, se dirigent comme des rayons vers un amas de substance grise au centre de chaque hémisphère cérébelleuse, pour se mettre en rapport avec les cellules nerveusses qui s'y trouvent. Cet amas de substance grise corps dentelé, corps rhomboïdal) jone v, vis-à-vis des fibres cérébelleusses, un rôle analogue à celui de la couche optique vis-à-vis des fibres blanches cofébrales.

De ce centre commun de convergence partent bientôt en avant, et dans trois directions, un série de fibres socondaires, véritables conducteurs efférents, qui vont elles-mêmes se disséminer au milieu des faisceaux des fibres spinales ascendantes, et devenir ainsi, en s'amincissant peu à peu, les origines de la substance grise périphérique du cervelet.

Tous ces producteurs efférents sont entre-croisés; ils se distribuent, à la périphérie, dans la région du côté opposé à celui d'où ils émergent.

Les fibres efférentes les plus inférieures (pédoncules inférieure), dirigées de haut en bas et d'arrière en avant, parourent à travers les fibres spinales un trajet spirotée, et vont se perdre au milleu des réseaux de cellules du corps cilvaire du côté opposé. Les fibres qui emergent des corps olivaires paraissent se disséminer au milleu des miterstices des fibres spinales ambiantes. Elles contribuent à la constitution des premiers réseaux de substance grise périphérique qui commenceut à anosaritre su niveau de la récion bulbaire.

Les fibres efférentes moyennes (pédoncule moyen) se dirigent toutes plus ou moins directement en avant, sous forme de fascicules curvilignes, et vont se perdre, après s'être partagées en deux divisions principales, l'une superficielle, l'autre profonde, en presque totalité dans les régions du côté opposé à celui d'où elles sont sorties. Ellos contribuent à former par leurs extrémités périphériques la substance grise de la notubérance.

Les fibres efférentes supérieures [pédoncules supérieurs) émergent, comme leurs congénères, de la cavité des corps rhomboïdaux, sous l'aspect de fascicules bien nettement constitués; elles vont se perdre, après s'être entre-croiséos fibrilles à fibrilles, dans deux amas géminés de substance gries, situés de chaque côté de la ligne médiane, et qui sont pour elles ce que sont les corps olivaires pour les fibres pédon-culaires inférieures.

Ces corps obtaires supérieurs, dont la texture et les éléments histologiques sont comparables à ceux des olives inférieures, émettent à leur tour une série de fibres secondaires qui rayonnent dans toutes les directions.

Un premier groupe de fibres efférentes des olives supérieures va se disséminer au milieu des fibres spinales antérieures ambiantes.

Un deuxième, émergeant principalement des régions externes de l'olive supérieure, va contribuer, sous l'aspect de filaments excessivement multipliés, à la constitution d'un amas de substance grise, placé comme un centre d'irradiation fibrillaire nouveau, au milien même du demi-cône formé par la juxtaposition des fibres spinales antérieures, épanoules en éventail ; ce centre supplémentaire d'irradiation de fibrilles nerveuses paraît plus particulièrement destiné à entrer en rapport avec les fibres spinales les plus intenses.

Un troisième groupe, sous forme d'un fascicule cylindroïde, dirigé d'abord directement en avant, puis réfléchl bientôt sur lui-même en dehors, émerge des portions les plus antérieures de la substance grise de l'olive supérieure, et se disséminc principalement au milieu des fibres ascendantes appartenant aux régions bulbaires et problement sous-bulbaires.

 Il résulte des modifications successives que subissent les fibres pédonculaires une fois qu'elle sont arrivées à la dernière période de leur parcours ;

Qu'elles deviennent les origines d'un véritable lacis plexiforme de substance grise, continu de bas en haut, depuis la région bulbaire jusqu'à la région du corps strié;

Que ces lucis plexiformes sont constitués, inférieurement, par les anastomoses réciproques de leurs fibres pédonculaires inférieures; à la protubérance, par les fibres pédonculaires moyennes; cà à la région supérieure, par les fibres pédonculaires supérieures médiates ou immédiates:

Que ces divers déphis de substance grise paraissent solidairement associés dans le sens vortical; qu'ils sont composés de cellules, en général douées de caractères homologues; que presque toutes ces cellules sont ovoides, d'une coloration jaunâtre tout à fait spéciale, qu'un certain nombre d'entre elles présentent des dépôts pigmentaires très-considérables, qui donnent à leur ensemble un aspect particulier (la substance grise du locus nigre de Scummering représente la série des expansions périphériques d'une portion des fibres pééonculaires supérieures, dont les cellules sont plus fortement chargées de granulations pigmentaires que celles de la région bulbaire!

Que ces agglomérations successives de substance grise, réparties dans toule la hauteur des régions supérieures de l'axe spinal, représentent bien la sphère do l'activité propre du cervelet, au sein de laquelle est conduit, comme dans un appareil de dissémination périphérique, l'influx spécial auquel il donne naissance.

Les trainées de substance grise appartenant aux expansions terminales des fibres pédonculaires affectent toutes, et acclusiement, avec le système des fibres spinales antérieures, des rapports excessivement intimes. Elles s'insinuent d'abord au milieu des interstices des facicules ise uns des autres, puis se fauillent au milieu des groupes de fibres secondaires qu'elles écartent ainsi successivement. Elles arrivent de cette sorte à se trouver par degrés en contact avec la fibre spinale primitive elle-même.

Alors, la fibre cérébelleuse se dissocie dans ses éléments fondamontaux, son cylinder axis s'éffle, sa gaine s'allonge on filaments à l'extrémité desquels se trouvent de petites cellules caractéristiques, et ce faisceau d'éléments cérébelleux dissociés s'accole sur la continuité de la fibre spinule antérieure (amincie déjà elle-même, et dejài préparée à recevoir cet appoint surnuméraire, et constitue avec elle un véritable couple anatomique, et une seule et même combinaison de deux éléments nerveux, préalablement isolés.

Cette combinaison nouvelle que contracte la fibre cérébelleuse avec la fibre spinale antérieure , est la caractéristique de la manière d'être des fibres pédonculaires cérébelleuses avec les éléments spinaux antérieurs. La fibre cérébelleuse, une fois fusionnée avec la fibre spinale, ne l'abandonne pas ainsi ; elle s'attache à elle comme une tige volubile, et la poursuit jusqu'à son arrivée au contact des grosses cellules de la substance grise du corps strié. Là , en effet , on constate encore que ces grosses cellules, qui sont destinées à entrer en rapport avec les fibres spinales antérieures, sont recouvertes, sur leur paroi, d'une série de petites cellules jaunâtres, d'un aspect caractéristique, lesquelles ne sont autre chose qu'une expansion lointaine des fibres pédonculaires cérébelleuses. Elles apportent ainsi la preuve anatomique directe de la propagation de l'action du cervelet (dont elles représentent les appareils de dissémination périphérique) jusque sur les grosses cellules de la substance grise du corps strié, lesquelles se trouvent ainsi, soit médiatement, soit immédiatement, ressentir l'influence de l'innervation cérébelleuse. (Journal de l'anatomie et de la physiologie, nº 3, 4864.)

Action physiologique du dajatsch (Recherches sur l'-poison des flectes employé à Bornéo), par M. le D' P. Brandwood. — Le poison dont il s'agit a été communiqué à M. Braidwood par le professeur du Bois Reymon, de Berlin, lequel l'avait reçu d'un médecin qui avait exercé à Bornéo. C'est un extrait sec, cassant, d'une couleur gris-noirâtre. Il est soluble dans l'eau, mais en moindres proportions que le curare. Quand on l'a pulvérisé finement, il est soluble, dans une faible proportion, dans l'alcool et dans l'éther. Il se dissout facilement dans de l'eau acidulée, tandis que les substances alcalines n'augmentent pas sa solubilité dans l'eau; as solution aqueuse a une réaction alcaline, un goût amer, une couler prune. C'est ecte solution que M. Braidwood a employée dans les expériences dont il expose les résultats.

Lorsqu'on administre le poison par la méthode sous-cutanée, les premiers symptômes que l'on observe sont des signes d'irritation et d'agitation. Les mouvements réflexes que l'on constate alors ue sont pas ceux que provoquerait une douleur excessive; ils ressemblent à ceux que produirait un toiquien légèrement irritant.

Vient ensuite un état de langueur dans lequel l'animal reste parfaitement immobile, la respirațion ralenție, mais nullement périble. L'attitude de l'animal indique d'ailleuri seulement qu'il répagne à tout mouvement, mais non qu'il est privé de la faculté de se mouvoir. Puis on observe des attaques convulsives qui augmentent d'intensité de temps en temps. Plus tard encore on voit survenir une paralysie, d'abord de la sensibilité, puis de la motilité. Le début de cette paralysie n'est pas toujours nettement accusé, et jamais la paralysie générale n'a paru étre produite directement par l'action du poison. Cette période paralytique précède de peu la mort, elle commence une demiheure à une heure après la cessation des contractions cardiaques. À la fin, la respiration devient suspirieuse et irrégulière, quelquefois spasmodique, et les mouvements respiratoires ne se font qu'à de rares intervalles. Lorsqu'on opère sur des animaux à sang chaud on observe qu'ils vomissent et qu'ils ont des évacuations de selles et d'urine pen de temns après l'administration du noison.

L'instillation de quelques gouties de solution de diglasch entre les paupières a produit un rétrécissement marqué de la pupille ohez les animaux, mais cet effet était beaucoup moins prononcé que celui produit par la fève de Calabar. Chez les animaux qui succombaisent à l'action du poison. La pupille commençait à se contracter au début de la période convulsive, et elle restait retirée jusqu'au stade de paralysie générale; alors la pupille se dilatit. Il ne paratt pas que M. Braidwood ait cherché à s'assurer si la dajaksch agit sur la pupille de l'homme compes surcelle des animaux.

L'effet le plus remarquable et le plus caractéristique du dajaksch, c'est la cessation complète de l'action cardiague.

Peu de temps après l'injection hypodermique di poison, les pulsations du œur s'affaiblissent. Puis ses contractions deviennent irrégulières et se font péristaltiquement; les oreillettes se contractent deux fois pour une seule contraction ventriculaire, et l'une de ces systoles auriculaires cofincide avec la systole ventriculaire.

Peu après les ventricules cessent de se contracter et présentent seulement un léger soulèvement de leurs parois au moment où ils reçoivent l'ondée auriculaire; finalement les deux ventricules cessent simultanément de se contracter.

Un peu plus tard, les contractions ventriculaires deviennent à leur tour plus rares et plus faibles, puis se suspendent également.

A ce moment, la motilité et la sensibilité générales ne sont pas encore atteintes; lorsque l'expérience est faite sur une grenouille, on peut la voir alors sauter avec vivacité, quoique son cœur ait complétement cessé de battre.

Une fois que la paralysie du cœur s'est produite, la fibre musculaire cardiaque n'est plus excitable, ni par les excitants mécaniques, ni par 'félectricité. Les mouvements du cœur s'arrêtent dans la systole ventriculaire: les ventricules sont pâles, exsangues ses deux oreillettes, par contre, renserment du sang, et la gauche est distendue par du sang noir, ainsi que los veines qui s'y rendent.

A part cet état particulier du cœur, l'autopsie ne donne guère que des résultats négatifs.

· M. Braidwood a encore institué une série d'expériences dans le but

de rechercher par quel mécanisme le dajaksch produit les divers symptômes ci-dessus exposés et la mort. Voici ce qu'il conclut de ces expériences.

Le dajaksch produit la mort en paralysant le œur; lorsqu'on fait la ligature du œur, la mort survient de la même manière et à peu près dans le même espace de temps qu'après l'administration du dajaksch.

La cessation des contractions cardiaques est la conséquence d'une paralysie des ganglions cardiaques du grand sympathique, comme cela s'observe dans l'expérience de Stannius.

Les contractions ventriculaires s'arrêtent en premier lieu, parce que les ganglions, qui sont situés dans le sillon auriculo-ventriculaire et qui fournissent surtout aux ventricules, sont les premiers atteints de paralysie.

Les autres phénomènes observés dans l'empoisonnement par le dajaksch doivent être considérés comme une conséquence de la paralysie du œur. (Edinburgh medical Journal, 1864, August.)

#### PATHOLOGIE MÉDICO-CHIRURGICALE.

Ictère catayrhal (Traitemant diret de l'), par le D· Grandanor.

—Les moyens que l'on emploie généralement contre l'otère catar
rhal peuvent être divinée en deux catégories; il en est qui s'adressent spécialement à l'élément catarrhal; tels sont les alcalins, a trait
barbe, les extraits amers, etc.; les autres ont pour but de dés
obstruer mécaniquement le canal cholédoque en provoquant l'expu
sion du bouchon maqueux qui l'oblière. C'est dans ce but 'que l'on

emplois frégemment les vomitifs, et que quelques médecins ont eu re
cours à la galvanisation de la régipn occupée par la vésicule du fiel.

On a encore expliqué de la même manière l'action des acides, qui, 

en irritant le pil de Vater, provoqueraient des contractions énergiques

de la vésicule biliaire, et celle de certaines eaux minérales qui onti erputation d'activer la sécrétion de la bile, et qui augmenteraient par

conséquent la tension de la bile renfermée dans le canal cholédoque

bouché.

A côté des moyens de la seconde catégorie, M. Gerhardt inscrit ce qu'il appelle le treitement direct, c'este-h-e'ine la compression exercée sur la vésicule biliaire distendue, au point de chasser le bouchen muqueux du canal cholédoque dans le duodénam. C'est l'application sur le vivant d'une manipulation familière aux anatomo-pathologistes. On suit en effet qu'en comprimant fortement dans la main la vésicule biliaire d'une cadavre on peut en faire écouler le contouu dans le canal cholédoque, et il semble résulter d'un passage du travail de M. Gorhardt qu'à l'aidé de ce procédé M. Virchow a pur réelement

360 BULLETIN.

désobstruer sur le cadavre le canal cholédoque bouché par des mucosités épaisses.

M. Gerhardt fait remarquer que la percussion permet de limiter facilement le fond de la vésicule biliaire lorsque ce réservoir est distendu, qu'on peut même souvent en constater la présence par la palpation quand la distension est portée très-loin, auquel cas la vésicule distandue forme même parfois une saillie visible. Il ajoute que l'ictère catarrhal persiste souvent un temps plus ou moins long après le catarrhe duodénal qui en a été le point de départ, et devient ainsi la cause de la persistance de quelques troubles digestifs, uniquement parce que la bile n'est pas versée dans le duodénum. C'est dans ces conditions que M. Gerhardt voudrait que l'on essayát, et qu'il a essayé luiméme, de désobstruer le canal cholédoque en comprimant fortement la vésicule biliaire.

M. Gerhardt rapporte deux observations qui semblent prouver que la manipulation en question peut en effet produire le résultat désiré; l'appartition de la bile dans les selles après les manœuvres, la dispartition de la matité donnée par la vésicule distendue, la sensation éprouvée par l'opérateur d'une partie qui se vide et devient flasque,—on ne peut guère se refuser à accepter ces divers éléments de couvicion, à moins de mettre en doute la sagacité de l'observateur. Ajpations du reste que chez le premier malade de M. Gerhardt cette opération fut répétée à plusieurs reprises et ne suffit pas pour guérir l'ictère. Dans la seconde observation au contraire l'affection paru tré-trocéder très-nettement du moment que l'on eut obtenu la déplétion de la vésicule. (Wuerzburger medicimische Zeitschrift, t. IV, 5° et 6' livr., 1853.)

### BULLETIN.

## TRAVAUX ACADEMIQUES.

### I. Académie de Médecine.

Discussion sur la pustule maligne. — Action thérapeutique des sulfites. — Distocie. — Rapports. — Délire aigu.

Séance du 26 juillet. Suite de la discussion sur la pustule maligne. M. Ricord déclare que pour lui la pustule maligne et le charbon sont deux maladies identiques dans leur principe. Deux ordres d'arguments ont été produits pour prouver la spontanéité de la pustule maligne : la difficulté de remonter à la source de la contagion, et le siège de pustules malignes sur des parties habituellement couvertes.

Relativement au premier argument, M. Ricord fait remarquer qu'il y a des contagions par contact et par infection, qui sont généralement admisse, et où le fait de la transmission échappe. Ainsi, on voit des accidents syphilitiques qu'avec la plus entière bonne foi les malades croient être spontanés.

Pour ce qui est du siége de la pustule maligne, M. Ricord en signale un exemple qu'il a observé au Midi, sur un tanneur, et où la pustule siégeait sur le scrotum. Cette pustule maligne fut transmise à un malade voisin, sur le lit duquel on avait placé le premier sujet. Si le malade le premier atteint avait été couché dans un lit d'auberge, et qu'un autre individu fût venu coucher plus tard dans lemême lit, on n'aurait pas manqué de dire que la pustule maligne avait été suontanée chez le second.

L'orateur ajoute du reste qu'il n'y a pas de danger à admettre la spontanéité de la pustule maligne, du moment que la nécessité de la cautérisation est acceptée.

M. Gosselin ne croit pas que, dans le fait relaté par M. Ricord, il s'agit d'une pustule maligne; c'était probablement un cas d'érysipèle gangréneux.

M. Velpeau dit que plus on avance moins on semble s'entendre. Enaux et Chaussier avaient très-bien vu ce qu'ils ont décrit, et ce que Boyer a décrit après eux; les observations de MM. Bourgeois, Raimbaut, Maunoury et Salmon, Raphaël, ont confirmé le dire d'Énaux et de Chaussier.

Ces auteurs ont tous accepté la théorie de la contagion et nié la spontanétide da la pustule maligne, et voici qu'en face d'une théorie nouvelle on hésite, comme si nous-mêmes nous n'étions plus sûrs de notre disgnostic; le diagnostic; cette base fondamentale de la thérapeutique, et qui a peut-être été négligée, prête ici à la controverse; des opinions diversos se produisent : comment veut-on que des hommes moins expérimentés que les membres de l'Académie, quoi-que l'on accorde une grande valeur à leurs travaux, puissent venir affirmer quelque chose? Les faits que cite M. Gallard n'ont pas été vus par lui. Ils sont donc attaquables aussi bien au point de vue des faits en eux-mêmes qu'au point de vue de diagnostic du médocin fait d'après des souvenirs. Il y a là des causes d'erreur. Bien plus, il n'y a nas de preuves.

En nous plaçant sur le terrain des comparaisons, ne voit-on pas des ophthalmies blennorrhagiques où la contagion nous semble impossible à saisir? Pour un fait négatif contre dix qui sont positifs, y a-t-il lieu de dire que l'ophthalmie blennorrhagique et la pustule maligne peuvent être spontanées?

Les assertions de MM. Gallard et Devers n'ont pas changé les convictions de M. Velpeau; il croit à la contagion de la nustule maligne. et sur ce point tous les chirurgiens doivent dire leur avis. S'il fallait encore admettre une pustule maligne spontanée, on verrait les médecins faire des cautérisations pour les moindres pustules développées sur un phlegmon ; la thérapeutique de la pustule maligne serait appliquée intempestivement. Je formule ici, dit l'orateur, cette opinion, que quand bien même on n'aurait pas pu découvrir de mode de transmission plausible, toutes les fois qu'après une cuisson et des démangeaisons il existe une plaque gangréneuse sous une vésicule, croissant peu à peu au milieu d'une induration d'un rouge jaunâtre, qui se recouvre de nouvelles vésicules, et qui suit un contact avec le virus obarbonneux, il y a une pustule maligne, et cette lésion réclame la cautérisation. Si cet état n'est pas la pustule maligne, état qu'Enaux et Chaussier ont décrit et que nous avons tous vu, la pustule maligne n'existe pas.

M. Gosselin rappelle que, dans son rapport, il a voulu dire que souvent on avait admis la contagion sur la foi d'Enaux et Chaussier, et que l'on ne cherche plus. Il serait à désirer que le diagnestie des pustules fut désormais bien posé, que l'on ne pût affirmer, sauf expériences nouvelles, que les peaux sèches, les crins, les laines donnent la noustle maligne.

M. Velpeau no peut laisser passer ce que vient de dire M. Gossiln. Les chirurgies ont accepté la théorie d'Énaux et Chaussier, parce qu'ils l'ont vérifiée, parce qu'ils not trouvé des faits identiques è oeux que ces auteurs ont décrits, et il n'y avait pas de melleures démonstrations et confirmations à la fois du fait et de la tradition. Les chirurgiens de notre époque n'ont pas cru seulement aur parole. M. Velpeau ajoute qu'il ne combat pas les tendances laborieuses; qu'une bonne monographie de la pustule maligne est et sera toujours une excellente étude, mais qu'il ne faudrait pas dire que la question est à refaire.

M. Guibourt croit que la pustule maligne provient du virus charbonneux contenu dans des débris d'animaux, mais il croit aussi que les matières animales putréfiées peuvent donner la pustule maligne.

La question soulevée, pour M. Bouillaud, se rattache à une grande question, celle de l'origine des maladies spécifiques. Pour la pustule maligne comme pour la variole, comme pour la sphills, comme pour la morve, quoi qu'en ait dit M. Bouley, on a invoqué en vain la spontanétié, on n'a pas plus donné de preuves en faveur de la première proposition que l'on n'en a trouvé pour les dernières : toutes les fois qu'une maladie spécifique se produit, il y a derrière elle une cause spécifique.

M. Bouley déclare qu'il n'abandonne pas l'idée de l'agglomération des animaux et de leur mauvaise hygiène comme cause de morve spontanée; il en est de cette maladie comme du typhus dans les camps. La morve est spontanée dans les mauvaises écuries comme le typhus est spontané dans les camps, et ces deux maladies deviennent ensuite contagleuses. M. Guibourt a commis, h mon sens, une hérésie en disant que les matières putrides pouvaient donner la pustule maligne. Des inoculations ont été faites à Alfort. Les matières putrides, injectées en grande quantité, produisent une gangrène septique; mais une petite plaie et l'inoculation simple ne produisent pas d'infection virulente. Le charbon et le sang de rate s'inoculent au mouton par de petites piqu'res. Par des injections sous-cutanées de matières untrides on ne produit pas d'infection.

La pustule maligne vient du charbon, et il n'y a pas d'analogie entre la gangrène et la pustule maligne. On a beau inoculer de la gangrène, on ne produit pas de pustule maligne.

M. Bouillaud affirme que la morve vraie ne peut être produite par la pluie, le froid et la mauvaise hygiène des chevaux; il faut une causespécifique à la morve. If fait remarquer que la théorie de M. Bouley sur la production de la pustule maligne est en contradiction avec la théorie de la morve.

Le rapport entre la morve et le typhus est, dit M. Bouillaud, trèsattaquable. Le typhus n'existe que dans le cas où un grand nombre d'individus sont entassés, mal vêtus et mal nourris, dans un milleu où ils sont pour eux-mêmes une cause d'infection; dispersez les individus, le mal cesse. La morve est loin de se présenter avec ses caractères de septicité exclusivement locale. On guérit les malades en les disséminant, et ils ne portent pas le typhus ailleurs. La morve infecte d'autres individus, et elle s'inocule.

La suite de la discussion est renvoyée à huitaine.

- M. Mariano Semmola lit un mémoire sur l'action thérapeutique des sulfites. Voici les conclusions de ce travail :

4º Les sulfites sont des substances capables d'arrêter les fermentations dans le sens chimique du mot.

2º Les sulfites n'ont aucune action physiologique sensible, et, pour cela, ils ne peuveut avoir aucune indication thérapeutique ration-

3º Les phénomènes physiologiques d'oxydation continuent sans altération sensible sous l'action des sulfites. La quantité d'urée, d'acide carbonique et de vapeur d'eau expulsés dans les vingt-quatre heures reste sans aucune variation.

4º Les maladies qu'on a cru devoir attribuer à une fermentation morbide, comme le typhus, la scarlatine, la rougeole, les fièvres paludéennes, etc., ne sont nullement influencées par l'action des sulfites, et leurs formes graves restent également fatales.

So La syphilis, la pustule maligne, l'infection purulente, etc., considérées aussi comme des fermentations morbides provoquées par des ferments fixes qui seraieut inoculés, restent de même indifférentes à l'action des sulfites.

6º La fermentation appliquée à l'explication de toutes les maladies sus-mentionnées est une hypothèse déjà en opposition avec les données de la médecine clinique, et désormais condamnée complétement par les résultats négatifs de l'action des sulfites.

7º Les maladies contre lesquelles l'action des sulfites est incontestablement remarquable, sont les infections putrides ne provenant pas de cause spécifique ou virulente. Ainsi, le puse n putréfaction, les cacochylies intestinales, les urines altérées, etc., produisent des intoxications contre lesquelles les sulfites sont presque spécifiques. Ils paralysent l'action de la substance putride absorbée et suppriment complétement les émanations putrides locales quand on a soin d'ajouter des applications locales du remède.

8º Les injections sulfitiques sont principalement très-actives et trèsutiles dans les catarrhes purulents de la vessie et dans les cancers de la matrice à une certaine période, soit comme désinfectants, soit comme remèdes préventifs ou curatifs des intoxications nerveuses qui succèdent à la fermentation putride.

9º Les sulfites, en général, sont très-mal tolérés par le phibisique à la période de ramollissement. Il est donc préférable de ne s'en servir dans le but de combattre les symptômes d'infection putride que dans des cas exceptionnels. Le sulfite de chaux, considéré comme remde capable de favoriser la transformation réfacée du tubercule, est une des mille et une illusions thérapeutiques contre cette fatale maledie.

Séance du 2 août. — M. Beau, au nom de la commission de la fièvre jaune, lit un rapport officiel sur les travaux de M. le Dr Henri Dumont, qui avait été envoyé en mission au Mexique pour étudier la fièvre jaune.

Ce travail, dit M. Beau, renferme trois mémoires: le premier contient 408 conclusions ayant trait à la topographie médicale, les constitutions médicales et les maladies régnantes du Mexíque.

Le deuxième consiste en une étude symptomatologique et étiologique de la fièvre jaune. Il renferme 75 conclusions.

Le troisième renferme 136 conclusions qui établissent les rapports entre les lésions anatomiques révélées par les caractères chimiques et microscopiques et les symptòmes de la flèvre laune.

M. le rapporteur propose de répondre à M. le ministre que M. H. Dumont a bien rempli sa mission.

— M. Paris donne lecture d'une observation non suivie d'autopsie où la dté facile néanmoins d'établir que chez une femme qui accouchait d'un second enfant, l'utérus était divisé par une cloison anormale. Cette disposition a été vérifiée par M. Depaul, appelé en consultation.

Voici les conclusions :

1º Un fœtus bien conformé peut se développer à la fois dans l'utérus et dans l'épaisseur de ses parois de manière à constituer une grossesse utéro-interstitielle :

2º Cette disposition peut s'opposer à l'accouchement naturel, et constitue une nouvelle cause de dystocie à ajouter à celles déjà trop nombreuses que l'on connaît;

nombreuses que l'on connau; 3º Elle peut retarder le développement des contractions utérines et prolonger au delà de son terme naturel la durée de la gestation;

4º Elle peut être diagnostiquée assez à temps pour que le chirurgien puisse y porter remêde, et sauver non-seulement la mère, mais aussi l'enfant;

5º On devra la soupoonner aux symptômes suivants: tumeur volud'une des lèvres du coi, et dans l'intérieur de laquelle on sent des portions fotales; orifice utérin situé très-haut sur un côté de la tumeur m'il embrasse eu manière de croissant des

6° Elle peut être prise pour une tumeur pathologique, hypertrophique ou autre, d'une des lèvres du col, laquelle présente les mêmes symptômes, moins la présence des parties dures fœtales dans son intérieur:

7º Mais il est plus facile de la confondre avec une grossesse interstitielle coïncidant avec une grossesse utérine, dans ce cas les symptòmes devant être exactement les mêmes:

80 Le moyen le plus certain d'assurer le diagnostic consiste à introduire la main gauche, si la tumeur fœtale est à gauche, et vice versa, à glisser cette main entre la tumeur et le fœtus, et à la porter assez haut pour constater que le fœtus tout entier est contenu dans l'utérus et qu'aucune de ses parties n'est logée dans la tumeur;

9º La grossesse utéro-interstitielle étant reconnue, rien n'est plus simple que de faire disparaitre l'obstacle qu'elle apporte à l'accouchement; il faut introduire la main, accrocher avec le bout des doigts le bord supérieur de la cloison qui sépare les deux cavités, porter sur ce bord un bistouri boutonné droit ou convexefixé sur un long manche, et inciser la cloison de haut en bas et dans une étendue suffisante pour pouvoir dégager facilement la portlon du fœtus logée dans la poche interstitielle.

10° Cette petite opération, véritable hystérotomie externe, pratiquée à temps, peut sauver la vie de la mère et de l'enfant.

— Suite de la discussion sur la pustule maligne. M. Guérin croit que la pustule maligne est toujours inoculée; il invoque à l'appui diverses considérations étiologiques : les professions des sujets qui en sont atteints, la localisation primitive de la maladie, le succès du traitement abortif par la caudérisation. Elle ne naît pas spontanément, mais elle peut provenir du charbon qui naît spontanément. La pustule maligne se présente avec des caractères variables d'intensité; il y a des pustules malignes ébauchées, comme il y a des formes ébauchées de toutes maladies virulentes.

Relativement au différend qui s'est élevé entre M. Bouillaud et M. Bouley, au sujet de la question générale de la production spontanée des maladies virulentes, M. Guérin accepte avec M. Bouley que les conditions extérioures peuvent engendrer un certain nombre de madies virulentes; mais il croit qu'il faut tenir compte en outre des prédispositions spéciales des sujets. C'est l'organisme qui, en définitive, engendre le virus, et M. Guérin pense qu'il y a là ce qu'il faut pour amore une entente entre M. Bouille au M. Bouillaud.

En terminant, l'orațeur proteste contre l'opinion de M. Guibourt, qui croit que les matières animales en putréfaction peuvent produle a pustule maligne. Ces matières ne peuvent produire qu'un empoisonnement septique, qui est tout à fait différent de la pustule maligne.

Séance du 9 août. M. Robin, au nom d'une commission composée de MM. Bernard et Briquet, lit un rapport sur un travail de M. A. Voisin, intitulé Contribution à l'étude du siège de la parole.

M. Voisin avait présenté l'observation d'un homme de 34 ans, chez qui la perte de la parole a été liée à la présence d'un kyste sanguin de l'arachnoïde, qui avait déterminé une empreinte sur la partie antérieure des premières circonvolutions frontales du côté droit.

Une autre observation avait été envoyée à la commission. Comparable à celle de M. Voisin, elle confirmait, dit M. le rapporteur, les conclusions formulées par M. Voisin.

Cotte observation, et des faits analogues recueillis par MM. Bouilaud, Rochoux, Reilhac, Broca, Trousseau, Charcot, portent à penser « que dans les lésions des lobes antérieurs de l'encéphale, il faut distinguer austomiquement et symptomatologiquement celles qui siégent dans la substance grise ou corticale, de celles qui siégent dans la substance blanche. Ces dernières troublent plus particulièrement les autes présidant aux mouvements coordonnés de la langue; ce sont, au contraire, les premières qui gênent ou empéchent spécialement les actes intellectuels d'où dépendent la conception et l'association des mots dans le langue or al. »

La commission propose de remercier M. A. Voisin et de renvoyer son travail au comité de publication.

— M. Roger, au nom de la commission des remèdes secrets et nouveaux, donne lecture d'une série de rapports dont les conclusions négatives sont acceptées sans discussion.

— Suite de la discussion sur la pustule matigne. M. Bouley prend la parole pour répondre à M. Bouillaud qui se refusait, dans l'avant-dernière séance, à admettre la naissance des maladies spécifiques par l'action des causes générales, et en dehors d'une cause spécifique.

A priori, il n'y a aucune raison pour nier qu'un animal, par le changement de ses humeurs, ne puisse être dans un état contagieux. Ne voit-on pas dans l'œuf des générations spontanées de muscles, de tissus.

Les vétérinaires ont la preuve qu'il existe des générations spontanées de maladies virilentes chez les animaux. Ainis, le sang de rate qui se produit chez les moutons placés dans des champs secs, par une grande chaleur, haletants, suants; la cachexie aqueuse qui se produit chez eux dans les conditions inverse.

On crée à volonté la morve du cheval, maladie très-contagieuse, en plaçant cet animal dans des conditions contraires à l'état naturel, par les fatigues, l'épuisement, l'usure. M. Bouley en cite plusieurs exemples incontestables.

La gourme du cheval s'engendre de même, dans les services des villes.

La péripneumonie de l'espèce bovine naît spontanément, en dépit de l'inoculation, et elle se transmet.

La pathologie humaine fournit des exemples analogues. Le typhus des camps se produit sur place par l'accumulation des individus, et il se transmet par contagion. La fièvre typhoide se développe spontanément, et beaucoup de médecins admettent qu'elle est contagiouse.

Pour ce qui est de la pustule maligne, M. Bouley avoue qu'il a été ébranlé par la lecture du travail de MM. Devers et Gallard, et qu'il ne voudrait pas nier la possibilité de son développement spontané.

M. Bouley s'élève, comme M. Guérin, contre l'assertion de M. Guibourt, et rappelle un grand nombre de faits qui prouvent que les matières septiques ne peuvent produire la pustule maligne.

En terminant, M. Bouley demande à M. Bouillaud s'il veut admettre qu'il y a des maladies virulentes nées spontanément, ou bien s'il persiste à dire qu'il n'y a qu'une cause spécifique qui puisse donner une maladie spécifique.

M. Bouillaud : M. Bouley veut démontrer et m'opposer ce que j'ai sans cesse professé dans mon enseignement.

M. Bouley déclare qu'il demeure stupéfait, mais qu'après la réponse de M. Bouillaud il n'a plus rien à ajouter.

M, Bouillaud annonce qu'il répondra à M, Bouley dans la prochaine séance.

Séance du 16 août. Divers rapports sur des remèdes nouveaux et sur des eaux minérales sont lus par M. Robinet et par M. Gobley.

— M. Girard, de Cailleux, lit un résumé d'un mémoire intitulé: De la Rage, considérée comme une maladie se développent spontanément chez l'homme sous la forme de délire aigu fébrile. Il le résume en ces termes:

4° S'il est vrai que la rage est une maladie virulente transmissible par voie d'inoculatien des animaux à l'homme, il n'est pas moins 368 BULLETIN.

vrai que la rage peut se développer et se développe plus souvent qu'on ne pense spontanément chez l'homme, sous la forme du délire aigu fébrile admis le plus souvent dans les asiles d'aliénés;

2º Elle emprunte alors à l'espèce humaine des caractères qui sont propres à cette espèce, comme les autres maladies qui se manifestent chez les divers animaux empruntent à chacune de ces espèces un caractère particulier, sans que pour cela la nature de cette affection perde son identité;

3º Les causes qui produisent la rage sont d'abord une prédisposition sui generis, et outre cela une multitude de causes occasionnelles qui, par leurs variétés, ont souvent donné le change sur la nature de cette maladie:

.4º La similitude des symptômes, de la marche, de la durée, de la terminaison, des lésions cadavériques de la rage communiquée, et du délire aigu fébrile si souvent traités dans les sailes d'alifenés, établit entre ces deux affections une identité de nature propre à fixer l'attention des pathologistes et à répandre de nouvelles lumières sur ce suiets i plein d'intérét.

— Saite de la discussion sur la pastule maligne. M. Bouilland déclare qui monte à la tribune dans le but de concilier les opinions sur la spécificité des maladies. A cet effet, il prie tout d'abord M. Bouley de vouloir bien lui donner la définition qu'il accepte pour caractériser les maladies spécifiques.

M. Bouley donne lecture de la note suivante :

Les maladies spécifiques sont celles qui résultent de causes spécifiques. La cause spécifique est celle dont l'action sur l'organisme est caractérisée par les manifestations constantes d'effets qui sont toujours les mêmes, à part des différences d'intensité.

La cause spécifique laisse sur l'organisme son empreinte invariable, de telle sorte qu'étant donnée cette empreinte plus ou moins marquée, mais toujours reconnaissable, on est logiquement conduit à remonter de cet effet constant à l'action de la cause qui l'a produit.

Exemples: les maladies virulentes. Ce sont les maladies spécia fiques par excellènce, car c'est à elles surtout que le mot spécifique peut être appliqué dans toute l'acception élymologique. Elles font espéce, species facere, comme les espéces animales et végétales. Elles sont caractèrisées par la constance de leurs caractères et par la propriété qu'elles ont de les reproduire par une véritable génération. Dans l'organisme atient d'une maladie virulente, il y a une liqueur séminale qui est ce que l'on appelle le virus, par l'intermédiaire de laquelle la maladie peut être transmise de l'organisme malade à un organisme sain et se propager ainsi dans l'espace et dans le temps.

Outre les maladies spécifiques complètes, que j'appellerai fécondes si l'on veut, il y en a d'autres qui sont spécifiques encore en ce sens qu'elles constituent des espèces à caractères constants et invariables, procédant d'une cause unique toujours la même, laquelle traduit son action par des effets constants. Mais ces maladies diffèrent des premières par ce caractère essentiel qu'elles sont stériles, qu'elles restent tout individuelles, en un mot qu'elle ne sont pas susceptibles de se propager. Elles s'étérjent dans l'organisme sur ou dans lequel elles se sont développées; exemple : les maladies causées 4º par les yenins. 2º par les noisons.

Enfin, il est une autre classe de maladies spécifiques, qui forment une catégorie de maladies mixtes relativement aux deux premières, en ce sens que tantôt elles sont stériles, tantôt elles sont fécondes, c'est-à-dire susceptibles de se transmettre par contagion; exemple: les maladies produites par les offluves et par les miasmes, celles aussi qui revétent le caractère écidémique ou endémique.

Quoi qu'il en soit de ces différentes catégories, l'idée de spécificité entraîne dans l'esprit celle d'une cause unique pour chaque maladie toujours la même et se traduisant par des effets constants. Cela établi, voici ce que j'ai voiul dire dans la dernière séance en soutenant la thèse que quelques-unes des maladies spéciques pouvaient naître sonatamément.

J'ai voulu dire, et en soutenant cette thèse je me suis appuyé sur des faits d'observation aussi incontestables que possible, j'ai voulu dire qu'il y avait des circonstances où l'organisme, devenu mulade, sous l'influence de causes non spécifiques, de causes générales telles que l'encombrement, l'excès de travail, l'insuffisance de la nourriture, l'était raumatique et la flèvre qui s'allume, etc., que cet organisme pouvait éprouver une telle révolution, subir un tel changement d'état de ses humeurs, qu'en lui se formait de toutes pièces, sans qu'il l'ait requ du dehors, le principe virulent, l'étément de la contagion, la condition enfin de la manifestation spécifique de la malaite de la contagion de la manifestation spécifique de la malaite de la contagion de la manifestation spécifique de la malaite.

En d'autres termes, la cause spécifique de la maladie spécifique est extérieure à l'organisme; elle agit sur lui de dehors en dedans. C'est le cas pour les venins, pour les poisons, pour un certain nombre de maladies contagieuses, telles que la syphilis par exemple.

Tantôt elle se développe spontanément au dedans de lui sous l'influence de causes pathogéniques non spécifiques, qui donnent lieu à une maladie générale non spécifique d'abord, mais susceptible de le devenir dans certaines espèces animales.

Tel est le cas, par exemple, où chez le cheval l'infection purulente se traduit par une éruption morveuse ayant tous les caractères anatomiques de la morve et toutes ses propriétés; car cette morve consécutive à l'état traumatique est essentiellement contagiouse, ce qui affirme essentiellement sa nature.

Voilà ce que j'ai voulu dire en parlant de la génération spontanée possible des maladies spécifiques.

370 BULLETIN.

M. Bouillaud déclare qu'après ces explications il est bien près d'être d'accord avec M. Bouley.

M. Bouley, dit-il, vient de répéter sous une forme peu différente ce que nous avons dit et ce que nous avons écrit, et nous sommes à peu près d'accord. Mais j'ai dit ici qu'un défaut d'alimentation, la fatigu ou le froid ne pouvaient donner la morve; et j'ai dit que ce ne pouvaiet tet la une cause swécifique; d'ailleurs, ce n'était voint une doctrine.

En fait, il est évident qu'il y a des cas où la morve se développe sain qu'il y ait eu contagion, comme on dit : cela est indiscatable; ja préférerais cependant que l'on dit qu'il est des cas où la morve n'a pas été communiquée; car le mot spontané, d'après tous les hommes qui s'occupnet de science, n'damet pas la spontanété, c'ést-à-dire un terme qui représenterait un effet sans cause. La médecine connaît ces faits et les a exposés. Tout ce qu'a dit la médecine vétérinaire des maladies spéciniques nou communiquées a été dit : la médecine vétérinaire a profésein pumaine.

Le froid, les mauvaises conditions hygiéniques, sont des causes occasionnelles au milieu desquelles on voit naître des maladies spécifiques. Mais il y a une cause prochaine qui est la plus importante; cette cause prochaine, c'est la formation d'un virus dans l'économie.

Ainsi, les maladies spécifiques naltraient d'un virus extérieur déposé sur l'homme pour produire la contagion, ou d'un virus développé dans l'homme. Tel est, par exemple, le virus qui est le résultat d'un foyer purulent en décomposition.

Séance du 32 août. A l'occasion du procès-verbal, M. Bouley demande s'îl est d'usage de discuter les communications des correspondants. Sur la réponse afirmative de M. le président, M. Bouley exprime le désir que la communication faite dans la dermière séance par M. Girard, de Calleux, soit discuter.

Il a été, dit M. Bouley, lancé ici une assertion prodigiousement étrange. L'assimilation de la rage au délire sigu chez l'homme, d'a-près ce que j'iai appris de cette dernière maladie, me paraît monstrucase. J'ai fait appris à tous les bommes spéciaix qui font partie de l'Académie, afin que l'on ne laisse pas passer cette communication. Il ne faudrait pas qu'on prit le silence de l'Académie, silence qui pour-sin à rêtre que do l'indifférence, pour un assentiment. Et cela est d'autant plus nécessaire que la lecture qui a été faite tei doit être reproduite dans un journal politique, de France (L'approprie de la lecture qui a été faite tei doit être reproduite dans un journal politique, de France (L'approprie de la lecture qui a été faite tei doit être reproduite dans un journal politique, de France (L'approprie de la lecture qui a été faite tei doit être reproduite dans un journal politique, de France (L'approprie de la lecture qui a été faite tei doit être reproduite dans un journal politique, de France (L'approprie de la lecture qui a été faite tei doit être reproduite dans un journal politique, de France (L'approprie de l'approprie de la lacture qui a été faite tei doit être reproduite dans un journal politique, de France (L'approprie de l'approprie de l'appro

Pour ma part, je proteste; les alienes ne sont pas des enrages.

<sup>(1)</sup> Nous de ous faire remarquer que le travail de M. Girard, de Cailleux, a été publié dans le journal la France médicale.

- M. Baillarger dit que cette communication ne peut être l'objet d'une discussion. Il  $\gamma$  a matière à protestation, voilà tout.
- M. Bouillaud n'est pas de cet avis : la meilleure manière de protester, ditil, c'est de discuter.
- M. le président dit que la discussion sur le délire aigu et la rage sera mise à l'ordre du jour.
- M. Roger lit un rapport sur un remède secret pour la guérison des flèvres intermittentes. Les conclusions négatives sont acceptées après une protestation de M. Piorry.
- M. Mendrault lit, en son nom et au nom de M. Géry, un extrait d'un travail intitulé : Études médico-légales, statistiques et administratives, sur les fatus morts et les enfants nouveau-nés.

#### II. Académie des sciences.

Destruction des tumeurs par la méthode électrolytique. — Buveurs d'absinthe. — Action des bactéries sur l'économie. — Influence des hoissons alcodiques sur la nutrition. — Anatomie comparée de l'homme et des singes. — Ovariotomie. — Action du nerf pneumogastrique sur la glande sous-maxillaire.

Séance du 18 juillet. M. Nélation communique une note sur la destruction des timeurs par la méthod ésterolytique. L'autour donne ce nom à la destruction des tissus à l'aide du courant galvanique porté dans leur profondeur par deux aiguillos métalliques. Il la juge surtout applicable dans les cas de tumeurs fortement vasculaires et situées profondément dans une cavité : tels sont les nouves nasco-barvaniens.

Les expériences que M. Nétaton a faitos sur des animaux ont donné los résultats suivants : deux aiguilles do platine, mises en rapport avec les pôles d'un appareil de Bunsen, de neuf éléments, de 16 centimètres de hauteur sur 8 de diamètre, montés en tension, étant implantées dans la chair d'un animal vivant, on observe, après huit ou dix minutes d'action du courant et autour du trajet des aiguilles, les modifications suivantes : autour de l'aiguille positivo, un cylindre induré de 42 à 45 millimètres de diamètre bien circonscrit: autour de l'aiguille négative, au contraire, le tissu a éprouvé une sorto de ramollissement de même formo. Pendant la durée de l'expérience, l'élévation de la température est pour ainsi dire insensible, et le seul phénomène qui s'observe est l'apparition, autour du point d'implantation des électrodes . d'une mousso blanchâtre formée par des bulles de gaz d'une extrême finesso. Dans la masse du tissu modifié, on n'apercoit plus ni vaisseaux ni signes d'organisation. Toute la partie comprise dans la sphère d'action des deux électrodes se trouve complétement modifiée, et cette modification peut se résumer ainsi : coagulation vers le pôle positif, tendance à la liquéfaction vers le pôle négatif.

Si on laisse vivre l'antinal, on voit se produire autour des points atteints par le courant tous les phénomènes qui accompagnent l'élimination d'une eschare. L'exemple le plus saillant et le plus concluent qu'on puisse fournir est celui de la langue d'un chien soumise à l'action dudit courant par implantation de deux électrodes 4 é centimètres de son extrémité; il y eut d'abord production d'une eschare qui traversait la langue d'un bord à l'autre; bientôt la partie de la langue située au delà de cette eschare se flétrit et tomba en gangrène. Il y eut donc dans ce cas deux modes de destruction différents : l'action électrolytique, puis une gangrène par interrution de la circulation.

M. Nélaton a appliqué ce procédé à un cas de polype naso-pharyngien qui avait résisté à tous les modes de destruction tentés contre lui, et dont l'observation complète est reproduite dans notre note.

Cette tumeur, volumineuse, três-vasculaire, donnant lieu à des hémorrhagies au moindre contact, située profondément dans le pharynx et les fosses masales, attaquée avec une vaine persévérance par les agents les plus énergiques, a été détruite en six séances par l'implantation de deux électrodes dans sa masse. Cette opération a été faite sans effusion de sang et n'a provoqué chez le sujet qu'une douleur facilement sumorrés.

Séance du 25 juillet. M. Duchenne a présenté dans cette séance des figures photo-microscopiques du système nerveux. L'Académie n'a pas recu d'autre communication relative aux sciences médicales.

Séance du 1<sup>er</sup> août. M. Batailhé communique une cinquième note sur l'infection purulente. Cette note n'a pas été analysée dans le Compte rendu.

- M. E. Decaisne communique un mémoire intitulé: Étude médicale sur les buceurs d'absinthe, précédée de quelques considérations sur l'abus des alcooliques. Voici les conclusions de ce travail:
- « 4º L'absinthe à dose égale, et au même degré de concentration alcoolique que l'eau-de-vie, a des effets plus funestes et plus prononcés sur l'économie.
- « A dose égale, l'absinthe produit l'ivresse beaucoup plus rapidement que l'eau-devie. Les états qu'on a décrit sous le non d'alconisme aigu et d'alconisme chronique se dévelopent sous son influence beaucoup plus faciliement. Il ne faut pas subhier cependant de faire entrer ici en ligne de compte le degré de concentration de l'alcool, en général assex élevé dans l'absinthe.
- « 3° Les effets de l'absinthe sur le système nerveux sont plus marqués que ceux de l'eau-de-vie, et ressemblent assez bien à l'intoxication par un poison narcotico-àcre.
- « 4º Un des plus grands dangers de l'absinthe consiste dans les sophistications qu'on lui fait subir, et il est urgent d'appeler sur ce point l'attention de l'autorité.
  - « 5" L'absinthe à dose modérée et de bonne qualité (soit un verre

ou deux par jour) n'est jamais exempte de dangers, et produit toujours dans un espace de temps plus ou moins long, et selon les diverses aptitudes individuelles, des désordres plus ou moins sensibles dans l'économie, et particulièrement dans les fonctions digestives.

- « 6º Enfin l'absinthe, même à dose très-modérée et de boune qualité, doit être bannie de la consommation.
- MM. Leplat et Jaillard présentent une note relative à l'action des bactéries sur l'économie animale. Ils concluent de leurs expériences :
- 4º Que les vibrioniens (bactéries ou vibrions), provenant d'un milieu quelconque, ne produisent aucun accident chez les animaux dans le sang desquels on les a introduits, à moins toutefois qu'ils ne soient accompagnés d'agents virulents qui, eux seuls, sont responsables des effets fâcheux qui peuvent surveinr;
- 2º Que si le véhicule injecté qui les contient est putrido et en trop grande quantité, il y a empoisonnement septicémique, mais qu'il ne se développe pas de maladies virulentes, puisque les mêmes phénomènes ne so reproduisent pas par l'injection du sang contaminé.
- M. Perrin communique un travail initialé: De l'Influence des boissons alcoloigues prises à doses modèries sur le mouvement de la natrition. Dans les expériences qu'il a instituées sur lui-même pour élucider cette question, M. Perrin a étudié l'influence des boissons al-cooliques sur l'exhalation d'acide carbonique et sur l'élimination d'urén.

L'usage des boissons alcooliques usuelles a été constamment marqué par une diminution considérable dans la quantité d'acide carbonique exhalé. Malgré des oscillations assez grandes de part et d'autre il ne s'est pas présenté une expérience douteuse.

En général, la diminution de l'acide carbonique a été en rapport la richesse alcoolique des boissons employées. Cette corrélation, la similitude des résultats obtenus avec diverses boissons, témoignaient suffisamment qu'elles devaient leur action commune à l'alcool qu'elles contenaient.

Dans un certain nombro d'expériences, les dosages ont été faits comparativement heure par houre, afin de suivre de plus près le mod d'intervention de l'alcool dans l'acte de la nutrition. Il découle des chiffres obtenus qu'il se comporte à la façon d'un agent perturbateur assez énergique pour faire varier dans l'espace d'une heure de 24 à Bt 0/0 la quantité d'acide carbonique exhalé. L'influence alcoolique est à son maximum trois heures environ après l'ingestion; deux heures plus tard elle paralt être épuisée.

Le dosage de l'urée a été fait avec le nitrite do mercure par le procédé de M. Millon. Les résultats qu'il a donnés ne sont pas très-significatifs. L'usage des boissons alcooliques n'a pas paru modifier, la composition de l'urine, mais il en augmente la quantité.

Les boissons alcooliques prises à doses modérées, on pourrait dire

374 RULLETIN

bygiéniques et dans les conditions habituelles, diminuent constamment, et dans une proportion qui a varié de 5 à 22 0/0 suivant leur richesse, la quantité d'acide carbonique exhalé par les poumons. Elles ralentissent par consequent dans la même messure l'activité de l'oxydation intra-vasculaire et la production de la chaleur animale. C'est ainsi qu'elles exercent une action très-active, quoique indirecte, sur la nutrition, non en augmentant la recette, mais en diminuant la dépense. Cela explique comment leur usage permet de manger moins et surtout moins souvent, et c'est ainsi qu'elles peuvent rempir d'excellentes indications thérapeutiques, dont quelques-uncs sont déjà passées dans la pratique médicale.

L'auteur rappelle en terminant que, sans tenir compte des mentions explicites de Vicrordt, de Lehman, etc., deux expérimentateurs, Edwards Smith et Bocker, dans le cours d'interessantes recherches sur sur la respiration et l'aliennatation, ont été conduits de jour côté à cette même conclusion que l'alcool n'est pas un aliment et qu'il soutient sans nouvrir.

Séance du 8 août. M. Grimaud (de Caux) communique un travail relatif au canal de Marseille.

— M. Compans communique les résultats des observations qu'il a faites sur lui-même relativement aux symptômes d'une affection de l'oure, dont il fait remonter l'origine à une chute assez violente pour causer une félure de l'occipital.

Séance du 15 août. M. Gratiolet communique un mémoire intitulé: Comparaison du bras et de la main de l'homme avec l'avant-bras et la main des grands singes, à sternum plat, désignés à tort par les naturalistes sous le nom d'antironomorphes.

Voici en quels termes M. Gratiolet résume ce travail.

a l'ai profité de l'occasion qui m'a été généreusement offerte par M. Aubry-Lecomte de dissequer un grand chimpanzé de l'Afrique équatoriale, différant par certains caractères du Troplodytes niger. Ces différences sont une physionomie plus bestiale, des formes plus massires, une l'àres supérieure froncée au lieu d'être sillonnée régulièrement de haut en bas, une face toute noire, et par-dessus tout un talon bien prouoncé à la partie postérieure de la dernière molaire d'en bas. Ce chimpanzé est donc très-certainement une espèce nouvelle, et, pour consacrer ma reconnaissance, je propose de la désigner sous le nom spécifique de Troplodytes Aubryi.

abans la note que j'ai l'honneur de soumettre aujourd'hut au jugement de l'Academie, je ne traite pas de l'ensemble des remarques que j'ai pu faire sur l'anatomie de ce curieux animal; elles seront l'objet d'un grand travail que je rédige en ce moment avec M. le Dr Alix. Mais j'ai cru utile de résumer, parmi les observations que j'ai pu faire, colles qui sont relatives à l'anatomie de la main dans les sinces dits anthropoïdes. Cette anatomie révèle des différences profondes et réel lement typiques entre l'homme et les singes les plus élevés. Chez les singes, le pouce est fléchi par une division oblique du tendon commun du muscle fléchisseur commun des autres doigts. Il est donc entraîné dans les mouvements communs de flexion, et n'a aucune liberté. Le même type est réalisé dans le gorille et dans le chimpanzé; mais ce tendon qui meut le pouce est réduit chez eux à un filet tendineux qui n'a plus aucune action, car son origine se perd dans les replis synoviaux des tendons fléchisseurs des autres doigts, et il n'aboutit à aucun faisceau musculaire : le pouce s'affaiblit donc d'une manière notable dans ces grands singes. Chez aucun d'eux, il n'y a aucune trace de ce grand muscle indépendant qui meut le pouce dans l'homme. Et, loin de se perfectionner, ce doigt si caractéristique de la main humaine semble, chez les plus élevés de ces singes, les orangs, tendre à un anéantissement complet. Ces singes n'ont donc rien dans l'organisation de leur main qui indique un passage aux formes humaines. et l'insiste à ce sujet, dans mon mémoire, sur les différences profondes que révèle l'étude des mouvements dans des mains formées pour des accommodations d'ordre absolument distint.

« Une étude approfondie des muscles du bras et de l'épaule dans ces présendis anthropomorphes confirme ces résultats. D'allieurs, c'est surtout dans le singe en apparence le plus semblable à l'homme, clans l'orang indien, que le main et le pied présentent des dégradations les plus frappantes. Ce paradoxe, ce défaut de parallélisme chez l'homme et chez les grands singes dans le développement d'organes corrélatifs tels que le cerveau et la main, montre avec une absulue évidence qu'il s'agit lei d'harmonies différentes et d'autres destinées; tout dans la forme du singe a pour raisons péciale quelque accommedation matérielle au monde; tout, au contraire, dans la forme de l'inome révêue une accommodation supérieure aux fins de l'intelligence. De ces harmonies et de ces fins nouvelles résulte dans ses formes l'expression d'une beauté sans analogue dans la nature, et l'on peut dire sans exagération que le type animal se transfigure en lui.

Les faits sur lesquois je viens d'insister me permettront du moins d'affirmer avec une conviction fondée sur une étude personnelle et attentive de tous les faits connus, que l'anatomie ne donne aucune base à cette idée si violemment défendue de nos jours, d'une étroite parenté entre l'homme et le singe. On invoquerait en vain quelques crânes anciens évidemment monstrueux trouvés par insard , tels que celui de Neanderthal. On trouve encere de et là des formes semblables ; elles appartieunent à des idicis. L'une d'elles fut recueillie il y a quelques années par M. Le Dr Binder. A la prière de M. Jean Macé, M. Binder voulut bien m'en faire don; je n'apas cru qu'un spécimen aussi prédieux pât rester dans mes mains ; il appartient aujourd'hui aux collections du Muséum, Il compten désormais parin les étéments de cette grandé

discussion sur la nature de l'homme qui agite aujourd'ui les philosophes et trouble les consciences, mais d'où la divine majesté de l'homme sortira quelque jour, consacrée par le combat, et dès lors inviolable et triomphante. »

- M. Kæberlé communique une note sur les opérations d'ovariotomie qu'il a pratiquées.

Les opérations pratiquées jusqu'ici dans un espace de deux ans sont au nombre de 12. Elles ont été siviries neuf fois de guérison et trois fois de mort, du troisième au huitième jour. L'une des opérées, qui avait été affectée de tumeurs cancéreuses des ovaires, a, six mois après leur extirpation et un rétablissement complet, succombé aux suites d'un cancer de la matrice. Les autres opérées jouissent d'une santé parfaite depuis qu'elles ont été soumises à l'ovariotomie, et l'une d'elles ja accouché à terme d'une enfant avant pesé 4,700 grammes.

Des 12 maiades opérées, 3 ont subi une ovariotomie double; chez 3 autres on a en môme temps pratique l'fenucléation partielle de quelques vésicules de Graaf dans un état hypertrophique, dans l'ovaire opposé à celui qui a été enlevé; 4 opérées ont subi l'extirpation simple d'un seul ovaire : chez l'une d'elles, l'autre ovaire, qu'il a été impossible d'extirper, avait également subi un commencement de dégenérescence, mais il n'a pas augmenté de volume depuis l'opération, il y a dix-huit mois. L'une des opérées a guéri à la suite de l'extirpation des ovaires et de la matrice et jouit d'une santé florissante; avant l'opération elle était sujette à de fréquents accès d'hystérie qui ne se sont blus reoroquits d'envis.

La proportion des guérisons obtenues est de 75 p. 400. Ces résultats sont d'autant plus remarquables, lorsqu'on les mei en opposition avec ceux de sept autres opérations d'ovariotiomie également pratiquées à Strasbourg par divers chirurgiens, et qui toutes ont été suivies de mort.

- M. Oehl communique un travail sur l'action réflexe du nerf pneumogastrique sur la glande sous-mavillaire.

Si dans un chien l'on excite avec le courant galvanique l'un des nerfs vagues, ou le bout central de ce nerf coupé, dans sa région cervicale, on produit toujours une augmentation de la sécrétion des deux glandes sous-maxillaires, augmentation qui est presque constamment plus forte que dans la glande du côté galvanisé. Ce fait a déjà été passagèrement indiqué par M. Claude Bernard, sans qu'il ait pourtant déterminé la voie que parcourt l'excitation appliquée au vague.

M. Schiff, bien qu'il admette l'action du sympathique sur la glande, action qui consisterait, selon lui, dans le rétrécissement des vaisseaux sanguins, croit à la possibilité d'une réflexion sensitivé de ce nerf sur le facial dans certaines maladies de l'estomac; mais il n'attribue pas l'excitation au vague, puisque, selon ses observations et celles de Bahn, la galvanisation de ce nerf n'excite voint la sécrétion de la glande sous-maxillaire. M. Czermack a observé que l'excitation du sympatique produit une augmentation momentanée de la sécrétion de cette glande, et que cette sécrétion s'arrête bientôt lorsqu'on continue la galvanisation. M. Bernard a remarqué que la salive sous-maxillaire qui s'écoule par suite de l'excitation du sympathique est plus épaisse et plus trouble que celle qui suit l'excitation du nerf lingual ; ce fait a été étudié dans sex édais lus nr. M. Eckhard.

J'ai toujours observé que la galvanisation p'olongée du nerf vague intact, ou de son bout central après la section , détermine un écoulement de salive plus ou moins abondant des deux glandes sous-maxilaires, même dans les cas où cette excitation n'occasionnait n'I l'arrêt de la respiration ni des vomissements, ses effets ordinaires. SI MM. Schiff et Rahn n'ont pas observé cette augmentation , c'est qu'ils n'ont pas suffisamment prolongé l'excitation du vaque, car l'augmentation nes manifeste pas immédiatement, comme dans la galvanisation du lingual, mais au bout de quelque temps et généralement lorsque les nausées commencent détià à se montrer.

Une seule fois, dans un animal très-faible, la galvanisation du vague resta sans effet, et, dans ce cas, celle du bout périphérique du lingual uni avec la corde du tympan ne produisit elle-même que quelques gonttes d'une saliva très-énaisse.

J'ai galvanisé le vague séparé du sympathique jusqu'à sa sortie du crâne, et j'ai obtenu la méme augmentation, plus forte du côté excité. La salive a ou prend après peu de temps les caractères physiques de celle qu'on obtient par la galvanisation du lingual.

L'augmentation que j'ai obtenue dans des cas rares en galvanisant le sympathique est beaucoup moins considérable, d'une durée beaucoup moindre, et produit une salive plus épaisse, moins transparente et moins filante; il faut du reste une irritation beaucoup plus forte pour produire cette augmentation passagère; dans l'immense majorité des cas l'excitation du sympathique a l'effet indiqué par MM. Czermack, Bernard et Eckhard, et cet effet se montre unilatéralement du côté irrité.

Après la section du lingual et du filet tympanique, la galvanisation du bout central du nerf vague ne produit plus aucune augmentation de sécrétion du côté où la section a été pratiquée, tandis qu'elle se manifeste comme auparavant du côté où ces nerfs sont intacts.

Après la section du lingual des deux côtés, on n'obtient plus d'augmentation du tout au moyen de l'excitation des vagues, même quand on la pousserait au point de causer de violents yomissements.

Si la section du lingual a été faite de manière à laisser le filet tympanique en communication avec le bout central de ce nerf, l'augmentation se continue après l'excitation du nerf vague.

Tous ces faits prouvent clairement que la salivation qui accompagne la nausée et qui procède le vomissement produit par l'excitation du nerf vague est l'offet d'une action réflexe de ce nerf sur le filet tym378 BULLETIN.

panique du lingual, et que cette action se communique dans les centres nerveux aux nerfs correspondants du côté opposé.

Il est probable que la stimulation naturelle de la muqueuse gastrointestinale exerce une action sur la glande sous-maxillaire par cette même voie, par exemple la salivation causée par l'helminthiase.

Si on injecte dans l'estomac par une fistule de l'eau, de l'infusion acétique de moutarde et de l'infusion alcoolique de poivre, on excite énergiquement la sécrétion des glandes sous-maxillaires, pourvu que les vagues sojent intacts; s'ils sont coupés, cet effet manque.

L'action réflexe du vague ne s'étend pas à l'autre branche de la septième paire, qui, selon l'opinion admise, exerce une influence sur la glande parotide.

— M. Davaine adresse une note sur l'action des bactèries sur l'éconie animale, à l'occasion d'une communication récente de MM. Leplat et Jaillard. Ces obvervateurs, dit-il, n'ayant pu se procurer du singul'danimaux atteints du charbon, ont pensé pouvoir juger aussi bien, ou même mieux, la question en inoculant des vibrioniens développés dans des substances végétales ou animales puttréfiées.

Sans chercher à apprécier ici jusqu'à quel point il est rationnel de contrôler des expériences fixites dans certaines conditions par des expériences faites dans des conditions différentes, je ferai remarquer simplement qu'il ne peut y avoir aucune, similitude entre les faits rapportés par ces observateurs et ceux qui me sont propres; ils ont inoculé des infusoires pris dans des liqueurs putréflées, j'ai inoculé, noi, des infusiores développés dans du sang qui n'avait sub aucune altération putride, sang pris immédiatement après la mort des animaux charbonneux, ou même pendant leur vie. Enfin, loin que la putréfaction soit la cause de la mort des animaux que j'ai inoculés avec le sang de rate, la putréfation, au contraire, empêche et anéantit la reproduction des infusoires du sang charbonneux.

### VARIÉTÉS.

# La Médecine du bon sens. - Nouvelles.

Il y a maintenant en France une nouvelle espèce de médecine, lo médecine de los neus qui ne finit usage que de petits mognes, c'est-à-dire de moyens accessibles à tous, quelquefois vulgaires, mais non dange-reux dans leur exècution (sic.). M. Fiorry s'est chargé (de rédiger le code de cette médecine nouvelle (1) qui a la prétention de se substituer aux médications complexes et dangereuses de la médecine des poisons.

<sup>(1)</sup> La Médecine du bon sens. — De l'Emploi des petits moyens en médecine et en thérapeutique, par P.-O. Piorry, Paris, 1864.

variétés. 379

Nous nous souvenons trop du précepte :

#### Aux dépens du bon sens gardez de plaisanter.

pour songer à autre chose qu'à citer quelques passages de ce livre qui so vend deux tous les libriers commo un Mauelé de la médecine Raspail ou les Conseils aux gens affaiblis. Quelques citations, préférables à toutes les plaisanteries, montreront rapidement le caractère de cet ouvrage. Elles sont du reste faciles à faire et on n'a gubre que l'embarras du choix, car la Médecine du bon seus a des conseils pour toutes en infirmités humaines depuis les cors aux pieds jasqu'aux troubles du psychatome et à cette hypotropie névraxique qu'elle modifie si heureusement par la matière nerveuse donnée comme aliments aux maladas (page 432).

Les préceptes de haute hygiène abondent dans ce recueil. Yous y verrez, par example, « qu'il est urgent d'empécher que des matières malpropres viennent souiller des portions de peau malade » (7); « que les acarus de la tête des enfants (l'auteur a sans doute voulu dire les pédicuit), » esont jamais un mal utile » (8); enfin que la crinoline , si facile à enflammer, ne saurait être préférée eaux formes admirables de la nature » (29). Mais ce denire conseil, sorti de la bouche d'un sage ami des femmes, ne sera pas écouté, et mieux vaut faire de suite quelques concessions. M. Piorry a sans doute ainsi compris les choses, et tel est assurément le sens de cette solennelle et rassurente exchampation.

«Que les crinolines soient donc faites en tissu de laine et jamais en coton, et que le caprice cède un instant à la voix de la prudence l $\nu$ 

Mais la raison ne retient pas toujours les caprices, et voilà pourquoi la Médesine du bon sens a inventé de petits moyens pour éteindre les crinolines enflammées. Il faut citer textuellement.

Pour cela, dit l'auteur, on devra «saisir le bord de la crinoline et détacher ou arracher ce vétement s'idangereux; on ferrait en même temps des tentaives pour se rendre maître du feu par la projection de l'eau. Il serait encore très-utile; si l'on en avait le temps et la possibilité, de recouvrir la tête avec un drap mouillé. Pour se rendre maître du feu l'immobilité de la vietime est indispensable. »

Camper avait écrit sur la chaussure un livre qu'on lit encore avec intérêt; la Médecine du bon sens a voulu imiter l'anatomiste hollandais et étudier nos moindres vétomonts. Aussi nous dit-elle jravoment « qu'il faut faire rentrer dans le cuir des souliers les clous et les chevilles des semolles qui pourraient blesser le pied (182); qu'il faut faire confectionner des formes pour les chaussures et éviter les souliers trop étroits; qu'il ne faut pas confondre la goutte aux pieds avec des maladies du gros ortell causées par le pli de la chaussures (55); enfin elle nous donne sur la coupe du pantalon et sur l'usage des bre-lelles les préceptes les plus lumineux.

380 BULLETIN.

Chacun saura désormais qu'il ne faut pas accepier avec indifférence un pantalon mal coupé, car le didyne, vulgairement appelé testicule, est comprimé ou blessé; que les boutons du pantalon, maladroitement fasés au niveau de l'ombilie, peuvent produire des hernies clez les gens trop ventrus (40); enfin, que les bretelles, placées d'une certaine façon, « concourent infiniment à conserver ou à augmenter la rectitude du tronc, à favories le développement de la poitrine, l'amplitude de la respiration et l'accomplissement régulier des fonctions. »

Mais nous avons hate de quitter l'hygiène pour faire connaissance avec la thérapeutique de la médecine du bon sens. Nous trouvons d'abord un moyen assez simple de faire disparaitre les rides du visage, c'est de les exciser (43). La bonne-intention qui inspire ici M. Piorry laif fera sans doute pardonner la riguere du procédé; mais biendit il revient à des moyens plus inoffensifs dans le traitement des hernies et des varices, journellement guéries par lui à l'aide del'emplâtre de diachylon lysopodé (20), et dans la cure du strabisme, qui cède en sept ou huit jours, lorsque, à l'aide de bandelettes de diachylon, on ferme l'œil fort pour faire travailler l'eui fairb qui faisait le paresseux (81).

Il fant savoir choisir parmi tous ces petits moyens, et nous n'en citerons plus que deux qui ne manquent ni d'originalité ni d'agrément, c'est d'abord le mogen d'uriner lorsque la pensée set dirigée ailleurs que erre sette action. a Il faut, dit l'auteur, pour y parvenir, chercher par un moyen quelconque, à l'xer sa pensée sur l'acte de l'urination. Stimuler légièrement l'extrèmité du senal; compter successirement des chiffres, à l'effei de détourner les idées des objets qui causent des distractions; se rappeler, dans un voyage en chemin de fer, qu'il suffit de moins d'une minute pour uriner, alors que l'on a 4, 5, 6 minutes et plus às a disposition avant que le train parte, sont de petits moyens physiques et moraux que l'on peut mettre en pratique» (29h)-(fece conseils, d'une utilité si incontestable, devraient être distribués gratuitement dans les zares de chemin de fer.

Il ya aussi des moyens pour faire évacuer les gaz contenus en abanea dans les gros intestins. « Il faut tout d'abort noter, dit l'auteur, que les fluides élastiques sont heaucoup plus légers que les liquides ou les solides, et qu'en conséquence ils doivent facilement se porter par en haut dans les intestins, tandis que les midrères plus pesantes tombent nécessairement par en bas. » De là sans doute la difficulté d'évacuer les gaz; mais la Médème du bon sens est là qui voille sur nos plus tristes misères; et, éclairée sur la pesanteur spécifique des gaz, des solides et des liquides, elle trouve de suite le moyen assez inoffensif qu'on va lire : « Il faudra faire placer le malade, dont les intestins seront distendus par beaucoup de gaz, dans une position telle que, s'appaynat sur les coudes et sur les genoux, le ventre étant dirigé par en bas, et ne reposant pas sur le lit, le rectum étant situé en but, on puisses exécuter des frictions sur cette partie d'aret le rectum

ou le ventre?). En même temps de profondes inspirations, dirigées vers le bas-ventre et le siège, sont exécutées » (225).

Ce petit moyen est appelé à un succès éclatant et il est sans doute donné irbs-sérieusement; mais qui ne croirait lire là quelque chapitre de ces facéties ordurières qu'on imprimait encore au siècle dennier, sous le titre d'Oratio pro-creptite eutrits (1768), ou de l'Art de p..., essai théori-physique et méthodique, par Hurtault (1731). Il manque toutefois au livre de M. Piorry les deux figures qui ornent l'Etsai théori-physique, et qui l'ont fait rechercher des amateurs de livres ra-belaisiens.

N'abusons point des bonnes choses et bornons là nos citations. Elles suffisent d'ailleurs à donner une excellente idée de la Médecine du bon sens, tout à fait différente, comme on peut le voir, de la médecino du sens commun.

- Le concours pour trois places d'aide d'anatomie à la Faculté de médecine de Paris, a été terminé par la nomination de MM. Polaillon, Ledonnu et Gillatte.
- Par arrêté ministériel, M. le D' Leudet fils est nommé directeur de l'École de médocine et de pharmacie de Rouen, eu remplacement de M. le D' Leudet père, démissionnaire.
- M. Marcé, agrégé à la Faculté de médecine, médecin de l'Ilospice de Bicètre, vient de succomber subitement. Sa mort laisse de profonds regrets chez tous ceux qui l'ont connu.

# BIBLIOGRAPHIE.

Traité élèmentaire de chimie médicale comprenant quelques notions de toxicologie et les principales applications de la chimie, à la physiologie, à la pathologie, à la pharmacie et à l'hygiène; par M. Ad. Wuntz. Chimie inorganique. 1 vol. in-8º de 672 pages, 1864. Victor Masson.

Dans de brillantes leçons professées à la Société chimique de Londres et à celle de Paris, M. Wurtz réussit à établir sur des bases raidenelles ce principe, à savoir : que la chimie est une en elle-même, et que les lois qui président à la constitution des matières organiques s'appliquent avec une égale puissance aux composés de la chimie minérale et de la minéralogie. Énoncée par tous, cetto vérité était restée sans preuves précises. Il était réservé au continuatour de Laurent et de Gerhardt, 2 l'éminent professeur de l'École de médecine, de démontrer la similitudé et l'identité do ces lois, d'éclairer ainsi d'un nouveau jou'il a chimie minérale, et d'introduire une grande simplicité dans l'Il norprétation

des réactions les plus complexes. Les théories savantes sur lesquelles s'appuient ces démonstrations, sont l'ouvre de trois générations de chimistes; elles sont destinées à servir de fil conducteur à travers le dédaile des faits connus, et à ordonner ceux si nombreux qui surgissent chaque jour; a panage de la science pure qu'elles dominent, elles doiveat être reléguées au second plan, lorsqu'il s'agit d'études professionnelles.

Dants ce nouvel ouvrage, M. Wurtz, envisageant la science sous cet aspect plus limité, la proportionne aux connaissances nécessaires aux élèves en médecine et en plarmacie. Il constate par des considérations pleines de justesse que, pour être fructueux, un cours de faculté doit rester démentaire, et ne s'attacher qu'aux faits qui ont pour objet un intérêt scientifique, ou une application médicale.

Renoncant à l'emploi des formules atomiques que reprend l'école nouvelle, l'auteur s'est exclusivement servi des équivalents. Il n'écrit pas cependant les formules des oxydes, des sels, sous forme dualistique, c'est-à-dire en préjugeant la situation des molécules les unes par rapport aux autres, suivant la doctrine des chimistes du commencement du siècle, simple hypothèse; il s'attache au contraire à la théorie des types, qui sans doute présente d'autres hypothèses, mais s'adapte mieux aujourd'hui à l'explication des faits. La comparaison des acides, des oxydes, des sels, à l'eau plus ou moins condensée, c'està-dire à un ou plusieurs équivalents d'eau, et l'examen de l'atomicité de chaque radical suivant le nombre d'équivalents d'hydrogène qu'il est apte à remplacer, sont la base de cette théorie non moins féconde en chimie minérale qu'en chimie organique, à laquelle on doit la grande simplification des formules et la découverte de diverses combinaisons, parmi lesquelles il suffit de nommer les divers dérivés du soufre et du phosphore.

L'ordre de l'Ouvrage consiste dans la description successive des principaux corps simples, métalloldes et métaux. Les premiers, dutidés suivant les groupes naturels; les seconds, d'après la classification proposée jaids par Téhnard, avec les modifications que lui ont fait subir les recherches nouvelles de MM. Regnault et Sainte-Claire Deville.

Sanse entrer dans l'examen détaillé des différents corps, on doit signaler les articles de chimie générale sur les médatux et les alliages, les oxydes, les chlorures, les sulfures, les sels. Sous les titres de préparation, propriété, classification, fonctions, l'anteur passe une revue générale de la plupart des combinaisons chimiques ; et, du rapprochement de substances si diverses, il fait sortir des analogies et des dif-férences qui donneut la clef des principes généraux, et des lois dont la chimie s'est enrichie dans ces derniers temps.

A côté de ces inductions théoriques on trouve développés des sujets spéciaux, l'air, les eaux potables, les eaux minérales, les princi-

pales substances chimiques qui se montrent actives comme médicament, ou redoutables comme poison. Ces questions, si importantes pour le médecin, sont d'abord

Ces questions, si importantes pour le médecin, sont d'abord envisagées dans leur contact avec la chimie pure, onsuite sous les différents rapports qui intéressent l'hygiène, la thérapoutique et la toxicologie.

L'étude de l'air comprend son analyse, ses propriétés, ainsi que de longs développements sur les matières étrangères qui s'y rencentrent. Aun titre quelconque on attribue à celles qui sont le moius connues une action spéciale sur l'organisme. De la hécessairement des détails circonstancies sur la présence encore contestée de l'azotite d'ammoniaque, sur la nature de l'ozone et l'influence des parties vertes dans la production de ce corps, sur les émanations paludéennes et les germes répandus dans l'atmosphère. A la suite se trouve un ensemble des travaux entrepris sur l'air conflict.

A quels caractères doit-on reconnaîtro une eau potable? Quelles sont les différences qui existententre los eaux, mémes les plus pures ? Pourquoi celles-ci ne sont-elles pas les mellieures? La présence ou l'absence de certains éléments doivent-elles être regardées comme causes de maladies déterminées ? Quelle est l'influence des matières causes de maladies déterminées ? Quelle est l'influence des matières crassivement éclaireis, que nous nous bornons à indiquer, sont successivement éclaireis, et suivis d'un résumé court, mais précis, sur l'analvse des eaux.

Les eaux minérales sont l'obiet de recherches attentives : non-seument il importe de connaître les éléments qui eutrent dans leur composition, mais il faut déterminer encore à quol état ils existent. La constitution chimique des eaux minérales est très-variable, et ne se prête pas à une classification simple et naturelle, même en écartant les matériaux qui s'y rencontrent rarement. Les difficultés sont oncore augmontées par cette circonstance, qu'une seule et même eau renferme presque toujours des principes fort divers, et qui peuvent être contenus en proportions à peu près équivalentes. Elles ont été classées selon la méthode la plus généralement admise, en eaux acidules, alcalines, ferrugineuses, salines, sulfureuses, Arrivées à la surface du sol, cortaines eaux donnent lieu à des réactions avec les milieux ambiants; ces décompositions nouvelles sont scrupuleusement décrites. Dans l'eau de mer, annexo des eaux minérales. Forchkammer a indiqué la présence de 34 éléments, en comptant les gaz qu'elle dissout : et dopuis on v a encore signalé la présonce du lithium . du cæsium et du rubidium.

De leur connexion intime avec la chimie, la pathologie et la thérapeutique attondent la possibilité do pénétrer leurs partios encoobscures. Sans chercher à tirer des conclusions prématurées, ni donner des explications hasardées, M. Wurtz a fait rentrer dans un cadre scientifique l'influence réciproque de ces sciences, en rapportant les résultats des travaux les plus récents, et y ajoutant. Loujours ou les conclusions d'expériences qui lui sont propres, ou la discussion du

Aux réactions de chaque substance se trouvent jointes leur action sur l'économie animale, et les résultats d'observations physiologiques.

Les gaz sont particulièrement étudiés avec détail, tels sont : la vapeur de charbon et les produits de certaines carbonisations, l'oxyde de carbone, etc.

Certains poisons et médicaments offrent le même intérêt. L'action toxique du mercure et de ses coniposés, par exemple, est envisagée dans l'ordre suivant: classification des poisons, forme de l'empoisonnement, symptômes de chacun d'eux, action des contre-poisons; puis suivent des observations sur les voise d'élimination du mercure, l'urine et la bile, et les opinions diverses touchant son existence dans d'autres sécrétions.

La toxicologie tient une place importante dans le cours de l'ouvrage. La recherche des poisons étant du domaine de la chimie puro, on ne peut rester étranger à la connaissance des méthodes d'analyse qui se perfectionnent et se modifient chaque jour. Cette étude est singulièrement aidée par une sorto de résumé placé à la fin do l'ouvrage, dans lequel l'auteur, sans s'arrêter à de longues descriptions, rapporte brièvement les procédés admis pour reconnaître les substances toxiques fournies par les poisons métalliques.

L'expert est supposé n'avoir aucuns renseignements sur la nature du poison, et être placé en face de l'inconnu. Il doit être pourvu d'une méthode, rationnelle, générale, applicable à la recherche d'un certain nombre de substances, et permettant de poser des conclusions positives un egatives. Nous ne donnerons pas les détails des essais analytiques, et dirons seulement que pour la destruction des matières organiques on recommande l'emploi de l'acide chlorhydrique et du chlorate de potasse.

Ce traifé comprenant des rapport multiples avec les connaissances familières aux médecins, nous avons du surtout insister sur les applications, et passer sous silence la partie chimique proprement dite. L'ouvrage est fait avec clarté, netteté, précision; il a le mérite d'embrasser ce qui est nécessaire sans aller au delà; il se recommande suffasamment de lui-même comme élémont de cours du professeur; en même temps il porte l'empreinte du maître dont le nom est devenu une autorité, s'est placé à la tête d'une brillante école, et a pris rang parmi ce potit nombre de nouveaux et habiles chimistes qui soutiennet digenment la gloire de leurs prédécesseurs.

E. HARDY.

....

E. FOLLIN, C. LASEGUE.

# ARCHIVES GÉNÉRALES

OCTOBRE 1864.

# MÉMOIRES ORIGINAUX

ÉTUDES SUR L'ANATOMIE, LA PHYSIOLOGIE ET LA PA-THOLOGIE DU CERVELET:

Par J. LUYS, médecin des hôpitaux de Paris (1).

Ce mémoire concerne particulièrement l'anatomie, la physiologie et la pathologie du cervelet; les différents chapitres qui le constituent s'enchaînent et se complètent réciproquement.

La partie anatomique, qui ne représente que le résumé de la description que j'ai indiquée in extense dans mon travail, a été faite à l'aide de pièces durcies dans la solution d'acide chromique, et méthodiquement pratiquées soit dans le sens vertical, soit dans le sens horizontal, etc.; les dessins, que j'ai moi-même pris sur nature, sont la reproduction aussi exacte que possible de chacune d'elles. J'ai pu de la sorte, à l'aide du microscope, préciser certains détails de structure, et indiquer, d'une façou plus complète que cela a été fait jusqu'ici, la terminaison des fibres pédonculaires cérébelleuses, et les rapports intimes affectés par leurs expansions terminales périphériques, avec les régions exclusivement motrices de l'axe spinal, etc.

IV.

<sup>(1)</sup> Ce mémoire fait partie d'un travail d'ensemble que je poursuis depuis plusieurs années sur l'anatomie, la physiologie et les maladies du système nerveux cérébro-spinal, et qui va très-prochainement paraftre sous le titre de Rocher-ches sur la structure, les fonctions et les maladies du système nerveux cérébro-spinal, avec alaté de 40 alanches.

La partie physiologique, appuyée sur une série de preuves expérimentales, représente la mise en activité des appareils cérébelleux, centraux et périphériques, étudiés dans les conditions de leur fonctionnement normal.

On verra dans l'exposé des faits cliniques, que les diverses perturbations fonctionnelles qui se révèlent, lorsque les appareils cérébelleux se trouvent intéressés d'une façon quelconque, ne sont en quelque sorte que des déviations logiques des faits précédemment indiqués, et qu'il est actuellement possible de tracer une symptomatologie vraiment rationnelle des maladies oérébelleuses

CHAPITRE I'T. — RÉSUMÉ ANATOMIQUE DE LA DESCRIPTION DU CER-

4º Le cervelet et ses dépendances forment un sous-système bien nettement isolé dans l'ensemble général des fibres du sysème nerveux. Isolé des appareils cérébraux-spinaux proprement dits, ce n'est que par l'intermédiaire des fibres de ses pédoncules qu'il entre en combinaison avec eux, et qu'il propage son action jusqu'au sein de la substance grise du corps strié, êtc. etc.

2º Les fibres de la substance blanche du cervelet émergent de la substance grise corticale sous l'aspècit de filaments bien nettement isolés, et paraissent constituées, à leur origine (dans leurs éléments fondamentaux), par l'apport successif de prolongements des cellules nerveuesse di natures dissemblables.

38 Toutes les fibres blancles cérébelleuses, quel que soit leur point d'émergence, se dirigent comme des rayons vers un ama de substance grise placé au centre de chaque hémisphère cérébelleux pour se mettre en rapport avec les cellules nerveuses qui s'y trouvent. Cet amas de substance grise (corps dentelé, corps rhomboïdal) joue, vis-à-vis les fibres cérébelleuses, un rôle analogue à celui de la couche optique vis-à-vis les fibres blanches cérébrales.

4º De ce centre commun de convergence, partent bientôt en avant et dans trois directions, une série de fibres secondaires, véritables conducteurs efférents, qui vont elles-mêmes se disséminer au milieu des faisceaux de fibres spinales ascendantes, et devenir ainsi, en s'amincissant peu à peu, les origines de la substance grise périphérique du cervelet.

5° Tous ces conducteurs efférents sont entrecroisés; ils se distribuent à la périphérie, dans la région du côté opposé à celle d'où ils émergent.

6° Les fibres efférentes les plus inférieures (pédoncules inférieurs), dirigés de haut en bas et d'arrière et avant, parcourant à travers les fibres spinales antéro-latérales un trajet spiroïde, et vont se perdre au milieu des réseaux de cellules du corps olivaire du côté opposé. Les fibres qui émergent des corps olivaires paraissent se disséminer au milieu des intersites des fibres spinales ambiantes. Elles contribuent à la constitution des premiers réseaux de substance grise périphérique qui commencent à apparaître au niveau de la région bulbaire.

7° Les fibres efférentes moyennes (pédoncules moyens) se dirieu toutes plus ou moins directement en avant sous forme de fascicules curvilignes, et vont se perdre, après s'être partagées en deux divisions principales, l'une superficielle, l'autre profonde, en presque totalité dans les régions du côté opposé à celui d'où elles sont sorties. Elles contribuent à former par leurs extrémités périphériques la substance grise de la protubé-

8° Les fibres efférentes supérieures (pédoncules supérieurs) émergent, comme leurs congénères, de la cavité des corps rhomboidaux sous l'aspect de fascicules bien nettement constitués; elles vont se perdre, après s'être entrecroisées fibrilles à fibrilles, dans deux amas géminés de substance grise situés de chaque côté de la ligne médiane, et qui sont pour elles ce que sont les corps olivaires pour les fibres pédonculaires inférieures.

9° Ces corps olivaires supérieurs, dont la texture et les éléments histologiques sont complétement comparables à ceux des olives inférieures, émettent à leur tour une série de fibres secondaires au rayonnent dans toutes les directions.

Un premier groupe de fibres efférentes des olives supérieures va se disséminer au milieu des fibres spinales antérieures ambiantes.

Un deuxième, émergeant principalement des régions externes

de l'Olive supérieure, va contribuer, sous l'aspect de filaments excessivement multiplies, à la constitution d'un amas de sabs stance grise placé comme un centre d'irradiation fibrillaire nouveau, au milieu même du demi-cone formé par la juxtaposition des fibres spinales antérieures épanouies en éventail : ce centre supplémentaire d'irradiation de fibrilles nerveuses paraît plus particulièrement destiné à entrer en rapport avec les fibres spinales les plus internes.

Un troisième groupe, sous forme d'un fascicule cylindroïde, dirigé d'abord directement en avant, puis réfléchi bientôt sur lui-même en dehors, étarge des portions les plus antérieures de la substance grise de l'olive supérieure, et se dissemine principalement au milieu des fibres spinales ascendantes appartenant aux régions bulbaires et probablement sous-bulbaires.

40° Il résulte des modifications successives que subissent les libres pédonculaires une fois qu'elles sont arrivées à la dernière période de leur parcours :

Qu'elles deviennent ainsi les origines d'un véritable lacis plexiforme de substance grise continu de haut en bas depuis la région bulbaire jusqu'à la région du corps strié:

Que ces lacis plexiformes sont constitués inférieurement par les anastomoses réciproques des fibres pédonculaires inférieures; à la protubérance, par celles des fibres pédonculaires moyennes; et à la région supérieure, par les fibres pédonculaires supérieures, médiates ou immédiates;

Que ces divers dépôts de substance grise paraissent solidairement associés dans le sens vertical; qu'ils sont composés de cellules en général douées de caractères homologues; que presque tontes ces cellules sont ovoïdes, d'une coloration jaunâtre tout à fait spéciale; qu'un certain nombre d'entre elles présente des dépôts pigmentaires très-considérables qui domient à leur ensemble un aspect particulier (la substance grise du lous niger de Sommering représente la série des expansions périphériques d'une portion des fibres pédonculaires supérieures, dont les cellules sont plus fortement chargées de granulations pigmentaires que celles de la région bulbaire);

Que les agglomérations successives de substance grise réparties dans toute la hauteur des régions supérieures de l'axe spinal CERVELET. 389

représente bien la sphère de l'activité propre du cervelet, au sein de laquelle est conduit, comme dans un appareil de dissémination périphérique, l'influx spécial auquel il donne naissance.

44° Les trainées de substance grise appartenant aux expansions terminales des fibres pédonculaires affectent toutes et exclusivement avec le système des fibres spinales antérieures des rapports excessivement intimes. Elles s'insinuent d'abord au milieu des interstices des fascicules spinaux ascendants, dissocient, par leur interposition, leurs fascicules les uns des autres, nuis se faufilent au milieu des groupes de fibres secondaires. qu'elles écartent ainsi successivement. Elles arrivent de cette sorte à se trouver par degrés en contact avec la fibre spinale primitive elle-même. Alors la fibre cérébelleuse se dissocie dans ses éléments fondamentaux, son cylinder axis s'effile, sa gaîne s'allonge en filaments à l'extrémité desquels se trouvent de petites cellules caractéristiques, et ce faisceau d'éléments cérébelleux dissociés s'accolle sur la continuité de la fibre spinale antérieure (amincie elle-même et déjà préparée à recevoir cet appoint surnuméraire), et constitue avec elle un véritable counte anatomique et une seule même combinaison de deux éléments nerveux préalablement isolés.

12º Cette combinaison nouvelle que contracte la fibre cérébelleuse avec la fibre spinale antérieure est la caractéristique de la manière d'être des fibres pédonculaires cérébelleuses avec les éléments spinaux antérieurs. La fibre cérébelleuse une fois fusionnée avec la fibre spinale ne l'abandonne pas ainsi : elle s'attache à elle comme une tige volubile, et la poursuit jusqu'à son arrivée au contact des grosses cellules de la substance grise du corps strié. Là en effet on constate encore que ces grosses cellules, qui sont destinées à entrer en rapport avec les fibres spinales antérieures, sont recouvertes sur leur paroi d'une série de petites cellules jaunâtres, d'un aspect caractéristique, lesquelles ne sont autre chose qu'une expansion lointaine des fibres pédonculaires cérébelleuses. Elles apportent ainsi la preuve anatomique directe de la propagation de l'action du cervelet (dont elles représentent les appareils de dissémination périphérique) jusque sur les grosses cellules de la substance grise du corps strié, lesquelles peuveut ainsi, soit médiatement, soit immédiatement,

#### CHAPITRE II. -- PARTIE PHYSIOLOGIQUE.

Si l'on se reporte aux principaux détails anatomiques que nous venons d'indiquer à propos de la structure du cervelet proprement dit, et des appareils de l'innervation cérébelleuse, on peut comprendre que nous avons principalement insisté sur ces différents points, et dit:

Que le cervelet, véritable foyer continu d'innervation, travaillant d'une manière isolée et indépendante des autres départements du système nerveux central, élaborait, en vertu d'une véritable autonomie fonctionnelle, l'influx moteur qu'il déversait incessamment à l'aide de ses pédoncules vers les régions antérieures de l'axe soinal:

Que la substance grise des olives supérieures et inférieures, celle de la protubérance, celle du locus niger, celle des noyaux jaunes du corps strié, représentaient une série non interrompue de laxis plexiformes, et par suite la sphère périphérique de son activité. et le substratum indispensable à a dissémination :

Que l'influx cérébelleux déversé sans continuité, à l'aide de trois séries de conducteurs bilatéraux, dans une direction centrifuge, était particulièrement en rapport avec les régions motrices de l'axe spinal du côté opposé;

Qu'à leur dernière période d'atténuation les agents de la dissémination de l'activité cérébelleuse n'étaient plus représentés que par une série de petites cellules, accollées tout d'abord comme des filaments volubiles le long de la continuité des fibres antérieures spinales, et groupées ensuite à la surface de grosses cellules du corps strié; et qu'en un mot, l'appoint d'éléments morphologiques émanés médiatement du cervelet, et répartis au sein de la substance grise du corps strié, complétait avec ceux qui appartiennent à l'axe spinal (fibres des faisceaux spinaux antérieurs) et ceux qui proviennent de la périphérie corticale (fibres cortico-striées), une véritable trilogie constituée par trois sources d'incitations nerveuses de provenance yariée, réunies et combinées au sein de la substance grise du corps strié. CERVELET 204

Ceci posé, voyons maintenant ce que disent les faits de la physiologie expérimentale.

Nous allons successivement examincr les phénomènes qui apparaissent lorsque :

- 4° L'influx cérébelleux est intéressé dans l'intégrité du substratum qui le fabrique, c'est-à-dire lorsque l'on enlève des portions plus ou moins considérables de lobes cérébelleux aux animaux mis en expérience :
- 2º Lorsqu'il est pareillement intéressé à son moment d'émergence, par suite de l'interruption des conducteurs qui l'exportent:
- 3º Lorsque les lésions expérimentales, portant exclusivement sur la continuité des fibrilles pédonculaires inférieures; moyennes, et supérieures, intéressent les résaux de la substance grise de la prohibérance, du locus nicer, du corros strié, etc.
- I. Tous les physiologistes sont unanimement d'accord sur ce point : c'est que la substance propre des lobes cérébelleux est complétement insensible aux irritations mécaniques et aux mutilations dont elle peut être le siège (4). C'est déjà là une donnée importante qui concorde d'une manière satisfaisante avec les faits anatomiques, tels que nous les avons déjà indiqués, et d'une autre part avec les observations cliniques.

Tous les expérimentateurs sont encore presque unanimes, lorsqu'ils décrivent les troubles fonctionnels qui apparaissent chez les animaux, soit mammifères, soit oiseaux, lorsqu'on vient à leur enlever une portion plus ou moins notable de leurs lobes cérébelleux. « Quand on enlève, dit Flourens, soit sur des pigeons, soit sur des mammifères, des portions successives du cervelet, oi voit que l'animal perd graduellement la faculté de voler, de marcher, puis enfin celle de se tenir debout. On peut ainsi, par des coupes habilement ménagées, ne supprimer que le vol, ou le vol et la marche, ou la marche et la station. En disposant du cervelet, on dispose de tous les mouvements coordonnés de la locomotion, comme en disposant des lobes cérébraux on dispose de

<sup>(1)</sup> Nous avons indiqué en effet l'absence complète d'éléments spinaux sonstifs, allant se distribuer au milieu de la substance même du cervelet.

toutes les perceptions (1). » Longet, de son côté, a signalé des phénomènes analogues : « Prenez deux pigeons, dit-il, à l'un en-levez entièrement les lobes cérébraux, à l'autre la moitié du cervelet; le premier, le lendemain, sera solide sur ses pattes; le second vous offrira la démarche incertaine de l'ivresse (2). » Les intéressantes recherches de Wagner, entreprises et poursuivies depuis longues années sur ce point spécial de la physiologie du système nerveux l'ont conduit à des conclusions analogues (3).

Nous avons entrepris nous même sur des petits mammifères, sur des oiseaux et des poissons, une série d'expériences qui sont complétement confirmatives des faits rapportés par les auteurs que nous venons de citer (4): aussi pensons nous être suffissm-

<sup>(1)</sup> Flourens, Système nerveux, 2e édit., p. 40.

<sup>(2)</sup> Longet, Anatomie et physiologie du système nerveux, t. 1, p. 740.

<sup>(3)</sup> Wagner, Journal de physiologie. Paris, 1861.

<sup>(4)</sup> Les résultats de nos vivisections, pratiquées sur de petits mammifères sont dichariques à Cours indiquées par l'houvens et Longet; ansais vir insistant—nous pas. Ce sont celles qui ont porté sur des pigeons qui nous ont surtout frappés par laur netteté et leur similitude presque completé c'un l'artitude hipèted de cas animus) avec ces troubles de la locumoiton si caractéristiques que l'on observe chez l'homme en état d'ivresse. Les pigeons, en effet, auxquels nous avious enlevé successivement différentes portions du cervelet, se mouvaient en chonclant dans toutes les directions d'une manifere tout à fait irrégulière; placés sur une table, ou sur leur biolon, lis cherchichent incessamment à se maintenir en équilibre, cantôt en balanquant leurs alles, tautôt à l'aide de leur quene; ils semblaient être dans un cat de titubation continuelle, et toujours sur le point de tombre soit en avant, soit en arrière, par suite du défaut complet de stabilité dans leurs attitudes successives.

Sur des poissons de trivière, à forme plate, les phénomènes qui suivent les ablations partielles du cervelet sont encore plus apparents. Lorsqu'on a méthodiquement enteré quelques fragments du cervelet (après avoir détruit la paroi du crânc) et qu'on abandome l'aniunal à lui-mêne dans un baguet d'eau, on est surpris de constater l'allure toute nouvelle qu'il prend. Le trouble profond apporté à l'innervation cérècleuse becomotrier fait que ces phénomenes d'hésitation et de titubation alsa il démarche, qui sont propres aux obseaux, set radulient chez les poissons par des movements de nation le most enforchise; ils se réunem et un me sons par des movements de nation le most enforchise; ils servicement en une poisson à un corys flottant dépourru de lest, et réduit par cela même à Pétat d'émilière instable.

Il nous est arrivé de constater pareillement, quand la Isión a vait probablement intéressé les fibres efférentes du cevelle, que le poisson, au monent o il était intéressé les fibres efférentes du cevelle, que le poisson, au monent o il était remis dans l'eux, accomplissait une série de mouvements rotatoires suivant son grand axe, fout l'a fait comparables à ecux que présentent les manufières lors-qu'on intéresse les méunes appareits nerveux. Ces mouvements rotatoires, dont on ent suivre très -facilement dans ecca les diverses baixes, nous on tant utétre remissire très -facilement dans ecca les diverses baixes, nous on tant utétre de l'accessifications de l'accessifications de l'accessifications de l'accessification de l'accessification de l'accessifications de l'accessification de l'accessificat

ment autorisé, en nous appuyant sur ces témoignages multiples, à dire :

Que le cervelet, complétement insensible par lui-même, exerce une influence prépondérante sur les manifestations de la motricité:

Que la faculté de produire des mouvements disparaît à mesure que le cervelet est enlevé, c'est-à-dire que les puissances locomotrices sont intéressées d'une façon proportionnelle à la quantité de substance cérébelleuse supprimée:

Que les mouvements de locomotion, après des destructions partielles et successives du cervelet, deviennent désordonnés, mal équilibrés, par suite de l'inégale distribution de l'innervation cérébelleuse dans chaque moitié du corps;

Qu'en un mot la faiblesse, l'hésitation et l'asthènie, dans les actes locomoteurs, sont les phénomènes les plus saillants qui apparaissent, lorsqu'on vient à tarir les foyers d'innervation à l'aide de laquelle ils se manifestent.

II. Les lésions isolés du cervelet proprement dit, portant sur la substance blanche et la substance grise (c'est-à-dire sur l'appareil générateur de l'innervation cérébelleuse) sont donc caractérisées par un état de faiblesse générale et de dépression des facultés locomotrices : ce sont là des phénomèues constants, sur l'interprétation seule desquels les physiologistes peuvent varier, mais qui n'en sont pas moins des faits acquis à la science, et aussi positifs dans leurs manifestations, que l'insensibilité du tissu cérébelleux lui-même.

Lorsqu'au contraire, les lésions expérimentales portant sur les conducteurs centrifuges de l'innervation cérdbelleuse, déjà modifiée par l'action métabolique des cellules de corps rhomboïdaux, intéressent les fibres efférentes pédonculaires, des phénomènes tout nouveaux apparaissent; ce sont alors soit des mouvements de manége, soit des mouvements de rotation suivant l'axe du corps, qui se manifestent chez les animaux mis en expérience.

Les investigations des physiologistes ont presque toujours porté, soit sur les pédoncules inférieurs, soit sur les pédoncules moyens.

Magendie a particulièrement étudié cette série de singuliers troubles fonctionnels dans ses nombreuses expériences (1). « Si l'on pratique, dit-il, sur un mammifère la section d'un des pédoncules (crura cerebelli), l'animal se met à tourner selon son axe, sur le côté lésé. La lésion du pédoncule gauche amène la rotation de droite à gauche. Il a encore signalé très-nettement la situation particulière que prenaient les globules oculaires à la suite des lésions expérimentales portant sur le cervelet. Les piqüres des pédoncules inférieurs lui ont aussi paru provoquer des mouvements convulsifs (2). La section des pédoncules moyens pratiquée par Flourens, Longet et la plupart de tous les autres expérimentateurs de notre éporque, a amend des résultats analogues.

Nous avons répété ces expériences sur des petits mammifères : les sections que nous pratiquames, après avoir mis l'encéphage à nu, portaient principalement sur les pédoncules moyens, au moment où ils sortent du cervelet; dans ces circonstances les phénomènes observés furent ceux-ci : la lésion portant sur le côté gauche, par exemple, nous constatàmes qu'il en résultait immédiatement une sorte d'hémiplégie du côté opposé, en vertu de laquelle les membres sains du côté gauche opéraient une série de mouvements de progression excentrique, autour de la portion droite du corps frappée d'inertie. L'animal emporté alors par cette force prépondérante dans tout un côté de son corps, roulait plusieurs fois sur lui-même, suivant son grand axe, ou bien s'incurvait ensuite en formant une courbe dont la concavité répondait au côté lésé (3).

<sup>(1)</sup> Magendie, Journal de physiologie, t. IV, p. 339.

<sup>(2)</sup> Magendie, Système nerveux, t. l, p. 180.

<sup>(3)</sup> Ces phétionnènes, qui apparaissent comine une explacion subtlé aussido qu'on les tes Blores afrévientes du cerveles, disparaisent insemblément. Ainsi, chez les animaux que nous mimes en expériences, viis ne succombaient pas au bout de quelques beures par une sorte d'épuisement d'influx nerveux, nous pauses constater qu'environ buit à dix heures après les mouvements d'entralmennt Indi-ral avaient cessé; mais Il persiste tu métat de protration considérable, qui les empéchalt de se tenir sor leurs membres. Ces animaux ainsi mutilés succombinant mutiles au de la compact de la compact de la constant peur le constant peur le compact de la constant peur le cons

CERVELET. 395

Quoique toutes ces expériences, dont nous pourrions encore faire de nombreuses citations, par la complexité des phénomènes qu'elles provoquent, soient d'une interprétation souvent très-difficile, il n'en ressort pas moins de leur étude attentive que les lésions unilatérales, limitées à une série de fibres pédonculaires, ont le privilége de déterminer l'apparition de mouvements rotatoires, dont la cause unique doit être rapportée à un défaut d'équilibration entre les courants nerveux parallèles, à direction centrifuge, qui émergent directement des réseaux de cellules du corps dentelé, et médiatement de la substance grise cérébelleuse. Les mouvements de manége ou de rotation sur l'axe du corps, qui ne sont que des dérivés les uns des autres, ne nous prarisserat pas devoir être expliqués en effet par un autre mécanisme (1).

Magendie, du reste, avait été déjà, à la suite de ses expériences, frappé d'une idée semblable. Convaincu que les mouvements qui se combinent pour produire, soit la station, soit la progression, n'étaient physiologiquement possibles que par l'équilibration régulière de forces opposées, à direction transversale, irradiées, de chaque lobe cérébelleux, il fut conduit à donner une solution aussi simple qu'ingénieuse à cette manière d'envisager les choses.

Chez un animal, en effet, entraîné d'un côté par une section préalable d'un de ses pédoncules cérébelleux, il fit la même opération du côté opposé : l'animal, restitué ainsi à ses conditions d'équilibre physiologique, resta complétement immobile dans quelque position qu'on lui, faisait successivement prendre (2). Wagner a répété les mêmes expériences, et est arrivé de son côté à des résultats identiques (3).

Ainsi donc nous voyons, par l'exposé de ces expériences faites

<sup>(1)</sup> Il se produit dans ces cas un phécomème de statique tout à fait comparable à celui que fron décrit en physique sous le nom de tourniquest hydraulique. On sait en étre que, quand un liquide est contenu dans un cylindre creux, mobile suivant son grand axe, et pourva à a partie inférieure de deux sigtages sondés en sens inverse, si on donne issue au liquide d'un seul côté, l'équillière des forces qui se faislacin obstacle sur les parsés du vase venant à être roupue, l'Appareil se met spontanément en mouvement, en opérant une série de tours suivant son grand axe.

<sup>(2)</sup> Magendie, Journal de physiologie, t. IV, p. 402.

<sup>(3)</sup> Journal de physiologie de Brown-Séquard, 1861, p. 397.

sur des animaux vivants, que les inductions inspirées par la seule disposition anatomique des parties reçoivent une confirmation satisfaisante dans le domaine de la physiologie expérimentale.

Nous avons en effet va jusqu'ici, que le cervelet était un appareil générateur d'un influx nerveux, sui generis, que cet influx, accumulé d'une façon continue, se disséminait vers les régions motrices de l'axe spinal, sous forme d'un courant constant, à l'aide des fibres cérébelleuses efférentes; qu'il était réparti en proportion égale, à l'état physiologique, dans chaque côté du corps; que l'harmonie des actes moteurs dérivait de sa juste équilibration dans chaque côté; qu'enfin il suffirait d'interrompre son cours dans un côté du corps pour voir apparatire d'une manière subite soit des mouvements de manége, soit des mouvements de rotation sur l'axe, phénomènes similaires dont la cause unique ne doit être rapportée qu'à une absence d'équilibration entre les deux forces bilatérales qui se répartissent dans les régions motrices de l'axe spinal, et à une prépondérance exagérée de l'action de l'une d'écles (f).

III. Relativement à l'étude des principaux phénomènes qui

<sup>(1)</sup> C'est évidemment par suite d'une fausse interprétation de faits judiciensement observés d'ailleurs par Flourens que ce physiologiste a été conduit à considére: le cervelet comme le siége exclusif du principe qui coordonne les mouvements de locomotion, [Loc. ett., p. 510.)

Il y a ivi, à notre avis, une simple affaire de Ingique qui doit seule être discutée. Que vent-on signifier eu effet en disant que le cervelet est un appareil coordinateur des movements locomoteurs?

On implique par cela même immédiatement l'idée que les mouvements locomicurse étant prédablement désharmoniques en cux-mêmes, Necirio du cerviete a pour but de les restituer dans leurs conditions physiologiques, et de les régularies; de la même manière que, si l'or trouvait une subsance capable de rendre les mouvements d'un paraplégique atasique réguliers et harmoniques, on sersit porté à dire qu'elle est l'agent coordinatent de ces mêmes nouvements.

Mais en est-il ainsi pour le cas actuel? Évidenment non-

On intresse plus oi moins to cervelet, et les mouvements deviennent à la suite plus ou moins irréguliers, osit; mais il y a une dounté ocucomitaite et qui demine et précède ce processus ; c'est l'authémie. Le premier phénomène de toute lésion cerchelleuses soit expérimentale, soit painologique, c'est ne effet une débilité subite, qui porte tout d'abord sur les fonctions mofriese, et l'incordination ne fait que suivre, à causse de l'inégale répartition dans chaque moitié du corps de l'inferancian c'erbétiense. Le cervelet d'intervient dono logiquement dans la répularité et la coordination de nos actes mocueurs, que parce qu'il leur donne une force sthénduse sui generie, qui leur permet de Secomplir,

CERVELET 397

intéressent la sphère de l'innervation cérébelleuse périphérique, les expériences des physiologistes n'ont pas encore été assez multipliées pour que nous puissions en donner actuellement une appréciation exacte.

Nous nous contenterons de rappeler, provisoirement, que l'innervation cérébelleuse périphérique, disséminée avec les réseaux de cellules nerveuses qui lui servent de supports autour des fibrilles des faisceaux spinaux antérieurs, qu'elle enveloppe de toute part comme d'une sorte d'atmosphère nerveuse (depuis le collet du bulbe jusqu'au niveau de la substance grise du corps strié), se concentre, avant le moment où elle est définitivement disséminée, dans deux noyaux de substance nerveuse (les olives inférieures et supérieures) qui lui servent tout d'abord de point d'amortissement, d'où elle est secondairement irradiée en des directions multiples.

Les réseaux de substance grise des olives supérieures et inférieures sont en effet de véritables foyers de dissémination de fibres et de cellules nerveuses nouvelles. On est donc amené à penser que, s'il y a génération de nouveaux éléments nervenx aux dépens de leur substance, l'intensité des actions nerveuses doit être multipliée en raison directe de leur nombre : aussi ces deux amas de substance grise gangliforme nous paraissent-ils devoir être considérés, au point de vue de l'innervation cérébelleuse, comme de véritables appareils récepteurs et multiplicateurs destinés à la recevoir, à la transformer et à en multiplier les effets. Remarquons encore que ces apparcils doivent en même temus servir à changer la direction de l'influx cérébelleux afférent, grace aux fibres nouvelles auxquelles ils donnent naissance : celles-ci, se trouvant étalées et disséminées sur une grande surface, sont par cela même d'autant plus aptes à propager dans les directions les plus diverses l'innervation à laquelle elles servent de substratum.

L'innervation cérébelleuse commence à se répandre au pourtour des faisceaux spinaux antérieurs, au niveau de la région bulbaire de l'axe spinal. Là, eu égard au peu d'abondance relative de la substance grise d'origine cérébelleuse, ses manifestations doiveut être accusées avec une intensité moyenne; mais peu à peu la masse totale de cette substance griss, qui donne en quelque sorte la mesure de son intensité dynamique, va successivement en augmentant, et il arrive un moment où, accumulée en très-forte proportion pour constituer par sa seule interposition les régions de la protubérance du locus ingre de Sammening, des noyaux jaunes du corps strié, elle représente l'amplification progressive du champ de l'activité cérébelleuse. C'est effectivement dans ces diverses circonscriptions du système nerveux que ses manifestations dynamiques se révèlent avec leur maximum d'effet. On sait en effet que l'excitation des régions antérieures de la protubérance détermine des convulsions, c'est-à-dire une série de secousses intermittentes dans les divers départements du système musculaire (4).

Les lésions expérimentales des pédoncules cérébraux qui porent à la fois sur les fibres des faisceaux spinaux antérieurs et sur les réseaux de la substance grise du Lœus niger sont accompagnées de mouvements de rotation sur l'axe, de mouvements de manége et même de contracture de tout un côté. Il semble en résulter, comme dans les cas précédents, que la lésion qui les a produits a rompu l'équilibre entre les deux forces bilatérales qui émergent du cervelet dans les directions onosées.

On est donc provisoirement porté à admettre, qu'il y a peu de variations apparentes dans les diverses perturbations fonction-nelles qui appariasent, lorsque ce sont les conducteurs efférents du cervelet eux-mêmes qui ont été intéressés dans leur continuité, ou bien, lorsque la mutilation a porté sur les plexus de substance érébelleuse périphérique; et que l'innervation cérébelleuse, à quelque hauteur qu'on l'interroge (à la région bulbaire, à la région de la protubérance et à celle des pédoncules cérébraux), se révèle constamment par des menifestations réactionnelles identiques.

<sup>(1)</sup> On est naturellement amené à se demander si ess contractions spasmodiques, dont le système musculaire est anis accidentelement le siège (convulsions), ne seraient pas précisément sons la dépendance de l'interruption passagère de l'infinit nervera t'irradié du cervele, et si une simple lésion traumatique, légère, unue minime irritation de la surface de la proinbérance n'auraient pas précisément de pour révisitat de randre sinair les course de l'innervaion cérébelleuse interrompu, de continu qu'il était auparavant, et de faire sinai qu'elle se révèle sons forme de saccades répétées.

CERVELET. 399

IV. L'étude physiologique que nous venons de faire jusqu'ici des phénomènes protopres à l'innervation éérébelleuse périphérique, nous a montré quel rôle prépondérant cette source d'innervation était appelée à jouer, par l'intermédiaire des fibres spinales antérieures, dans l'accomplissement des phénomènes de la morticité volontière. Or, comme il y a dans l'économie toute une autre série d'actes moteurs qui sont soustraits à l'empire de la volltion (mouvements des muscles respiratoires, mouvements du ceur, étc.), et comme ces actes moteurs coordonnés ne s'accomplissent pas moins à l'aide d'une série d'arcs spinaux diastaltiques, sous l'influence d'incitations centripètes excito-motrices, nous sommes naturellement annen à nous demander :

Si cos divers ares excito-moteurs intra-spinaux, qui appartienment aux phénomènes de la vie organique, ne seraient pas, comme tous leurs homologues, affectés aux manifestations motrices de la vie animale, reliés aux régions supérieures du système nerveux et stimulés aussi par l'innervation cérébelleuse; si, en un mot, les cellules motrices spinales, d'où partent les fibres radiculaires qui mettent en mouvement les muscles cardiaques et diaphragmatiques ne soutireraient pas pareillement, comme celles qui provoquent les mouvements volontaires de nos membres, etc., une portion quelconque de l'innervation du cervelet, à l'aide d'une collection de fibres verticales jouant à leur égard le même rôle qu'accomplissent les fibres des faisceaux autérieurs vis-à-vis les autres cellules motrices de l'axe spinal?

Cette série de questions dont on entrevoit les applications fécondes, puisque si elles étaient résolues elles nous permettraient d'affirmer que les phénomènes moteurs de la vie animale et de la vie organique s'opèrent à l'aide d'un mécanisme identique, nous paraissent actuellement échapper à une solution satisfaisante. Il leur manque un point d'appui essentiel, é est-à-dire la démonstration anatomique de l'existence d'une série de fibres verticales ascendantes, allant s'amortir au sein des réseaux de la substance grise de la protubéraine. Peut-être cette catégorie de conducteurs nerveux existe-t-elle d'une manière indépendante; mais, jusqu'à présent, je n'ai pas été assez favorisé pour pouvoir en reconnaître manifestement l'existence.

Si ces inductions physiologiques étaient confirmées, elles se-

raient assurément aples à jeter quelque jour sur le mécanisme de l'apparition de certains phénomènes interprétés jusqu'ici d'une façon insuffisante : sur la mort rapide par arrêt des mouvements respiratoires qui survieut chez un animal auquel on coupe transversalement la région supérieure du bulbe. Ce fait n'implique-til pas de lui-même que l'arc excito-moteur, à l'aide duquel s'opère la série rhythmée des mouvements respiratoires, doit être instantanément privé d'une source d'innervation d'où il soutirait préalablement son principe d'action, et que la section du bulbe a interrompu la continuité du courant descendant de l'incitation cérbélleuse d'h.

Faut-il voir, dans ces paralysies isolées des réservoirs pelviens survenant chez les individus atteints de désorganisations encéphaliques, l'expression lointaine d'un trouble dans la répartition de l'influx cérébelleux, le long des conducteurs longitudinaux qui sont en connexion avec les cellules motrices de la région lombaire?

V. L'intervention cérébelleuse paraît intéresser d'une façon beaucoup plus directe les fonctions locomotrices des appareils musculaires intrinsèques et extrinsèques du globe oculaire.

Magendie (2) avait déjà noté dans ses expériences les mouvements désordonnés accomplis par les globes coultaires clea les animaux dont il lésait les lobes cérébelleux; la plupart des autres physiologistes, avec des interprétations différentes, avaient constaté le même phénomène : dans ces derniers temps, Leven et Ollivier, dans une série de recherches originales sur la physiologie et la pathologie du cervelet, ont apporté des données nouvelles à ces faits acquis, et prouvé que cher l'homme le strabisme et certaines amauroses pourraient bien trouver leur explication physiologique dans un trouble quelconque de l'innervation du cervelet (3).

<sup>(1)</sup> On sait en effet que les lésions de la protubérance sont accompagnées d'une rarcté excessive des mouvements respiratoires qui s'exécutent avec un rhythme tout spécial.

<sup>(2)</sup> Magendie, Journal de physiologie, t. IV, p. 399 et suiv.

<sup>(3)</sup> Leven et Ollivier, Phénomènes sur la physiologie et la pathologie du cervelet, (Arch. gén. de méd., 1862, t. II, p. 512.)

Comme on l'a déjà pressenti, cette opinion est complétement en accord avec les faits anatomiques que nous avons précédemment établis, et avec les données physiologiques que nous en avons déduites. Pour nous, en effet, les déviations des globes culaires dans les cas de lésion du cervelet, ne sont autre chose que la répétition, sur un petit groupe de museles, des phénomènes de rotation observés dans les museles de tout un côt du corps, chez des animaux dont une grande portion du cervelet est intéressée : dans l'un et l'autre cas, c'est le défaut d'équilibration entre deux forces égales qui produit la disharmonie des mouvements.

Dans la succession des mouvements des globes oculaires, les muscles droits, internes et 'externes supérieurs et inférieurs, reçoivent normalement une quantité égale d'influx cérébelleux, et se trouvent parfaitement équilibrés au point de vue de leurs manifestations fonctionnelles; mais, aussitôt qu'une lésion quelconque vient à intéresser la source d'incitation d'où ils soutirent leur pouvoir sthéatque, l'équilibre est immédiatement rompu, et des troubles variés apparaissent; tels sont le strabisme ou l'inégale dilatation des pupilles. Il y a alors une véritable hémiplégie des facultés locomotrices de certains muscles de l'œil, et une prédominance simultanée de l'action de ceux dont les sources d'innervation cérébelleuse ont été respectées.

Quant aux phénomènes amaurotiques observés chez l'homme, et rattachés par Leven et Ollivier à un trouble asthénique des appareils de la motricité intrinsèque du globe oculaire, lié à une sorte d'anéantissement de l'influx cérébelleux destiné à les stimuler à l'état physiologique, quoique ces judicieux observateurs ne s'expliquent sur ce point qu'avec une sage réserve, leurs conclusions sont trop concordantes avec nos propres tendances pour que nous n'y donnions pas notre acquiescement motivé (1).

IV.

<sup>(1)</sup> L'innervation cérchelieuse joue, ainsi que nous venous de le voir, un role considérable dans la piapart des phénomenes moteurs de Porganisme; aussi nous son n'héétions pas à admettre qu'étle doit avoir pareillement une influence considérable dans l'accomplièment physiologique des mouvements combinée des musices l'incurations de la complication de

Ainsi, en résumé, le rôle physiologique du cervelet peut être formulé pour nous dans les conclusions suivantes :

Le cervelet est l'appareil générateur d'une force nerveuse sui gemeris, incessamment produite par les éléments morphologiques
de la substance corticale, et incessamment déversée, à l'aide de
ses fibres efférentes, vers les régions exclusivement motrices de
l'axe spinal. L'influx qu'il dispense physiologiquement de chaque
côté du corps d'une manière égale, le long de la confinuité des fibres spinales antérieures, est un élément indispensable à la production des manifestations locomotrices. Il intervient d'une façon
incontestable dans l'évolution des phénomènes de la motricité
volontaire; sa participation effective aux actes moteurs de la vie
organique, quoique moins facilement démontrable, paraît toutofois excessivement probable.

Il peut donc être considéré comme une source d'innervation coutante, et, provisoirement, comme l'appareil dispensateur universel de cette force nerveuse spéciale (sihénique) qui se depense en quelque point que ce soit de l'économie, chaque fois qu'un effet moteur volontaire on involontaire se produit (1).

§ 4er. — Fonctions de la substance grise des corps striés. — Si l'on se rapporte aux détails histologiques que nous avons donnés au

stologie de Brown-Séquard, loc. cit.) et avec celles d'Ollivier et Leven qui concordent avec les notres.

qui se décélert par une hésitation tout à fait spéciale des actes moteurs propres à l'articulation des sons. Je n'hésite pas à attribuer le tremblement de langue, si caractéristique, que l'on observe chez les paralytiques généraux, à un trouble profond apporté primitivement dans les fonctions cérébelleuses qui (dans les cesevements de manifectations délirantes) sont, à notre avis seules intéressées.

<sup>(1)</sup> Ces conclusions sont, sauf quelques variantes, celles de Rolando. En volci en effet e résunie ; il adunet dans le cervete la sércifici dur fui fluide, et l'existence de celle te résunie; il adunet dans le cervete la sércifici dur fui fluide, et l'existence de files nerveux conducteurs de ce fluide, destiné à lirritor la fibre musculaire pour ne déterminer la contraction (page 388). « le me persusada, di-l'il, algrèra l'exessemblance de quelques appareils de la torpille avec le cervetet des obseux, que cette partie de l'encephale était un révisible électro-mouer dans lequels es sérétait un fluide anadejue au fluide galvanique destiné à provoquer le contraction des musées (page 395). » Il sojue encore (page 471) exte phares non moins significative, qui est la confirmation de la critique que nous venous de faire au role du cervetet dans la coordination de muserement page le cervete finite sur leur internsification sur leur régularité. (Arén. gên. de méd., 1823. L'Il, p. 272 et sinv.). Cummarre encore avec les conductions de travait de Myagner (Journal de physical).

CERVELET. 403

sujet des déments constitutifs de la substance grise du corps strié, on se souviendra que nous avons indiqué qu'elle représentait, au point de vue anatomique, un centre d'anontissement commun, dans lequel entraient en combinaison réciproque, trois groupes de conducteurs nerveux, reliant dans une résultante unique trois foyers d'activité nerveuse; que l'activité de la région corticale y était représentée par les fibres corticostriées; l'activité spinale par les fibres des faisceaux antérieurs, et enfin l'activité cérébelleuse par les expansions périphériques des fibrilles pédonculaires, etc.

Les déductions physiologiques ressortent spontanément des faits que nous avons établis.

La substance grise du corps strie peut être en effet comparée à un terrain neutre, dans leque le stimulus de la volition, émané des régions de la périphérie corticale, se dissémine tout d'abord pour entrer en conflit avec les fibres spinales, et provoquer médiatement la réaction secondaire des diverses espèces de cellules motrices de l'axe spinal.

C'est encore là que l'innervation du cervelet trouve un substratum tout préparé, au sein duquel elle se répartit d'une manière incessante, et qui est en quelque sorte le champ le plus encentrique où se développe son activité locomotrice. Il n'v a donc rien d'étonnant à ce que les lésions du corps strié ne se révèlent que par les phénomènes exclusivement localisés du côté de la motricité volontaire, comme cela se voit si fréquemment chez l'homme et que, lorsque l'on intéresse dans un but expérimental sur des animaux vivants cette même substance grise. on provoque immédiatement l'explosion de manifestations motrices subites, en vertu desquelles les animaux sont entraînés dans une direction procursive? N'a-t-on pas, en effet, dans ces circonstances, intéressé la sphère d'activité périphérique du cervelet, et agi comme lorsque l'on irrite isolément des régions homologues, la substance grise du bulbe par exemple, ou celle de la protubérance?

Dans tous ces cas, les phénomènes réactionnels s'opèrent suivant une direction transversale, c'est-à-dire suivant celle des fibres de la protubérance; dans le cas, au contraire, où les deux corps striés sont intéressés à la fois, comme dans les expériences de Magendie (1), les manifestations consécutives, se révèlent suivant une direction antéro-postérieure qui est précisément celle de l'ensemble des fibres pédonculaires supérieures.

C'est toujours, dans ces circonstances si dissemblables en apparence, la substance cérébelleuse périphérique qui est en cause, et qui provoque des manifestations dynamiques variées, suivant que les fibres qui la conduisent ont telle ou telle direction.

Quoique les expériences de Magendie n'aient pu être reproduites par Longet, nous sommes néamnoins porté à admettre que l'innervation écrébelleuse est appelée à jouer un rôle prépondérant dans les actes qui s'opèrent au sein de la substance grise du corps strié. Je n'en citerai comme preuve que les curieux phénomènes (de tournis observés par Leven chez des moutons (2) qui ne présentaient, comme lésions encéphaliques, qu'une compression plus ou moins accentuée d'un seul corps strié par un kyste hydatique; et ces cas non moins intéressants appartiement à l'espèce humaine, dans lesquels des tumeurs de la base de l'encéphale, comprimant un seul corps strié dans le seus autéro-postérieur, ont déterminé des troubles spéciaux dans la locomotion seule d'un côté, et surtout une déviation très-significative dans la procression (3).

Nous devons encore ajouter que la substance grise du corps strié est complétement insensible aux irritations mécaniques, ainsi que Magendie et Longet ont eu l'occasion de le constater d'une manière positive. Ce fait est du reste parl'aitement concordant avec les détails anatomiques que nous avons signalés précédemment, c'està-dire avec l'absence complète de fibres sensitives au milieu des masses.

### § 2. Rôle des faisceaux spinaux antérieurs. - Les connexions

<sup>(1)</sup> Lorsqu'on enlère chez un animal, dit Magendie, un seut corps strié, l'animal reste encore maître de ses mouvements, les dirige en divers sens et s'arrête quand il lui plait; mais, immédiatement après la section du second corps strié, il se précipite en avant comme poussé par un pouvoir irrésistible. (Legons sur le système nerveux, 1, 1, p. 280.)

<sup>(2)</sup> Communications à la Société de biologie; 1863 et 1864.

<sup>(3)</sup> Observation rapportée par Mesuet, Arch. gén. de méd., 1862, 1. 1 : des Mouvements circulaires.

intimes que nous avons signalées entre les fibres spinales antérieures, et les expansions cérébelleuses périphériques, nous dispensent d'entrer dans de longs développements sur les usages auxquels cette catégorie de fibres nerveuses antérieures est plus particulièrement dévolue.

Nous sommes donc naturellement amené à les envisager comme étant les voies naturelles de la transmission des inétiations descendantes (ui partent du corps strié, et les agents directs de leur répartition dans les différentes régions de l'axe spinal; il suffit, en effet, d'intéresser ces fibres dans leur continuité pour interrompre immédiatement le cours de l'influx excitateur volontaire qu'elles exportent, et provoquer la paralysie des segments sous-racents.

Les rapports intimes qu'elles affectent d'une autre part avec les régions supérieures de l'axe spinal dans lesquelles se dissémine l'innervation cérébelleuse, rendent compte encore des propriétés nouvelles d'excitabilité qu'elles empruntent à ces mêmes régions.

Il arrive'donc que ces fibres spinales antérieures soutirent aux éléments histologiques variés, avec lesqueis elles sont en rapport, des incitations motrices de nature différente, et qu'elles servent simultanément de voies de propagation naturelle, d'une part à l'infua de la volition qui est essentiellement passager et fugace, et d'une autre part à l'imervation cérébelleuse qui représente au contraire une source d'incitations motrices à courant continu : celle-ci s'accumule incessamment d'une façon latente, le long de leur continuité, de telle sort qu'elles en sont pour ainsi dire continuellement chargées. On sait, en effet, que, si l'on vient à les in-riter ou bien à les intéresser dans leur continuité, au moment où les traversent longitudialement la région de la protubérance, elles réagissent en déterminant dans les différents départements du système musculaire des phénomènes convulsifs passagers ou persistants (convulsions toniques ou cloniques).

§ 3. Des cellules motrices des régions antérieures de l'aze spinal.

Les régions antérieures de l'axe spinal sont occupées par une série d'agglomérations de grosses cellules qui, groupées entre elles
d'une manière indépendante, au niveau des points d'implanta-

tion des fibres radiculaires antérieures, constituent en quelque sorte autant de petits foyers locaux d'incitations motrices à direction centrifuge. Les intéressantes expériences de Chauveau ont donné une démonstration péremptoire à ces assertions (1).

Ces cellules motrices des régions antérieures se trouvent reliées aux réseaux de substance gélatineuse ambiants, à l'aide de leurs prolongements postérieurs, et par leur intermédiaire, à toutes ces régions postérieures de l'axe spinal (colonnettes de la substance gélatineuse) à travers lesquelles se disséminent les impressions centripètes inconscientes. Elles sont donc, en raison de leurs connexions multiples, strictement rattachées à la sphère de la vie automatique, et destinées à recevoir le contre-coup des incitations de provenance variées, qui vienment d'enanter le substratum organique servant de support commun aux réactions excito-motrices; nous avons vu , en effet , qu'il était tel ou tel groupe de cellules motrices antérieures qui recevait indifféremment son stimulus incitateur de trois ou quatre foyers d'innervation différents pouvant agir, soit d'une manière alternative , soit d'une manière simultanée.

Les connexions qu'elles affectent avec les fibrilles terminales des faisceaux antérieurs, et médiatement ainsi avec la substance grise du corps strié d'où émergent les incitations de la volition, les rattachent pareillement aux manifestations de l'activité cérébrale et de l'activité cérébelleuse (2). Le stimulus de la volition

<sup>(1)</sup> Il résulte, en effet, des recherches de Chauveau poursuivies sur des mammières dont la model était misé a un à l'aide de sections transversales, que des irritations localisées au niveau des points d'émergence des fibres des nerfs faciaux et des hypoploses (à où se trouve l'agglomération des grosses cellules motries qui eur donne naissance), déterminent me suite de contractions exclusivement circonscrites dans les systèmes musculaires que cette catégorie de fibres nerveuses enten pariculiferement sous ses dépendances, etc. (Chauveàu, Recherches sur les origines des nerfs moteurs créniens; Journal de physiologie de Brovn-Sécunard, 1935. n. 181.)

<sup>(2)</sup> Il est en effet intressant de noter que, si les fibrilles des faisceaux antrieurs transmettent dans une direction descendante aux diverses cellules motrices spimales l'influx intermittent de la volition, elles leur apportent en même temps, et cela d'une manière continue, l'innervation cérébelleuse dont elles sont incessamment charréces.

Quelle part cet influx cérébelleux, qui est pour elles une force d'emprunt, prend-il à leurs manifestations réactionnelles? S'éteint-il au milleu de leur

CERVELET 407

n'est donc qu'une des nombreuses conditions qui provoquent leurs réactions fonctionnelles.

§ 4. De l'enchaisement des actions motrices. — Nous connaissons actuellement les différentes pièces isolées dont se composent les appareils nerveux qui sont mis en activité dans la production des phénomènes de la motricité. Nous avons successivement envisagé à part : 4° Le rôle des fibres cortico-striées; 2° celui de la substance du corps strié; 3° celui des faisceaux spinaux antérieurs; 4° et enfin celui des cellules antérieures motrices. Il nous reste à faire une espèce de synthèse et à étudier ces divers phénomènes afférents aux manifestations motrices, dans leurs modes divers de succession.

Le fait initial qui est au début de tout acte moteur volontaire. n'est autre qu'un fait d'ordre psychique, lequel est toujours luimême, ainsi que nous l'avons indiqué, consécutif à une impression sensorielle antérieure, soit présente soit passée. Le stimulus de la volition émergeant directement des zones motrices de la périphérie corticale, est donc directement transmis au milieu des réseaux de cellules du corps strié ; c'est là que s'opère sa première étape. Sorti de la sphère de l'activité psychique, ce stimulus, qui n'est à cette première phase d'évolution qu'un simple ébranlement de cellules motrices, entre donc déjà en conflit plus intime avec les premiers éléments nerveux qui vont dès lors lui faire subir ses premières transformations. Transmis ainsi aux grosses cellules du corps strié, il les ébranle, subit leur influence métabolique, et reparaît transformé, pour se propager le long de la continuité des faisceaux antérieurs dans une direction descendante, et gagner ainsi les cellules motrices de l'axe spinal.

Ici, un nouvel élément vient se surajouter, c'est l'intervention de l'innervation cérébelleuse périphérique. Cette intervention

masse? se combine-t-elle avec leur innervation propre, et reparalt-il ensuite sous une forme nouvelle pour jouer concurrenment un role actif dans la provocation de l'activité des divers systèmes musculaires périphériques?

Ce sont là encore autant de problèmes insolubles aujourd'hui, dont nous ne faisons que de signaler les données principales aux investigations ultérieures de la physiologie expérimentale.

spéciale, que les fibres spinales antérieures soutirent incessamment des réseaux de la substance grise du corps sprié, du locus niger, de la protubérance, est donc une force d'emprunt qui vien se surajouter et se répartir d'une façon occulle, le long de la continuité des voies parcourues par le stimulus de la volition (1).

C'est cette force surnuméraire sthénique, qui se dépense dans la plupart de nos manifestations motrices, et qui donne à nos mouvements la durée et la continuité, l'influx de la volition n'étant en quelque sorte qu'une stimulation éphémère et fugitive an début.

Conduit par les tibres des faisceaux spinaux antérieurs, le stimulus de la volition, doublé de l'influx cérébelleux, se répartit donc d'une manière variée, suivant la distribution particulière des fibres qui le transmettent; il s'amortit dans les cellules motrices de l'axe spinal situées du côté opposé à qelui d'oi il émane dans le cerveau. Celles-ci, qui reçoivent simultanément et l'influx de la volition d'une manière passagère, et l'influx cérébelleux d'une manière continue, opèrent immédiatement leur décharge du côté des nerés moteurs qui en sont en quelque sorte des conducteurs centrifuges, et ceux—ci, à leur tour, provoquent la mise en activité des appareils musculaires auxquels ils se distribuent.

C'est ainsi, qu'en comparant les diverses phases du processus physiologique en vertu duquel un acte moteur volontaire est produit, et en envisageant la série d'appareils avec lesquels il est successivement en rapport, on arrive à se rendre compte de ce urieux phénomène en vertu duquel une force minimé, émanée de la sphère de l'activité physique au début, un simple ébranlement de cellule nerveuse, est capable, après s'être amplifié en passant à travers une succession d'appareils multiplicateur, de produire à son dernier terme d'évolution centrifuge des effets

<sup>(1)</sup> Il se passe lei quelque choise d'analogue à ce que fon voit dans les rapports d'un ner motore avec le muste dont il provoque la contracion. La puissance de contraction du musele, proportionnelle au nombre des fibres, existé en réserve en lui, l'influx nerveux moteir ne fait que susciter cette force latent. Id, la force nerveux émaine é ait que susciter cette force latent. Id, la force nerveux émaine de cervelet se trouve accumulée le long de la continuité des rafaccoux natifieriurs; cile y set ne quelque vorte culojours condussés à l'état statique. Unicitation volontaire qui en est complétement indépendante, ne fait que de provoques de décharge, et la faire passer al l'état dynamique.

CERVELET. 409

dynamiques imposants et de faire équilibre à des poids considérables (1).

- § 5. De l'influence de l'innervation cérébelleuse sur la sphère de l'activité psychique. — Nous avons vu jusqu'ici quel rôle considérable l'innervation du cervelet, était appelée à jouer dans la plupart des actions motrices de l'organisme. Nous avons vu du même coup, comment elle semblait être en dehors de toute participation aux phénomènes de l'activité psychique.
- A la suite des faits que nous avous précédemment passés en revue, nous sommes actuellement autorisés à nous demander jusqu'à quel point cette indépendance est complète, et jusqu'à quel point le cervelet, appareil exclusivement moteur, reste étrancer aux actes surrement moraux de l'activité cérbrale?

Nous avons indiqué la part considérable que la substance grise du corps strié, au point de vue anatomique, prenaît à la contexture de l'appareil cérébral proprement dit; nous avons décrit ce système spécial de fibres nerveuses convergentes (fibres cortico-striées) qui l'associait aux divers départements de la substance grise corticale, ¡etc.; nous avons insisté sur la propagation de l'innervation cérébelleuse au milieu de sa masse, et sur l'influence spécifique que cette force sthénique, irradiée incessamment du cervelet, et accumulée à l'état de tension permanente, devait excreer dans l'évolution des manifestations motrices volontaires.

Or que paraît il résulter de cet ensemble de dispositions anatomiques qui s'enchaînent si étroitement entre elles?

N'est-on pas ainsi, au point de vue de l'ordre d'idées nouvelles que nous soutenons actuellement, porté à admettre que ces fibres.

<sup>(1)</sup> Il y a dans cette série d'actes moteurs qui se perfeccionement et se multiplient ainsi successivement les uns parles autres guéque, cuois de comparable à ce que per l'un voit dans l'agencement des diverses pièces qui constituent une machine à vapeur. Il suffic en effet, au début du mouvement de toute la machine, d'une faible dépense de force humaine volontaire pour lever, le frètiq qui liche la vapeur en soule piston, lepuel à son toure entraine le balancier, puis le volont, cité, ce sous le piston, lepuel à son tour entraine le balancier, puis le volont, cité, c'est par la combination et l'enchadement du peut de ces différentes pièces, dont la masse ve successivement croissessivement production de la marche de descriptions de l'acteur de l'acte

cortico-striées pourraient bien transmettre au centre perceptif (c'est-à-dire à la périphérie corticale) la notion du degré auquel la tension de l'innervation cérébelleuse est arrivée au sein des deux corps striés, et lui fournir ainsi l'appréciation résurrente de la quantité d'influx moteur sthénique dont il peut disposer, pour l'accomplissement des actes volontaires qu'il va provoquer (f).

Si ces rapports intimes entre la substance grise du corps strié el la sphère de l'activité psychique sont en réalité tels que nous les indiquons ici, on est amené naturellement à comprendre comment les divers états de tension de l'innervation cérébelleuse au sein de la substance grise du corps strié doivent retentir sur les déterminations variées qui partent de la périphérie corticale; comment, à un moment donné, une surexcitation fonctionnelle de cette source d'innervation peut se tradure par des phénomènes d'Apprentiénie plus ou moins accusés, par des accès impulsifs irrésistibles, et toute cette série de manifestations motrices telles que la fureur épileptique, devant l'impétuosité desquelles les déterminations volontaires s'amortissent impuissantes (2).

<sup>(1)</sup> Il se passe dans ces circonstances un phénomène analogue à ceite qui a lieu lorsque nous complissons une action motries quelcoque. Nous ne mouvons nos membres, en effet, qu'en vertu d'une perception antérieure : il faut que nous ayons préablement la notion (contres, el est via) de la disponibilité des divers representant la notion (contres, el est via) de la disponibilité des divers representant la notion contret, el est via) de la disponibilité des divers representant la contraction synergique. Dans escé doux cas, écts done l'état particulier des régions périphériques qu'en ont successivement mises un réquisition qui retentit sur celui des régions centrales d'on partent les inclusions provocativals.

<sup>(2)</sup> On trouve dans l'ouvrage de Calmell, déjà cité, une série d'observations relatives à des aliénés, qui, ayant présenté pendant la vie des phénomènes d'excitation tumullueuse et de désordre des facultés locomotrices, ont offert à l'examen nécrotopique une injection excessivement intense du cervelet et des corps striés simultanément. En voici quelques exemples:

Ons. 1". — Exaltation subite; agitation; perte de connaissance; hébétude; coma consécutif; mort au bout de dix jours. Injection de la substance corticale; le cervelet est parelliement injecté; les couches optiques et les corps striés sont légèment violacés (page 69, t. 1).

Oss. II. — Álternatives de violence et de supidité; forme éplieptique; débilitation de la jambe et du bras droit; mouvements désordonnés, vociférations, fureur; mort au bout de huit jours. Injection de la substance corticale; celle du cervelet est ramoille; les deux corps striés et les coucles optiques sont zébrés de colorations violettes et grires (nager 77, 64.).

Ons. Ill. - Gesticulations continuelles; pas une seconde en repos. Injection de

CERVELET. 411

Peut-être, à un degré moindre, l'innervation cérébelleuse se métamorphose-lelle en audace téméraire et en courage; et dans l'ordre des faits purement moraux, peut-être que l'esprit d'entreprise, l'esprit de progrès, ne sont en dernière analyse que les échos les plus éloignés maintenus dans de justes limites, et la transformation ultime des impulsions progressiese provoquées par l'innervation cérébelleuse au sein du corps strié?

Il est encore permis, à l'aide des mêmes données, de comprendre comment un ralentissement dans la production de l'indux cérébelleux doit retentir d'une manière inverse sur les manifestations intellectuelles, et provoquer ainsi une série de réactions dont l'asthénie sen le cachet principal.

Peut-être faut-il rechercher dans une insuffisance stimulatrice de l'influx cérébelleux irradié au sein du corps strié, l'explication de cette pusillanimité excessive et de cette timidité particulière, qui est l'annaze exclusif de certains individus (4)?

la substance corticale du cerveau, du cervelet et de la protubérance; les corps striés sont très-rougés (page 159, id.).

Ons. IV. — Accès de violence; ne peut marcher tout seul; mort subite. Injection des circonvolutions; le cervelet est violacé; les corps striés sont plus rouges que normalement (page 213, ¿d.).

Ons. V. — Accès d'emportement; activité; pétulance insolite; vociférations; mouvements désharmoniques, tamultueux; mort eu douze jours. Substance corticale hyperémiée, cervelet violacé; prombérance rougeâtre; corps strié rouge vineux (page 293, 4d.).

Voyez encore pages 302, 312, 316, 379, 343, 349, 369, 382, 388, 511, 517, etc...(1) Andral rapporte un fait bien curieux d'atrophie unilatérale du cervelet, avec des détails symptomatiques qui sont tout à fait en accord avec l'ordre d'idées que nous suivons actuellement. En voici le résumé:

Il s'agit d'une femme de 45 aus chez laquelle le lobe gauche du cervelet manqualt complétement; dès son jeune dags, elle avait dé rémarquable par une sorte d'unbécillité tout à fait particulière, dont les principaux caractères étaient une timidité, une disposition continuelle à la freyurer ten ure trè-t-grande faiblesse d'esprit. Cette disposition à la frayeur persista pendant toute as vie. Pour peu qu'on se féchaic contre elle, elle se metati à trembler et ne savait plus ce qu'elle faisait, puis elle revenait à son état primisif. Elle comprenait bien les questions qu'on hui adressait; sa conversation état suivie et blen liés, survout quand elle était avec des personnes qui lui impériaent de la confiance. Elle faisait bien les gros ouvrages de la maison; mais elle se sentait une incapetité complète de fair les moindres choese qui exignassent un peu d'application et d'adresse; si par hasard elle entreprenait quéque chose d'un peu déficie, elle était pries aussisté d'un trembiément convusif ées mains, dû à la crainte subite qui s'emparait de son esprit. Elle avait du resta une manie particulière, c'était de corier que te objet qu'elle raivait pas du rest une maine particulière, c'était de corier que te objet qu'elle raivait pas Peut-être, à un degré moins accentué, faut-il voir, dans la circonspection toute spéciale et l'absence d'entrainement que présentent certains autres, la preuve apparente du défaut de tension et de l'atténuation de l'innervation cérébelleuse au moment où elle est répartie dans la substance grise du corps strié, et de l'influence indirecte qu'elle exerce ainsi sur les phénomènes de l'activité cérébrale proprement dite (1).

elle-même mis à sa place n'était pas bieu placé : elle les déplaçait ainsi successivement, et était poussée à cette manie du déplacement par une force irrésistible à laquelle elle était toujours obligée de céder.

Son type général était une grande lenteur d'imagination, de pensée et de mouvements, etc. (Andral, Clinique médicale, t. V. p. 713 et suiv.).

On trouve encore quedeques faits de même ordre dans les collections scientifiques : le malade dont l'observation résumées ir apportée plus loin (2º article), au chapitre des lésions du cervelet (observation xviii), et qui présentait une compression antéro-postérieure d'un seul corps strié, était insensiblement devenu d'une pusillaminté telle qu'il était imponément battu par se femme.

Un autre, qui avait des tubercules multiples dans le cervelet, était pareillement devenu craintif; c'était surtout pendant la nuit qu'il était exposé à des accès de terreur invincible (voyez plus loiu, id., id., obs. v1).

(1) Il nous paralt donc acceptable que l'innervation érfedeleuse peut, dans une cetatie mesure, se fait sentir d'une manière plus on moins direct dans nos déterminations motrices et imprimer certaines altures particulières au caractère. A ce propos, il serait bon de tenir compte, dans la saine appréciation phrénoignique de l'activité érébrale, non-sealement des dimensions intrinséese du cerveau proprenent dit, mais encore des rapports des proportions du cerveau aver celles du cervelt. On comprend en êfet comment des appareits échelleux d'un volume douré pourront retentir d'une façon toute différente dans un cerveau de moyeu volume et dans un cerveau plus ample, et comment tel cervelte qui provoquerait des phénomènes Apperathériques seulement dans l'un, pourrait éterminer dans un autre à pien des réactions athériques mainteuses dans des limites physiologiques. Il est enorce permis de supposer que l'innervation érénèelleuse ser a d'autant plus apte à se révêter sous forme de manifestations explosives, telles que la colère et la fureur, que l'accion des célules du corps strie l'aura moins usée on moiss amortie, et qu'elle s'ir paraitra dans sa massa avec plus d'influentioité.

On comprend des lors toute l'importance de l'appréciation exacte de ces rapports jusqu'ici trop peu étudiés, putsque cette comparaison bien faite pourrait servir à mesurer et à spécifier certaines aptitudes de races au point de vue de l'énergie, du courage et de la force brutale.

(La suite à un prochain numéro.)

# QUELQUES MOTS SUR LES EFFETS DE LA DIGITALINE (A HAUTE DOSE),

#### Par le D' FAURE.

Les questions qui préoccupent vivement l'attention publique vieillissent vite, et il paraîtra déjà suranné de revenir sur la digitaline. On ne pourrait guère aujourd'hui rien dire sur cette substance qui fût absolument nouveau; toutefois quelques expériences que j'ai été appelé à faire avec l'une des personnes qui ont figuré dans un procès tout récent m'ont mis à même de constater diverses particularités sur lesquelles il n'est peut-être pas hors de propos d'appeler l'attention.

Ces remarques portent sur :

Les doses de la digitaline,

Le vomissement,

L'état du cœur,

Les effets de la digitaline portée non dans l'estomac, mais introduite sous la peau, dans une plaie.

 Des doses de la digitaline comparées chez l'homme et chez le chien.

Une chose qui étonne tout d'abord, c'est la facilité avec laquelle des chiens d'une taille très-ordinaire supportent, sans êtreaffectés le moins du monde, des dosses de digitaline qui nous paraitraient capables de faire périr plusieurs personnes. Ainsi, quand on a donné 5 ou 6 milligrammes de digitaline à un individu, on croit avoir été hardi. Chez le chien, 5 centigrammes de cette substance ne produisent aucun effet; c'est tout au plus si, à 10 centigr., de quelque façon qu'on les ait administrés, sous la peau ou par l'estonnec, on est sûr d'avoir un résultat.

Expenses  $P^c$ . — 28 mai. Chien louien. 5 centige, de digitaline sont portés sur la langue ; l'animal n'en ressont absolument rien.

EXPÉRIENCE II. — Chien doguin poil ras. 3 centige, do digitaline dans la gueule. Une déjection alvine verdètre ; aucun malaise , aucune medification dans l'état du cœur.

Expansace III. — Chien Ioulou. 10 centigr. de digitaline sur la langue; on le muséle pour empécher autant que possible la sortie des substances de l'estomac. Une écume abondante coule de sa gusele; quelques matières bilienses son rejetées, malgré la muselière. Du reste, rien de notable du côté du cœur, aucun malaise apparent; l'actival pla cesso ni de marcher ni de contri comme dans l'éta normal.

Expérience IV. — 15 centigr. sont déposés dans l'aine. L'animal se lèche, il ouvre sa plaie; une écume abondante lui sort entre les lèvres; quelques vomissements peu marqués et peu douloureux. Rien de notable dans le cœur ou dans l'état cénéral.

Des faits' de ce genre ne sont pas propres seulement à nous rassurer sur la susceptibilité du chien relativement aux effets de la digitaline: en nous montrant aussi qu'il faut une quantité considérable de digitaline pour produire quelque effet sur les chiens, is nous avertissent de ne pas considérer comme une preuve absolue de l'absence de digitaline, dans un mélange, l'absence de tout phénomène toxique chez le chien, auquel on aurait administré de ce mélange, pour en éprouver la nature. Si le chien auquel on aurait donné de ce mélange éprouvait des accidents, je conclurais à la présence d'une quantité très-forte de poison; mais, alors même qu'il n'en éprouvât rien, je penserais encore qu'il peut s'y trouver une quantité de poison supérieure à 7 ou 8 centierrammes.

On s'est occupé à diverses reprises de la difficulté d'empêcher les animaux de vomir quand on leur a fait prendre du poison dans une expérience; effectivement, quand il y a des vomissements, on peut croire qu'il y a une partie des matières toxiques rejetées, et il est impossible d'avoir une mesure exacte des résultats y on avait cru pouvoir obvier à cet inconvénient en leur liant l'essophage; mais il a été reconnu que cette méthode est pleine d'inconvénients, et qu'une telle opération suffit pour faire périr les animaux, indépendamment de toute action d'une substance toxique (expériences de M. Follin). On sait que cette question si grave, qui a fait jeter du doute sur quelques-unes des expériences d'Orffia, a été le sujet d'une discussion importante à l'Académie de médecine il y a plusieurs années. Quant à moi, chaque fois que je veux empécher l'expulsion au dehors des matières de l'estomac, j'y réussis rien qu'en tenant les màchoires rapprochées

au moyen d'un cordon. Le vomissement a lieu, mais il s'arrête à la gueule, et les matières retournent bientôt dans l'estomac, de sorte qu'on peut juger en entier de l'effet du poison. C'est ce que j'ai fait (exp. III). L'animal avait reçu dans l'estomac 40 centigr. de digitaline; il a eu des crises de vomissement convulsif trèsviolentes, mais il n'a absolument rien rejeté, et pourtant au bout de quelques heures il était complétement rétabli.

#### Du vomissement.

Aucun des auteurs qui ont traité de la digitaline n'a oublié de dire qu'elle donne lieu à des vomissements , à des vomissements excessivement violents et prolongés, incoercibles, etc. C'était beaucoup; mais l'idée qu'on peut s'en faire d'après cela n'est encore que bien imparfaite. Quand le vomissement, dans un cas particulier, par l'excès de ses caractères, en arrive à prendre quelque chose de spécial qui serait suffisant déjà pour mettre sur la voie de sa cause, il ne faut certes pas ec outenter de lui assigner les formes, même très-accentuées, du vomissement ordinaire: or on peut dire qu'il en est réellement ainsi pour le vomissement digitalique; rien qu'en voyant combien il sort des l'inites habituelles, sans être édifié le moins du monde sur ses causes, on se trouverait forcé de reconnaître que celles-ci doivent avoir quelque chose de profondément insolite.

If y a une foule de substances qui ont les propriétés vomitives très-énergiques, mais il n'en est aucune dont les effets se puissent comparer à ceux de la digitaline.

EXPÉRIENCE V. — 4 juin, 4 heures 35 minutes. Boule-dogue de taille moyenne. 45 centigr. de digitaline sont placés sous la peau du cou, en arrière.

- 5 heures 10 minutes. Malaise extrême, vomissements très-abondants.
  - 5 heures 20 minutes. Nouveaux vomissements.

Les vomissements se renouvellent de quart d'heure en quart d'heure, ils sont excessivement douloureux; ils continuent, bien qu'ils atient cessé de donner un résultat. A la fin, l'animal ne rejette plus que la valeur d'une cuillerée à bouche d'un liquide comme verdatre et taché de sang.

Mort dans la nuit du 4 au 5 juin.

Autopsie. Le corps est refroidi et rigide ; l'intérieur de l'estomac et

de l'intestin contiennent une substance épaisse, glaireuse, à laquelle se mélent des stries de sang. Le eœur a son volume normal; il est plein de caillots noirâtres et mous.

EXPERIENCE VI. — 31 mai, 4 heures. Chien épagneul. 40 centigr. de digitaline sont portés sur la langue.

4 heures et demie. Vomissements très-abondants et très-pénibles ; malaise extrème.

Le 4e juin, au matin, les vomissements ont cessé; l'animal est tout à fait rétabli.

EXPÉRIENCE VII. — Chien doguin de moyenne taille. A 4 heures 25 minutes, 10 centigr. de digitaline sont déposés sous la peau dans l'aine; l'animal se lèche, il ouvre sa plaie. A 5 heures 40 minutes, vomissements très-abondants, efforts très-violents.

Le lendemain . l'animal est entièrement rétabli

EXPÉRIEXE VIII. — 2 juin, 9 heures du matin. Chien loulou, 40 cenigrammes de digitaline sont placés sous la peau du eou en arrière. A 10 heures, vomissements très-abondants et très-pénibles; il rend des mares de matière bilieuse et sanguinolente; de temps à autre, il rend par l'auns une matière verte mélée de strise de sang.

A 5 heures, les vomissements et les déjections anales ont continué;

l'animal est épuisé, expirant, il est étendu sur le côté; de temps à
autre, il se contracte comme pour vomir encore.

A 6 heures, le cœur ne donne plus aueun signe de mouvement, l'animal meurt. l'ouvre rapidement le corps. Les poumons s'affaissent comme d'habitude; le cœur est mis à nu, il est immobile; mais, au bout de quelques instants, une contraction le parcourt de sa pointe à sa base et vient soulever manifestement l'auricule droite. Quelques minutes après, une nouvelle contraction apparaît, mais plus faible.

Dans les ventricules, le sang est entièrement liquidé.

Expérience IX. — 4 juin, 3 heures du soir. Chien épagneul. 40 centigrammes sous la peau du cou. A 3 heures et demie, vomissements bilieux très-shondants et très-fréquents; l'aminal paraît éprouver un malaise extrême, il court, se sauve, paraît en proie à une très-vive inquiétude, puis il s'affaisse et reste immobile. Après quelques instants, on le voit qui se met à trembler; tout son corps est agité d'une horripilation de plus en plus violente, il semble suffoquer; les côtes, le ventre, so contractent convulsivement; enfin la scène se termine par des efforts de vomissements d'une difficulté excessive et qui n'aboutissent en somme qu'au rejet d'une ou deux gorgées de matières glaireuses. A cette phase si pénible succède une phase de repos, et l'animal semble revenir tout à fait à lui-même; mais, au bout d'un quater d'houre, l'orage recommence avec les mêmes caractères l'orage recommence avec les mêmes caractères.

Il expire le 5, dans la matinée.

A l'autopsie, je trouve les intestins pleins d'une matière glaireuse, sanguinolente en plusieurs points.

Le cœur est plein de sang, coagulé en partie, sans trace de concrétion fibrineuse.

Dans le vomissement, ce qui d'ordinaire apparaît comme cause principale, c'est un besoin d'expulsion de la part de l'estomac; c'est là le point capital, les mouvements convulsifs ne sont en quelque sorte que consécutifs ; c'est du moins ce qui est manifeste avec l'émétique, l'ipéca, le sulfate de cuivre, la morphine, dans le choléra et dans l'asphyxie, où les phénomènes convulsifs ont parfois une violence si grande. Avec la digitaline il n'en est pas de même : l'effort de l'estomac, bien loin d'être le fait principal, n'est que la suite d'une série de contractions convulsives qui ont commencé dans les parties du corps les plus éloignées et qui n'apparaissent dans les régions supérieures qu'après avoir occupé les membres et le bas-ventre ; alors le thorax se resserre, ou, pour mieux dire, se creuse sur lui-même ; comme dans le mouvement d'expiration le plus forcé, les côtes s'aplatissent, elles se renversent en arrière comme pour se toucher d'un côté à l'autre du corps par le milieu de leur bord convexe.

Dans de telles conditions, les organes intérieurs, qui de leur côté ont dû subir l'influence générale selon le mode qui leur est propre, sont soumis à une pression extréme et ils rejettent leur contenu au dehors. Les matières vomies présentent en effet constamment un mélange de bile, de mucosités sanguinolentes écumeuses et de liquides provenant de l'estomac.

Ces vomissements ont lieu par intermittence, et ce qu'il y a de bien remarquable encore, c'est que durant ces intermittences, quelque violente qu'ait été la crise, l'animal ne paraît pas affecté dans le premier moment : il se remet très-vite et il paraît revenu à l'état normal jusqu'au moment où une autre crise va le bouleverser de nouveau.

Ainsi voici un animal qui a déjà vomi plusieurs fois; il est remis: pendant quelque temps, pendant vingt minutes peut-être, vous le verrez marcher comme si de rieu n'était. Cependant il s'arrête; il se cache dans un coin, derrière une planche; puis il tombe dans un abattement profond, comme s'il prévoyait ce qui

IV.

va se passer. Effectivement, bientôt les mouvements respiratoires s'étendent en ampleur et en profondeur; le ventre se creuse, il se serre dans tous les sens; puis apparaissent les soubresauts du vomissement: souvent ils ont une telle violence qu'il semblerait vraiment que l'animal va se retourner sur lui-même ; enfin il expulse quelques gouttes d'un liquide mousseux, verdâtre et taché de sang; la crise est arrivée à son terme; il paraît profondément soulagé, et tout rentre dans l'ordre pour quelques instants. Ce n'est qu'après des vomissements très-longuement répétés, presque dans les derniers moments qui précèdent la mort, que les animaux extrêmement affaiblis restent couchés, étendus sur le sol. Dans les premiers vomissements, les matières, souvent composées presque entièrement de matières écumeuses, sont trèsabondantes, mais bientôt elles sont presque nulles. J'ai vu. comme je viens de le dire, des animaux se livrer aux efforts les plus incroyables pour arriver à rejeter à peine le contenu d'une cuiller à café. Quand la mort ne vient pas terminer la scène. quelque violentes qu'aient été les convulsions de vomissement, le retour à l'état normal est très-prompt. J'ai vu des animaux qui. après avoir vomi ainsi pendant six heures consécutivement, cessaient tout à coup et reprenaient sur le champ leur état normal. sans qu'aucune période de malaise apparent vînt indiquer une période de transition entre le moment où ils étaient le plus malades et celui où ils étajent rétablis complétement.

Souvent enfin c'est vers l'intestin que se portent les effets de la digitaline; l'animal a les mêmes convulsions, mais en sens inverse, et après avoir rendu les matières stercorales, il rejette avec des efforts inouïs une substance glaireuse, verdâtre, le plus souvent tachée de sang. Chez plusieurs, j'ai trouvé dans l'intestin et l'estomac du sang mélé aux matières.

EXPERIENCE X. — 28 mai. 40 centigrammes de digitaline sont placés sous la langue: pas de vomissement; un peu d'écume seulement à la gueule, déjections alvines abondantes avec des contractions trèsviolentes.

Quand il est aussi généralement admis que la digitaline exerce une action puissamment dépressive sur les battements du cœur chez l'homme, comment dirais-je que cette action ne m'a pas paru démontrée d'une manière aussi évidente dans ces expériences?

Ceci n'est dit, bien entendu, que pour la digitaline administrée à haute doss. Personne ne songe moins que moi à confondre les effets thérapeutiques de cette substance avec ess effets toxiques ; le titre de ce travail indique qu'il 'agit ici exclusivement de ces derniers, et que, tout en constatant la violence des effets immédiats de la digitaline donnée comme poison, je ne conteste rien de ce que chacun a pu en obtenir en l'utilisant comme médicanent; ici enfin, comme dans bien d'autres cas, la différence des quantités fait cesser toute espèce de relation et de ressemblance entre les effets. A ce sujet, on peut citer un passage du traité de hérapeutique qui trouve parfaitement sa place ici : Ces expériences sont, de plus, confirmatives d'un fait depuis longtemps reçu, savoir que, pour exercer son action sédative sur la circulation, la digitale doit être administrée à faible dose.»

Ce qui suit d'abord l'ingestion de la digitaline chez les chiens, ce sont des vomissements : jamais, malgré un examen très-attentíf, nous n'avons pu saisir de changement notable dans l'état du cœur comme phénomène premier; maintenant, quand l'animal a été pendant un temps plus ou moins long en proie à ces vomissements convulsifs que j'ai essayéde décrire, si l'on remarque quelque modification dans les battements, est-il bien sûr que ce soit exclusivement à l'action directe de la digitaline sur le cœur qu'on doive les reporter.

Expérience XI. — 2 juin, à deux heures. Chien-loup, 40 centigrammes de digitaline sont placés dans le cou en arrière; trois heures et demie, vomissements bilieux excessivement abondants.

Le 3. Immobilité absolue, dilatation de la pupille; battements du cœur excessivement rares; de temps à autre à peine quelques mouvements. La plaje n'a plus aucune saveur de digitaline.

L'animal expire sous mes yeux, je l'ouvre de suite : le cœur est mou et plein de sang liquide; je l'incise, il se vide complétement et il n'y a pas de trace de conretion fibrincuse, il n'est pas le moins du monde contracté, il ne présente enfin rien de particulier.

Si l'on explore le cœur immédiatement après le vomissement, les battements se trouvent exagérés en vitesse et en énergie, comme cela a lieu après tous les efforts; si on l'explore un peu plus tard, quand le sujet est dans cet état de dépression momentanée qui suit toujours une crise de surexcitation, il se peut que ses battements soient moindres qu'à l'état normal. Dira-t-on donc que la digitaline a le pouvoir tantôt de précipiter et tantôt de ralentir les battements du cœur? Ches les chiens on ne peut guère saisir les changements survenus dans les battements du cœur, tant que ceux-ci nesontpas tombés bien au-dessous de leur moyeme: cet animal a une telle impressionnabilité, un tel sentiment de vigilance, disait Quevenne, qu'il suffit même, à l'état normal, de le regarder pour que ses battements du cœur s'élèvent à l'instant.

Je l'ai dit, au moment où le chien est le plus cruellement en proie aux convulsions du vomissement qu'occasionne la digitaline, on ne trouve pas dans le cœur un état d'abaissement sérieut-sement appréciable; maintenant, quand de tels désordres ont duré plusieurs heures, que l'animal est à l'approche d'une mort certaine, si le cœur a baissé, si ses battements ont diminué, qui s'en étonnera? Si au lieu de digitaline on ett poursuivi l'animal avec des doses répétées de sulfate de cuivre on d'émétique; il serait dans un état semblable: pour cela dira-t-on que l'émétique et le sulfate de zinc ont une action spéciale sur le cœur?

Pour moi, d'après ce que j'ai vu Ĝe ne parle bien entendu que de ces expériences sur des chiens) dans un cas d'empoisoment, je tiendrais bien peu compte de l'état du pouls. Si le sujet avait des vomissements violents, quand même le pouls garderait une élévation notable, je n'oserais pas affirmer, qu'il ne lui a pas té administré de la digitaline; si, en même temps qu'il aurait des vomissements violents, je voyais son pouls s'abaisser à mesure que son état s'aggraverait, je n'en conclurais pas forcément qu'il lui a été administré de digitaline, car le vomissement, de lui-même, et quelle qu'en soit la cause, quand il dure au delà de certaines limites, exerce sur la circulation une dépression manifest.

Plus heureux que moi, quelques expérimentateurs ont pu constater l'abaissement des battements du cour et même en suivre la diminution graduelle. Je le répète, je n'ai rien vu qui me parût devoir donner une certitude absolue à cet égard, et en outre, clex ces animaux, les mouvements d'activité générale conservaient une puissance qui me semble incompatible avec un tel état. J'ai été à même d'observer un homme qui subissait les effets d'une intoxication grave, mais non mortelle, par une préparation digitalique; combien son état différait de ces animaux que je voyais courir, marcher, en proie sans doute à un grand état de souffrance, mais cependant pleins d'activité et de force encore ! C'était un ieune homme traité depuis plusieurs jours par la digitale et la digitaline pour un rhumatisme articulaire subaigu. Il en prit un jour par erreur une dose exagérée; son pouls tomba à 35. Je le vois encore étendu sur son lit, immobile et incapable de mouvement ; il était d'une pâleur cadayérique, sa peau était humide de transpiration : il respirait à peine et à de rares intervalles : il était insensible aux excitants; il était enfin dans un état où les animaux de ces expériences n'arrivaient qu'au moment de l'agonie.

Tirerais-je quelque avantage de l'état du cour après la mort? l'ai fait les autopsies avec le plus grand soin, etje n'ai rien trouvé de notable; cet organe, dans la majorité des cas, avait son volume et sa résistance normales : constamment je l'ai vu plein de sang liquide ou coagulé, en totalité ou en partie, ce qui excluait cette idée d'une contraction de quelque durée après la mort. Enfin, dans un cas, j'y ai vu des concrétions fibrineuses considérables.

EXPERIENCE XII. — 10 centigrammes de digitaline sont placés sous la peau du cou en arrière, le 2 juin à 9 heures. Mort à 3 heures.

C'est le même animal qui avatt reçu 45 centigr. dans l'aine dans l'expérience (exp. IV). Après la mort on trouve une aveur amère trèsprononcée à la plaie de l'aine, tandis que cette saveur manque totalement à la plaie du cou. Cette différence tient sans doute à ce que la plaie de l'aine est tout à fait superficielle et porte sur l'épaisseur de la pasu seulement, tandis que celle du cou pénètre profondément entre les muscles non divisés par l'instrument, mais écartés, séparés avec le doist.

Autopie. Les poumons sont très-peu congestionnés; pas de taches hypostatiques; le sang n'a pas de saveur amère; des caillots sont égatement formés dans les veines et les artères. Je trouve des caillots fibringem très-prononcés, très-épais, dans les deux ventricules, mais ils sons surtout prononcés à d'outs.

On a dit qu'il y avait quelquefois des contractions passagères après la mort, j'ai été témoin d'un fait de ce genre (exp. VIII), mais pe me suis demandé si ce fait d'une contraction passagère du œur après la mort, si ce phénomène essentiellement actif se manifestant dans le cœur quand toute activité a disparu dans le reste de l'organisme, doit être considéré comme une preuve d'une action sédative spéciale exercée sur cet organe.

## IV. - Des effets de la digitaline déposée sous la peau.

l'ai dit que les caractères du vomissement seraient de nature à faire reconnaître les effets de la digitaline; j'ajouterai maintenant que ces recherches m'ont fait prévoir le cas où ce genre de renseignement serait peut-être le seul qui se présentât.

Un empoisonneur vulgaire donne de la digitaline en pilules, en potion, etc. Le sujet vomit, les matières sont recueillies, examinées, etc., et le crime est découvert. Mais qu'il en vienne un qui se sera donné la peine d'étudier sérieusement sa substance; il aura reconnu qu'elle a des effets beaucoup plus prompts et beaucoup plus sûrs quand on l'applique sur une plaie que quand on l'ingère dans l'estomac, il saura donc trouver le moyen de l'appliquer à l'extérieur du corps, soit sur la plaie d'un vésicatoire. soit dans toute autre plaie: le poison fera son effet, il y aura des vomissements extrêmement abondants et douloureux: l'empoisonneur, bien qu'il sache que la digitaline est absorbée et disparaît au sein des tissus, par surcroît de précaution et pour ne rien omettre des détails de son œuvre, lavera la plaie sous un prétexte quelconque quelques instants avant la mort, et dans le procès. sûr de son fait, il sera peut-être le premier à réclamer impérieusement l'expertise des matières vomies.

Plusieurs animaux, chez qui j'avais placé la digitaline dans des plaies, ont succombé à des doses inférieures à celles qui leur avaient été administrées impunément par l'estomac. D'abord je pratiquais la plaie dans l'aine; mais, bien qu'elle füt recousue soigneusement une fôis qu'elle avait reçu la digitaline, ils arrivaient bien vite à la rouvrir avec leur langue et leurs dents; alors ils léchaient [la digitaline : au bout de 30 à 35 minutes il surve-

DIGITALINE. 423

naît des vomissements, mais ceux-ci cessaient bientôl, et ces animaux revenaient rapidement à l'état normal. Je pratiquai enfin l'ouverture à la peau, derrière le cou, ils ne pouvaient y atteindre, la digitaline était tout entière absorbée dans les tissus; ussi les accidents acquéraient vite une terrible violence et la mort était immanquable. En définitive, les 5 animaux, sur 12 qui ont succombé, avaient reçu la digitaline dans une plaie et non dans l'estoma e; ches plusieurs d'entre eux, il n'en avait été employé que 10 centigr., et ils sont tous morts en six ou sept heures. Cela ne veut pas dire qu'il eût été impossible de tuer les autres en leur en donnant des doses plus fortes et rétiérées; je constate simplement, je le répète, la puissance plus grande du poison lorsqu'il est placé au milieu des tissus que quand il est porté dans l'estomac.

Dans plusieurs cas j'ai constaté que la digitaline avait été dasorbée en entier. Pour cela je passai légèrement la langue sur les parties où j'avais déposé le poison une heure ou deux avant; la moindre parcelle, à cause de son amertume extrême, y ett révélés a présence et je net nouvais plus aucune trace. Ces effets toxiques, obtenus par l'absorption sous-cutanée d'une dose plus faible que celle confiée à l'estomae, je les ai vus; mais lis avaient été signalés dès longtemps par M. Trousseau, qui attribue même l'action plus faible de la dose confiée à l'estomae à ce que la force assimilatrice de cet organe a pu être assez puissante pour digérer en partie la digitaline. s

Ce ne sont là, je le sais, que des phénomènes très-rulgaires d'intoxication par la méthode endermique. Mais il n'en est pas moins vrai que, si un cas de ce genres eprésentait, il donnerait lieu à plus d'un embarras. Il y a plusieurs substances qui, appliquées ainsi, pourraient occasionner la mort, mais chacune d'elles a son cortége de phénomènes spéciaux qui la fait reconnaître presque à coup sûr; or quel serait réellement celui de la digitaline?

#### DES TUMEURS ADÉNOÏDES DU FOIE.

Par le professeur GRIESINGER (1); traduction par le D' E. FRITZ.

L'existence de néoplasmes adénoïdes, développés sous forme de tumeurs circonscrites dans l'épaisseur d'un tissu glandulaire. a été constatée depuis longtemps dans le corps thyroïde, la glande mammaire, la prostate. Quelques observations analogues, relatives à des tumeurs composées de tissu hépatique de nouvelle formation, ont été publiées par Rokitansky en 1859 (Wiener Allgem. med. Zeitung, 1855, p. 98). L'illustre anatomo-pathologiste a rencontré à diverses reprises dans le foie de petites masses circonscrites, faciles à énucléer et composées de tissu hépatique. Il a de plus constaté deux fois que ces productions peuvent atteindre des dimensions considérables, et former des tumeurs volumineuses et parfaitement limitées. Dans le premier de ces cas, chez une femme d'age moyen, la production morbide avait jusqu'à 6 pouces de diamètre ; dans le second, chez un enfant âgé de 5 ans, elle avait à peu près le volume d'un œuf de poule : dans l'un et l'autre cas, il s'agit de pièces trouvées accidentellement sur le cadavre, et aucun renseignement relatif aux symptômes de l'affection n'a été recueilli.

l'ai observé récemment dans mon service clinique un sujet chez lequel cette lésion avait pris un développement bien autre ment considérable que dans les faits publiés par Rokitansky. Les tumeurs, de dimensions plus ou moins grandes, se comptaient par milliers. Une observation clinique, longtemps prolongée, nous a permis d'étudier pour la première fois la marche de la maladie jusqu'à la mort. La relation de ce fait m'a paru par conséquent propre à élargir le cadre de nos connaissances relatives aux maladies du foie.

Le malade, J. F....., était âgé de 27 ans lorsqu'il fut reçu pour la première fois à la Clinique interne, le 46 décembre 4862. Il fournissait les renseignements suivants : Quoique livré à un tra-

<sup>(1)</sup> Archiv der Heilkunde, 1864, 5° livraison,

vail fatigant, il jouissait habituellement d'une bonne santé. Il toussait habituellement en hiver depuis quelques années, et la toux était devenue plus fréquente pendant l'automne de l'année 4861.

Au printemps suivant (1862), il sentit que ses forces diminuaient. Au mois de juin, il fut atteint d'une maladie aiguë grave, avec point de côté à droite, expectoration sanglante, délire.

Après avoir passé trois semaines à l'hôpital, il se rétablit assez bien. Le médecin dans le service duquel le malade avait été placé nous apprit qu'il avait une pueumonie du côté droit, et que l'on avait constaté une augmentation assez notable du volume du foie, dont le malade s'était apercu lui-même.

J. F.... reprit ensuite ses occupations habituelles, et continua de travailler pendant les saisons d'été et d'automne, bien qu'il souffrit à de fréquentes reprises des accidents thoraciques qu'il avait déjà ressentis précédemment, puis de douleurs dans la région du foie et dans la poitrine. Il avait quelquefois de la diarrhée; il lui semblait que le foie augmentait de volume, et il sentait ses forces diminuer progressivement.

Le 44 décembre, il éprouva subitement un frisson, un point de côté à droite et de la dyspnée. Il garda le lit jusqu'au jour de son entrée; toutefois il put parcourir à pied la plus grande partie du traiet de plus d'une lieue qui le séparait de l'hôpital.

C'était un homme de forte constitution, à squelette massif. Il était un peu maigri , les lèvres étaient vivement colorées; au nez et aux joues, la face avait une couleur rouge-foncé, due à l'injection d'un grand nombre de petits vaisseaux veineux. Le malade se plaignait de toux et d'oppression; le thorax était fortement bombé des deux côtés; le diaphragme remontait jusqu'à la sixième côte; à la base du thorax, du côté droit, la percussion donnait un son mat dans la hauteur d'un travers de main; au même niveau, le bruit respiratoire était affaibli ; la matifé disparaissait du reste pendant les inspirations profondes; l'expectoration était catarrhale et peu abondante. L'examen du cœur ne révelait rien d'anormal.

A l'inspection et à la palpation de l'abdomen, on remarquait immédiatement une voussure de la région du foie. A droite de la ligne blanche, on voyait une proéminence ayant au delà du volume d'une noix, à surface irrégulière, se déplaçant de haut en bas au moment de l'inspiration.

Les parties avoisinantes du foie étaient indurées et mamelonnées.

La limite inférieure du foie atteignait le nombril et s'étendait, à droite jusqu'à l'épine illaque antérieure et supérieure, et à gauche jusque au-dessous du rebord des fausses côtes. A gauche de la ligne blanche, la surface du foie était libre et non irrégulière comme du côté droit.

Le malade séjourna à la Clinique depuis le mois de décembre 4862 jusque vers le milieu de février 4863. Dans les premiers temps il présentait les symptômes suivants : toux, expectoration catarrhale peu abondante; douleurs lancinantes dans le côté droit de la poitrine, selles liquides fréquentes; diminution de l'appétit; sentiment de faiblesse. Bientôt, cependant, le malade put se lever pendant la plus grande partie de la journée et il éprouvait une notable amélioration. La coloration rouge vermillon des joues et du nez persistait au même degré, La nutrition se faisait très-bien. La tuméfaction du foie augmentait d'une manière très-lentement progressive. La voussurc de l'hypochondre droit se prononçait davantage. Les nodosités et les mamelons qui garnissaient le lobe droit du foie, depuis la ligne médiane jusqu'au bord inférieur de l'organe, se dessinaient plus nettement. Arrondies, de plus en plus dures, peu sensibles à la pression, ces inégalités avaient un volume qui variait entre celui d'une noix et celui d'un œuf de poule.

Le 4 er mai, la matité hépatique commençait dans la ligne du mamelon, à la hauteur de la cinquième côte et descendait à deux travers de doigt au-dessous du niveau de l'ombilie. Dans la ligne axillaire, sa limite inférieure était située un peu moins bas. On sentait facilement à travers les parois abdominales le bord mousse et résistant du lobe droit qui s'abaissait très-manifestement pendant l'opération.

Le péritoine contenait une certaine quantité de liquide. Les parois abdominales étaient soulevées dans quelques points par les tumeurs du foie, leurs interstices étant occupés par le liquide de l'épanchement.

Pendant cette période, le malade ne présenta ni ictère, ni

œdème, ni albuminurie, ni douleurs vives dans le foie ou dans d'autres parties du corps; quoiqu'il eût fréquemment la diarrhée, ses forces ne baissaient pas sensiblement. De temps en temps cependant son teint paraissait plus pâle, et vers la fin de son séjour à l'hôpital l'épanchement ascitique avait augmenté.

Le traitement employé avait eu principalement pour but de combattre la diarrhée; on avait eu recours, à cet effet, aux lavements tièdes abondants, au tannin, à l'opium, au nitrate d'argent, et à une alimentation légère mais reconstituante.

Le diagnostic de l'affection avait été discuté dans plusieurs leçons cliniques. L'avais établi que la tuméfaction bosselée du foie n'était pas due à une dégénérescence cancéreuse. En effet, déjà un an auparavant on avait constaté une augmentation de volume du foie, qui avait déjà mis précédemment quelque temps à se développer. Pendant les six mois que le malade passa à la Clinique, cette tuméfaction du foie n'augmenta que très-lentement, aucun cedème ne survint, les lèvres conservèrent leur incarna naturel, les troubles légers de la nutrition pouvaient être mis en grande partie sur le compte de la diarrhée, et leur apparition pouvait, du reste, être mise d'accord avec toute espèce de dégénérescence du foie, aussi bien qu'avec une affection cancéreuse.

Au demeurant, il était évident que le foie était le siége d'un néoplasme et on ne pouvait guère penser qu'il s'agit d'autre chose que d'une tumeur hydatique. On pouvait se figurer que c'était une tumeur hydatique ordinaire, à poches multiples, juxtaposées dans quelques points; que les nodosités constatées à a surface du foie étaient formées par des segments de ces poches entouvées en grande partie de tissu hépatique fortement induré. Dans cette hypothèse, on s'expliquait cependant difficilement l'absence absolue de fluctuation dans toute l'étendue de la tumeur.

On pouvait penser encore qu'une tumeur hydatique multiloculaire siégeait, sous forme de nodosités irrégulières, dans l'épaisseur du foie; qu'elle était peut-être ramollie dans ses parties centrales, mais qu'elle était entourée à sa périphérie de tissu hépatique inégalement condensé, et parcouru en partie par des traînées cicatricielles. C'est à cette dernière hypothèse que je m'arrêtai, comme réunissant le plus de probabilités en sa fayeur.

Le malade, qui était très-satisfait de son état de santé, quitta l'hôpital le 10 juillet 1863. Il y retourna le 43 novembre. Il avait joui d'une santé tolérable pendant les premières 6 ou 7 semaines qui suivirent sa sortie. Il pouvait travailler pendant une partie de la journée; les douleurs étaient presque nulles, l'appétit se conservait; la diarrhée reparaissait cependant assez fréquemment.

Au mois d'octobre, la dyspnée se fit de nouveau sentr, la marche était rendue pénible par une sensation de pesanteur daus l'hypochondre droit, la fatigue succédait promptement au moindre exercice, et l'abdomen augmentait de volume. Dans les derniers jours qui précédèrent son retour à l'hôpital, le malade eut un vomissement et des évacuations alvines fréquentes, glaireuses, accompagnées de ténesme. Il n'avait pas remarqué d'œdème des extrémités inférieures, mais il s'était aperçu que sa face s'était bouffie, et qu'elle s'était colorée plus vivement encore que par le passé.

Le 4 novembre, il avait éprouvé un léger frison. Dans la nuit du 5 au 6, le frisson s'était reproduit avec beaucoup plus de violence. A partir de ce moment, l'affaiblissement avait fait des progrès rapides. Le malade éprouvait fréquemment une céphalaigie intense, quelques douleurs dans la poitrine, et il avait du garder dès lors le lit presque constamment.

Voici quel fut le résultat de l'examen que nous fimes le lendemain de son admission. La coloration rouge des joues et du noc, formée par un réseau serré de vaisseaux fortement dilatés, etaibien plus prononcée que précédemment. Les lèvres présentaient une teinte rouge-foncé, tirant un peu sur le bleu. L'amaigrissement avait fait de grands progrès, sans aller cependant jusqu'au marasme. Il n'y avait point d'œdème. Le malade se plaignaît principalement d'oppression et de douleurs modérées dans la région du foie.

L'abdomen, considéré dans son ensemble, était considérablement distendu; l'augmentation de volume était surtout prononcée à droite, et les côtes correspondantes étaient refoulées de bas en haut. Du rebord de ces côtes jusqu'à l'ombilie, s'étendait une proéminence qui s'abaissait et remontait très-manifestement pendant les mouvements respiratoires. La palpation et la percuision montraient que le foie s'adossait à la paroit lhoracique, à partir de la cinquième côte dans la ligne axillaire, et à partir de la sixième côte dans la ligne du mamelon, et qu'il s'étendait de là jusqu'aux épines illiaques antérieures et supérieures des deux côtés. Toute la surface de l'organe, jusqu'au bord inférieur du lobe droit, était garnie de nodosités mamelonnées fortement proéminentes, consistantes, présentant ét et là une dureté pierreuse. Le bord inférieur du lobe droit était irrégulier, mousse et induré. A gauche de la ligne médiane, le foie s'étendait verticament depuis l'épine iliaque jusqu'à la ligne axillaire; là, sa surface était plus unie, et garnie seulement d'un grand nombre d'inégalités peu volumineuses, et son bord inférieur était tranchant et beaucoup plus mon qu'à droite.

Lorsque le malade était couché sur le côté gauche, on sentait au-dessous du rebord de la dixième côte droite une proéminence sphérique du volume d'un œut de poule, très-molle et presque fluctuante. Immédiatement au-dessous de ce point on retrouvait des nodosités dures, plus petites, mais fortement proéminentes.

Dans toute l'étendue de la tumeur hépatique, la pression même énergique ne provoquait qu'une douleur modérée. L'organe suivait les mouvements respiratoires et s'abaissait dans la station verticale. On ne retrouvait pas la tumeur à droite, en arrière, entre la crête iliaque et le rebord costal, mais la percussion y donnait un son mat jusqu'au niveau de la cinquième vertèbre dorsale. Cette matifé disparaissait du reste en partie pendant l'inspiration. Le péritoine contenait un épanchement abondant, qui dans beaucoup de points éloignait la paroi abdominale des tumeurs du foie.

Il était évident, au total, que depuis la date de l'exeat la tuméfaction et la dégénérescence noueuse du foie avaient fait de grands progrès; que l'ascite avait également augmenté; que le foie présentait des points ramollis, fluctuants, et que la santé générale avait subi une atteinte beaucoup plus grave. En se reportant aux tuneurs comues du foie, on ne pouvait, cette fois encore, hésiter qu'entre une affection caucéreuse et une tumeur

hydatique. L'existence d'un carcinome était encore plus invraisemblable que précédemment, en raison de la longue durée de la maladie, du volume énorme et de l'étendue extraordinaire de la dégénération du foie, en l'absence de tous les phénomènes de la cachexie cancéreuse, et de toute production cancéreuse apparente. Les tumeurs hydatiques multiples, par contre, peuvent s'accroître très-lentement, et n'aboutir qu'après plusieurs années à la suppuration et au marasme. Le point fluctuant constaté sur le lobe droit pouvait être considéré comme une poche ramollie. Le diagnostic pouvait trouver un renseignement utile dans une ponction exploratrice, si on parvenait à obtenir l'issue de fragments d'échinocoques ou de crochets. On pénétra donc avec un trocart capillaire au centre de la proéminence fluctuante, mais la canule ne donna issue à aucun liquide. La petite curette de Middeldoroff, introduite à travers la canule à une profondeur de 2 pouces, ne ramena que quelques détritus minces, consistants, secs, avant une consistance un peu analogue à celle du papier. L'examen microscopique y montra une masse amorphe, colorée presque partout en rouge par de l'hématine dissoute, quelques cristaux d'hématine, et quelques cellules qui ressemblaient aux cellules du foie par leurs dimensions et par leurs formes

Ce résultat ne fournissait pas de données positives au diagnostic; mais il ne suffisait pas, d'un autre côté, pour faire rejeter l'hypothèse d'un kyste hydatique multiple.

Le lendemain de la ponction, le malade eut un frisson violent, auivi d'une chaleur ardente, de sueurs, et d'un grand a battement. Le jour suivant son facies était encore un peu défait. La conjonetive et la peau de la face présentaient pour la première fois une teinie iclérique, l'abdomen datit plus tendu ; à part cela l'examen objectif ne révéla aucun changement. La proéminence molle, fluctuante, du lobe droit du foie se présentait comme un segmen d'une sphère ayant à peu prés le volume du poing. La petite plaie produite par la ponction exploratrice se cicatrisa rapidement. L'étai genéral resta assex satisfiaisant pendant les jours suivants. Toutefois, l'ictère, l'ascite, la diarrhée persistaient. L'urine ne contenait pas d'albumine, mais beaucoup de pigment biliaire et d'indige et des traces non douteusse des acides et de bile.

Pendant la seconde moitié du mois de novembre, l'amaigrissement fit des progrès évidents, de même que l'ascite, le météorisme et les nodosités irrégulièrement mamelonnées du foie. L'ictère ne disparaissait pas. Les selles avaient une couleur brune foncée. Le malade éprouva quelque soulagement par l'emploi des purgatifs doux et des lavements avec de l'essence de térébenthine.

Dans les premières semaines du mois de décembre, les accidents s'aggravèrent lentement, mais de jour en jour. Les parois abdominales se distendirent énormément et furent envahies, de même que les extrémités inférieures, par une infiltration cedémateuse. La peau présentait toujours une teinte légèrement ictérique. Les selles avaient une coloration foncée. La tuméfaction du foie persistait au même degré. La partie ramollie du lobe droit paraissait s'étendre dayantage: au-dessous d'elle, se trouvaient des nodosités volumineuses, dures, et on en trouvait également un grand nombre sur toute la surface du foie située à droite de la ligne médiane : le bord inférieur du lobe droit ne s'était pas modifié, celui du lobe gauche était tranchant, très-dur, et la surface de ce lobe était un peu inégale, sans présenter de nodosités. Les tumeurs du foie n'étaient pas douloureuses à la pression. Elles soulevaient la paroi abdominale très-inégalement, et le liquide ascitique s'interposait dans beaucoup de points entre ces parois et le foie.

La distension de l'abdomen avait atteint ses limites extrêmes, la respiration devenait de plus en plus difficile. On procéda donc, le 7 décembre, à la paracenthèse, qui fut faite au niveau de la ligne blanche, au-dessous de l'ombilic, et donna issue à 40 litres de sérosité junûtre, riche en albumine.

Pendant la semaine suivante, la plaie de la ponetion continua de donner écoulement à de la sérosité, tantôt en petite quantité, tantôt en assez grande abondance; mais le malade n'en éprouvait point de soulagement, et ses forces s'en allaient de jour en jour. La tuméfaction du foie faisait desprogrès plus rapides. A droite de la ligne médiane, le viscère descendait jusqu'à la région inguinale, où il était recouvert par les intestins dans l'étendue d'un travers de main; il se montrait partout parsemé de tumeurs dures et irrégulières. L'inspiration s'accompagnait encore d'un léger abaissement du foie. Le bord tranchant du lobe gauche arrivait auprès de la région inguinale et remontait de la verticalement jusqu'à l'hypochondre gauche, qu'il ateignait à peu près au niveau du bord antérieur de l'aisselle. Parmi les tumeurs du lobe droit, quelques-unes paraissaient moins dures, plus élastiques que précédemment.

La marche de l'affection semblait confirmer le diagnostic d'une tumeur hydatique multiloculaire; elle ressemblait exactement à ce que j'avais observé dans un cas où cette lésion avait pris des dimensions insolites (voy. Archiv. der Heilkunde, 1860, p. 547), et portait à penser que la suppuration des poches faisait de rapides progrès. La coloration de la face et du nez restait la même, les lèvres ne se décoloraient pas. Le malade n'avait pas de fièvre (le pouls 80-90), l'ictère persistait, les selles étaient teintes par la matière colorante de la bile. Pendant quelque temps, des anses intestinales s'insinuèrent entre le bord gauche et supérieur de la tumeur et la paroi abdominale, de telle sorte que la percussion donnait un son tympanique, depuis l'appendice xyphoide jusqu'à l'hypochondre gauche. Cette particularité disparut au bout de quelcues ious.

Dans la troisième semaine de décembre, les souffrances du malade s'aggravèrent de plus en plus, et tout faisait pressentir une fin prochaine. Le malàde était très-prostré, il avait des nausées fréquentes, le pouls était faible, lent; la langue sèche, l'épanchement ascitique augmentait, l'ictère persistait. La couleur rouge vermillon de la face ne changeait pas. La saillie de l'hypochondre droit, la distension de tout l'abdomen s'exagéraient de plus en plus, l'amaigrissement faisait des progrès rapides; l'urine, de plus en plus rare, contenait de la leucine et de la tyrosine. A partir du 18, le malade tomba dans le coma, et la mort survint le 22. Voici eq qu'ît ût constaté à l'autopsie:

Le cadavre, de haute taille, à squelette massif, présente une teinte ictérique intense de la peau et des conjonctives. Les extrémités inférieures sont cedématiées, surfout aux jambes. Les muscles sont pâles, amincis, la rigidité cadavérique très-prononcée.

Rien d'anormal dans la cavité crânienne.

Le sang contenu dans les divers vaisseaux est liquide, dif-

fluent. Le péricarde contient environ une cuillerée de sérosité ictérique. Le cœur est volumineux; il présente àsa surface une tache laiteuse étendue. Le cœur droit contient des caillots fibrineux de consistance gélatineuse. Le bord libre de la mitrale et les cordes tendineuses qui s'y fixent sont épaissis; les muscles papillaires présentent à leur sommet une légère dégénérescence fibreuse. Les valvules aortiques portent quelques plaques athéromateuses. Le lobe inférieur du poumon gauche est le siége d'une hépatisation récente, mollasse; le reste de l'organe est imbilé d'une grande quantité de sérosité. Le poumon droit est soudé inférieurement à la partie postérieure du diaphragme; il est également infiltré de sérosité.

Le péritoine contient plusieurs litres d'un liquide assez limpide, coloré en Drur foncé. Le foie paraît être situé un peu plus laut que pendant la vie; sa limite inférieure ne descend pas beaucoup au-dessous du nombril. Le sommet du lobe droit répond au quatrième espace intercostal, dont il est séparé par un intervalle de 3 centimètres. Le sommet du lobe gauche est situé à la même hauteur, à 5 centimètres de la paroi thoracique.

Le foie remplit complétement la moitié supérieure de l'abdomen, tant à gauche qu'à droite. Le lobe droit mesure, suivant la ligne parasternale, 29 centimètres de hauteur; à gauche, le diamètre correspondant est de 25 centimètres. Le diamètre transversal le plus considérable est de 50 centimètres. L'épaisseur maxima du lobe droit est de 14 centimètres. Ce lobe est fixé en partie au diaphragme par des adhérences très-solides. La limite qui sépare ce lobe du lobe gauche est située exactement au niveau de la ligne médiane. L'estomac est recouvert complétement par le lobe gauche; son grand cul-de-sac est fortement refoulé en arrière et en haut, sa portion pylorique notablement allongée. Le pylore est situé exactement au niveau de la ligne médiane. Le grand épiploon, enroulé en forme de cordon, longe le bord inférieur du foie. La vésicule du fiel déborde de 6 centimètres le bord libre du foie; elle adhère intimement à l'épiploon, et contient un quart de chopine de bile ténue, colorée en vert. Le foie, dans sa totalité, pèse 14 livres ( poids snisse).

Au niveau du lobe droit, toute la surface du foie semble 1V.

formée par une succession de bosselures sphéroides, très-rénitentes, dont le volume, très-variable, égale ici celui d'une pomme, là celle d'un ceuf de poule, d'une noix, d'une noisette. La plus volumineuse est située au milieu du lobe droit et correspondant à la proéminence fluctuante constatée pendant la vie; elle contient un liquide épais, brun rougeâtre, traversé par des traînées jaunes. La paroi de la cavité qui renferme ce liquide n'a qu'une ligne d'épaisseur du côté de la périphérie de l'organe. Du côté opposé, cette cavité est anfractueuse, garnie d'une série d'arrière-cavités dont l'une pérètre à une profondeur de 2 pouces et demi dans le parenchyme slandulaire.

Les autres nodosités sont toutes solides et ne conticment pas de liquide à leur intérieur; elles sont élastiques et présentent une mollesse qui rappelle celle du duvet. Dans beaucoup de points, la surface du foie présente un réseau veineux abondant qui inscrit les diverses bosselures dans les mailles de son réseau.

Le lobe gauche est garni exclusivement de saillies plus petites, ayant depuis le volume d'une tête d'épingle jusqu'à celui d'un haricot, et présente un aspect analogue à celui d'un fois granuleux ordinaire. Ces saillies ont une couleur brun-jaunâtre, tandis que celles du lobe droit ont une teinte jaunâtre ou verdâtre plus claire.

La surface d'une section pratiquée transversalement dans toute la largeur de l'organe présente un aspect singulier et tout à fait insolite. Des nodosités circonscrites de toutes les dimensions, diversement colorées, étroitement serrées les unes contreles autres, s'y dessinent par milliers. Ce n'est que dans les parties inférieures de l'organe qu'on retrouve encore un reste de parenchyme hépatique très-anémié, dans le sein duquel on rencontre d'ailleurs un grand nombre de granulations. Les masses noueuses plus ou moins volumineuses qui occupent le reste de l'organe sont séparées les unes des autres par de fortes traînées de tissu connectif. Les diverses nodosités sont formées par une masse homogène, d'une consistance molle et fluctuante particulière, venant faire une saillie élastique au-dessus du niveau de la surface de section, offrant cà et là une disposition radiée à partir du centre, et dans quelques points des vaisseaux sanguins disposés de la même manière.

La plupart de ces nodosités ont une teinte jaune verdâtre, jaune clair ou jaune brunâtre foncé; d'autres, plus petites, ont une couleur verte; d'autres encore, en petit nombre, offrent une coloration analogue à celle du chocolat. Dans quelques points, il suffit d'un râclage léger pour les énucléer complétement. A leur place, on trouve alors une enveloppe formée par du tissu connectif dont la surface interne présente l'aspect luisant d'une śreuse. Toutes ces tumeurs appartiennent évidemment à la même lésion à divers degrés de développement; celle dont il a été parlé tout à l'heure est la seule qui ait été atteinte de ramollissement aboutissant à la liguéfaction.

Les conduits biliaires paraissent très-étroits, mais ils ne sont pas autrement altérés.

Le tronc de la veine porte est à peu près triplé de volume; son diamètre égale celui de la veine cave; l'artère hépatique est également dilatée.

On ne trouve pas un seul ganglion lymphatique dégénéré au hile du foie, pas plus que dans le reste de l'abdomen.

La rate est très-petite, normale d'ailleurs, de même que l'estomac et le reste du tube digestif. Le duodénum renferme des masses bilieuses colorées en vert foncé.

Le rein droit ne présente rien d'anormal, sauf un élargissement de son hile. Le tissu du rein gauche est très-dense et résistant, et sur une surface de section les glomérules se dessinent sous forme d'un pointillé très-fin. Le tissu du rein présente les réactions de la désénérescence amvloïde.

Les autres organes ne présentent rien d'anormal.

La nature de l'altération du foie était au premier abord une énigme pour toutes les personnes qui assistaient à l'autopsie et qui n'avaient jamais rien observé de semblable. Toutefois, en comparant cette lésion avec celle que Rokitansky a décrite dans le travail cité plus haut, je ne tardai pas à m'assurer qu'il s'agissait de faits de même nature. Dans le cas que Rokitansky décrit e comme unique en son genre, » il s'agit d'une tumeur arrondie, faisant une saillie considérable à la face convexe du lobe droit du foie, entourée de toutes parts par une couche épaisse et dense de tissu connectif qui l'isolait de la substance propre du foie; celle-ci avait une couleur brun-clair. La tumeur

avait une consistance pâteuse, un aspect homogène presque partout; elle avait une couleur brûn-verdâtre à son centre, plus claire à sa périphérie, où elle ressemblait là à du tissu hépatique normal. La partie centrale présentait, vers le tronc d'une veine sus-hépatique, une apparence fibreuse radiée, ayant ce vaisseau pour centre. Il était remarquable que cette tumeur, malgré son volume considérable, ne renfermât qu'un très-petit nombre de vaisseaux de quelque importance.

Dans le second fait de Rokitansky, la tumeur avait le volume d'un œuf de poule; elle était arrondie, d'apparence glanduleuse, de couleur fauve, gris-brunâtre, très-différente de la couleur brun – foncé du parenclyme hépatique; elle faisait surtout saillie du côté convexe du foie; il était facile de l'émcléer, attendu qu'elle était entourée d'une enveloppe fibreuse formée par du tissu connectif, etc.

L'examen microscopique fait par M. le D' Rindfleisch (voy. plus loin), bien que différant, à quelques égards, par ses résultats de la description histologique donnée par Rokitansky, est venu montrer qu'il s'agissait réellement de foyers circonscrits de substance hépatique de nouvelle formation , dans lesquelles les cellules étaient seulement disposées d'une manière particulière. Ces productions me paraissent donc tout à fait différentes de celles que Wagner a décrites, d'après une seule tumeur, du volume d'un pois, sous le nom de tumeurs glandulaires du foie. (Arch. der Heilk., 1862, p. 173), Je n'ai d'ailleurs trouvé dans aucun auteur, sauf Rokitansky, la description d'une lésion analogue à celle dont il s'agit. Le nom de tumeur adénoïde sous lequel je propose de la désigner me paraît tout à fait approprié et conforme à la nomenclature généralement acceptée pour d'autres organes, et, d'ailleurs elle ne préjuge rien relativement à la nature intime du néoplasme.

Dans les descriptions du professeur de Vienne, il ne s'agissait que de pièces anatomo-pathologiques fort rares. Notre observation, qui montre la lésion avec un développement excessif, lui fait prendre rang dans l'histoire clinique des maladies du foie. Elle se présente, chez notre malade, sous forme d'un travail hyperplasique particulier, poursuivant son évolution pendant plusieurs années, après avoir pris naissance dans des millièrs de

foyers distincts et amenant finalement la mort, soit directement soit par les conséquences qu'il entraîne. Sans vouloir répérie les détails exposés tout au long ci-dessus, j'essayerai, en me basant sur les faits actuellement connus, de résumer en quelques propositions l'état de nos connaissances relatives à cette maladie.

Sous l'influence de causes inconnues jusqu'à ce jour, il peut se produire dans le foie des tumeurs circonscrites, enkystées, formées par du tissu hépatique, disposé d'une manière particulière et différente du tvue normal.

Cette maladie, fort rare, est commune à l'enfance et à l'âge adulte.

Elle paraît se produire le plus souvent sous forme d'une tumeur unique tout à fait isolée.

Mais les mêmes tumeurs peuvent aussi se développer par centaines et par milliers dans toute l'étendue du foie et refouler, atrophier le parenchyme normal, tout en augmentant considérablement le volume de l'organe tout entier.

Les éléments de ces tumeurs paraissent subir fréquemment des métamorphoses régressives, et notamment la transformation graisseuse; certains foyers peuvent même tomber complétement en détrints et se liquéfier ainsi entièrement.

Les tumeurs les plus volumineuses peuvent former à la surface de l'organe des proéminences, des nodosités fortement saillantes. Le foie est alors à la fois augmenté de volume et irrégulièrement bosselé.

Pendant un temps assez long cette maladie ne porte aucune atteinte à la santé générale, et les souffrances locales auxquelles elle donne lieu peuvent, même lorsqu'elle a acquis un grand développement, être fort modérées. C'est seulement quand les dimensions du foie devienment tout à fait énormes, que les lésions secondaires, telles que l'hydropisie, se manifestent avec une intensité croissante et finisent par amener le marasme, auquel contribuent peut-être le ramollissement partiel des tumeurs et la disparition du parenchyme hépatique normal.

Le tissu hépatique de nouvelle formation paraît, du reste, être apte à secréter de la bile, même en grande quantité.

La maladie ne paraît pas donner lieu à des affections concomi-

tantes d'autres glandes, telles que les ganglions lymphatiques, la rate, etc.

L'affection du foie peut amener la mort par elle-même et sans complications, après avoir persisté pendant une longue période.

Elle se distingue du cancer du foie par sa marche beaucoup plus lente et par l'époque tardive à laquelle elle commence à réagir sur l'état général. Il paraît par contre impossible de la différencier des kystes hydatiques, surtout des kystes multiloculaires, sauf dans le cas où une ponction aurait permis de constater directement la présence des échinocoques.

Les tumeurs formées par le néoplasme peuvent, malgré leur consistance molle, paraître extrêmement dures quand on les explore sur le vivant.

Appendice. L'examen microscopique des tumeurs du foie, décrites ci-dessus, a été fait par M. le D' Rindlleisch, qui en a exposé avec beaucoup de détail les résultats dans ûne note faisant suite au travail de M. Griesinger. Nous les résumons ici sommairement.

La substance obtenue en ráclant une surface de section du fole contenait des cellules de dimensions variables, les unes arrondies, d'autres irrégulièrement polygonales, d'autres encore cylindriques. La plupart de ces cellules contenaient un grand nombre de gouttes graisseuses. Dans le but d'en examiner avec précision la disposition, on fit dureir dans l'alcool divers fragments du foie pris dans les parties les moins dégénérées, et notamment dans le lobe de Spigel. Sur les pièces ainsi préparées, on put constater ce qui suit :

Le développement des tumeurs débute par l'apparition d'un petit noyau qu'iln'est pap sossible de distinguer à l'eil nu. En augmentant de volume, cette granulation revêt de plus en plus une forme sphéroïdale. Les tumeurs du volume d'un pois offrent toutes cette forme, et leur couleur est analogue à celle d'un pois. Les tumeurs plus volumineuses sont plus variables dans leur forme, mais il en est un certain nombre qui conservent la forme spliérique. D'autres sont mamelonnées et paraissent composées de plusieurs tumeurs juxtaposées.

La structure de ces tumeurs a été surtout étudiée sur une série de loupes verticales colorées par une solution de carmin; elles offrent toutes, par la disposition de leurs éléments histologiques, le type d'une glande tubuleuse; elles paraissent formées presque entièrement par des culs-de-sac glanduleux remplis d'éléments épithéliaux, contournés et s'enchevêtrant de diverses manières. Il en résulte un aspect très-analogue à celui que présente une coupe de la substance corticale des reins.

Ces cylindres glanduleux ne paraissent toutefois pas limités par une membrane propre, et il en est un certain nombre dont la cavité centrale est effacée; mais, dans la plupart, l'existence de cette cavité est accusée par la présence d'un petit bouchon de mucosités jaunâtres. Dans diverses granulations, enfin, tous les culs-de-sac ont une cavité centrale qui égale ou dépasse la moitié de leur diamètre total; dans ces culs-de-sac, il est évident que l'épithélium est formé par des éléments cylindriques, disposés en rayonnant autour du canal central; chaque cul-de-sac présente alors exactement l'aspect d'une glande de Liberkûhn. Dans la plupart des culs-de-sac, toutefois. l'épithélium ne présente ce caractère que très-incomplétement, et on y voit dominer des cellules arrondies analogues à celles que l'on trouve dans les canalicules de la glande mammaire.

Dans les tumeurs de quelque volume, les éléments épithéliaux sont envahis en grande partie par la dégénérescence graisseuse; c'est cette métamorphose qui a amené la liquéfaction de la tumeur ramollie signalée plus haut.

Les tumeurs du foie sont, par conséquent, formées par le développement, sous forme de foyers circonscrits, d'un tissu glandulaire.

La présence d'un épithélium cylindrique dans un certain nombre de culs de-sac porta M. Rindfleisch à rechercher si le tissu de nouvelle formation ne provenait pas, sous forme de bourgeonnements, des canaux biliaires, qui, seuls de tous les éléments du foie, contiennent un épithélium de ce geure. Des coupes multipliées lui ont démontré qu'il n'en est pas ainsi; les granulations les plus petites apparaissent en effet dans l'intérieur des activit du foie, et, par suite, à une certaine distance des conduits biliaires. Elles ont leur point de départ au milleu des cellules propres du foie, et proviennent d'une hyperplasie de ces éléments. On sait que ces déments forment dans le foie, à l'état normal, des trabécules pleines, constituant par leurs anastonoses un réseau dont les mailles sont remplies par un réseau analogue de capillaires sanguins. Dans les tumeurs dont il s'agit, les cellules sont, comme on vient de le voir, disposées suivant un type tout à fait différent; elles forment encore des trabécules s'anastomosant entre elles et formant ainsi une sorte de réseau, mais ces trabécules ne sont pas pleines; elles ont une lumière centrale; pour comprendre la formation de cette cavité centrale, il faut admettre que les cellules des trabécules normales, en se multipliant, se disposent cylindriquement autour d'un ax ficiti. C'est une véritable métatypie. On peut par conséquent caractériser la lésion en ces termes: hyperplasie partielle, avec métatypie du parenchyme propre du faie.

À cette modification dans la disposition des trabécules correspond une distribution nouvelle des capillaires sanguins; au lieu de former un réseau entrelacé avec celui des trabécules, ces capillaires forment autour des culs-de-sac glandulaires des réseaux qui sont tout à fait analogues à ceux que l'on voit dans les glandes acineuses ou tubuleuses. Le développement de ces vaisseaux ne suit d'ailleurs que très-incomplétement celui du tissu propre de la tumeur. Il n'a pas été donné à M. Rindléinsek d'injecter un réseau vasculaire bien développé dans les tumeurs d'un volume considérable; et dans tous ceux qui dépassent le volume d'un noyau de cerise, la dégénérescence graisseuse indique évidemment l'insuffisance de la nutrition

D'après les observations de M. Rindfleisch, il est à peu près certain que les cellules plasmatiques du tissu connectif ne jouent aucun rôle ni dans le développement primitif des granulations, ni dans leur, accroissement ultérieur. Celui-ci parait se faire par un véritable bourgeonnement des parties périphériques de la granulation, et non point par une dégénérescence active du tissu normal ambiant, qui est simplement refoulé. Il arrivedu resteasses réquemment qu'à côté d'une granulation on en voit apparaître une autre et il est probable que plus d'une fois deux granulations voisines, primitivement indépendantes l'une de l'autre, finissent par se confondre.

Quant au kyste fibreux qui enveloppe les tumeurs de toutes

parts, il procède de l'irritation inflammatoire qu'elles provoquent à leur périphérie. Ces kystes n'adhérent intimement au tissu propre de la tumeur que là où ils sont traversés par des vaisseaux sanguins, tandis que partout ailleurs le développement excentrique incessant du néoplasme imprime à cette enveloppe la plupart des caractères d'une membrane séreuse.

## DE LA PARALYSIE ATROPHIQUE GRAISSEUSE DE L'ENFANCE,

Par le D' DUCHENNE (de Boulogne) fils,

(3\* article et fin.)

### TRAUTEMENT.

Le traitement de la paralysie atrophique graisseuse offre des indications très-différentes à remplir, selon que l'on est appelé à la traiter pendant que la période fébrile persiste encore, ou dans les premiers mois de son apparition, ou quand elle dure depuis plusieurs années et qu'elle a déjà produit une altération profonde des muscles et des déformations du squielette.

Au début de la maladie, pendant la fièvre qui précède la paralvsie, il est fort difficile au médecin de prévoir jusqu'à quel point le petit malade en est menacé. Il n'y a en ce cas d'autre médication à faire que de combattre par les moyens appropriés les symptômes qui accompagnent ordinairement la fièvre initiale, tels que la diarrhée, les convulsions, les vomissements, une éruption légère, etc. Quand la paralysie s'est manifestée, les indications thérapeutiques deviennent plus précises, et c'est surtout le long du rachis qu'il faut agir avec une énergie en ranport avec l'âge et le tempérament du petit malade. La diarrhée et la fièvre ne cessent pas toujours aussitôt l'apparition de la paralysie; un symptôme qui passe assez souvent inaperçu à cause de l'âge du malade, c'est la douleur siégeant au niveau de la colonne vertébrale, ou plus souvent dans les membres paralysés. douleur qui se manifeste surtout pendant qu'on leur imprime des mouvements. J'ai vu, dans plusieurs cas, la douleur se continuer cinq et six mois après la cessation de la fièvre : elle est alors

l'indice certain d'un travail morbide qui persiste dans des points de la moelle correspondant aux muscles paralysés et douloureux, et pendant toute sa durée il faut insister sur une médication dirizée contre la lésion soinale.

S'il y a de la diarrhée et de l'embarras gastrique au début, le calomel à dose réfractée, les purgatifs doux, seront indiqués. Contre la lésion de la moeille, on aura recours aux émissions sanguines locales au moyen de sangsues ou de ventouses seariées, aux ventouses sèches, aux cautérisations ponctuées, à des révulsifs cutanés, comme des frictions avec l'huile de croton, le liniment ammoniacal camphré, etc. Ces médicaments topiques seront appliqués dans le voisinage des points de la moeille qui président à l'innervation des parties paralysées. Aussi longtemps qu'il existera des douleurs au rachis et dans les muscles paralysés, il sera indiqué d'y recourir.

Quand la période fébrile est passée, on peut s'adresser aux excitants directs du système nerveux, à la strychnine par exemple, en continuant une médication topique stimulante le long de la colonne vertébrale avec du baume Nerval, du gros vin, de l'eau de mélisse, etc. On a conseillé aussi les bains salés et sulfureux, et West se loue beaucoup des douches de vapeur locales. Il conviendra en même temps d'employer ces mêmes topiouse excitants sur les membres paralysés.

Cette médication est-elle la seule à essayer au début de la paralysie, et faut-il remettre à un temps plus éloigné le traitement local des muscles malades par l'excitation électrique? Aussi longtemps qu'il existe des signes d'un état morbide aigu de la moelle, le médocin doit s'appliquer principalement à le combattre; mais, dès que cet état a cessé, ce qui arrive ordinairement après deux et trois jours, et plus rarement à la fin du premier septénaire, il faut se hâter de commencer le traitemen local des muscles, tout en continuant pendant le premier mois les moyens thérapeutiques dirigés contre la lésion de la moelle. En effet, un certain nombre de muscles sont si promptement altérés dans leurs propriétés qu'au bout de quatre jours ou de huit au plus tard, ils ont perdu l'aptitude de réagir par la faradisation 'pratiquée directement sur leur surface, ou indirectement par l'excitation à son point d'émergence du nerf qui les

anime; il importe donc d'employer au plus tôt les moyens propres à combattre une si rapide altération.

Nous avons démontré plus haut que les symptômes et la marche de l'affection que nous décrivons se rapprochent de la paralvsie traumatique de la moelle ou des nerfs spinaux. Dans les deux cas, on voit au début un grand nombre de muscles lésés dans leur motilité, mais parmi eux les uns retrouvent assez vite leur mouvement sans que leur nutrition ait grandement souffert, les autres ne guérissent que beaucoup plus tard et restent amaigris consécutivement, un certain nombre enfin ne recouvrent jamais leurs fonctions et deviennent graisseux, L'exploration électrique, pratiquée dès le deuxième septénaire, fait distinguer les muscles dont les propriétés doivent revenir rapidement de ceux qui sont condamnés à une longue paralysie et à une altération profonde de texture, L'excitation électrique pratiquée au début de la paralysie, hâtera le retour des mouvements quand les muscles ne sont que légèrement lésés, et il n'est pas indifférent de rétablir plus vite les fonctions musculaires à une époque de la vie où la nutrition est si active et où un arrêt rapide de développement dans un membre pourrait résulter de sa trop longue immobilité. Pratiquée de cette facon, la faradisation a aussi l'avantage de combattre les contractures et les déformations des membres qu'on rencontre dans les paralysies atrophiques de l'enfance abandonnées à elles-mêmes après un ou deux ans et quelquefois même après six mois. Ces déformations peuvent en effet être le résultat de l'impuissance de muscles dont l'excitabilité électrique est conservée, et qui auraient retrouvé en peu de temps leurs propriétés, si on avait employé les movens propres à les rétablir.

La faradisation localisée agit non-seulement sur la nutrition et la moilité musculaire, elle a aussi une influence évidente sur la circulation du membre paralysé, et même, ce qui semble plus extraordinaire, sur le développement du squeletté de ce membre. Après quelques séances d'électrisation, on constate que le membre paralysé, qui était plus froid que le membre sain, quelquefois de 4 à 5 degrés, qui était plus sensible à la température ex-érieure, et ne se réchauflait qu'à force de frictions, reprend une chaleur plus égale; les vaisseaux sous-cutanés, qui étaient

greles, deviennent plus volumineux; un certain nombre d'entre eux, qui avaient disparu, se montrent de nouveau; enfin il y a une action incontestable sur la circulation et la calorification. Quant à la nutrition des os, je n'ai jamais rencontré chez les enfants où le traitement par la faradisation avait été commencé de bonne heure et suivi avec exactitude et persévérance, ces différences de 4 à 5 centimètres entre le membre sain et le membre paralysé qui condamment le malade à une énorme claudication et déforment rapidement la taille.

Appliquée dans les premiers mois de la paralysie, la faradisation offre beaucoup plus de chances de succès que deux ou trois ans plus tard. En effet, à ce moment de la maladie, l'abolition complète de la contractilité dans un muscle n'a pas une signification encore bien fatale pour son avenir; elle indique que la nutrition musculaire y est profondément altérée et qu'il est menacé dans son organisation, mais le muscle n'est pas encore transformé, et il n'est pas au-dessus des ressources de l'art d'y ramener le mouvement. Des enfants faradisés à partir de deux ou trois mois après le début de leur paralysie et dont les muscles avaient perdu la plus notable partie de leur excitabilité, ont cependant guéri, mais après un traitement long et repris pendant plusieurs années.

On croit en général que le jeune âge des enfants paralysés s'oppose à l'emploi de la faradisation; on objecte la douleur que provoquerait une pareille médication, la réaction qu'elle pourrait causer sur les centres nerveux si irritables à cet âge, les convulsions qu'elle pourrait occasionner. Il est évident que, si on emploie une méthode d'électrisation douloureuse, comme l'électro-puncture, l'excitation électro-cutanée avec des fils métalliques, la faradisation des muscles au moyen de courants à intermittences rapides, on peut provoquer ces accidents ou du moins produire chez les petits malades une terreur qui rend bientôt l'électrisation inapplicable. Mais, en agissant avec mesure, en proportionnant la médication au degré de sensibilité du malade, en employant la méthode que je vais décrire et qui est celle imaginée par mon père, on arrive à obtenir des contractions énergiques et d'une force suffisant aux exigences du traitement, sans provoquer d'accidents nerveux.

On doit se servir exclusivement d'appareils d'induction dont la force initiale est produite soit par une pile, soit par un aimant, pourvu qu'ils présentent les propriétés suivantes :

4º Donner un courant de premier et de second ordre, le second seulement devant étre employé à cause de sa propriété spéciale de produire des contractions musculaires plus énergiques, sans agir aussi douloureusement sur la sensibilité musculaire, et de pénétrer à une plus grande profondeur que celui de premier ordre.

2º Fournir des intermittences lentes, espacées d'une ou plusieurs secondes, à la volonté de l'opérateur.

Les appareils du D' Duchenne (de Boulogne), ceux de Gaïffe. de Legendre et Morin, qui sont construits d'après les principes indiqués dans le traité d'Électrisation localisée de mon père, remplissent ces indications et doivent être choisis de préférence. L'un ou l'autre de ces appareils étant gradué à une force movenne, on promène les excitateurs humides, qui sont soit des éponges mouillées, soit, ce qui vaut mieux encore, des disques métalliques recouverts de plusieurs épaisseurs de peau de gant humide sur les différents points de la peau correspondant à la masse charnue de chacun des muscles paralysés, et on fait passer une intermittence chaque seconde ou à un intervalle plus éloigné. Plus les intermittences seront éloignées, mieux le courant électrique sera supporté, et on pourra de cette façon déployer une force suffisante pour provoquer des contractions musculaires ou au moins exciter profondément le muscle. A chaque muscle paralysé, on donne de 45 à 20 secousses. Il n'est pas nécessaire qu'il se produise des contractions apparentes pour qu'il y ait une action sur le muscle. On ne devra pas se borner à l'excitation du muscle seulement; il sera bon, de temps en temps, de porter les rhéophores directement sur les nerfs qui animent les muscles paralysés au niveau. des points où ces nerfs pénètrent dans le muscle. Dans les premières applications, on aura la précaution d'agir avec un courant très-faible ou même de simuler l'opération, sans la faire en réalité, pour habituer les petits malades à la vue et au contact des instruments. Les séances, d'abord de cinq minutes de durée, ne devront jamais dépasser dix minutes ; clles seront renouvelées

trois fois par semaine, pendant deux mois, pour être suspendues le même espace de temps et reprises ensuite.

Après deux mois et quelquefois moins du traitement électrique, on observe ordinairement chez les jeunes paralytiques une surexcitation continuelle; ils sont plus turbulents, leur sommeil est plus court et interrompu. Ces phénomènes nerveux, les seuls que cause la faradisation quand elle a été pratiquée avec les précautions et dans la mesure indiquées plus haut, indiquent qu'il est prudent d'interrompre cette médication pendant quelque temps, pour y revenir plus tard, quand l'enfant aura repris son état normal. La faradisation, pratiquée selon ces règles, devra souvent être continuée pendant plusieurs années avant de donner un résultat complétement satisfaisant.

Quand tous les muscles d'un membre sont paralysés, il y a un choix à faire de ceux sur lesquels l'excitant électrique devra être porté de préférence et le plus longtemps ; il faudra surtout agir sur les muscles dont la contractilité électrique est plus lésée et sur ceux dont la conservation joue un rôle plus essentiel dans les fonctions du membre. Supposons qu'on ait à traiter la paralysie complète d'un des membres inférieurs : l'électrisation individuelle de chacun des muscles, pratiquée à chaque séance, entraînerait une trop longue prolongation de cette séance et amènerait bien vite une surexcitation du système nerveux, qui nécessiterait bientôt la cessation du traitement électrique. Il faudra, dans ce cas, agir de préférence et plus assidûment sur les moteurs de la cuisse. sur le bassin, nécessaires à l'oscillation du membre inférieur d'arrière en avant pendant le second temps de la marche, sur les extenseurs de la jambe sur la cuisse, indispensables à la station debout, sur les fléchisseurs du pied, sur la jambe, qui permettent au membre inférieur d'osciller sous le bassin sans rencontrer le sol (ce qui fait buter en marchant), sans d'ailleurs négliger complétement les autres. Les muscles dont l'excitabilité électrique sera diminuée ou abolie devront être plus fréquemment et plus longtemps excités que ceux qui ont conservé cette propriété et dont la guérison prochaine est assurée. Une précaution essentielle à prendre pendant la faradisation, c'est d'éviter soigneusement d'exciter les muscles sains, sous peine d'aggraver les déformations. Il faut se garder aussi d'appliquer les rhéophores au niveau des surfaces osseuses, ce qui serait une complication douloureuse et inutile du traitement.

Nous avons vu dernièrement une petite fille de 8 ans., paralysée depuis l'âge de 2 ans du jambier antérieur gauche et du triceps crural. Jusqu'à l'âge de 6 ans, le pied ne s'était pas très-déformé; seulement le membre gauche était plus faible. A cette
opque, elle fut soumise à l'électrisation générale du membre
sans localisation dans les muscles paralysés. Le résultat de ces
excitations fut négatif contre la paralysie, mais les muscles sains
y gagnèrent une énergie telle, qu'en moins de trois mois il se
produisit un équin valgus complet et une rétraction des fléchisseurs du genou qui nécessitera probablement l'intervention de
la ténotomie. On voit, par cet exemple, combien il est nécessaire
de localiser la faradisation dans les muscles malades, et qu'il
vaut mieux s'abstenir complétement que d'agir en aveugle.

Telles sont les indications à remplir quant à ce qui a rapport au traitement électrique de la paralysie atrophique de l'enfance à son début et pendant les premiers mois de son existence. Mais la faradisation elle seule ne suffit pas; elle doit être aidée par d'autres excitants locaux, qui seront employés soit conjointement avec l'électrisation, soit dans l'intervalle des cures et par des movens prothétiques préventifs, auxquels il faut recourir de bonne heure avant même qu'il existe aucune déformation ou contracture. Les bains excitants avec les sels de Pennes, les bains de sel marin, les bains sulfureux, peuvent être employés tour à tour, comme bains locaux, et doivent baigner exclusivement le membre ou le segment de membre paralysé; les bains de sable chaud sont aussi de quelque utilité. Pour agir avec efficacité, ces bains doivent être répétés plusieurs fois par semaine; il faut insister sur leur emploi, surtout pendant la suspension des cures électriques. Le massage avec les pouces de chacun des muscles malades, la percussion musculaire au niveau des surfaces qu'ils occupent, en favoriseront le développement. Ces petites opérations, pratiquées avec ménagement, activent la circulation du sang dans les parties paralysées; elles ne doivent pas être prolongées au delà de dix minutes, et on les fera de préférence au moment du lever et du coucher. Cette partie du traitement peut

étre confiée facilement aux mains des parents ou des bonnes. Des frictions avec de la laine sèche ou des pommades excitantes seront aussi avantageusement employées; j'en dirai autant de la gymnastique des mouvements partiels avec les appareils de Pichery ou selon la méthode suédoise. On combinera l'emploi de ces divers movens de manière à ne iamais fatturer les enfants.

Une indication des plus importantes à remplir pendant la pre-

mière période de la paralysie, et qui a été trop négligée jusqu'alors, c'est l'emploi d'appareils orthopédiques, destinés ici non à combattre les déformations, mais à les prévenir. La faradisation intervient encore ici d'une manière utile; en effet, c'est grâce à clle qu'on peut prévoir dans quel ordre reviendra le mouvement des différents muscles d'un membre, quels sont les muscles exposés à se contracturer et à se raccourcir par l'absence de la paralysie plus prolongée de leurs antagonistes, quelle sera enfin la déformation du membre si on l'abandonne à lui-même. Prenons pour exemple le cas qui se présente le plus communément dans la maladie qui nous occupe ; ie veux parler de la paralysie partielle d'un des membres inférieurs. Un enfant est amené au médecin deux à trois mois après avoir été frappé de paralysie. La nature de son affection bien constatée, on reconnaît, par l'exploration électro-musculaire, que la contractilité électrique a disparu ou diminué à la jambe, dans le jambier antérieur, à la cuisse, dans le triceps crural, tandis qu'elle est intacte dans le triceps sural et dans les fléchisseurs de la jambe sur la cuisse, qui commencent déià à recouvrer leur excitabilité volontaire. Il n'v a encore à ce moment aucune déformation, aucune contracture. Quelle sera dans l'avenir la conséquence d'une semblable lésion abandonnée à elle-même? Un équin valgus se formera peu à peu à mesure que le mouvement volontaire et la force tonique augmenteront dans le triceps sural ; ce muscle, n'étant pas contrebalancé par le jambier antérieur, dont lla masse musculaire est si considérable, et qui demeure paralysé, entraînera nécessairement le pied dans l'extension et finira par se rétracter. A la cuisse, la prédominance des fléchisseurs de la jambe sur la cuisse amènera la rétractation de ces muscles et une flexion permanente du cenou. Ces déformations produites, il n'y aura d'autre ressource. pour les combattre, que la ténotomie ou des appareils très-péni-

bles à supporter et portés indéfiniment. Si, au contraire, éclairé par l'examen électrique, on fait porter à l'enfant dès le début, surtout pendant la nuit, un appareil qui maintienne le pied fléchi sur la jambe, si on le fait dormir la jambe maintenue étendue sur la cuisse, on préviendra la rétraction des muscles déjà guéris et le pied bot qui en résulte. On aidera puissamment à ce résultat en ajoutant à ces appareils des muscles artificiels suppléant à l'action des muscles paralysés, d'après les procédés décrits sous le nom de prothèse musculaire physiologique par M. Duchenne (de Boulogne) (1). Par ces divers appareils, on parviendra à conserver au pied sa forme naturelle, et on mettra les muscles encore paralysés dans les conditions les plus favorables à leur guérison, c'est-à dire dans le raccourcissement. Pour bien remplir cette partie délicate du traitement, le médecin devra faire appel à ses connaissances physiologiques, et ne pas s'en rapporter entièrement aux fabricants d'appareils. Nous citerons ici un fait qui nous permet d'affirmer la grande utilité de cette sorte d'orthopédie préventive associée à des faradisations répétées.

M<sup>11</sup> Jeanne X...., atjourd'hui âgée de 4 ans, a été tout à coup, sans cause connue, à la suite d'un léger malaise, vers 8 mois, privée des mouvements du membre inférieur gauche. Dix mois après, elle est amenée à M. le D' Duchenne (de Boulogne); alors le membre était ence privé de tous ses mouvements; l'enfant ne pouvait rester dans la station debout, la jambe était notablement amaigrie; mais à la mensuration on ne trouvait aucune différence notable dans sa longueur. A l'exploration électrique, les moteurs du pied sur la jambe ne répondaient aucunement, tandis que ceux de la jambe sur la cuisse se contractaient, mais avec faiblesses.

Jusqu'alors on avait employé les bains excitants et le massage, sans aucun résultat.

Le traitement par la faradisation fut immédiatement institué, et en quelques semaines les mouvements de la jambe sur la cuisse et de la cuisse sur, le hassin revinrent progressivement, et la force fut assez grande pour que l'enfant pût se tenir debout, porter le membre paralysé en avant dans la progression, et faire quelques pas à l'aide d'uno main; mais les muscles moteurs du pied n'avaient encorer rion gagné et semblaient définitivement perdus. La sonsibilité de ces muscles rostant encore assez développée, M. Duchonne conserva cependant l'espoir de los ramener à la vie, et continua le traitement avec une

<sup>(1)</sup> Electrisation localisée, 2º édition, p. 828 et su vantes.

grande persévérance, traitement qui d'ailleurs lui paraissait formollement indiqué pour prévenir le raccourcissement du membre, qui aurait été inévitable. Ce traitement a été continué pendant trois ans, trois mois par an. à des intervalles éloignés.

Pendant la suspension de la faradisation, le massage cadencé des muscles menacés, les bains de Pennes ou salés, les bains de mèr, de sable chaud, ont été tour à tour employés, pour le membre malade seulement.

Les résultats de ce traitement persévérant ont été des plus heureux : tous les moteurs du pied sur la jambe sont revenus successivement, d'abord los extenseurs du pied (triceps sural); et, beaucoup plus tard, après une année de traitement, les releveurs du pied sur la jambe, qui cependant n'ont pas encore atteint le degré de force suffisant pour combattre la prédominance des extenseurs. Cette prédominance qui s'était montrée de bonne heure, avec le retour de la contractilité dans le triceps sural, a nécessité l'emploi d'un apparcil prothétique, pour prévenir un équin qui aurait déformé le pied et nécessité plus tard la ténotomie. Cet appareil, composé d'une semelle qui, pendant la nuit, mainticnt le pied dans la floxion, et, le jour, d'un système très-simple et très-léger, qui est placé dans l'intérieur d'une bottine dont il est indépendant, a l'avantage de maintenir le pied fléchi à angle droit sur la jambe, de manière à permettre au membre d'osciller d'arrière en avant pendant la marche; il sert en outre à maintenir les muscles les plus malades dans le raccourcissement, et de favoriser ainsi leur nutrition, Aujourd'hui, le jambier antérieur, plus complétement restauré, étant prédominant sur l'extenseur des orteils, qui est aussi abducteur du picd, un muscle artificiel (un ressort métallique) a été adjoint à l'appareil pour rétablir l'équilibre.

De cet ensemble de traitement il est résulté, aujourd'hui, que le pied gauche a conservé sa forme naturelle, bien qu'un peu moins dévelopé que l'autre; que le membre né présente que 4 centimètre de différence en moins, quoique l'enfant sit grandl considérablement; tandis que chez d'autres cantais bandonnés è eux-mémes, dans les mémes conditions et le même espace de temps, la différence de longuer a atteint et même dépased 3 centimètres. L'enfant a beaucoup grandi, elle marche bien sans claudication, et tout permet d'espérer qu'en persévérant, les membres conserveront leurs proportions normales et que les muscles fidénisseurs du pied gauche pourront faire équilibre à leurs antagonistes, et pour la force tonique, et pour le mouvement volontaire.

Malheureusement, c'est à une époque presque toujours trèséloignée du début de la maladie et alors il y a déjà des difformités acquises, qu'on a recours à l'électrisation. La marche presque constamment rétrograde de la paralysie donne aux parents et aux médecins la confiance qu'elle guérira seule et complétement, que le retour du mouvement se fera sans traitement dans les muscles plus lents à reprendre leurs fonctions, comme il s'est fait dans ceux déjà guéris. L'examen électro-musculaire, auquel on ne songe pas au début, a été négligé; l'enfaut, encore trop jeune pour marcher, semble avoir retrouvé tous les mouvements du membre, et ce n'est que quand il commence à faire quelques pas, qu'on s'aperçoit qu'il a un pied bot et qu'il llui manque des muscles. C'est après avoir épuisé tous les divers autres moyens qu'on songe à la faradisation; mais on comprend combien alors les chances de succès sont diminuées. Cet agent thérapeutique peut cependant rendre encore de grands services, comme le prouvent les faits suivants. Nous donnons ici la suite de l'observation 4<sup>re</sup> dont le sujet fut amené à mon père qu'inze mois après le début de sa paralvisé.

Un tel dat laissait bien peu d'espoir; mais, se rappelant des faits antérieurs et aussi pour ne pas désenérer les parents, M. Duchenne admit la possibilité de réveiller quelques faisceaux musculaires pariquelles, de les développer de manière à rendre possibles quelques malires mouvements indispensables à la marche et à la station, en s'aidant d'appareils orthopédiques appropriés. Ce jeune enfant fat faradise trois fois par semaine pendant trois mois, et voici ce qu'on observa: Dans un temps assez court, quelques mouvements abolis ont reparu et augmenté progressivement; l'enfant qui, couché horizontale ment, ne pouvait faire le moindre mouvement, commença à pouvoir se retourner d'un côté ou de l'autre, et même à s'associ se sali sur son séant.

Après quarante séances, le traitement fut suspendu pendant quatre mois, à cause do l'état de surexcitation de l'enfant, qui était devenue indomptable et ne dormait plus, et repris au mois d'avril 1863. A cette époque, du côté gauche, la flexion do la cuisse sur le bassin ne se faisait pas, en sorte que dans la marche l'oscillation du membre en avant n'était obtenue que par un certain artifice de la bonne, qui soulevait le corps de ce côté et lui imprimait un léger mouvement en avant. L'adduction des cuisses était très-faible , sinon presque nulle. La cuisse droite, toujours fléchie sur le bassin, ne pouvait être ramenée en arrière. Sous l'influence de l'électrisation, ces mouvements ont apparu peu à peu, et celui-de flexion de la cuisse gauche est devenu assoz puissant pour que l'enfant puisse soulever son membre quand il est assis sur sa bonne. En outre, des petits faisceaux anpartenant aux extensours de la cuisse et aux adducteurs ont donné le retour à la vie par lour contractilité électrique de plus en plus étendue. Enfin, la nutrition des membres a gagné, ils se sont développés notablement, leur coloration est meilleure, ce qui indique une circulation capillaire plus active, et la calorification a aussi augmenté. Cette nouvelle cure a duré deux mois.

Depuis lors le traitement électrique n'a pas été continué. On s'est contenté d'appliquer des appareils orthopédiques, de pratiquer massage, de donner des bains salés ou avec les sels de Pennes. Sous l'influence de ces divers moyens, l'amélioration a continué. L'enfant est passé à Paris au mois de janvier 1864. Il pouvait alors marcher soutenu sous les bras, se relever seul quand on l'étendait par terre, se tenir debout sans appui, quoique tout son corps se fût notablement déveloné. Le traitement électrique sera repris dans veu de temps.

On voit que chez cet enfant, malgré la durée de la maladic et la gravité de l'atrophie, l'électrisation pratiquée quatre vingts fois environ dans l'espace d'un an a produit une notable amélioration. Quelle en sera la limite? C'est ce qu'on ne saurait dire aujourd'hui.

Il résulte de ce fait que des muscles , privés de leur excitabilité volontaire et électrique depuis plus d'un an, ce qui est l'indice d'une altération profonde de texture et d'une transformation déjà avancée, peuvent être ramenés au mouvement par un traitement faradique suffisamment prolongé. Ce fait n'est pas exceptionnel, et nous en possédons plusieurs semblables. En voici, je crois, l'interprétation la plus probable. Quand la graisse a entièrement remplacé la substance musculaire, on ne peut espérer de régénérer le muscle, quelques movens qu'on emploie, mais la substitution graisseuse se fait capricieusement et ne marche pas avec la même rapidité dans toutes les parties d'un muscle; nous en avons la preuve par ces petits îlots de tissu musculaire où, à l'autopsie, nous retrouvons encore la striation et la couleur du muscle et qui subsistent, on ne sait trop comment, au milieu d'un tissu graisseux datant déjà de plusieurs années : ces fibres musculaires saines peuvent devenir le novau de faisceaux musculaires de nouvelle formation et même d'un muscle si on parvient à les développer par une excitation suffisante. Le nombre des fibres musculaires demeurées saines peut être trop nombreux, ou elles sont entourées de trop de tissu adipeux pour se contracter sous l'influence de l'excitant électrique au début du traitement ; ce n'est que plus tard , quand elles se sont développées grâce à l'intervention d'une médication appropriée, qu'on en peut bien constater l'existence. C'est la seule facou d'expliquer comment un muscle, qui semblait d'abord

graisseux et dans lequel on constatait une abolition absolue de la contractilité électrique, retrovue, sous l'influence du traitement, d'abord cette propriété et le mouvement ensuite. En conséquence, en présence d'une paralysie datant déjà de longtemps et qui semble aggravée par une transformation graisseuse complète, on ne doit pas renoncer à l'espoir d'une guérison possible ou au moins d'une amélioration.

Ce n'est pas seulement sur le système musculaire que la faradisation, appliquée pendant la période de dégénérescence, peut exercer une influence favorable; ce moyer combat 'aussi l'arrêt de développement des os qui accompagne l'atrophie musculaire, et devient, dans un certain nombre de cas, la lésion principale, comme dans le fait suivant.

Obs. XXIV. - Paralysie du membre inférieur droit ; atrophie du jambier antérieur : différence de 7 centimètres dans la lonqueur du membre, réduite à 5 centimètres et demi après un an d'électrisation. - Mile L..... de Ouimper, âgée aujourd'hui de 8 ans, a été adressée à M. Duchenne (de Boulogne). Paralysée, à l'âge de 4 an, de tout le membre inférieur droit, elle a vu tous les mouvements y revenir à peu près, et les muscles se développer comme dans le membre sain , sauf le jambier antérieur, qui est atrophié et graisseux. Mais le squelette du membre, atteint plus profondément dans son innervation, a souffert dans sa nutrition et présentait une différence de 7 centimètres. La claudication était telle, qu'il fallait, pour qu'elle marchât, une chaussure dont la semelle était d'une hauteur égale à la différence des membres inférieurs. Ce raccourcissement, dont la cause première avait échappé jusque-là, avait été considéré par des chirurgiens comme le résultat d'une luxation spontanée et traité sans succès par l'élongation du mèmbre. M. Duchenne conseilla l'électrisation pratiquée à plusieurs reprises chaque année, chaque fois pendant une trentaine de séances. Ce traitement fut suivi par le médecin de la famille, et quand Mile L ..... revint à Paris, en mai 1863, la différence de longueur entre les deux membres n'était plus que de 5 centimètres et demi. La faradisation a été continuée depuis lors, mais nous ne savons si l'amélioration a augmenté.

Je citerai encore, comme preuve de l'influence favorable de la faradisation sur la nutrition osseuse, l'observation dans laquelle l'enfant, après un an de paralysie, présentait déjà une différence de 1 centimètre et demi entre le membre inférieur sain et le membre malade. Depuis lors, près de trois ans es sont écoulés, l'enfant a grandi de 3 centimètres au moins, et cette différence

n'a pas augmenté. Pour agir favorablement sur la nutrition osseuse, il n'est pas nécessaire de porter directement l'excitation au niveau des os artophiés; ce procédé serait trop douloureux. C'est au point d'émergence des nerfs destinés aux os malades qu'il faut agir avec des excitateurs humides, selon la méthode indiquée pour l'électrisation des muscles.

A cette période de la maladie, l'emploi des movens adjuvants. bains excitants, gymnastique, massage, etc., que j'ai décrits avec détails en m'occupant du traitement de la paralysie dans les premiers mois de son existence, doit être continué avec persévérance. L'usage d'apparcils gymnastiques appropriés est encore plus indispensable qu'au début et constitue, avec l'électrisation. l'indication principale du traitement. Mais le rôle qu'elle a à remplir ici n'est pas le même ; ce n'est plus de l'orthopédie préventive, c'est de l'orthopédie prothétique. En effet, quand les enfants sont amenés au médecin à cette époque de la maladie, le pied bot ou autre difformité, suite d'une paralysie partielle longtemps prolongée, est déjà constitué et ne peut plus être prévenu. Mais il ne doit pas être abandonné à lui-même, et entreprendre de traiter une paralysie de l'enfance à sa période d'atrophie par des movens excitants, sans s'aider de l'orthopédie, serait une tâche impossible à remplir. Les indications orthopédiques varient ici avec chaque paralysie partielle; étudier chacune de ces indications particulières exigerait un long travail spécial. Nous ne pouvons ici que donner en quelques lignes les principes généraux qui doivent guider le praticien dans la construction des appareils; il doit avoir en vue les deux buts suivants :

1º Donner aux membres ou aux segments de membre une attitude qui rétablisse leurs rapports normaux et mette dans le raccourcissement les muscles atrophiés de manière à favoriser autant que possible le retour de la nutrition. Il faudra s'appliquer à combattre les rétractions qui existent dans les muscles avec des appareils portés le jour et surtout la nuit, car c'est principalement pendant le sommeil que les membres soustraits à la volonté prennent les attitudes vicieuses qu'entraîne le défaut d'équilibre entre les muscles sains et les muscles paralysés. Nous avons vu dans un certain nombre de cas où les muscles sains avaient une force extrême, ces moyens rester impuissants pour redresser les

membres, et il a fallu alors absolument recourir à la ténotomie; mais il est toujours bon de les tenter avant de pratiquer la section des tendons, et, dans plusieurs rétractions que nous désespérions de vaincre, nous avons entièrement réussi sans intervention chirurgicale.

2º Suppléer autant qu'il se peut à l'action individuelle volontaire des muscles atrophiés en rétablissant ou en secondant les mouvements naturels, et combattre en même temps les déformations des articulations en équilibrant les forces toniques qui maintiennent leurs rapports normaux. Pour atteindre ce but, le médecin doit connaître exactement l'action propre de chaque muscle atrophié et le mécanisme des mouvements qu'il produit. On se sert de moteurs artificiels élastiques (ressorts à boudins en caoutchouc vulcanisé), s'attachant sur une guêtre qui prend exactement la forme du pied aux points anatomiques et suivant la direction du muscle que l'on veut remplacer. A l'aide de ces procédés, appelés par M. Duchenne orthopédie physiologique, on parvient à rétablir un certain nombre des mouvements abolis les plus nécessaires, à la condition toutefois qu'il n'existe plus de rétraction dans les muscles antagonistes. Nous ne nous étendrons pas davantage sur ces moyens orthopédiques qui exigent une étude particulière pour chacun des muscles atteints. On trouvera dans l'ouvrage de mon père, sous le titre de Prothèse musculaire physiologique, la description de chacun des appareils qui s'appliquent spécialement à chaque paralysie partielle.

# RECHERCHES EXPÉRIMENTALES SUR L'OPIUM ET SES

#### Par M. le D' Craupe BERNARD.

Dans mon cours de médecine expérimentale au Collége de France, j'ai examiné cette année les divers moyens contentifs physiologiques que l'expérimentateur est appelé à mettre en usage, dans le but de faciliter l'exécution des expériences sur les animaux vivants. C'est ainst que j'ai été conduit à examiner les propriétés stupéfantes de lopium et de ses alcaloïdes. Mais j'ai rencontré dans cette étude des divergences et des particularités inattenduex que je me suis proposé d'examiner de plus près, à cause de l'importance thérapeutique el médicale de l'onium. L'opium est un mélange d'une grande quantité de substances dont plusieurs diffèrent essentiellement les unes des autres par la nature de leur action sur l'économie animale. Depuis que la chimie est parvenue à separer les alcaloïdes actifs de l'opium, un grand nombre de méde-cins les emploient de préférence à l'opium lui-méme. C'est une tendance qu'on ne saurait trop encourager, dans l'intérêt des progrès de la thérapeutique, ainsi qu'on le verra par les résultats contenus dans ce travail.

L'étude physiologique de l'opium et de ses alcaloïdes, que j'ai entreprise, demanderait plusieurs années d'expérimention pour être poussée aussi loin que le permettent les moyens actuels de la physiologie expérimentale. Ce n'est donc point un travail achevé que j'ai l'ionneur de présenter à l'Académie, mais seulement une sorte d'introduction dans laquelle je traiterai d'une manière générale et comparative des propriétés soprerifques et toxiques de six des principes les plus actifs de l'opium, savoir : la morphine, la narcéine, la naccoine, la papavérine et la thébarne.

1. Propriétés soporifques des alcaloides de l'opium. — Les expériences sur les animaux m'ont appris que, parmi les six principes de l'opium que j'ai cités plus haut, trois seulement possèdent la propriété de faire dormir : ce sont la morphine, la narcéine et la codéine. Les trois autres, la narcotine, la papavérine et la thébaine, sont dépourrus de vertu soporifique, de sorte qu'à ce point de vue ce sont nonseulement des substances étrangères dans l'opium, mais encore des matières dont l'activité propre peut contrarier ou modifier l'effet dormitif des premières.

De ce que la morphine, la narcéine et la codéine sont soportifiques, il ne faudrait pas on concluro que ces trois substances sont identiques dans leurs propriétés physiologiques et thérapeutiques. L'expérience montre au contraire que ces substances ont des vertus spécifiques, car chacene d'elles fait dormir às a maière et en procurant un sommell caractéristique. J'ai employé la morphine et la codéine à l'était de chlorydrate, dans des solutions de 5 grammes de sel sur 100 grammes d'eau distillée. La narcéine étant plus soluble, je l'ai sovvent employée directement dans des solutions à la même dose.

J'ai donné les substances soporifiques tantôt dans l'estomac ou dans le rectum, tantôt je les ai injectées dans les veines, dans la plèvre, dans la trachée ou dans le tissu cellulaire sous-cutané.

Pexaminerai ailleurs les différences qui peuvent résulter de ces divers modes d'administration; mais pour les résultats généraux que je vais mentionner aujourd'hui, je ferai surtout allusion aux injections dans le tissu cellulaire sous-cutané. Cotte manière d'agir donne une absorption plus régulière de la substance active, et fournit par suite dos résultats plus sûrs-et plus comparables. Je pense même, à raison do ces circonstances, que l'absorption sous-cutanée, qui n'a été omployée jusqu'ici sur l'homme que par exception, devra devenir une méthode générale pour l'administration de tous les médicaments énergiques et à l'état de pureté.

L'injection dans le tissu cellulaire sous-cutané d'un centimètre cube d'une dissolution de chlorhydrate de morphine à 5 pour 400, contenant par conséquent 5 centigrammes de sel, suffit très-bien pour endormir profondément un ieune chien de movenne taille.

Quand les chiens sont adultes ou plus grands, il faut une dose plus forte. D'ailleurs, on peut, ainsi qu'on le verra plus loin en parlant des effets toxiques de la morphine, doubler, tripler et même décupler la dose, et produire ainsi un sommeil de plus en plus profond sans autres inconvénients que quelques accidents insignifiants pour la vie de l'animal.

Quand les chiens sont ainsi profondément stupfidés par la morphine, ils sont comme des machines vivantes devenues inertes, trèscommodes pour l'observation et l'expérimentation physiologique. Quand on place les chiens sur le dos, dans un appareil contentif en gouttière, ils y restent pendant des heures entières profondément endormis et sans faire aucun mouvement; on peut les maintenir dans toutes les positions et même la gueule ouverte, sans qu'ils montrent aucune résistance, ce qui permet de pratiquer avec la plus grande facilité les opérations physiologiques longues et délicates.

Les animaux ne sont pas insensibles; cependant, si le sommeil causé par la morphine est très-profond . la sensibilité se trouve considérablement émoussée, en même temps que les nerfs de la sensibilité sont devenus très-paresseux. En effet, quand on pince les extrémités, même avec force, l'animal ne manifeste d'abord aucune sensation douloureuse, de sorte qu'on le croirait insensible : mais, après l'épreuve réitérée deux ou trois fois , l'animal éprouve de la douleur et s'agite. Dans ces conditions, et surtout quand le sommeil tend à diminuer, les animaux se montrent surtout sensibles aux bruits soudains. Quand on frappe sur la table ou qu'on détermine tout à coup le bruit d'une chute d'eau en ouvrant un robinet non loin de là, le chien tressaille et se réveille en sursaut ; souvent même il se lève et s'enfuit comme effaré, mais pour s'arrêter bientôt et retomber dans le narcotisme. Quand on reproduit souvent ces bruits, l'animal finit par s'y habituer et ne plus s'en émouvoir, ce qui est le contraire pour le pincement, ainsi que nous l'avons dit plus haut.

La durée et l'intensité du sommeil morphéique sont naturellement ne rapport avec la dose de la substance absorbée; mais co qu'il importe d'examiner ici, c'est la nature du réveil, qui est caractéristique. Les chiens, en se réveillant, ont constamment le même aspect; a sont souvent effarés, les youx hagards, le train postérieur surbaissé et à demi paralysé, ce qui lour donne la démarche tout à fuit analoguo à celle d'une hyène. Quand on appollo les chiens dans cot état, ils es sauvent comme effrayés; ils ne reconnaissent pas leur maître et cherchent à se cacher dans les endreits ebscurs. Ces troubles intellectuels des animaux ne durent quédujefois pas moins de douzé heures, et ce n'est qu'après ce temps que l'animal est revenu à son humeur nermale.

Si neus comparons maintenant le sommeil de la codéine à celui de la merphine, neus verrons qu'ils diffèrent eessentiellement l'un de l'autre. 5 centigrammes de chlorhydrate de codéine injectés seus la peau peuvent également suffire pour endormir un jeune chien de taille movenne. Si les chions sent adultes eu plus grands, il faut également augmenter la dese pour obtenir le même effet. Mais, quelle que soit la dese, on ne parvient jamais à endermir les chiens aussi prefendément par la cedéine que par la merphine. L'animal peut toujours être réveillé facilement, soit par le pincement des extrémités, soit par un bruit qui se fait auteur de lui. Quand on met le chien sur le dos dans la geuttière à expérience, il v reste tranquille, mais cependant l'animal a plutôt l'air d'être calmé que d'être vraiment endermi. Il est très-excitable; au moindre bruit il tressaille des quatre membres, et si l'on frappe fertement et subitement sur la table où il se trouve couché, il ressaute et s'enfuit. Cette excitabilité n'est que l'exagération d'un semblable état que nous avens déjà vu dans la morphine; comme elle, on la veit disparaître par les excitations répétées.

La codéine émousse beauceup moins la sensibilité que la morphine et elle ne rend pas les nerfs puresseux comme elle, d'où il résulte que pour les opérations physiologiques la morphine est de beauceup préferable à la codéine. Mais c'est surtout au réveil que les effets de la codéines se distinguent de ceux de la morphine. Les animaux codéines à dese égale se réveillent sans effarement, sans paralysis du train postérieur et avec leur humeur naturelle; ils ne présentent pas ces traubles intellectuels qui succèdent à l'emploi de la morphine. Parmi les expériences très-mombreuses que j'ai faites à ce sujet, le me bornerai à rapporter un exemple qui met bien en évidence la différence que je signale.

Doux jounes chiens habitués à jouer ensemble, et tous deux d'une taile un peu au-dessous de la moyenne, reçurent dans le tissu collusire sous-cutané de l'aisselle, et à l'aide d'une petite serigne à tube piquant, l'un 5 centigrammes de chlorhydrate de morphine dissous dans 4 centimètre cubu d'eau, et l'autro 5 centigrammes de chlorhydrate de codéine administrés de la même manière. Au bout d'un quart d'heure environ, les deux chiens éprouvèrent des effets seportifiques. On les mit tons deux sur le dos dans la goutière à expérience, et lis dormirent tranquilles à peu près trois ou quatre heures. Alors les deux animaux révellés présentaient le contraste le plus frappant. Le chien merphiné ceurait avec une démarche hyénotde et l'oil effaré, ne reconnaissant blus nersonne et nas même son camarade codéiné.

qui en vain l'agaçait et lui sautait sur le dos pour jouce avec lui. Co n'est que le lendemain que le chien à la morphine reprit sa gaieté et son humeur ordinaires. Deux jours après, les deux chiens étant trèsbien portants, je répétai exactement la même expérience, mais en sens inverse, c'est-d-lier que je donani la codéine à celui qui avait en la morphine, et vièze versa. Les doux chiens dormirent à peu près aussi longtemps que la première lois, mais au réveil les rôles des deux animaux furent complétement intervertis, comme l'avait été l'administration des substances. Le chien qui, deux jours auparavant, étant co-déiné, s'était réveillé airet et gai, étant aioquard'hui ahuri et à demi paralysé à la suito du sommeil morphéique, tandis que l'autre s'était réveillé vife i to vœux.

Le sommeil produit par la narcéine participe à la fois de la nature du sommeil de la morphine et de la codéine, en même temps qu'il en diffère. La narceino est la substance la plus somnifère de l'opium : à doses égales, avec la narcéine les animaux sont beaucoup plus profondément endormis qu'avec la codéino, mais ils ne sont pourtant pas abrutis par un sommeil de plomb comme avec la morphine. Leurs nerfs de sensibilité, quoique émoussés, no sont point frappés d'une paresse très-appréciable, et les animaux manifestent assez vite les sensations douloureuses à la suite du pincement des extrémités. Mais ce qui caractérise plus particulièrement le sommeil narcéique, c'est le calme profond et l'absence de l'excitabilité au bruit que nous avons remarqués dans la morphine et trouvés au summum d'intensité dans la codéine. Au réveil, les animaux endormis par la narcéine reviennent très-vite à leur état naturel. Ils ne présentent qu'à un beaucoup moindre degré la faiblesso du train postérieur ot l'effaroment. et en cela le réveil de la narcéine so rapproche de celui de la codeine.

Fajouterai quo le sommeil de la narcéine est très-convenable pour les opérations physiologiques; les chiens affaissés dans un sommeil profond do plusieurs heures ne font aucune résistance, et s'ils se plaignent, ils ne cherchent pas à s'enfuir ni à mordre.

Les animaux sont alors dans un état tel, qu'on ne croirait pas qu'ils pussent en revenir. A la Société de biologie, dans une séance du mois de juillet dernier, j'ai injecté sous la peau de l'aisselle d'un jeune chien 7 à 8 centigrammos de narcéine en dissolution dans 2 contimètres cubes d'eux. Au bout d'un quart d'heure environ, l'animal fut pris d'un sommeil qui devint si profond, que, pour convaincre le président ainsi que plusieurs membres de cette laborieuse Société, si utile par la nature de ses travaux à l'avancement des sciences médicales, je fus obligé de renvoyer lo chien dans la séance suivanto pour montrer un'il p'état in as mort.

En résumé, les trois substances soporifiques contenues dans l'opium présentent chacune un sommeil jusqu'à un certain point caractéristique. J'ai constaté ce résultat non-seulement sur des chiens. mais encore sur des chats, des lapins, des cochons d'Inde, des rats, des pigeons, des moineaux et des grenouilles. Chez tous, les effets des trois substances offrent les mêmes caractères et los mêmes différences, sauf la susceptibilité spéciale des animaux. Les rats blancs albinos, qui sont très-faciles à narcotiser, sont également très-propres à manifester les différences que nous avons signalées entre les sommeils de la morphine, de la codéine et de la narcéine. En mettant dans une même cage trois rats endormis par ces trois substances. quand on fait vibrer, même très-légèrement, les barreaux de la cage, le rat codéiné saute en l'air, et les deux autres restent tranquilles: si l'on fait vibrer les barreaux plus fort, le rat codéiné et le rat morphiné tressaillent, mais le premier beaucoup plus que le second, tandis que le rat narcéiné ne bouge (pas et reste endormi. Au réveil, le rat à la codéine reprend ses allures le premier, ensuite celui à la narcéine, et enfin le rat à la morphine reste abruti pendant longtemps.

Les différences que l'ai signalées entre la morphine et la codéine étaient déià connues des médecins ; ils avaient observé chez l'homme que la morphine procure un sommeil lourd avec des maux de tête consécutifs, tandis que la codéine donne au contraire un sommeil beaucoup plus léger, sans maux de tête au réveil. Mais la narcéine n'avait pas été encore essavée sur l'homme. D'après les résultats très-nets de mes expériences, deux médecins de Paris, bien connus par leurs travaux scientifiques, M. le D' Debout, directeur du Bulletin général de thérapeutique, et M. le Dr Béhier, médecin de l'hôpital de la Pitié, ont fait des essais sur l'homme qui concordent complétement avec les effots de la narcéino que j'ai observés sur les animaux. Je me borne à signaler cos résultats, parce qu'ils sont en voie de publication ; mais je ferai seulement remarquer que dès aujourd'hui on pout considérer que la narcéine est entrée définitivement dans la thérapeutique de l'homme à l'égal des deux autres substances soporifiques de l'opium.

Ie ferai remarquer que les animaux, de même que l'homme, sont beaucoup plus sensibles aux effets de la morphine, de la codéine et de la narcéine, quand ils sont jeunes que quand ils sont adultes. Ils préseatent en outre une même accoutumance rapide aux effets soportiques des trois substances, de sorte que, pour obtenir les résultats dont nous avons parlé, il convient de prendre des animaux neufs, car j'ai constaté que ces plénomènes d'accoutumance sont quelquefois de longue durée.

II. Proprittis taziques des alcaloides de l'opium. — Les six principes do l'opium que j'ai étudiés sont tous des poisons, mais il n'y a aucuene relation à établir entre leurs propriétés toxiques et leur action soportifique. J'ai été amené à faire des recherches sur l'action toxique de ces substances, parce que j'avais observé, en stupéfant les aniéments.

maux pour des opérations physiologiques, que l'extrait gommeux d'opium était relativement plus dangereux que la morphine. En effet, les expériences me montrèrent bientôt que la morphine était un des alcaloïdes les moins toxiques de l'opium, et que la thébaïne en était le principe le plus actif comme le poison. Pour donner une idée do la différence qui existe entre les deux alcaloïdes, je dirai que 1 décigramme de chlorhydrate de théhaîne dissous dans 2 centimètres cubes d'eau distillée et injecté dans les veines d'un chien du poids de 7 à 8 kilogrammes, le tue en cinq minutes, tandis que j'ai pu injecter jusqu'à 2 grammes de chlorhydrate de morphine dans les veines d'un animal de même taille sans amener la mort. Après la thébaîne arrive, pour la toxicité, la codéine, qui est également beaucoup plus dangereuso que la morphine. L'opinion contraire existe parmi les médecins, qui prescrivent chez l'homme la codéine à plus haute dose que la morphine. La cause d'erreur est venue de ce que, dans l'usage, la morphine produit très-vite, et bien longtemps avant qu'on ait atteint une dose toxique, des accidents tels que céphalalgie et vomissements; tandis que la codéine, qui endort peu, ne produit point ces accidents au même degré, quoique beaucoup plus toxique, La dose de chlorhydrate de codéine, qui, injectée dans les veines, tue un chien, est bien inférieure à la dose do chlorhydrato de morphine qui peut être injectée de même sans amener la mort.

Mais les principes de l'opium sont à la fois toxiques et convulsivants, c'est-drie qu'ils ambant la mort avec des convulsions tétaniques violentes. Ces convulsions sont suivies pour quelques-uns d'entre œus, et particulièrement pour la thébante, de l'arrêt du cœur et d'une rigidité cadavérique rapide, comme cela se voit pour les poisons musculaires. La nercéine fait seule exception : elle n'est point excitante ni convulsivante; portée à dose toxique, les animaux meurent dans le relâchement.

Je mo borne pour le moment à ces indications sommaires, l'action toxique des alcaloïdes de l'oplum devant être reprise analy tiquemènt pour chacun d'eux en particulier avec le plus grand soin; car c'est seulement au moyen d'études de ce genre que l'en trouvera l'explication de l'action soportifique et des actions médicamenteuses diverses duc ces substances.

L'opium a déjà été l'objet d'un grand nombre d'expériences isolées; más; comme on le voit, ces études sont insuffsantes. Il fait reprendre méthodiquement et analytiquement l'étude de chaque alcaloïde do l'opium avec les moyens que la physiologie expérimentale met à notre disposition. C'est à ce propos que le donneral l'històrique des rechorches qui m'ont précédé, et quo j'ai négligées dans l'aperçu gérai quo je donne aujourd'uni.

III. Conclusions et réflexions. - Il y a trois propriétés principales

dans les alcaloïdes de l'opium : 4º action soporifique ; 2º action excitante ou convulsivante : 3º action toxique.

Voici l'ordre dans lequel on peut ranger les six principes que J'ai dudiés relativement à ces trois propriétés. Dans l'ordre soporifique, nous avons au premier rang la narcéine, au second la morphine et au troisième la codéine. Les trois autres principes sont dépourves de propriété soporifique. Dans l'ordre convulsivant, nous trouvans : 4º la thébâme; 2º la papavérine; 3º la narcotine; 4º la codéine; 5º la morphine; 6º la narcéine. Dans l'ordre de l'action toxique, nous avons : 4º la thébâme; 2º la codéine; 3º la papavérine; 4º la narcéine; 3º la morphine; 6º la narcotine.

.Pour obtenir les classifications qui précèdent, il faut nécessairement expérimenter sur des animaux extrêmement comparables, parce qu'il y a des nuances que l'on ne saisirait pas sans cela. Telle est la différence de toxicité entre la morphine et la narcéine, qui est trèsfaible. Il serait impossible d'obtenir ces résultats comparatifs sur des chiens ou sur des lapins, par exemple, parce que ces animaux varient de taille, d'age, de race, etc. Il faudrait également bien se garder de conclure d'après des expériences faites sur des animaux qui auraient déjà été soumis à l'action des préparations de l'opium, car l'accoutumance pour toutes les actions est si rapide et si grande que jamais dans ce cas une seconde expérience ne ressemble exactement à la première. On voit donc qu'en physiologie, plus que partout ailleurs, et cela à cause de la complexité des sujets, il est plus facile de faire de mauvaises expériences que d'en réaliser qui soient bonnes, c'està-dire comparables. C'est là la cause des contradictions si fréquentes qu'on rencontre parmi les expérimentateurs, et c'est un des principaux obstacles à l'avancement de la médecine et de la physiologie expérimentales. Les grenouilles sont des animaux qui sont plus comparables entre eux que les chiens, mais elles n'étaient pas assez sensibles pour nos expériences. Nous avons choisi, à cause de cela, des ieunes moineaux, qu'on trouve en très-grande quantité à Paris au printemps. Ces animaux, sortant tous du nid, par conséquent de même âge et de même taille, sont aussi comparables que possible, et en outre très-sensibles aux actions toxiques, soporifiques et convulsivantes. Pour administrer les solutions actives, je me servais de la petite seringue à vis de Pravaz munie d'un tube fin et piquant. Par ce moven, je portais dans le tissu cellulaire sous-cutané, goutte à goutte, la substance active, et avec une précision en quelque sorte mathématique.

Comme je le disais en commençant, tout ceci n'est encore qu'une bauche, et quoique les résultats que j'ai signalés dans cette note soient établis sur plus de deux cents expérionces, on voit cependant que l'étude n'est qu'à son début, quand on pense qu'il faut, même ayant d'àborder le mécanisme de l'action intime de chacune de ces substances, déterminer leurs effets sur la digestion, la circulation, les excrétions, et expliquer encore les phénomènes si singuliers d'accoutumance des organes aux effets des opiacés, etc.

J'ai désiré seulement pour aujourd'hui attirer l'attention des physiologistes et des médecins sur des études que je considère comme la base de la thérapeutique scientifique. Ces recherches sont si longues et ces questions si difficiles qu'il n'est pas trop des efforts de tous pour les résoudre, et chacun doit le désirer ardemment. La théraneutique offre déjà assez de difficultés par elle-même sans qu'on vienne encore les augmenter en continuant d'employer des médicaments complexes comme l'opium, qui n'agissent que par une résultante souvent variable. Il faut analyser les actions complexes et les réduire à des actions plus simples et exactement déterminées , sauf à les employer seules ou à les associer ensuite si cela est nécessaire. Ainsi avec l'opium on n'obtiendra jamais l'effet de la narcéine, qui procure le sommeil sans excitabilité : mais on pourra au contraire trouver des effets très-variables qui dépendront d'une susceptibilité individuelle plus grande pour tel ou tel des principes actifs qui le composent. Les expériences sur les animaux permettent seules de faire convenablement des analyses physiologiques qui éclaireront et expliqueront les effets médicamentoux qu'on observe chez l'homme. Nous voyons en effet que tout ce que nous constatons chez l'homme se retrouve chez les animaux, et vice versa, seulemont avec des particularités que la diversité des organismes explique; mais au fond la nature des actions physiologiques est la même. Il ne saurait en être autrement. car sans cela il n'y aurait jamais de science physiologique ni de science médicale.

Enfin je terminerai par une remarque qui ressort naturellement de notre sujet. On voit par l'exemple de l'opium que le même végétal forme des principes dont l'action sur l'économie animale est fort différente et en quelque sorte opposée. On peut donc retirer plusieurs médicaments très-distincts de la même plante, et pour l'opium en particulier je pense que chacun de sos principes est destiné à devenir un médicament particulier, d'autant plus qu'il est de ces principes qui possèdent une influence très-marquée sur l'organisme sans être toxiques, en raison de l'énergie de cette action. C'est ainsi que le chlorhydrate de narcotine, par exemple, possède une propriété convulsivante très-grande, quoiqu'il soit le principe de l'opium le moins toxique parmi ceux que nous avons examinés. Il n'est donc plus nécessaire de croire que les plantes de la même famille doivent avoir toniours les mêmes propriétés médicinales, quand nous voyons le même végétal fournir des produits actifs si variés dans leurs propriétés physiologiques.

## REVUE CRITIQUE.

DU RESSERREMENT PERMANENT DES MACHOIRES, ET DE SON TRAITE-MENT PAR LES PROCÉDÉS D'ESMARCH ET DE RIZZOLI:

Par Simon DUPLAY, aide d'anatomie à la Faculté.

- Rizzeti. Operazioni chirurgiche eseguite in diversi casi onde togliere la immobilita della mascella inferiore, in Mém. de l'Acad. des sciences de Boloone. 1858.
- ESMARGH, Die Behandlung der narbigen Kieferklemme durch Bildung eines künstlichen Gelenkes im Unterkiefer, avec planches: Kiel, 1860.
- YERREULL, De la Création d'une fausse articulation par section ou résection partielle de l'os maxillaire inférieur, comme moyen de remédier à l'ankylose vraie ou fausse de la machoire inférieure; Archives gén. de méd., janvier et février 1860.
- NATHÉ, Recherches sur les résultats fournis par les procédes d'Esmarch et de Rizzoli (thèse de Paris, 1864).

Sous l'influence de diverses causes pathologiques, les mouvements des mâchoires peuvent être considérablement gênés ou même abolis d'une manière complète et permanente, au point d'empêcher la prononciation et de mettre obstacle à l'introduction des aliments solides et à leur mastication. Si, dans bien des circonstances, il est possible de remédier à cet état, soit par l'emploi des moyens mécaniques, soit en pratiquant certaines opérations, comme sections musculaires, sections de brides cicatricielles, aidées de l'autoplastie, il arrive aussi quelquefois que le resserrement des máchoires s'accompagne de lésions tellement sérieuses, qu'il résiste à tout moyen de traitement. Ces cas étaient considérés, jusque dans ces dernières années, comme absolument incurables, et l'on en était réduit à enlever une ou plusieurs dents pour donner passage aux aliments. Grâce à la belle opération qu'ils ont imaginée, MM. Esmarch et Rizzoli ont fourni à la chirurgie une ressource qui auparavant lui faisait défaut, et, à ce titre, ils ont rendu un service signalé à la science et aux malades.

Cette nouvelle méthode thérapeutique, que M. Verneuil a le premier fait connaître en France, consiste à créer une fausse articulation dans la continuité du maxillaire inférieur, afin de rendre la mobilité à la partie saine de la mâchoire.

A l'époque de la publication du remarquable mémoire de M. Verneuil, les procédés d'Esmarch et de Rizzoli n'avaient été appliqués que huit fois ; depuis lors, les faits se sont multipliés en France et à l'étranger, et les résultats obtonus, loin de démentir les premiers succès, doivent assurer à ces opérations une place définitive dans la thérapeutique chirurgicale, et engager les praticiens à y avoir recours toutes les fois que l'occasion se présentera. In es era donc pas inutile de revenir sur ce sujet, et, par l'analyse de toutes les observations connues, de préciser les règles théoriques et pratiques de la méthode opératoire en question.

J'examinerai d'abord les cas dans lesquels l'opération est indiquée. L'immobilité permanente des machoires peut tenir à de nombreuses causes que l'on peut rapporter : 4° à la contracture ou à la rétraction des muscles masticateurs ; 3° à d'es brides cicatricielles des parois et de l'intérieur de la bouche, avec adhérences géno-maxillaires ou intermaxillaires. Ces différentes causes pouvent agir isolòment, ou comme cela a lieu assez communément, so combiner ensemble pour amener le resserrement des machoires ; olles peuvent bornor leur action sur un seul côté, laissant dans son intégrité l'une des articula-inos tempor-maxillaires, ou bien les lésions occupant les deux côtés à la fois. La méthode d'Esmarch et de Rizzoli n'est pas également applicable à lous ces cas.

Lorsqu'il y a contracture ou rétraction des muscles élévateurs (missétor, temporal, l'art possédo les moyens éfor intimpher, soit par la section sous-cutanée des muscles rétractés, soit par l'usage d'instrumonts dilatateurs, et si cette rétraction musculaire paraîts seule causer l'immobilité des mâchoires, il convient avant tout d'avoir recours à ces movens.

L'ankylose vraie ou par soudure osseuso de l'articulation temporomaxillaire constituerait l'indication la plus formelle à l'emploi des procédés d'Esmarch et do Rizzoli ; mais elle se rencontre assez rarement, ou du moins il n'est pas facile de la distinguer de la fausse ankylose. Dans une discussion qui suivit la présentation du mémoire de M. Verneuil à la Société de chirurgie (4), M. Larrev exprime l'opinion que l'ankylose temporo-maxillaire vraie est extrêmement rare, et que ce qui gêne le plus ordinairement les mouvements de l'articulation, ce sent des brides, des cicatrices péri-articulaires ou des contractures musculaires. Les observations montront en effet qu'il est souvent bien difficile d'arriver sur ce point à un diagnostic précis ; aussi , dans le doute sur l'état exact de l'articulation, devra-t-on d'abord tout tenter pour obtenir l'ouverture de la bouche (sections musculaires, dilatateurs aidés de la chloroformisation), et c'est seulement lorsque ces moyens auront échoué qu'il sera permis d'en venir à l'établissement d'une pseudarthroso.

Le resserrement cicatriciel des mâchoires est celui qui se rencontre le plus fréquemment; il succède à des inflammations ulcératives et

<sup>(1)</sup> Séance du 21 mars 1860.

gangréneuses de la muqueuso du vestibule de la bouche, plus rarement à des lésions traumatiques, et les brides cicatricielles, les adhérences qui en résultent, offrent, dans leur nature, leur siège, leur étendue, des différences notables qui modifiont les indications. Tantôt elles consistent dans des brides fibreuses plus ou moins extensibles, occupant la face interne des lèvres et des joues, et déterminant des adhérences entre ces parties et la surface des deux maxillaires : tantôt ces os sont soudés ensemble par un tissu fibreux, fibro-cartilaginoux (obs. 4'e du mém. de Rizzoli) ou même osseux (obs. d'Esterle (1) et de Langenbeck) (2). Le siège et l'étendue de ces adhérences sont également variables, et au point de vue des indications, M. Verncuil (3) les a soigneusement distinguées en deux groupes, suivant qu'elles sont antérieures ou postérieures : «Los premières (bridos cicatricielles labio ou géno-maxillaires), qui respectent la muqueusc dans la partie la plus profonde du vestibule buccal, sont les moins graves; ils est possiblo de los guérir par l'incision combinée avec les movens mécaniques longtemps continués et surtout avec les procédés autoplastiques. Les adhérences postérieures (cicatrices géno-maxillaires profondes et intermaxillaires), qui, situées au niveau des grosses molaires ou vers l'angle de la mâchoire, remplissent le fond du vestibulo buccal et l'angle de réunion des deux machoires, sont beaucoup plus graves. Les moyens indiqués plus haut en triomphent bien plus rarement, s'ils y parviennont. . Ces vues de l'éminent chirurgien se trouvent pleinement confirmées par la lecture des observations et en particulier de celles de Wilms (4), do Langenbeck (5) et de Heath (6).

Nous pensons donc que l'on peut établir en principe que l'opération d'Esmarch et de Rizzoli est indiquée lorsque le resserrement des màchoires reconait pour cause des adhérences solidos, résistantes, situées profondément, ayant envahi la plus grande partie de la muquese luccale, et, à plus forte raison, lorsqu'il y a en même temps rétraction musculaire et soudure fibre-cartilagineuse ou osseuse des deux maxillaires. Dans ces cas, la création d'une fausse articulation dit être conseillée d'émblée; cette conduite épargener au malado des opérations longues et douloureuses; et au chirurgien de nombreux insuccès.

Que si, au contraire, le resserrement des mâchoires est dû uniquement à des rétractions musculaires, ou à une fausse ankylose de l'ar-

<sup>(1)</sup> Annali universali di medicina, t. CLXXVI p. 570; 1861 (thèse de Mathé,

<sup>(2)</sup> Beiträge für Lehre von den Resectionen von D<sup>r</sup> A. Lucke (Archiv für Klinishe chirurgie, t. III) et thèse de Mathé, p. 52.

<sup>(3)</sup> Mém. cité, p. 67.

<sup>(4)</sup> Mem. de M. Verneuil, p. 10 et suiv. (5) Loc. cit. (obs. de Charles P....)

<sup>(6)</sup> Dublin quarterly Journal, mai 1863.

ticulation temporo-maxillaire, ou à des brides (îbreuses, molles, extensibles, peu étendues, situées vers la partie antérieure du vestibule buccal et ayant épargné certaines parties de la muqueuse, l'opération nouvelle doit être réservée comme ressource extrême, alors que tous les movens ont successivement échoué.

Il faut ajouter d'ailleurs que les indications que je viens d'établir sont applicables seulement aux cas dans lesquels les lésions déterminant le resserrement des mâchoires ne siégent que d'un soul côté.

Il est encore une circonstance qui accompagne souvent le resserrement cicatriciel des mâchoires et qui doit êtro prise en sérieuse considération dans l'étude des indications ; je veux parler de l'existence fréquente de pertes de substance plus ou moins étendues des lèvres et des joues, donnant lieu quelquefois à d'horribles difformités. Faut-il. dans la même séance, procéder à la restauration de la face et à la création de la pseudarthroso? L'analyse des observations nous montre que presque constamment, lorsqu'on a tenté de faire en même temps les deux opérations, elles se sont nui mutuellement : tantôt l'autoplastic a manqué (obs. de Wagner) (1), tantôt celle-ci avant réussi, la pseudarthrose n'a pu s'établir (obs. de Bauchet) (2); enfin il est digne do remarque que, sur les 4 cas de mort à la suite de l'opération, 2 fois l'autoplastie, faite en même temps que la section osseuse, s'est accompagnée d'accidents graves, auxquels on est peut-être en droit de rapporter la terminaison fatale. On s'explique d'ailleurs aisément les inconvénients qui résultent de l'association des deux opérations : car. d'un côté, les mouvements que l'on est obligé d'imprimer à la machoire pour aider la formation de la pseudarthroso doivent faire échouer la réunion des lambeaux autoplastiques, et. d'un autre côté, en condamnant les parties à l'immobilité, on favorise la réunion des extrémités osseuses; de plus, les lambeaux, en se cicatrisant, contractent à leur face interne de nouvelles adhérences qui ramènent peu à peu l'immobilité.

On peut donc dire, d'une manière générale, que dans les cas où le resserrement cicatriciel des mâchoires est compliqué de perte de substance, le traitement par la méthode d'Esmarch et do Rizzoil doit tere fait en deux temps. Il y aura tout avantage à combattre d'abord la lésion la plus grave, c'est-à-dire le resserrement des mâchoires, par la création d'une fausse articulation; puis, lorsque celle-ci sera définitivement établic, on procédera à la restauration de la face. Cette règle assurément n'est pas absolue, puisque nous voyons M. Risterle (3) réussir complétement dans un cas où olle fut négligée, mais cepen-

<sup>(1)</sup> Kanigsberger medicinische Jahrbücher, t. II, 1800 (thèse de Mathé, p. 36).

<sup>(2)</sup> Thèse de Mathé, p 47.

<sup>(3)</sup> Loc. cit.

dant elle nous semble se déduire rigoureusement de l'analyse des faits, et mériter toute attention.

Après avoir déterminé dans quels cas il convient d'employer la méthode d'Esmarch et de Rizzoli, nous étudicrons cette méthode en elle-même et les procédés qu'elle comporte.

Jo crois devoir ne pas insister sur la question historique qui a été rès-longuement traitée dans le mémoire de M. Verneuil (1), aquel jo ne puis mieux faire que de renvoyer le lecteur. Je rappellerai sculenet que l'idée mère de traiter les ankjoses par la formation d'une fausse articulation dans la continuité de l'un des os soudés, appartient à Rhes-Barton, de Philadelphie qui, en 1826, exécata sa première opération. En 1838, A. Bérard entrevit la possibilité d'appliquer le traitement du chirurgien américain à l'ankylose temporomaxillaire; etes donc à lui que revient la priorité thécrique. Plus tard cette proposition fut oubliée, puis retrouvée par divers chirurgiens: Carnochan, Richet, Dieffenbach, qui imaginèrent des procédés opératoires, mais ne les appliquèrent pas sur le vivant. Dans tous ces procédés on avait seulement en vue l'ankylose temporomaxillaire et l'on se proposatide faire une pseudarthrose sur la branche montante du maxillaire et leus ure pe sossible du còl du condyte.

En 1885, M. Esmarch, étendant le principe d'A. Bérard aux cas où l'articulation tempore-maxillaire est immobilisée par des brides cicatricielles, qu'elle soit allérée ou non dans sa structure, montra que, pour être utile, la fausse articulation devait être placée sur le corre de la mâchoire ou désent des adhérences.

Enfin, en 1837, M. Rizzoli, sans connaître les idées de M. Esmarch, arrivait aux mêmes principes, et, à l'aide d'un procédé opératoire un pou différent, comme nous le verrons bientôt, appliquait le premier la méthode sur le vivaut, et obtenaît un beau succès. En présence des datez qui seules font loi en matière de priorité, celle-ci revient donc à M. Esmarch, à qui appartient la conception raisonnée de la méthode.

On vient de voir que MM. Esmarch et Rizzoli, considérant spécialement l'ankylose cicatricielle, ont posé en principe que la fauses articulation doit être placée au devant des adhérences; examinons maintenant les conséquences de ce principe appliqué au traitement des différentes variétés de resserrement des matchoires, et cherchons à préciser en quel point devre être placée la pseudarthrose. Supposons d'abord le cas où il existe seulement une ankylose vraie ou fausse de l'articulation temporo-maxillaire, ayant résisté à tous les myores de traitement, et pour laquelle on se dédie à l'opération. Il paralt ayantageux dans ce cas de placer la pseudarthrose sur la branche montante du maxillaire, afin de mobiliser la plus grande partie

<sup>(1)</sup> Loc. cit., p. 16 et suiv.

possible de cet os. Mais nous avons vu qu'il n'était pas facile de reconnaître l'ankylose vraie de la mâchoire, qu'elle existait rarement comme unique lésion, et que, le plus souvent, l'immobilisation de la jointure était due à des cicatrices, à des rétractions musculaires. Or, si celles-ci existent, en placant la nouvelle articulation en arrière, on perdrait tous les bénéfices de l'opération, puisque les muscles rétractés (masséter, temporal, ptérygoïdiens )maintiendraient le resserrement ou ne tarderaient pas à le reproduire, toutefois dans un cas. unique à la vérité, où l'opération a été pratiquée dans les conditions que je suppose, M. Grube (4) a obtenu un succès. Il s'agissait d'une ankylose de la mâchoire survenue à la suite d'ostéo-périostite suppurée de la région temporo-maxillaire, avec cicatrices adhérentes au pourtour de l'articulation. Tous les moyens employés pour produire l'écartement des machoires avant échoué, le chirurgien jugea que la dernière ressource était la création d'une fausse articulation au niveau de la branche montante du maxilaire, suivant le procédé de Dieffenbach. Comme c'est la seule fois, à ma connaissance, que cette opération ait été pratiquée, i'en rapporterai ici la description, afin qu'on puisse mieux la comparer avec celle de MM. Esmarch et Rizzoli, «M. Grube, écartant en arrière la commissure labiale, introduisit vers la branche montante, le plus haut possible, en le guidant sur l'indicateur de la main gauche, un ciseau droit, à long manche, large d'un tiers de pouce : il fut fixé solidement en le saisissant avec toute la main gauche, et le chirurgien frappa ensuite quelques coups avec un marteau tenu de la main droite. Je sentis, continue M. Grube, le ciseau népétrer d'abord. dans des parties peu résistantes, puis dures ; puis j'entendis un bruit sec, annoncant la fracture de l'os. Le ciseau fut alors enlevé et j'essavai d'abaisser la mâchoire, car je crovais l'opération terminée; je n'avais pas encore atteint mon but : l'immobilité de la mâchoire persistait. J'en conclus alors que le ciseau n'avait coupé que l'apophyse coronoïde. Je résolus de continuer l'opération par la section du col du condyle de la mâchoire. Pour cela, j'introduisis le ciseau un peu plus horizontalement, de facon à agir en ligne droite, d'avant en arrière : ie frappai de nouveau avec le marteau, et, après avoir vaince une résistance assez forte opposée par les parties dures, je constatai que le ciseau pénétrait dans des parties molles. Le résultat désiré était obtenu; la machoire devint mobile, et je produisis un écartement d'un demi-pouce. »

Nous ajouterons qu'à la suite de quelques accidents inflammatoires très-légers, la pseudarthrose parut établie définitivement; cependant le résultat n'étant pas assez satisfaisant, ou fut obligé de pratiquer un mois après la section sous-cutanée du masséter qui permit l'ouver-

<sup>(1)</sup> Archiv für Klinische chirurgie, t. IV, p. 168; 1863 (thèse de Mathé, p. 53).

ture plus facile de la bouche. Enfin, huit mois après l'opération, la malade reconquit l'asage complet de la méchoire; soulement, aussitôt que l'on négligeait d'exercer la nouvelle articulation au moyen des mouvements nassifs, la mobilité tendait à disnorratire.

Ce succès doit-il engager à répéter cette opération et à pratiquer la fausse articulation sur la branche montante du maxillaire, dans les cas où les lésions paraissent bornées à l'articulation on à son voisinage? Nous ne le pensons pas. Nous avons vu plus haut les raisons théoriques qui doivent éloigner de cette opération, et qui trouvent en partie leur confirmation dans le récit qu'on vient de lire. Nous ferons en outre remarquer que, par ce procédé, on détermine une fracture plutôt qu'une section de l'os, circonstance qui favorise la réunion des fragments séparés, et qu'enfin la manière aveugle dont le chirurgien dirige l'instrument n'est pas exempte de tout danger. M. Verneuil (4) nous paraît avoir très-judicieusement jugé la question qui nous occupe, lorsqu'il écrivait antérieurement à la publication du fait que nous venons de rapporter : «L'incertitude dans laquelle on se trouvera souvent sur l'état anatomique des parties molles périarticulaires et des muscles masticateurs, les conditions défayorables de la plaie faite pour atteindre le col du condyle, et plus encore de toute plaie répondant à la partie large de la branche montante, sont autant de raisons qui me feraient proscrire absolument les procédés anciens (Dieffenbach, etc.) La section devra toujours être faite dans un point où le maxillaire libre dans la cavité buccale est revêtu de membrane muqueuse dans une bonne partie de sa hauteur, et de plus toujours au devant du masséter, afin que ce muscle ne puisse en rien contribuer au rapprochement des fragments osseux. » C'est d'après les mêmes principes, et avec un plein succès, que M. Dittl (2) a opéré dans un cas d'ankylose de la mâchoire, produite par des cicatrices péri-articulaires.

Nous conclurons donc que, lorsqu'on se propose de traiter une ankylose de la mâchoire en établissant une fausse articulation, on ne doit pas songer à placer celle-ci sur la branche montante, mais bien sur la branche horizontale du maxillaire, un peu en avant de son angle.

Lorsqu'il s'agit d'un resserrement cicatriciel, ce qui est le cas le plus commun, d'après les principes de la méthode que nous avorsposés, la section osseuse doit toujours étre faite en avant des adhérences, et comme celles-ci peuvent s'étendre plus ou moins loin vers la partie antérieure, le siége de la pseudarthrose devra nécessairement varier. Toutéfois M. Verneuil (3) serait porté à fixer un lieu d'élection

<sup>(1)</sup> Loc. cit., p. 57.

<sup>(2)</sup> Mém. de M. Verneuil, p. 58 et suiv.

<sup>(3)</sup> Loc. cit., p. 56.

dans la région des petites molaires, quand bien même la partie antireure des addrénnces se trouverait un peu plus en arrière. Cette pratique offirmit les avantages suivants: la section du maxillaire se ferait des plus simples; en supposant que la pseudarthrose ne soit pas assez extensible, il serait facile de résequer ullérieurement un tronçon plus ou moins étendu du fragment fixe; enfia, d'une part, en plaçant l'articulation au niveau de la commissure labiale, on pourrait, sans l'influencer défororbilement, restauret la joue, et, d'autre part, l'opération autoplastique n'aurait pas à souffrir des mouvements de la jointure artificielle.

Saus nous dissimuler la valeur des raisons alléguées par M. Verneuil à l'appui de sa proposition, nous ne croyons pas devoir l'apcepter comme une règle absciue. Nous pensons en effet qu'il importe beaucoup de rendre mobile la plus grande portion possible du maxillaire, pour assurer plus de force et de régularité aux mouvements, et que, toutes les fois que l'on pourra reculor le siége de la pseudarthrose sans dépasser la limite antérieure des adhérences, il y aura tout avantace à le faire.

Mais, en subordonnant le lieu de la pseudarthrose à la limite antérieure des adhérences, faudra-t-il, lorsque celles-ci s'avancent jusqu'à la ligne médiane, créer à ce niveau la nouvelle articulation? N'aura-t-on pas à craindre d'obtenir un résultat bien imparfait, et, pour cette ruison, ne devra-t-on pas considérer ce cas comme une contre-indication à l'opération?

Lorsque les adhérences sont aussi étendues, il faut supposer une immobilité absolue de la méchoire avec tous les troubles qui l'ac-, compagnent; or, dans ces cas graves, suivant la remarque de M. Verneuil (1), ce qu'on se propose est moins de conserver la forme de la parabole maxiliaire que de permettre l'ouverture de la cavité buccale, pour l'introduction des aliments et les mouvements de la langue, par sutte aussi une nutrition convensible et une meilleure prononciation. La mobilité suffisante d'une moité du maxillaire inférieur paraît devoir assurer ces résultais importants.

Cepèndant il serait peut-étre permis de déroger à la règle, si les adhérences n'étaient ni très-larges, ni très-denses; si les tissus voisins conservaient de la mollesse et de la mollifit ; si, en most, il semblait possible d'obtenir leur cientrisation isolée et d'empécher leur rétraction consécutive. C'est la conduite qu'a suivie M. Esterie (3), dans un cas de resserrement cicatriciel dans lequel les adhérences à avançaient presque jusque sur la ligne médiane et offraience caractères que je viens d'indiquer. Après avoir divisé les adhé-

<sup>(1)</sup> Loc. cit., p. 35.

<sup>(2)</sup> Loc. cit.

rences, il put sectionner l'os à 4 centimètres en avant de l'angle, au niveau de la dernière molaire, et cette opération fut couronnée de succès.

Il était important de déterminer avec précision le point où doit être placée la fausse articulation, suivant les diverses circonstances, et on nous excusera, sans doute, d'avoir insisté si longuement sur ce suiet.

L'opération que nous étudions comprend deux procédés: celui de M. Esmarch et celui de M. Rizzoli; ils différent essentiellement dans la manière dont on pratique la solution de continuité de l'os. M. Esmarch résèque une portion plus ou moins considérable de la mâchoire, tandis que M. Rizzoli se borne à une simple section.

Quel que soit le procédé employé, le Manael opératoire comprend deux temps : 1º dénudation du maxillaire dans le point où l'on se propose d'établir la pseudarthrose; 2º section ou résection de l'os.

L'exécution du premier temps varie suivant qu'il y a en même temps une perte de substance des lèvres et des jourses ou bien que ce parties sont intactes. Si, comme cela arrive très-souvent, il existe une perte de substance, il suffira de faire une incision sur les limites de celle-ci, de détacher les portions de la lèvre et de la joue qui adhèrent à la mâchoire, et de rabattre le lambeau de haut en bas, en rasant la face externe de l'os jusqu'au dessous de son bord inférieur. Il pourra quelquefois devenir nécessaire d'avoir recours à d'autres incisions complémentaires; mais le chirurgien sera le meilleur juse de la conduite qu'il devra tenir.

Lorsqu'il n'existe aucune perte de substance, la dénudation de l'os peut se faire de plusieurs manières. M. Rizzoli, écartant autant que possible les lèvres et la commissure du côté malade, commence par faire une incision sur la muqueuse, au niveau du point où celle-ci se réfléchit pour former la gencive, puis il détache la lèvre inférieure de la surface de l'os et la rabat au-dessous du bord inférieur; il met ainsi à nu le corps de la mâchoire dans une étendue suffisante pour passer au-dessous et en arrière l'instrument qui doit opérer la section. On voit que, par ce procédé, l'opération joint à la facilité et à la rapidité de l'exécution l'avantage de ne laisser aucune cicatrice anparente à l'extérieur. C'est d'ailleurs, à très-peu de chose près, le procédé décrit par M. Malgaigne pour la résection partielle de la mâchoire. Mais il deviendra impossible, dans certaines circonstances, de le mettre en usage, lorsque, par exemple, on se propose d'établir la pseudarthrose assez loin en arrière, au devant de l'angle de la mâchoire. Dans ce cas, on fera la dénudation en pratiquant une incision le long de la base de la mâchoire, de manière à permettre l'introduction de bas en haut d'une pince incisive.

On comprend qu'il soit nécessaire, lorsqu'on se propose de réséquer une portion plus ou moins considérable du maxillaire, de dénuder l'os dans une plus grande étendue; aussi, dans le procédé d'Esmarch, cet-on obligé de faire d'asses longues incisions prédiminaires qui laisseront à leur suite des cicatrices apparentes. Relativement à la direction et à la longueur des incisions, elles ont varié suivant la pertion du maxillaire sur laquelle on voulait pratiquer la pseudarthrose; tantôt le chirurgien commençant son incision à la commissure, la direje verticalement en bas et la continue le long du bord inférieur de la mâchoire jusqu'en avant du masséter; tantôt commençant en sens inverse, et respectant la commissure, li fait partir l'incision du bord antérieur du masséter et la continue le long du bord inférieur jusque vers la ligne médiane. De l'une ou de l'autre manière, on a toujours un lambeau que l'on dissèque et que l'on relève de bas en haut, de manière à mettre largement à nu le corps de la mâchoire.

Pour pratiquer le second temps, c'est-à-dire la soction osseuse ou la résection, on s'est servi de divers instruments de la scie à chaîne ou à dos mobile, de pinces estétotenes, de la gouge et du maillet. Le choix de l'instrument doit eitre subordenné à diverses circonstances que le chirurgien sera seul capable d'apprécier. On peut dire toute-fois qu'il faudra, autant que possible, donner la préférence à l'ostéctome, principalement lorsqu'on opérera sur des enfants: le peu de développement de l'os permet d'en faire aisément la section. La scie à chaîne, au contraire, est d'un usage ansez difficile, soit dans l'introduction de la chaîne, à cause du resserrement des arcades dentaires, soit dans son maniement, à cause de l'ébranlement q'il communique aux parties; en outre si elle rencontrait une dent elle courrait trisque de se briser.

M. Rizzoli, après avoir dénudé le maxillaire jusqu'à son hord infirieur, comme nous l'avons dit, se sert de fortes cisailles dont il glisse la lame non coupante de bas en haut, en contournant le bord inférieur et la face postérieure de l'os; puis, en rapprochant l'autre lame, ilopère la section d'un seul coup.

Dans le precédé de M. Esmarch, comme on se propose de réséquer une portion de l'os, il est nécessaire de faire deux sections, ce qui augmente la durée de l'opération; c'est habituellement du fragment postérieur et immobile que l'on retranche un tronçon dont la forme, tantôt on s'est borné à enlevor un fragment à pou près quadrilaière (Wilms (4), Esmarch (2), Marjolin (3); tantòt, dans lo but de prévenir la coaptation facile et par suite la réunion des extrémités osseuses, on a enlové un fragment cunélforme, à baso inférieure et à sommet tourné vers le bord al véolaire. Cette modification apportée pour la

<sup>(1)</sup> Loc. cit. (2) Loc. cit.

<sup>(3)</sup> Société de chirurgie, 3 septembre 1862.

première fois par M. Bruns (4), de Tübingen, a été suivie par MM. Boinet (2), Wagner (3. et Heath (4). Enfin la longueur du fragment réséqué a varié de 4 pouce et demi à 3 lignes.

Si l'on s'en tenait uniquement à la facilité et à la rapidité de l'excution, nul doute que le mode d'opére de M. Rizzolin edit être priféré à celui de M. Esmarch; mais, pour juger un procédé opératoire, il ne faut pas seulement faire entrer en ligne de compte le plus ou moins de facilité du manuel opératoire, il faut encore et surtout connaître les résultats immédiats et définités de l'opération. Aussi, tout en signalant dès à présent cette supériorité du procédé de Rizzoli, nous altendrons, pour porter un jugement définitif, que nous ayons exposé les suites de l'opération.

Les résultats immédiats sont l'écartement des fragments osseux et la possibilité d'ouvrir largement la bouche. L'écartement des fragments s'explique naturellement lorsqu'on a suivi le procédé d'Esmarch, puisqu'on a fait une perte de substance à l'os; mais, lorsqu'on a simplement sectionné le maxillaire, on peut se demandre en quoi consiste le déplacement. M. Rizzoli ne nous éclaire pas sur ce point; il se borne à direr que les extrémités osseuses s'écartent de près d'un demi-pouce, et cet effet est sans doute produit par la pression de la langue et par l'action des muscles du côté sain. Quant à l'ouverture de la bouche, elle est en général facile; cependant il parait exister quelquefois un certain degré de rigidité dans l'articulation et les muscles du côté sain qui oblige à user de quelque force pour babaiser le maxillaire; c'est ce qui est arrivé dans les deux faits de M. Aubry (5).

Le traitement consécutif à l'opération mérite la plus grande attention de la part du chirurgien; tous ses efforts doivent tendre à maintenir l'écartement des fragments et à favoriser leur mobilité. Pour atciendre ce but, on a eu recours à différents moyens : on peut agir immédiatement sur les extrémités osseuses en leur interposant un corps étranger qui les écarte mécaniquement et facilité leur cicatrisation isolée; on s'est sevir le plus souvent de bourdonnets de charpie, on pourrait tout aussi bien employer un autre corps. M. Mathé propose l'usage de la gutta-percha, en raison du peu d'irritation que détermine cette substance, ce qui pourrait être une innovation heureuse.

L'interposition d'un corps étranger est-elle une précaution utile ou nécessaire ? Nous voyons en effet, dans un assez grand nombre de

Mémoire de M. Verneuil.
 Société de chirurgie, 22 juillet 1863.

<sup>(3)</sup> Loc. cit.

<sup>(4)</sup> Loc. cit.

<sup>(5)</sup> Thèse de Mathé, p. 24 et suiv.

cas, l'omission de cette précaution ne nuire en rien au résultat, et même M. Esterle (1) combat cette pratique, parce que, suivant lui, un corps étranger favorise la suppuration et la formation de granulations trop considérables qui adhèrent facilement entre elles et se transforment en un cal dense et libreux. Malgré la valeur de ces objections, je crois qu'il ne faudrait pas proscrire ce moyen, et que, dans certains cas, il pourrait rendre des services. D'ailleurs l'expérience fournira souvent au chirurgien instruit, s'il découvre quelque tendance à la réubion, d'autres moyens de lutter contre elle. C'est ainsi que M. Aubry (obs. 2) eut l'idée de réprimer directement les bourgeons charmas développés sur les surfaces osseuses par une abrasion faite avec le bistouri. Des caudérisations plus ou moins énergiques et répétées pourraient agir de la même manière (2).

On obtiendra encore l'écartement des fragments en abaissant le moignon mobile à l'aide d'un coin de bois ou de liège introduit entre les arcades dentaires et laissé en placé pendant quelques heures chaque jour.

Bafin il faudra surtout compter, pour favoriser la formation de la pseudarthrose, sur les mouvements rétiérés é la màchoir « aussi devra-ton commencer à faire mouvoir celle-ci dès le lendemini de l'opération; puis graduellement on augmentera l'étendue de ces mouvements, et, s'ils étaient trop douloureux, on pourrait, comme l'a fait M. Langenbeck, administre le chloroforme. On recommandera au malade de faire lui-mêne des mouvements aussi fréquents que possible, et, dès que la mastication pourra s'exécuter, ce qui a lieu habituellement vers le quatrième ou le cinquième jour, on donnera des aliments solicies.

Pendant le cours du traitement, dans la plupart des observations que nous avons lues, on signale une réaction inflammatoire trèsfatible, peu de gonflement et peu de douleur; quelquefois la guérison a été retardée par une nécrose superficielle des extrémités osseuses, suivie de l'élimnation de netits sécriestres.

La pseudarthrose étant définitivement établie, il serait intéressant de connaître exactement as articuture et le mécanisme de ses mouvements. Les auteurs nous fournissent malheureusement peu de renseignements à cet égard; la plupart se bornent à d'ire que les mouvements d'abaissement et d'élévation sont suffisants, que la mastication des aliments solides et durs (viande, croûtes de pain) s'exécute bien, et que la prononciation est facile. Il importerait cependant de

<sup>(1)</sup> Loc. cit.

<sup>(2)</sup> MM. Verneuij et Trélat ont donné le cooseil, afin d'assurer l'isolement des fragments, de disséquer un lambeau de muqueure doublée de son périone, assez grand pour coffier l'une des extrémités osseuses. Ce serait assurément le mélieur moyen d'obtenit la cicativation isolée des fragments, et on devra y avoir recours toutes les fois que a choise sera possible.

savoir si la nature de la pseudarthrose diffère suivant que l'on a employé le procédé de M. Esmarch ou celui de M. Rizzoli. La théorie semblerait indiquer, comme le remarque M. Verneuil, qu'après la résection, les bourgeons charnus qui se développeront à la place du fragment réséqué devront tendre à se rapprocher, à s'agglutiner entre eux et se convertir en tissu inodulaire ; si l'articulation s'établit elle consistera en une sorte de cal fibreux plus ou moins extensible. En effet, dans la seule observation de pseudarthrose opérée par le procédé de M. Esmarch , sur laquelle l'auteur nous donne quelques renseignements, M. Wilms dit « qu'à la place du fragment réséqué il se forma un tissu fibreux, grâce aux mouvements passifs. » Or ceci a une grande importance : ce tissu cicatriciel , subissant la rétraction inodulaire, aura une tendance continuelle à se raccourcir et à diminuer ainsi l'étendue des mouvements. Dans le procédé de M. Rizzoli , nous vovons des conditions tout autres ; il n'v a pas de perte de substance, la plaje est peu étendue, et les surfaces granuleuses sont restreintes; il n'existe donc pas de tendance à la formation d'un cal fibreux interesseux, et par suite, lorsque les extrémités esseuses seront isolément cicatrisées, elles constitueront une articulation par contiguïté que l'on n'aura pas à craindre de voir disparaître par suite d'une rétraction secondaire. A l'appui de cette proposition, nous pouvons citer quelques faits : dans l'observation 4re de M. Rizzoli , il est dit que « les deux moignons osseux recouverts d'une cicatrice isolée restèrent en rapport réciproque par l'intermédiaire d'un tissu muqueux de nouvelle formation, assez extensible, et semblable au tissu muqueux physiologique qui, intérieurement et extérieurement, recouvrait la machoire inférieure, dans les points adjacents au lieu où elle avait été divisée. Ce tissu, pendant l'écartement du moignon osseux, s'étendait assez pour permettre à la portion de la mâchoire rendue libre d'agir avec autant de facilité que dans l'état normal, » Les mêmes détails sont consignés dans l'observation 2. M. Aubry nous apprend que chez son premier opéré les deux bouts de l'os étaient fermés par une bride d'un tissu fibro-muqueux, longue de 12 à 15 millimètres, assez extensible pour permettre les mouvements. Dans le cas de M. Esterle, la nouvelle articulation était entourée d'une capsule assez large nour nermettre les mouvements.

Avec des renselgnements aussi peu nombreux et aussi incomplets, il serait imprudent d'affirmer que les choses se passent absolumen comme nous l'avons dit; mais, si les différences que nous signalions entre les résultats des procédés de MM. Esmarch et Rizzoli se trouvaient confirmés par les faits, ce serait assurément une raison sérieuse peur faire donner la préférence absolue à la section simple. Dans tous les cas, on peut toujours tirer des considérations précédentes cette déduction pratique, que, à la suite du procédé par résection, il sera bon d'insister très-longtemps sur les moyens mécacaniques canables de lutter contre une rétraction secondaire.

Le mécanisme de l'articulation nouvelle ne paraît pas non plus avoir fixé l'attention des auteurs, et nous ignorons s'il existe à cet égard des différences suivant qu'on a fait la section simple ou la résection. M. Aubry, étudiant le mécanisme des mouvements de la mâchoire sur deux sujets opérés par la méthode de Rizzoli, a observé ce qui suit : «Outre le mouvement d'arc de corcle décrit par le maxillaire, mouvement qui est d'autant plus étendu qu'on l'examine plus loin du centre de l'arc, on voit que la portion du maxillaire qui est libre décrit un mouvement de torsion par suite duquel les molaires s'écartent : je ne puis donner une meilleure idée de ce mouvement qu'en le comparant à cet abaissement des côtes dans la respiration, que Gerdy a comparé au mécanisme de l'anse d'un seau.» M. Mathé dit avoir constaté les mêmes mouvements chez le malade de M. Boinet, opéré d'après le procédé de M. Esmarch, Enfin M. Esterle a constaté, après la section simple, « que l'articulation nouvelle permettait un double mouvement en vertu duquel la branche mobile s'abaissait, et en même temps par son bord supérieur se tournait en avant, et par l'inférieur en arrière.» Tout ceci est bien vague ot médiocrement clair. au reste l'important, c'est que les mouvements de la mâchoire puissent so faire librement et avec assez de force pour permettre la mastication facile des aliments solides, et une prononciation suffisante : et sur ce point les auteurs sont affirmatifs.

Une dernière conséquence de l'opération qu'il faut examiner, c'est l'atteinte plus ou moins grande portéo à la régularité et à la symétrie du visage. Existe-t-il, sous ce rapport, des différences après l'emploi de tel ou tel procédé? Théoriquement une résection partielle d'un côté de la mâchoire doit amener dans le côté opposé une déviation proportionnée à l'étendue de la perte de substance : le fragment du côté sain, devenu mobile, est poussé vers la ligne médianc par la pression des lèvres et des joues, et tend ainsi à se rapprocher du fragment fixe; cette tendance est encore favorisée par la rétraction du tissu inodulaire qui se développe au niveau de la pseudarthrose : d'où il résultera que le menton sera dévié et déprimé, que les arcades dontaires cesseront de se correspondre; les incisives inférieures seront écartées des supérieures et cachées derrière elles ; d'où, à la fois, irrégularité dans la symétrie extérieure du visage et imperfection de la mastication. Quelques faits vicanent confirmer ces données théoriques : M. Esmarch nous apprend que , chez son opéré , « l'extrémité du fragmont mobile, attirée vers la surface interne des lambeaux et nere la surface de coupe du fragment osseux postérieur, s'était fixée vers ce point, » Ouoique l'auteur ne nous le dise pas, il devait bien y avoir une légère difformité, M. Langenbeck est plus explicite et nous annonce que, chez un de ses malades, « les dents ne se correspondaient pas exactement, la partie mobile de la mâchoire inférieure étant attirée un peu du côté de la perte de substance » (obs. d'Adolphe Teschmannl.» Toutefois il faut croire que cetto déviation se corrige en partie pendant la mastication, puisque cello-ci, au dire des auteurs, est facile et vigoureuse : mais il reste toujours la difformité extérieure.

Ces inconvénients existent-ils à la suite de la section simple ? Le raisonnement nous montre que la section pratiquée dans la région habituelle, c'est-à-dire au niveau des premières molaires, respectant la plus grande partie de la parabole maxillaire, ne doit en rich modifier la symétrie de la face ; il faudrait , pour que le fragment mobile s'inclinat du côté de la section, qu'il v eût chevauchement des fragments : ct nous avons vu dans le petit nombre d'observations où les auteurs nous donnent des détails à ce sujet, qu'il n'en est rien, et que les fragments contigus exécuteut seulement des mouvements de glissement ou d'écartement. Interrogoons les faits : M. Rizzoli nous apprend que «los incisives se correspondent bien dans les mouvements d'écartement et de rapprochement des màchoires : mais il faut notor qu'elles ne neuvent pas arriver au contact exact; cependant les aliments solides sont très-bien broyés (obs. 2).» M. Esterle constate chez son opéré : «Les mouvements se font régulièrement, sans tiraillement ni déviation désagréable, résultat dû à ce que tout le meuton se trouvait compris dans la partie mobilisée de la machoire, » Enfin M. Langenbeck (obs. de Rodolphe Lieske) s'exprime ainsi : «Les dents se correspondent et se rejoignent parfaitement; mais les dents supérieures ont été déviées en dedans par l'usage du coin de bois.»

Il résulte de ce qui précède que, si l'on compare les procédés de MM. Esmarch et Rizzoli au point de vue des conditions anatomiques et physiologiques de l'articulation nouvelle, le raisonnement, appuyé sur quelques faits, semble démonter la supériorité du procédé de M. Rizzoli. Mais cette appréciation, pour être récliement sérieuse, au-rait besoin, je le répète, d'étre contriblée par l'expérience, si de nouvelles observations sont nécessaires pour élucider les points obscurs de la muestion.

Jusqu'ici nous avons seulement mentionné les résultats houreux; mais l'opération la plus simple n'offre-t-elle pas ses dangers? Celle que nous étudions n'échappe pas à la loi commune. Il est temps maintenant de faire connaître la statistique des succès et des revers.

Sur un nombre de 25 observations que nous avons pu rassembler, on compte : 4 morts, 5 récidives et 46 succès. Si nous tenons compte du procédé employé, celui de M. Rizzoli nous donne : sur 13 cas, 3 morts, 1 récidive et 9 succès (1); celui de M. Esmarch, sur 12 cas, 4 mort, 4 récidive et 7 succès (2);

<sup>(1)</sup> Je crois devoir comprendre dans ce nombre le fait de M. Dittl, cité plus haut, quoiqu'on ait résegué avec la gouge et le maillet une petite portion d'os; la perte de substance a été assez insignifiante (3 lignes) pour qu'on puisse réunir cette observation à celles dans lesquelles on a opéré par section simple.

A première vuc ces résultats paraissent assez encourageants, si l'on vent bien surtout se rappeler qu'il s'agissait de lésions considérées jusqu'alors comme incurables. Mais il ne faudrait pas s'empresser d'accepter ces chiffres sans contrôle; il est nécessaire d'examiner les choses de plus près pour porter un jugement soit sur la méthode, soit sur les rivoédés.

Rt d'abord, avant de se prononcer sur la gravité de l'opération, il faut rechercher si celle-ci a bien été la cause unique et déterminante de la mort. Dans une observation due à M. Aubry, la malade, opérée par le procédé de M. Rizzoli, a succombé à une affection intercurronte (anasarque niguö scarlatincuse), cinq semaines après l'opóration, alors que l'état de la pseudarthrose était très-satisfaisant. Sans cette complication fatale, tout porte à croire que cette observation aurait gross i la liste des succès.

Les trois autres malades sont morts d'infection purulente: l'un a tét opréré par le procédé de M. Rizzoli (obs. de Ritschell Henry) (t), les deux autres par le procédé de M. Rizzoli (obs. de Rizzoli (2) et de Langenbeck) (3). Mais il faut bien remarquer que, dans ces deux derniers cas, en même temps que la section sessues, en avait pratiqué l'autoplastie, et que les accidents qui ont suivi cette dernière (inflammation, gangréne des lambeaux) peuvent suffisamment expliquer la terminaison fatale. Il ne reste donc plus qu'un seul cas dans lequel la mort puisse étre attribuée au fait unique de l'opération, et, dans cet exemple, c'est le procédé de M. Esmarch qui a été employé. Nous ne voudrions pas dire pour cela que la résection doit être considérée comme plus dangreuses que la section simple; nous espérons seulement avoir montré que l'opération est encore beaucoup moins grave par elle-même qu'on aurait y ule croire de prime abord.

Tandis que le procédé de M. Rizzoli n'a fourni qu'un seul cas de récidive (obs. de Boinet) (4), celui de M. Esmarch en a donné quatre (obs. de Bruns (5), Deguise (6), Marjolin (7) et Bauchct) (8).

Examinons encore les faits. Dans le cas de M. Boinet, l'opération a été faite suivant toutes les règles de l'art, et on ne pourrait accuser que l'indocilité et la négligence de la malade à ne pas suivre la recommandation qu'on lui avait faite d'exercer les mouvements de la mâchoire et de mettre un coin entre les dents; la même malade, à la suite de cette récidive, a été opérée par le procédé d'Esmarch avec

<sup>(1)</sup> Heath, loc. cit.

<sup>(2)</sup> Société de chirurgie, 29 inillet 1863 (obs. d'Egidio Mingarelli).

<sup>(3)</sup> Loc. cit. (obs. de Charles P....)

<sup>(4)</sup> Société de chirurgie, 22 juillet 1863).

 <sup>(5)</sup> Mémoire de Verneuil, loc. cit.
 (6) Société de chirurgie, 4 février 1863.

 <sup>(7)</sup> Idem, 3 septembre 1862.
 (8) Idem, 11 février 1863.

un succès complet. D'un autre côté, dans la plupart des cas où la résection a échouf, il est aisé de se convaincr que l'opération n'a pas été pratiquée suivant les principes posés par M. Esmarch, principes qui prescrivent de placer la pseudarthresse en acent des adhérences. En effet, dans les trois observations de MM. Bruns, Deguise et Marjolin, on a réséqué l'es au milieu des adhérences; or, en plaçant la nouvelle articulation à ce niveau, il y avait tout lieu de craindre que la rétraction inodulaire ne reproduist bientôt l'immobilité. Le cas de M. Bauche échappe à cette critique, puisque la résection a bien dé faite en avant des adhérences; mais l'insuccès peut encore s'expliquer par une autre cauxe. Une opération autoplastique fut pratiquée en même temps, pour remédier à une large perte de substance de la face; des accidents inflammatoires es sont développés et ont nécessité pendant longtemps l'immobilisation de la machoire, ce qui a dû nuire singulièrement à l'établissement de la pseudarthrese.

Des considérations qui précèdent, il résulte qu'on ne saurait conclure absolument, comme on serait tenté de le faire à la simple inspection des chilfres, que le procédé de M. Esmarch expose plus à la récidive que celui de M. Rizzoli. L'étude des observations nous montrant que la plupart des récidives trouvent leur cause dans une application plus ou moins défectueuse de la méthode, il y a tout lieu d'espérer que le nombre des insuccès diminuera lorsque les chirurgiens se seront bien orbefrés des principes de l'opération et des récles du traitement.

Il nous reste enfin à soumettre au même examen les cas de guérison, Sur un total de 46 observations, le procédé de M. Rizzoli nous fournit 9 succès, celui de M. Esmarh 7. Mais toutes ces guérisons sont-elles bien réelles? La grande question, en effet, est de savoir si elles se maintiendront et si elles résisteront à l'épreuve du temps. Nous possédons à ce sujet des renseignements qui permettent de dissiper toute crainte de récidive, du moins pour un certain nombre de cas. Sur les 9 opérés par le procédé de M. Rizzoli, la guérison a été constatée après 6, 5 et 3 ans (4 obs. de Rizzoli) (1); après 1 an (obs. d'Aubry (2) et de Langenbeck) (3); après 8 mois (obs. d'Esterle (4) et de Grube) (5); après 4 mois (obs. de Dittl) (6). Or, si l'on excepte un malade de M. Rizzoli chez lequel il y avait encore un peu de gonflement à l'intérieur de la bouche, et qui parlait avec quelque difficulté. tous étaient dans l'état le plus satisfaisant. Nous pensons donc qu'on peut accepter pour des succès définitifs les cas de M. Rizzoli et ceux de MM. Aubry et Langenbeck; mais on pourrait peut-être se montrer

<sup>(1)</sup> Société de chirurgie, 29 juillet 1863.

<sup>(2)</sup> Thèse de Mathé, loc. cit.

<sup>(3)</sup> Loc. cit. (obs. de Rodolphe Lieske).

<sup>(4)</sup> Loc. cit.

<sup>(5)</sup> Loc. cit.

<sup>(6)</sup> Mem. de Verneuil, loc. cit.

plus sévère pour les trois derniers, en raison du peu de temps écoulé (8 et 4 mois). Cependant rien n'annoncait une tendance à la récidive chez l'opéré de M. Esterle (8 mois après) ni chez celui de M. Dittl (4 mois après); ces auteurs ont même constaté que les mouvements s'amélioraient de plus en plus. Au contraire M. Grube nous apprend que, chez son malade, huit mois après l'opération, le resserrement des mâchoires tendait à se reproduire dès qu'on négligeait d'exercer les mouvements passifs et d'introduire un coin de bois entre les dents. On pourrait donc craindre pour plus tard une récidive, d'autant plus que la section osseuse, pratiquée suivant le procédé de Dieffenbach, a été faite, comme nous l'avons dit, sur la branche montante du maxillaire, en arrière des muscles masticateurs atteints de rétraction, circonstance qui expliquerait la reproduction de l'immobilité.

Mais, en supposant même qu'on se refuse, jusqu'à nouvelles informations, à admettre ces trois derniers exemples comme des guérisons durables, il n'en restera pas moins acquis que le procédé de M. Rizzoli a donné 6 cas de succès incontestables, ce qui est déià un résultat assez brillant.

D'un autre côté, sur les 7 guérisons obtenues par le procédé de M. Esmarch, on a constaté la persistance du résultat après 5 ans (obs. de Wilms et d'Esmarch) (4); après 48 mois (obs. de Langenbeck) (2); après 43 mois (obs. de Boinet) (3); après 4 an (obs. de Heath) (4); après 10 mois (obs. de Wagner) (5); après 3 mois (obs. de Langenbeck) (6).

Dans la plupart de ces cas, le laps de temps écoulé est assez long pour dissiper tous les doutes sur la réalité de la guérison, et, même chez le malade de M. Wagner, dont l'état n'a été constaté que dix mois après l'opération, on peut presque affirmer que le résultat se maintiendra définitivement, lorsque l'on songe que, depúis la création de la pseudarthrose, on a pratiqué une opération d'autoplastie qui a parfaitement réussi et n'a apporté aucun trouble dans les mouvements de l'articulation nouvelle. Nous ne pourrions en dire autant de l'observation assez incomplète de Langenbech, dont le sujet a été perdu de vue trois mois après l'opération. En négligeant donc ce dernier cas, sur lequel nous manquons de renseignements suffisants, nous trouvons encore 6 guérisons bien réelles, par le procédé de M. Esmarch. Entre les résultats fournis par la section simple ou la résection.

<sup>(1)</sup> Mém. cité de Verncuil.

<sup>(2)</sup> Loo. cit. (obs. d'adolphe Teschmann).

<sup>(3)</sup> Loc. cit. (4) Loc. cit.

<sup>(5)</sup> Loc. cit.

<sup>(6)</sup> Archiv für Klinische Chirurgie, t. 1V.

il n'y a done pas des diffévances notables. Il est cependant une condition dont il faudrait tonir compte ici, c'est que la plupart des malades opérés par le procédé de M. Esmarch présentaient une perte de substance plus ou moins considérable des lèvres et des joues, tandis que cette complication n'existait pas dans un grand nombre des cas où le procédé de M. Rizzoli a été mis en usage. On s'est demandé, dès lors, il a section simple n'auratipas dehoué dans des cas plus compliqués, et si on ne devrait pas, réservant le procédé de Rizzoli pour les cas les plus simples, pratiquer la résection lorsqu'il y a une perte de substance. L'importance de cette question nous paraît beaucoup moindre, depuis que nous connaissons des cas très-compliqués (obs. d'Aubry, d'Esterle et de Dittl), dans lesquels la section simple a parfaitement réusis; et s'il faliali donner la préference à l'un dos procédés, nous avons vu que d'autres raisons devaient dicter le choix du chirurzien.

Nous résumerons ce travail dans les propositions suivantes :

4a L'opération qui consiste à créer une pseudarthrose dans la continuité du maxillaire inférieur, suivant les principes de MM. Esmarch et Rizzoii, a donné jusqu'ici des résultats assez brillants pour qu'on a béstie pas à la pratiquer toutes les fois qu'elle sera formellement indiquée. Peu redoutable par elle-même, elle n'offre pas plus de dangers que bien des opérations, plus ou moins infidèles dans leurs résultats, que l'on ne craint pas de pratiquer pour combattre le resserment des màchoires; en outre, les guérisons relativement assez nombrauses qu'elle a propurées ont été nour la plunart solides et durables.

2º L'opération est formellement indiquée lorsque le resserrement des machoires reconnait pour cause une ankylose par soudure osseusse de l'articulation temporo-maxillaire, ou lorsqu'il est produit par des adhérences soilides, résistantes, situées profondément, ayant envahi la plus grande partie de la muqueuse buccale et soudant ensemble les deux maxillaires. L'opération convient encore, mais seu-lement comme ressource extrême, et après qu'on aura vainement épuisé tous les autres moyens, lorsque le resserrement des machoires est dû à une fausse ankylose, à des retractions musculaires ou à des cicatrices molles, extensibles, situées vers la partie antérieure du ves-thule buccal et ayant éparagé certaines portions de la muqueuse.

3º Lorsqu'il existe en même temps une perte de substance de la joue, l'autoplastie ne doit jamais être faite dans la même séance que la section ou la résection de l'os.

4º S'il s'agit d'un resserrement cicatriciel, la fausse articulation doit toujours être pratiquée en avant des adhérences, et si l'on a' anfaire à une ankylose vraie ou fausse de l'articulation temporomaxillaire, la pseudarthrose sera placée, non sur la branche montante, mais sur le corps du maxillaire, en avant du bord antérieur du masséter.

8º Le procédé de M. Rizzoli, ou par section simple, nous paraît devoir mérire la préférence dans la plupart des cas. Il présente comme avantage sur celui de M. Esmarch d'être d'une exécution plus facile et plus rapide, de ne porter dans la suite aucune atteinte à la régularité et à la symétrie de la face. Enfin, quoique les résultats fournis par l'un et par l'autre soient à peu près égaux, le raisonnement appuyé sur quelques faits semble montrer que le procédé de M. Esmarch expose davantage à la récidire.

69 Le succès de l'opération dépend principalement des soins apportés au traitement consécutif. Le chirurgien devre surveiller attonivement l'état de l'articulation nouvelle et employer tous ses soins pour empêcher le rapprochement et la réunion des extrémités ossesses, soit par l'abrasion ou la cautérisation des bourgeons charnus, soit par l'abrasion ou la cautérisation des bourgeons charnus, soit par l'abrasion ou la cautérisation des bourgeons charnus, soit moçre en abaissant fortement la partie mobile de la méchoire, au moyen d'un coin de bois, introduit entre les dents et laissé en place pendant quelques heures chaque jour. Enfân, dès le lendemain de l'opération, ou fera exécuter des mouvements passifs, d'abord légers, puis de plus en plus étendus, et, aussitôt que la mastication sera possible, le malade devra s'y exercer en mâchant des aliments soldies.

## REVUE GÉNÉRALE.

ANATOMIE ET PHYSIOLOGIE PATHOLOGIQUES.

Sels de potasslum, de sodium et de rubidium (Espériences sur l'action physiologique des — injectés dans les veines); par M. L. Gaaxokat. — L'analyse pectrale a conduit déjà, comme on sait, à la découverte de plusieurs corps simples, dont trois, lo rubidium, le cásium et le hallium, ont pu être étaliés assex complétement. Les deux premiers, signalés par MM. Kirshoff et Bunsen dans les eaux mères de Creuzanch et de Dürchleim, se encontented tans un assez grand nombro d'eaux minérales. M. Grandeau a fait voir que les eaux de Bourbonne-les-Bains, notamment, en renferment des quantités assex notables; il los a également retrouvés dans le règne végétal; les salins de betterave contienent assex de rubidium pour que M. Grandoux ait pu préparer, à l'aide de cette matière première, plusieurs centaines de grammos de chlorure de ce métal. Poursuivant ses recherches, M. Grandeau a ponsé que l'examen de l'action physiologique des sels de ce nouvoau corps pourrait offir un certain indrét. Il a fait à ce sujet, dans le laboratoire de médecine du Collège de France, une série d'expériences dont nous résumens el-après les résultats. Ajoutons que ces expériences ont été faites avec le concours de M. Cl. Bernard.

Les analogies nombreuses que présentent les sels de rubidium et de potassium, analogies tellement grandes que, sans le secours de l'analyse spectrale, on ne serait peut-être jamais parvenu à distinguer ces eorps l'un de l'autre, avaient fait penser à M. Grandeau que des expériences consistant à introduire dans l'estomac de chiens ou de lapins du chlorure rubidium ou tel autre sel de ce métal, n'aboutiraient pas, En effet, dit-il, on ne peut avoir recours à l'ingestion dans le tube digestif d'une substance dont on veut étudier l'action physiologique ou les propriétés toxiques, qu'à la condition que cette substance soit douée de propriétés assez énergiques. Il s'est dès lors arrêté à l'injection dans les veines de dissolutions des divers sels. Ce sont les suivants : ehlorure de rubidium, ehlorure de potassium, chlorure do sodium; carbonate de potasse, carbonate de soude; azotate de potasse, azotate de soude. Les injections ont été faites dans la veine jugulaire, chez des chiens ou des lapins, à jeun ou en digestion. On a choisi de préférence pour chaque expérience comparative des animaux de taille et de vigueur identiques.

Il résulte de cette série d'expériences: 4° Que les sels de soude peuvent être introduits dans le torrent circulatoire sans produire d'aceidents, et que des doses très-fortes de ces sels n'amènent pas la mort.

2º Que les sels de potasse, injectés dans le sang, sont éminemment toxiques, et que des doses très-faibles suffisent pour amener la mort foudroyante.

3º Que la mort n'a pas lieu, dans ce cas, par asphyxie, puisqu'a l'autonsie les poumons et le cœur se trouvent à l'état normal.

4º Que, contrairement à ce qu'auraient, pu faire prévoir les aualogies si complètes du potassium et du rubidium, ec d'ernier métal est tout à fait dépourvu de propriétés toxiques, et que ses sels peuvent être impunément introduits dans le torrent circulatoire, sans amener auron des accidents produits na l'iniection des sels de notassium.

Le fait le plus digne de remarque qui ressort de cette étude, c'est l'action éminemment toxique des sels de potassium. Les expériences de M. Grandeau prouvent que la quantité des sels en dissolution dans le sang ne peut excéder une certaine limite, la présence de très-fai-bles quantités d'une combinaison de ce métal amenant immédiatement la mort. M. Grandeau rappelle à ce propos le travail de M. Schmidt (de Dorpat) sur les variations du sang d'ans les affections typhiques et dans le choléra. On sait qu'à l'état normal les globules sangains sont très-riches en potassium, tandis que le sérum qui contient beaucoup de chlorure de sodium est presque entiérement privé de sels de potasse. M. Schmidt a montré par des analyses très-nombrouses que, text les individus atteints de choléra, le sérum du sans s'enrichit no-cetz les individus atteints de cholèra, le sérum du sans s'enrichit no-

tablement en potasse aux dépens des globules. M. Grandeau se demande dès lors si l'altération si profonde du sang dans le choiéra ne serait pas due à l'excès de potasse qu'il renferme. La question ne saurait être résolue qu'à l'aide de recherches nouvelles. Toutefois ce rapprochement de l'action toxique du potassium et de la présence d'un excès de potasse dans le sang, sous l'influence demaladies généralment mortalles, est dizen d'être nois.

MM. Bouchardat et Stuart Cooper ont constaté chez les animaux morts à la suite d'injection de sels de potassium dans les veines, que le cœur et les gros vaisseaux étaient remplis de caillois. M. Grandeau n'a jamais rien rencontré de pareil; il a toujours trouvé le sang parfaitement liquide dans le cœur et dans les vaisseaux; le cœur gauche était rempli de sang rouge et liquide, et le cœur droit de sang noir, ce qui prouve, pour le dire en passant, que les animaux n'ont pas succombé par asphyxie.

Il y a une autre conséquence qui découle immédiatement des expériences de M. Grandeau, à savoir : que, au moins enc eq ui concerne le rubidium et le potassium, l'action physiologique d'un corps n'est pas intimement liée à ses propriétés chimiques : on suit combien sont grandes les analogies de ces deux métaux; leu risomorphisme parfait, on pourrait presque dire l'identité de leurs caractères, aurait pu faire penser que l'un d'eux étant toxique, l'autre devait l'étre également. On a vu qu'il n'en est rien. La nature chimique d'un corps ne peut donc rien faire préjuger d'absolu sur ses propriétés physiologiques, car si le rubidium devait exercer sur l'économie une action comparable à celle d'un des métaux alcalins déjà connus, tout s'accordait, arprori, à faire admettre que son action devait être analogue à celle du potassium; l'expérience a prouvé que c'est, au contraire, au so-dium qu'il resemble par sa parfaite innoculte.

M. Grandeau ajoute que les végétaux croissant dans un sol qui renferme des sels de potasse, de soude, de lithine et de rubidium, no s'assimilent pas indifféremment chacune de ces substances. Les uns, comme le tabac, absorbent de la potasse, du rubidium, de la lithine et des traces de soude; tandis que d'autres, venus dans le même sol, comme la betterave, ne fixent dans leurs tissus que de la potasse, de la soude et du rubidium, laissant la lithine, ou, comme le colza, me prennent que de la potasse et de la soude, et n'absorbent pas même de trace de lithine ou de rubidium. (Journal de Panatomie et de la physidosie, n° 4, 1864.)

Saltve parcetellenne (Recherches sur la—de l'homme, et sur sa composition chez un sujet diabètique), par MM. Onnexverin et Mosean.— Pour recueillir la salive parotidienne, M. Ordenstein se sert, à l'exemple du professeur Eckhard, d'une canule introduite dans l'orifice huccal du canul de Siénon, sitte, comme on sait, au niveau de la deuxième molaire supérieure. La canule a un diamètre de 1 millimètre environ. On l'introduit sans difficulté après avoir attife un peu la commissure labiale de dedaus en dehors, de manière à ell'acer la courbure que le canai décrit dans la dernière partie de son trajet. Lorsque la canule a été introduite à plusieurs reprises, olle dilate plus ou moins le canal, et il faut alors employer une canule plus volumineuse. Il faut se garder toutefois d'employer des canules trop grosses, car, en agissant ainsi, on s'exposerait à irriter le conduit de Sténon, et même à provoquer une inflammation aigué de la parotide. Pour la même raison, il convient de ne pas laisser séjourner la canule trop longetupes dans le canal excrétieur.

Au reste, le procédé dont il s'agit ne peut guère sorvir à donner des censeignements quantitatifs précis, parce qu'il n'est pas possible de fixer la canule d'une manière invariable, ni d'empêcher complétement la salive de s'échapper en partie entre elle et les parois du conduit de Sténon.

Pour active'l a sécrétion de la salive, M. Ordenstein s'est servi des procédés ordinaires, qui consistent à porter sur la langue diverses substances sapides, telles que du vinaigre, et notamment de l'eau sucrée légèrement vinaigrée, à exciter la muqueuse linguale à l'aide de éléctricité, à faire exécuter des mouvements de mastication. etc.

Les reclierches de M. Ordenstein l'ont conduit aux principaux résultats suivants :

La parotide sécrète un liquide limpide, aqueux, téiu, ne contenant pas d'autres éléments formés qu'un petit nombre de cellules épithéliales. A l'état normal, cette salive a une réaction alcaline, à l'état de jeune, elle est légèrement acide ou neutre. L'usage des aliments usuels ne modifie nas l'état alcalin de ce liquide.

La pesanteur spécifique de la salive parotidienne varie fort peu sous l'action des principales influences physiologiques (1,0034 h.4,0044). La proportion des éléments solides qu'olle renferme est également peu variable (de 5.02 à 6.42 n. 400).

Lorsqu'on soumet la salive parotidienne à la température de l'ean bouillante, i l's'y produit un précipité que l'acide nitrique ne redissout pas; ce précipité, qui est formé par une substance albuminoïde, se produit également quand on traite la salive parotidienne par l'alcool ou les acides minéraux concentrés.

La salive parotidienne de l'homme a la propriété de transformer rapidement l'amidon en glucose, tandis que, d'après les expériences concordantes de MM. Bernard, Bidder et Schmidt, la salive parotidienne du chien n'opère pas cette transformation. On détruit d'alleurs cette propriété en soumettant la 'salive à l'ébullition, et même en élevant sa température à 56-57 R. Cette modification est également produite par tous les agents qui congulent la substance albuminotte. La salive parotidienne conserve au contraire pendant longment.

temps (huit jours , par exemple) la propriété dont il s'agit quand on la conserve au contact de l'air atmosphérique.

M. Mosler, adoptant le procédé de M. Eckhard, a fait une série d'analyses de la salive parotidienne d'un diabétique. Voici le résumé de ses observations :

La salive parotidienne ne contenait aucune trace de sucre à une poque où les reins sécrétaient than les vingt-quatre heures 6 litres et demi d'urine, contenant 455 gr. de sucre, 67 gr. d'urée et 22 gr. de chlorure de sodium. La réaction de la salive était invariablement neutre, tant à l'état de jeine qu'après les repas. Abandonnés à ellemème, elle fournissait au boût de quelque temps un léger dépôt. La quantité de salive parotidienne sécrétée dans un temps donné ne paraissait pas avoir subi de modification.

A la même époque, la sallve mixte recueillie dans la cavité buccale ne contenia typa de sucre lorsque, avant de la recueilir, no nyait eu le soin de débarrasser la bouche de tous les débris alimentaires; on obtenait par contre une réduction manifeste de la solution de l'ébiling lorsqu'on négligeait cetter précaution. Le malade n'éprouvait pas de sensation de saveur sucrés.

Aussi longtemps, enfin, que la salive parotidienne conserva sa réaction mixte, la muqueuse buccale était dans un état d'intégrité parfaite.

Un an plus tard, la maladie s'était notablement aggravée. La quantité d'urine sécrétée dans les vingt-quatre heures s'était élevée à 9 litres. Dés loirs, la salive parotidienne, ainsi que la salive mixte, présentait une réaction acide; les deux liquides ne contenaient du reste pas plus de sucre que précédéemment.

La sécrétion de la salive parotidieune avait très-notablement diminué. Elle était visqueuse et filante ; la bouche était empâtée et les muqueuses linguale et buccale manifestaient une grande tendance à se dessécher.

A partir du moment où apparut l'acidité de la salive, la muqueuse buccale, intacte jusque-là, salitén. Los gencives étaient fortement injectées; tuméfiées, geleérées au niveau du collet des dents, dont les racines se trouvaienten partie dénuées. De petils achées se formaient dans les gencives et laissaient à leur suite des ulcérations. Les dents s'ébranlaient, rendant la mastication douloureuse, et étaient presque toutes atténies de carie.

M. Mosler n'hésite pas à attribuer ces diverses altérations à l'acidité de la salive parotidienne. (Archiv der Heilkunde, 1864, 3º livraison, p. 228.)

# BULLETIN.

### TRAVAUX ACADÉMIQUES.

### I. Académie de Médecine.

Rage spontanée. — Fin de la discussion sur l'origine de la pustule maligne. —
Traitement des adénites par l'iode métalloïde.

Séance du 30 août. A propos du procès-verbal, M. Girard de Cailleux lit la note suivante :

J'étais absent lors de la lecture du procès-verbal de la dernière séance de l'Académie, dans laquelle on m'a prété l'idée monstrueuse que les aliénés sont des enragés : je proteste contre de semblables allégations.

En parlant de l'une des variétés du 'délire aigu fébrile, sous la forme duquel se présente la maladie dite rage spontanée, qui se prête, selon moi, à un rapprochement utile avec la rage communiquée, je n'ai nullement confondu cette variété du délire avec la folie proprement dite, dont elle se distingue, à mon sens, par des caractères spéciaux.

Je n'ai point non plus manifesté l'intention de publier mon mémoire, et les faits matériels sont là qui le prouvent, dans un journal politique; on a pris à tort le journal la France médicale pour la France, journal politique.

Quank à la différence qui nous sépare, M. Baillarger et moi, sur les symptômes et les lésions du délire aigu hydrophobique que j'ai décrit, elle se justifie par la manière dont nous envisageons la maladie; le délire aigu dont je parle n'étant aux yeux de M. Baillarger qu'une manie suraiget, une forme de la folie, tandis qu'avec beaucoup d'auteurs qui ont traité du délire aigu, fébrile, hydrophobique, je considère ce dernier comme étant essentiellement distinct de la folie; nous ne devions donc nous entendre ni sur les symptômes ni sur les lésions de cette maladie.

Suite de la discussion sur la pustule maligne. M. Magne résume en quelques mots l'état de la question, et dit qu'il essayera de montrer comment les maladies spécifiques, elles que le charbon et la morve, peuvent se produire. Étudiant d'abord le charbon, il formule cette proposition, que le sang de rate peut être lié à des conditions géologiques. Il expose le résultat d'enquéles qu'il a faites depuis long-

temps ; il iit des lettres de vétérinaires des départements de l'ouest de la France et de la Beauce, montre des cartes qui indiquent les localités où règne endémiquement le sang de rate, et de ces faits il conclut que les terrains plus ou moins marécageux, ont une relation avec la production du sang de rate. Les causes générales n'ont dans ce cas qu'une action accessire, qui peuvent quelque chose? Voyons les jays exposés aux mêmes conditions climatriques : la Beauce et le Berry sont dans des conditions à peu prés identiques; il y a du sang de rate dans la Beauce, il y en a à peine dans le Berry. Encore une preuve: dans les pays où l'on a, en vertu des améliorations agricoles, changé le terrain par le drainage ou d'autres moyens, on voit, plar exemple, la cachexia equeuse disparaitre et le sang de rate se montrer, alors qu'on n'en avait pas encore vu d'exemple dans la centré.

Abordant ensuite la question de la morve, l'orateur dit que les trois causes spécifiques de la morve sont l'excès de fatigue, la nourriture qui ne convient pas à l'animal, et l'insuffisance de nourriture.

Il cite plusieurs faits à l'appui, l'histoire de chevaux qui sont devenus morveux dans un pays oi l'on avait fait des routes en pierre et où la fatigue de ces animaux a été plus grande. Ce n'est pas tant, du reste, dit M. Magne, la fatigue meurée au dynanomètre qui est une cause de la morve, c'est la fatigue pendant laquelle les mouvements de la respiration sont accélérés; il cité à cette occasion le fait de chevaux de halage qui engraissaient en tirant les bateaux pour les faire remonter, et qui maigrissient lorsqu'ils redecendaient; on ne éxpliquerait pas ce fait, si l'on ne rappelait que le conducteur des chevaux les faissit trutter en redescendas.

La nourriture des chevaux qui trottent doit être le foin, la paille et l'avoine; si on leur fait faire le même travail et si on les nourrit avec de la luzerne, de la fève de sarrasin, ces aliments ne conviennent pas au cleval, et c'est dans des conditions aussi défavorables que l'on voit les animaux devenir morveux.

La nourriture insuffisante est encore dans le même cas; les animaux sont débilités même avec une ration ordinaire et suffisante, si on leur fait exécuter des travaux pénibles. L'orateur rapporte plusieurs exemples, et il cite des chevaux qu'on a pu entretonir et préserve de la morve en leur donnant ving-cient litres d'avoine par jour.

Toutes les fois, dit l'orateur, qu'il y a disproportion entre la rapidité des mouvements respiratoires et la quantité des aliments respiratoires ingérés, il y a altération du sang.

Des faits empruntés à l'expédition française au Mexique sont invoqués ; les chevaux font un exercice actif, trottent pendant quatro heures de suite et ne sont pas malades. On ne les nourrit cependant qu'avec du mais et peu de foin. Ce serait là sans doute une contradiction, mais le mais est un aliment sur le compte duquel M. Magne est revenu, malgré les préventions qu'il avait eues pendant quelque temps. Le mais est un élément respiratoire qui fournit beaucoup de matières destinées à être brûlées, et on s'explique très-bien comment les chevaux au Mexique supportent de grandes fatigues avec une nareille nourriure.

Tout ce qui vient d'être dit prouve donc que les causes générales n'agissent pas pour produire la morve; il faut qu'il y ait un défaut de proportion entre le travail excessif et une nourriture ne fournissant pas une quantité suffisante d'aliments respiratoires.

L'orateur aborde la question des maladies spécifiques et demandé comment il so fait qu'il y ait altération du sang. Nous ne savons pas, dit M. Magne, si lo virus est un végétal, un naimal ou un élément chimique. Ce point est encore obscur; mais il semble que virus n'existe pas avant la maladie. Ainsi, pour le sang de rate, nous voyons les animaux mourir par six ou huit chaque four; on les change de pays, il en meurt encore un ou deux le londemain, puis après il n'en meurt plus. Cela prouve, à mon avis, que le virus du sang de rate n'existe pas avant le dévelopmement de la maladie.

Je dirai en terminant, ajoute M. Magne, que, tout en faisant mes réserves et en avouant que ma compétence sur ce sujet n'est pas complète, dans ma pensée la pustule maligne peut être spontanée; seulement jo regrette que M. Gallard n'ait pas dit à quoi elle peut être rattachée et comment elle se dévioinne.

On a craint peut-être qu'on ne cautérisat plus si l'on admettait une pustule spontanée, c'est aller trop loin; on n'en cautérisera pas moins, car la cautérisation est répandue outre mesure dans les campagnes.

Séance du 6 septembre. M. Girard de Cailleux lit une note sur la rage spontanée.

Suite de la discussion sur la pustule moligne. M. Briquet annonce qu'il yout étudier la pustule maligne au point de vue des muladies contagion; c'est la nécessité d'une prédisposition du sujet pour suibir l'effet de la contagion, depuis la variole jusqu'à la syphilis et la rage. La variole ne manifeste pas ses effets sur tous ceux qui sont en relation avec un varioleux; la syphilis, comme l'a écrit M. Ricord, manque son sujet plus de fois qu'elle he l'attrappe; la rage n'atteint pas tous les midridus qui ont été mordons. Il faut une aptitude qui constitue une prédisposition. Il y a des causes occasionnolles. On sait que la rougeole et la scarlatine, pour ne citer qu'un exemple, se produiseux quelquefosis près une insolation, après une couves contre le vent.

L'orateur énumère ensuite les maladies réputées contagieuses de l'avis de tous, telles que la variole, la vaccine, la scarlatine, le charbon, la pustule maligne, la syphilis; puis les maladies contagicuses accidentellement, telles quo la morve, la rage, la diphthérite, la pneumonie du gros bétail, la bronchite fighdémique, la clavelée, la pourriture d'hôpital, la fièvre puerpérale, la fièvre typhotde, le typhus, la fièvre jaune, la peste, le toldéra, l'évysipèlo. L'orateur explique que la rage est simulée par des symptèmes de délire hydrophobique, el que cette considération doit la faire ranger dans la seconde classe des maldies virulentes. I dit que, par respect pour l'académie, il mettra un point d'interrogation à la question de contagion du choléra.

Abordant la question des maladies contagieuses virulentes au point de vue de leur origine, l'orateur ne croit pas, comme certains médecins fantaisistes, que les maladies nouvelles soient le résultat de cataclysmes dans le monde. Il pense que l'on peut rattacher l'origine des maladios contagieuses au contact avec les animaux. On croirait, dit M. Briquet, que la Providenco nous a imposé des maladies pour nous avertir des écarts auxquels nous ne devons pas nous livrer. Ainsi pour la syphilis, si les faits historiques peuvent être ici d'une valeur incontestable, on pourrait penser que l'homme a gagné la maladie syphilitique par des contacts impurs avec les animaux. Les relations de médecins du temps disent que la vérole a fait son apparition en France au temps de Charles VIII, après la campagne de Naples. et on ajouto que des troupeaux de chèvres qui suivaient l'armée étaient infectées aux parties génitales et affectées d'ulcères sordides, et ces maladies semblaient de nature syphilitique. On sait qu'en Italie les mœurs étaient relâchées; cela n'a rion d'impossible. Prenons une autre maladie : on a dit que la variole venait d'Arabie : les recherches modernes semblent prouver que la variole du cheval, de la vache et de l'homme sont une même maladie, et l'on sait que dans l'Arabie les bestiaux sont les commensaux de l'homme. Le charbon et la pustule maligne sont évidemment d'origine animale, et cela n'est contestable pour personne.

Il y a, dii M. Briquet, deux modes de développement des maladies virulentes : les unes sont dues à une cause spécidique, un virus; la variole, la rougeole, la pustule maligne, sont dans ce cas, et elles sont caractérisées par ce fait qu'acune cause générale ne les produit, que nul empoisonnement, nulle maladie ne les simule; ce ne sont pas les érupitons provioquées par le tartre stiblé qui causent la variole, et il n'y a que les lomozopathes qui alent pir approcher la rubéfaction due à l'empoisonnement par la belladono de l'érupiton do la scarlatine; les maladies contagieuses virulentes ne peuvent se produire que d'une seule manière, la coutagion par un virus. Sur les trônte-quatre maladies contagieuses pour soutoment sont dans ce cas.

Les vingt autres, telles que la fièvre typhoide, la pneumonie des bestiaux, l'ophthalmie, etc., qui sont des types, so produisent sous des influences très-diversos; ce sont des maladies connues, détermi492 BULLETIN.

nées, se produisant sous l'influence de conditions particulières, et quelquefois sous l'influence d'un virus, comme le virus rabique, par exemple, et la pourriture d'hôpital. Ainsi est encore le typhus produit par l'agglomération d'individus et la formation de miasmes infectants. Toutes ces maladies n'ont pas un cachet spécial toujours isolé; elles ont, au point de vue des symptômes, des lésions mêmes, leurs analogues dans d'autres maladies

Après cet exposé de la pathologie générale des maladies virulentes. vovons la pustule maligne.

Ressemble-t-elle à une maladie quelconque de l'homme? Non, Ce n'est pas un érythème simple ni une gangrène simple. La maladie a un caractère spécial qui est toujours le même. Vous la produisez artificiellement, vous la voyez naître. Jamais on n'a prouvé jusqu'ici qu'elle pût naître d'une cause étrangère. Cela termine la question.

Il suffit que des expériences et des faits concluants, que l'expérience de mille ans pour la variole, de plus de quatre cents ans pour la syphilis, de plus de cent ans pour la pustule maligne, aient démontré que des maladies toujours semblables à elles-mêmes et moulées sur un type unique, sans analogie avec les maladies spontanées; il suffit que des maladies n'aient pas encore été vues d'une manière probante développées en dehors du virus, pour que l'on rejette leur spontanéité.

A cet égard, la pustule maligne, comme la variole, ne saurait être spontanée.

M. Ricord ne pense pas que les chèvres du moven âge et de l'époque de Charles VIII aient transmis la syphilis aux hommes. Aujourd'hui, on ne voit pas de chèvres atteintes de maladies semblables à celles qui ont été rappelées par M. Briquet. D'un autre côté, les rapports de l'homme avec les bêtes ne sont pas nouveaux, l'antiquité fourmille de faits de cette nature. Au point de vue de la théorie, il est évident cependant que la vérole a dû avoir un commencement. Peut-être a-t-elle été spontanée, et, quoique jusqu'ici tout prouve qu'elle est communiquée par contact, il v a peut-être là un point d'interrogation : mais à coup sûr l'on n'a pas prouvé que la vérole ait eu son origine dans les animaux.

Au reste, quelques tentatives que l'on ait faites, on n'a pu transmettre la syphilis à aucun animal. On transmet le chancre mou, mais non pas la syphilis avec des manifestations même élémen-

M. Depaul proteste contre la dernière assertion de M. Ricord, La vérole de l'homme s'inocule aux animaux, et la syphilis plantée sur les animaux peut reproduire la vérole chez l'animal et chez l'homme.

M. Bicord persiste dans sa négation.

M. Malgaigne. Tous les faits historiques qui ont été cités ici sont faux; les sources auxquelles ils ont été puisés sont pauvres de preuves, et il a d'autres livres non moins authentiques que eeux de Rhasès et de Van Helmont qui prouvent le contraire des idées qui circulent sur la foi de quelques historiographes. Grégoire de Tours a parlé de la variole, et il la nommait même variole. On a dit que la vérole provenait de contacts avec les animaux. Van Belmont, qui a produit cette idée, ne fait pas autorité dans l'histoire de la syphilis. La syphilis remonte plus haut que le quinzième siède; bien avant ce temps, les historiens et les médeeins français parlaient d'une maladie qui est la s'ybhiis avec ses conséquences.

Séance du 13 septembre. — Fin de la discussion sur l'origine de la pustule maligne. M. Leblanc lit un discours qu'il résume lui-même en ees termes:

- « 1º Le me erois fondé à dire que tous les virus, c'est-à-dire les eauses immédiates des maladies contagicues onn parasitaires, sont des produits animaux qui peuvent se former de toutes pièces sous la double influence d'agents indépendants du corps de l'individu dans lequel et aux dépens duquel » lieu leur formation, et de dispositions particulières à cet individu.
- « 2º Ces produits, qui ne sont jamais innés, ont la propriété, comme les levains, de faire développer on plutôt de faire naitre dans des individus autres que celui dans lequel ils ont été formés de nouveaux produits semblables à eux-mêmes, à la condition qu'ils aient été en rapport immédiat, sous une forme quelconque, avec la substance de ces individus, et à la condition aussi que les espèces auxquelles appartiennent ces derniers soient aples à la transformation par le contact de tel ou tel virus, oar le même virus n'a pas toujours la même action sur toutes les espèces.
- « 3º Les médecins doivent apporter une grande attention à l'étude, à la recherche des influences capables de faire développer les virus, afin de pouvoir les éviter, ou les modifier, ou les détruire.
- « 4º Je suis convaincu que l'on arrivera à déterminer un bon nombre de ces influences, et j'affirme que l'on est déjà parvenu à ce résultat pour quelques maladies virulentes.
- « 5º II est au pouvoir de l'homme de prévenir les influences créatrices de certains virus, et même de les modifier de manière à faire avorter les produits qui scraient déjà, à n'en gyère douter, en voie de formation.
- « 6º Dans toutes les circonstances, il faut éviter les rapports entre les individus atteints de maladies virulentes et les individus sains.
- « 7º Dans quelques cas, le médecin peut combattre efficacement par ses conseils et par son action certaines maladies virulentes très-graves, notamment le charbon sous forme de tumeurs, et spécialement la pustule maligne, qui est commune à l'homme et aux animaux, et que les vétériaires ratinent souvent avec succès en combinant l'excision par-

tielle des parties malades avec la cautérisation par le fer rouge et par les caustiques potentiels. »

Après quelques observations de M. Guérin , M. Gosselin résume la discussion ; il en conclut que la question de l'origine spontanée de la pustule maligne n'est pas résolue, et qu'elle demande à être soumise à une nouvelle étude.

La discussion est déclarée close.

Séance du 20 septembre. A l'occasion du procès-verbal, M. Ricord revient sur la question de la transmissibilité de la syphilis aux animaux; il maintient qu'elle n'a jamais été démontrée par aucune expérience, et fait appel sur ce point à l'observation de ses collègues.

M. Velpeau a fait une série d'expériences avec Bretonneau en 1817; le résultat en a été toujours négatif.

M. Boulev n'a pas été plus heureux.

— M. Ricord lit un rapport sur un travail de M. le D<sup>p</sup> Prieur ayant pour titre de l'Iode à l'état métalloïde dans le traitement des adénites scrofuleuses cervicales et des adénites inquinales d'origine suphilitique.

Ce travail renferme des faits dignes de fixer l'attention, car, ils assignent à l'iode métallique une action résolutive très-marquée dues les cas indiqués, en même temps que la propriété de produire des eschares épidermiques qui ne laissent le plus souvent après elles ni cicarirecs ni taches durables.

Le procédé consiste à appliquer sur les engorgements ganglionnaires des lamelles d'oide enfermées dans l'épaisseur d'une couche de ouate où elles se vaporisent rapidement sous l'influence de la chaleur. La quantité d'iode employée est en moyenne de 4 centigr. par centimètre carré, répartie aussi également que possible à la moitié, au tiers ou au quart de l'épaisseur d'une carde de coton, qui doit être couverte et débordée par une fouille de gélatine dont la circoniféence adhérant aux téguments concentre dans un point déterminé une vapeur d'iode. L'appareil est laissé en place de vingt-quatre à quarantehuit heures. Il en résulte une phlyciène remplie d'une sérosité louche, purulente ou sanguinolente.

M. Prieur affirmo avoir traité depuis dix ans environ 120 malados par cetto méthode, et avoir fait disparaître, calcul moyen, plus de 300 ganglions tous fortement tuméfiés.

M. le rapporteur exprime le regret qu'en parlant des adénites inguinales l'auteur du mémoire n'ait pas spécifié s'il s'agissait d'adénopathie symptomatique du chancre infectant, ou simplement de bubons sympathiques du chancre mou, ou bien encore du bubon virulent consécutif à cotte variété de chancre ot recellant lui-même le chancre ganglionnaire.

Mais la région inguinale n'est pas moins que celle du col un siège de prédilection dos ongorgemonts strumoux ganglionnaires, et souvent un chancre ou une blennorrhagie uréthrale ne sont que l'occasion du développement de ces engorgements.

Ces adénites ont la môme physionomie et la même terminaison que colles sur la nature desquelles personne n'élève de doutes, qui se sont dévelopsées sur des sujets manifestement sorofuleux et cèdent à la médication iodée. Dans ce cas, o n'encondre assex fréquemment sur les malades les cicatrics irrécusables d'autres engorgements suppurés, de même nature.

M. Ricord a expérimenté le procédé de M. Prieur dans huit cas d'adénite scrofuleuse bien caractérisée, et les résultats qu'il a obtenus sont de nature à confirmer les conclusions de ce médecin. La durée moyenne du traitement a été de six semaines à trois mois, ce qui est une durée relativement courte pour ce zenre d'affection.

M. le rapporteur ne partage pas entièrement l'avis de M. Prieur relativement au peu de douleur causée, suivant lui, par l'application de l'iode métallique. Cêtte application a paru être au contraire trèsdouloureuse, et la douleur a durc ônez plusieurs malades de dix-huit à vingt heures. L'un d'eux même n'a pu la supporter plus de deux heures.

Quant à l'action générale de l'iode consécutive à son absorption, M. Ricord est porté sinon à la nier absolument, au moins à la réduire beaucoup. Chez aucun malade on n'a observé de phénomène d'intoxication iodique.

M. le rapporteur propose pour conclusion: 1º d'adresser une lettre de remerciments à l'auteur, 2º de renvoyer son mémoire au comité de publication.

L'Académie adopte.

#### III. Académie des sciences.

Sang de rate. — Maladie charbonneuse. — Bactéridies et pustule maligne. — Alfanation mentale. — Alcaloides de l'opium. — Traitement de certaines névroses.

Seance du 22 août. M. Romain Vigouroux communique une note sur l'état nerveux ou nervosisme, et sur l'utilité du bromure de potassium dans son traitement.

- M. Davaine communique de nouvelles recherches sur la nature de la maladie charbonneuse connue sous le nom de sang de rate.

Depuis les communications, dit-il; que j'ai faites à l'Académie (juillet et août 1863) sur les infusoires du sang de rate, j'ai vérifié par de nouvelles expériences les résultats annoncés dans ces communications, et l'ai abordé d'usieurs questions nouvelles.

L'examen du sang de cent cinquante animaux environinoculés avec le sang de rate ne m'a laissé aperceyoir dans les filaments qui s'y 496 BULLETIN.

trouvent aucune variation, aucune modification nouvelle. La description que l'ai donnée, de ces filaments reste donc parlaitement exacte; toutofois, d'après des différences de longueur que l'on voit dans quelques cas à ces filaments, et que j'ai signalées dans ma seconde communication à l'Académie (d'o auti 1839), j'ai cru convenable de ne plus classer ces corpuscules dans le genre hactérie. Cependant l'ensomble de leurs caractères, qui les rapproche plus des vibrioniens que d'aucun autre genre d'infusoires ou même que des corfèves, m'a cngagé à n'apporter qu'une simple modification dans le nom par lequel j'avais primitivement désigné ces filaments, et je les ai appelés des bactéridies. J'ai donné dans les Mémoires de la Société de biologie, avec plus de détails que n'en comporte ma communication d'aujourd'huit, les raisons qui m'ent déterminé à l'adoption de ce nom

J'ai confirmé par de nouvelles expériences le fait que les corpuscules du sang de rate se développent pendant la vie et jamais après la mort des animaux, qu'ils se développent dans le sang même et non dans la rate; j'ai pu, en effet, transmettre des bactéridies à des animaux auxquels j'avais enlevé eto organe.

Un autre résultat de mes nouvelles recherches, qui s' peut-être de l'inférêt au point de vue de l'indépendance de la circulation de la mère et du fœtus, c'est la non transmission des bactéridies de l'un à l'autre; j'ai uches deux coboyes, qui portaient chacun deux fœtus à terme au moment où je les inoculai, que le sang de ces fœtus était, out à fait exempt de filaments de sang de rate, mandis que celui des mères et celui de leurs placentas mêmes en contensient par my-riedes.

l'ai déjà dit que le sang rapidement desséché renferme des bactiridies intactes, et que l'inoculation de ce sang desséché transmet et propage ces corpuscules. Il était intéressant de savoir si le saing sec conserve longtemps cette faculté : or du sang gardé sec depuis plus de onze mois a transmis des bactérifies à des animanx, qui m'ont ainsi mis à même de continuer cette année mes travaux de l'an dernier.

J'ai déjà appelé l'attention sur ce fait, que le sang duquel les bactéridies ont disparu est incapable de donner liou à la propagation de ces corpuscules et de faire naître les phénomènes ou les accidents de la maladie du sang de rate. J'ai constât de nouveau que l'inoculation du sang charbonneux putréfié, sang qui ne contient donc plus de bactéridies, est tout à fait inoffensive aux faibles doses qui suffisent à transmettre les bactéridies du sang frais. En exagérant les doses, si l'on produit des accidents, ce ne sont point les phénomènes de la maladie du sang de rate, mais ceux que détermine l'introduction de matières putrides dians l'économie, et l'on ne voit se produire aucun infusoire dans le sang des animax usi succombent. L'espace de temps qui suffit à faire disparaître du sang les bactéridies et à faire perire à ce liquide la faculté de déterminer les accidents du charbon, est moindre qu'on n'eût pu le croire; il est, au reste, en rapport avec la température atmosphérique. Dans les grandes chaleurs de l'été, lorsque le thermomètre marquait de 28 à 30 degrés centigrades, j'ai vu disparaître la faculté dont il s'agit en quarante ou cinquante beures, une fois en trende-cine beures.

Par des expériences faites l'autonne dernier, j'ai reconnu que la maladie du sang de rate est transmissible par l'alimentation. Cette année, j'ai communiqué les bactéridies à des lapins, des cobayes, des rats et des souris, en leur faisant manger le foie ou quelque autre viscère d'animaux qui avaient succombé au sang de rate. Ces viscères ont toujours été ingérés avant qu'ils cussent été atteints par la putréaction. La proportion des animaux qui ou contracté la maladie par l'alimentation a été, dans ces expériences, de trois sur quatre. Il suffit d'une très-faible quantité de ces viscères, de 2 ou 3 grammes même, pour tuer un cobayee un un lapin. La connaissance de ce fait me paraît être d'une importance réelle au point de vue de l'hygiène publicue.

Aujourd'hui encore, c'est une opinion généralement reque parmi les médecins, que lo virus, c'est-lè-dire l'agent toxique du charbon, est un produit de la putréfication, ou, si l'on veut, les affections charbonneuses et celles qui résultent de l'introduction de matières putrides dans l'économie seraient de même nature. Déjà, dans mes expériences de l'année dernière, j'ai reconnu que l'agent toxique du charbon et celui de la putréfaction sont complétement distincts; je crois pouvoir établir aujourd'hui ce fait suç des expériences décisives.

Ainsi, l'introduction dans l'économie de matières putréfiées est incomparablement moins toxique que l'introduction des subtances envahies par les bactéridies; elle n'est point suivie des mémés phénomènes morbides; enfin elle ne donne point lieu à une génération consécutive d'infusoires filiprimes dans le sanc.

Les essets des substances putréfiées ne vont pas au delà de l'animal chez lequel on ingère ces substances; l'agent toxique des matières putrides ne se régénère pas comme celui du sang charbonneux; en un mot, la putréfaction agit sur l'économie animale comme un poison, le charbon agit comme un virus.

- M. Gaillousto présonte des remarques sur l'inefficacité des moyens communément employés contre les morsures des chiens enragés ou des serpents venimeux, et s'attache à faire ressortir la supériorité d'une application de ventouse faite sur la blessure.
- M. Collin adrosse, de Saint-Honoré (Nièvre), une réclamation de priorité à l'occasion d'une communication de MM. Bouché de Vitray et Desmartis, concernant la possibilité de transmission des végetaux à

IV.

l'homme, d'une espèce d'oidium. M. Collin dit avoir fait, dés les premiers jours de mai une communication sur ce sujet à l'Académie de médecine, qui l'a renvoyée à l'examen d'une commission.

Séance du 29 août, MM. Davaine et Raimbert communiquent une note sur la présence des bactéridies dans la pustule maligne chez l'homme.

Les médecins s'accordent généralement à croire que, dans la plupart des cas, la pustule maligne reconnaît pour cause l'introductue sous l'épideme ou dans le tissu cellulaire sous-cutané d'un virus spécifique qui a pris naissance chez les animaux atteints de maladies charbonneuses. Si la pustule maligne a cette origine, les bactéridies doivent s'y rencontrer comme dans les maladies charbonneuses, localisées, toutefois, dans une partie, avant de se répandre dans la circulation générale.

Un charretier, attaché à une forme dont les moutons étaient attaqués de la maladie du sang de rate, fut atteint, le 4t de ce mois (sodit) d'une potite pustule à la paupière inférieure. Le 17, le D' Raimbert a yant été appelé trouva que les deux paupières, la jone, la tempe et le front du mème coté, étaient déjà très-tumélés. Sur la paupière inférieure existait une pustule maligne qui, par son apparence, fut jugée rès-grave. Elle était formée par un point jaune brunâtre, déprimé, ayant 3 ou 3 millimètres de diamètre, entouré d'un anneau vésiculeux de 2 millimètres de large au plus et d'une arcôle d'apparence chagrinée, c'est-à-dire parsemée de très-petites vésicules rudimentaires. Le centre de cette pustule ne paraissait pas être une véritable sexhare, mais une simule sectymose suine-frenses.

Cette pustule fut enlevée par le bistouri, et la plaie fut immédiatement après cautérisée par le fer rouge.

La partie enlevée fut séchée rapidement, afin d'empêcher que la putrefaction ne détroisit les bactéridies, s'il y en avait, et elle me fut envoyée.

Une parcelle extrémement mince fut détachée au centre et à la surfice de lu pustule desséchée ; placée sous le microscope et traitée puir une solution concentrée de potasse caustique, cette parcelle fut bientiée aprâcie dissoute, ét altor des filaments tout à fait semblables à ceux du sang de rate se montrérent isolés sur les bords, puis ensuite le centre même parut formé uniquement par un feutrage de ces filsments. Il fut facile d'y reconnaître des bactéridies avec tous leurs caractères ordinaires.

Copendant, pour avoir sur la nature de ces filamonts une certitude plus complète, le reste de la pustule desséchée fut divisé en quatre frigments qui furent introduits par quatre petites piqures sous la peau d'un cobaye (20 août). Cinq jours après (25 août), le cobaye mourut, eson sang mortifi des bactéridies en quatitide considérable. Ces bactéridies to différaient point de celles qui surviennent après l'inoculation du sang de rate.

- M. Claude Bernard communique des recherches expérimentales sur l'opium et ses alcaloïdes (voir p. 455 et suiv. de ce numéro).
- M. Jousset communique un travail sur la nature et les caractères de l'aliénation.

Suivant l'auteur, l'aliénation est constituée par trois éléments : hallucination, impulsion, idée délirante. Ces trois éléments constituent, par leur association, des variétés d'aliénation très-distinctes, ce sont la manie, la monomanie et la lypémanie.

Les mots : folie d'action, folie transitoire doivent être remplacés par le mot impulsion maladive.

Séance du 5 septembre. M. Ozanam communique une note sur l'action des alcaloïdes de l'opium.

Cette question a été, dit l'auteur, mon étude favorite depuis plusieurs années. Les expérimentations exposées dans le mémoire que j'ai l'honneur de soumettre au jugement de l'Académie tendent à démontrer les faits suivants:

- A. Au point de vue thérapeutique, l'opium contient :
- 4º Des substances calmantes : morphine, opianine, narcéine ;
- 2º Des substances excitantes : narcotine, thébaine ;
- 3º Des substances mixtes, alternativement excitantes et calmantes : codéine.
- B. Au point de vue de la localisation anatomique, chaque élément do l'opium paraît avoir, outre une action générale plus ou moins prononcée, une sorte d'électivité sur telle ou telle région du système nerveux.
- La morphine, l'opianine, la narcotine, agissent sur les hémisphères cérébraux, la codéine sur le cervelet et le bulbe rachidien;
- La thébaine sur la partie supérieure ou cervico-dorsale de la moelle épinière, la narcéine sur la portion lombaire.
- Ainsi l'opium constitue un remède précieux et incomparable, aucun succédané ne saurait lo remplacer; il pénètre, il dissèquo pour ainsi dire le système nerveux, et chacun do ses éléments, qui, pris isolé, pourrait avoir des effets trop déprimants ou trop excitants, trouve son correctif naturel dans son alliance avec les autres.
- M. Sauvages adresse de Valence-sur-Rhône la description d'un essai qu'il a fait il y a plusieurs années dans le but d'arriver à trou-ver un mode d'embaumement qui ne défigurat pas les corps comme le faisaient les divers procédés usités avant celui de M. Gannal, et qui n'exigent pas comme ce dernier l'emploi d'une grande, quantité d'arsenie.
- M. Marey communique une noto sur le thermographe ou appareil enregistreur des températuros.

Séance du 12 septembre. M. Remak donne lecture d'un mémoire sur le traitement de quelques névroses ayant leur siège à la base du cerveau.

« Dans un mémoire lu à l'Académie au mois de septembre 1856, j'ai

déjà cité quelques effets du courant galvanique constant sur certaines maladies de la moelle épinière et du cerveau. En poursuivant depuis ce temps ces recherches sur une vaste échelle, je suis parvenu, quant aux maladies de la moelle, à des résultats qu'il serait trop long de développre ic. Je veux donc me borner à mentionner une observation sur le développement et le traitement de certains troubles intellectuels.

«Il est connu que ces troubles sont'précédés quelquefois d'attaques de paralysie ou de spasmes des muscles de la face ou des muscles oculaires externes et internes. On a pu interpréter ce fait par l'hypothèse que la même allération du cerveau, de laquelle provient plus tard l'aliènation mentale, engendre aussi la paralysie ou le spasmo local. Mais, d'après une série d'obsorvations que j'ai faites dans les denrières années, je suis porté à croire que le développement de la maladie suit quelquefois une marche tout à fait inverse, c'est-à-dire que la paralysie ou le spasmo local sont dus primitivement à un trouble de circulation du sang autour des racines des troncs nerveux à la base du cerveau, occasionel par une méningite ou périositie, et que ce même trouble, en s'étendant par l'intermédiaire dex vaisseaux sanguins et surtout de leurs nerfs sympathiques sur les parties voisses du cerveau lui-même, cause ensuite le trouble entrale sines du cerveau lui-même, cause ensuite le trouble entrale

« Pour faire comprendre comment je suis arrivé à émettre cette opinion, je suis obligé de communiquer quelques faits que j'ai déjà publiés en Allemagne.

« Il faut rappeler, avant tout, que dans l'atrophie musculaire progressive d'Ara, où l'électrisation locale reste sans effet, l'application du courant constant sur la partie cervicale du sympathique peut, d'après mes observations publiées depuis 1850 et confirmées par d'autres médecins, conduire dans certaines limites à une guérison complète.

« Occupé ensuite depuis des années de l'application du courant constant au traitement des maladies spasmodiques et névralgiques, j'ai dû observer, dans des cas de tic convulsit et de tic douloureux, que ce courant, porté immédiatement sur les parties souffrantes, ne produit pas de guérison, et qu'il aggrave même quelquefois les symtomes; tandis que le même courent, dirigé sur certains points du cou, n'est pas seulement d'un effet immédiat, mais peut successivement conduire à un résultat satisficaint et durable.

« Par des recherches comparatives nombreuses dont il est impossiblo de donner ici les détails, je crois avoir démontré que les points dont je viens de parler correspondent à certains points du merf sympathique du cou, surtout aux gangtions cervicaux et à la partie vertébrale de ce ner qui accommane l'artère vertébrile.

«J'ai constaté on outre que, dans des cas de paralysie complète des muscles de la face, des yeux, de la langue, de la respiration même, où la faradisation ou même la galvanisation locale ne produisent aucun effet ou un effet très-fàcheux, l'application indirecte du courant constant exerce une influence visible, en produisant une amélioration progressive durable, et quelquefois même une guérison parfaite.

«On comprendra donc que, dans des cas de paralysie et de spasme facial compliqués d'une faiblesse mentale, j'ai di suivre la même voic. En effe, j'ai été heureux d'observer que l'application du courant donne aussi dans ces cas un effet bien prompt et satisfaisant, et qu'elle rétabili même les forces mentales avant de faire disparaître tout à fait les symptômes de paralysie ou de sasame.»

— M. Velpeau présente un mémoire intitulé: Nouveau système de traitement de la syphilis sous le climat du Nord, à l'aide de quelques moyens pharmaceutiques particuliers, découverts par M. J.-J. Maslovsky, médecin acconcheur à Moscou.

### VARIÉTÉS.

Isolement des varioleux. — Mort du D' E. Goupil. — Permutations à la Faculté

Une pétition signée par quelques malades d'un hôpital spécial et adressée par eux au Sénat a fourni l'occasion de romettre à l'étade une de ces questions qui reviennent avec une sorte de périodicité fatale et qu'on discute indéfiniment avant de songer à leur donner une solution pratique.

Les agglomérations de malades ont des inconvénients obligés que compensent et au delà des avantages de tout ordre. Parmi les dangers qu'elles présentent figure au premier rang la transmission des maladies contagieuses. Est-il possible, tout en conservant les bénéfices de l'association, d'éviter le péril qui résulte de l'admission dans les salles communes d'individus atteints d'affections directement transmissibles?

Les médecies et l'administration n'avaient pas attendu pour étudier mêreneut un si grave sujet qu'ils fussent avertis de son importance; les études entreprises depuis quelque temps dans la voie nouvelle de ce qu'on pourrait appeler l'hospitalité comparée ne pouvaient anquer de solliciter l'attention; l'exemple de l'Allenagne et de l'Angleterre avait été proposé, on avait montré par des faits la possibilité d'une réforme déjà accomplie; mais, en indiquant le but, on n'avait pas encore réussi, il faut bien le reconnaître, à écarter toutes les obiections.

C'est dans ces conditions, qui avaient en quelque sorte préparé l'esprit public, et à propos de la variole, que l'administration de l'Assistance publique, à Paris, vient de faire un nouvel appel aux lu mières du corps médical des hôpitaux. Bien qu'il nous en coûte de détacher ainsi un des fragments du lourd et difficile problème de l'organisation hospitalière d'une grande ville, nous avons cru qu'il convenait de mettre sous les yeux de nos lecteurs les pièces du débat en nous abstenant d'intervenir. Les réformes a-daministratives ne se fragmentent pas comme les réformes scientifiques, et dans ce tout solidaire on ne supprime pas une partie sans modifier profondement l'ensemble. L'isolement des varioleux implique une série de mesures radicales, et, si désirable qu'il puisse être, il est nécessaire, avant de le réaliser, de prévoir et de discuter les changements qu'il entraîne à sa suite. Si jusqu'à présent, malgré tant de hon vouloir et de raisons pressantes, lo statu quo a été maintenu, c'est moins parce qu'on héstiati à sa laisser convaincre que parce qu'il s'agissait de remanier une organisation excellente à tant de titres.

M. Husson, l'honorable directeur de l'administration de l'Assistance publique, a résumé dans un programme étendu l'état de la question, en même temps qu'il en faisait ressortir les énormes difficultés :

« A la fin du siècle dernier, Tenon, l'un des commissaires de l'Acacadémie des sciences chargés de rechercher les moyens d'obvier aux effets de l'encombrement des malades à l'Hôtel-Dieu , constatait qu'à part les varioleux (hommes) traités dans une salle séparée, toutes les personnes atteintes de maladies contagieuses (fièvres malignes et de prison, dysentéries contagieuses, hydrophobes, scorbutiques, scrofuleux, cancéreux, galeux et teigneux) étaient confondues avec les simples fébricitants et même avec les blessés, et il était amené à conclure de cette situation vraiment déplorable qu'il y avait nécessité « d'ouvrir dans les hôpitaux nouveaux des salles nour les fièvres con-« tagieuses des hommes et des femmes ; de séparer avec soin ces « fièvres : 1º des autres maladies internes ; 2º des salles de chirurgie ; α 3º de celle des femmes enceintes : de placer les variolés et leurs « convalescents au nombre de 24 par salle; les derniers, c'est-à-dire « les convalescents, dans des salles comme celles dont nous avons « parlé : les premiers (les variolés) dans des séquestrations, chacune « pour deux malades. »

e Tout en insistant sur la nécessité d'isoler les maladies contagieuses, il reproduit les principaux arguments que l'on a fait valoir contre l'établissement d'un hôpital spécial; à savoir : de danger de réunir un aussi grand nombre d'individus atteints de maladies contagieuses; 2º inconvénient d'un seul établissement où les mâlades de certains quartiers ne pourraient se rendre à cause du grand éloignement; 3º enfin difficulté de diriger sur un établissement spécial un individu entre dans un hôpital général pour une affection aigué et chez lequel se développent subitement des symptômes de maladie contagieuse.

« Les vœux émis par Tenon furent réalisés en partie,

VARIETES. 503

«L'arrêté du 6 frimaire an X, en créant les hôpitaux spéciaux, pose en principe la création d'un établissement pour le traitement de la petite vérole et la pratique des méthodes qui en préservent.

« Un arrêté du 4 ventôse de la même année décide qu'il y aura dans tous les hôpitaux des salles spéciales pour les maladies susceptibles de se propager par communication et pour les convalescents.

« En (848), le Conseil général des hospices, justement alarmé des navages que le typhus venait d'exercer parmi les malades de nos hôpitaux, par suite de l'admission, dans les salles communes, de blossés étrangers atteints de cette maladie, et craignant une épidémie variolique dont les premiers symptômes se manifestaient déjà, le Conseil prescrivit, par arrêté du 22 février 1815, que tous les malades atteints de variole scruient, sinsi qu'on l'avait fait, en dernière analyse, pour les soldats atteints de vyphus, exclusivement traités à la Pitié.

« Nous ne possédons aucun document administratif sur les résultats de cette mesure, et nous serions embarrassés de dire aujourd'hui quelle Influence la réunion de tous les varioleux exerça sur la mortalité générale.

«On est fondé à croire que la tentative de concentration faite en 8185 à la Pilde ne réussit pas. Dès cette même année, en effet, nous voyons des varioleux reçus indistinctement dans tous les hôpitaux de Paris, et il ressert des mouvements de population pour les hôpitaux généraux que 493 individus atteints de cette maladie y furent traltés dans des salles communes. En 1821, c'est-à-dire six ans plus tard, ce service spécial, qui avait été conservé, mais seulement pour les varioleux du quartier et les malades atteints de variole dans l'hôpital même, avait complétement cossé de fonctionner.

« On ne peut donc déduire de ce premier essai aucune conséquence fayorable à l'isolement des varioleux dans un hôpital spécial.

eEn 1857 l'Académie de Médecine ayant, dans son rapport sur les accinations, exprimé le vœu qu'on établit en France, a insi que cela existait en Angleterre des hôpitaux spéciaux pour les varioleux, et demandé qu'on leur affectat, en attendant, des salles particulières et indépendantes dans chacun des établissements hospitaliers. M. le préfet de la Selne crut devoir Inviter de nouveau l'administration des hôpitaux de Paris à rechercher quelle suite pourrait recevoir, dans les établissements de cette ville, le vœu exprimé par l'Académie.

ala question reparaissait donc telle que l'avaient posée Tenon et l'Académie des sciences, telle que le Conseil général avait essayé de la résoudre. L'administration jugea utile de remettre la question à l'étude et d'en appeler aux lumières et à l'expérience de ses chefs de service.

«Sur trente-huit médecins qui lui adressèrent des rapports à ce sujet, trente-cinq se montrèrent complétement opposés à la création d'un hôpital spécial où tous les varioleux seraient concentrés. Tous admettaient également la revaccination comme le moyen le plus efficace, sinon le seul, d'éviter la contagion.

«Plus divisés sur la nécessité de les concentrer dans des salles particulières, les uns demandaient qu'on établit, dans chaque hôpital, qua un pavillon séparé pour les varioleux; les autres se contentaient de salles contenant 8 à 10 lits; quelques-uns n'admettaient pas plus de 6 lits; un seul demandait la séparation absolue, complète, de chaque malade dans une chambre à un seul lit.

«Cette nouvelle enquête aboutit au même résultat que l'expérience de 1815.

«En répondant à M. le préfet de la Seine au sujet des vœux émis par l'Académie de médecine, le directeur de l'administration hospitalière, écartant tout d'abord lo projet d'hôpital spécial, a donc pu dire, en 4857:

«4º Que les cabinets ou chambres à deux lits destinés dans tous les établissements aux cas graves de variole sont plus utiles qu'une salle spécialement affectée à tous les varioleux, et qu'il n'y a, à cet égard, aucune modification à apporter à l'organisation de nos hôpitaux,

«2º Que tel avait été l'avis de la majorité des membres du corps médical des hôpitaux, et que ce serait aller contre les vœux émis par les plus autorisés, que de réunir les varioleux dans un établissement particulier ou même dans des salles spéciales.

«3º Etenfin que la vaccination et la revaccination des malades admis dans les h\u00f6pitaux \u00e9tant la seule mesure pr\u00e9ventive qu\u00f3on p\u00e4t efficacement opposer la la contagion variolique, il allait, de concert avec les m\u00e9decins de l'administration, prendre les mesures les plus utiles pour arriver \u00e0 ce que chaque malade entrant dans un h\u00f6pital p\u00fct se effica vacciner un revacciner.

Le directeur termine sa note par une réflexion qui en résume l'esprit et en marque la portée :

a II semble que, dans cette question très-ardue, sinon insoluble, il faille remoncer aux mesures radicales, se prémunir contre ces vains avis qui aboutissent à l'impossible, et, pour réaliser des progrès dans un objet aussi important, se contenter de ce qui est pratique. C'est dans ces sages limites que l'on doit se rendremer, si l'on yeut que l'étude des problèmes à résoudre produise enfin des résultats que l'Administration puisse réalisser. »

Cependant les médecins des hôpitaux, mis en demeure d'exprimer individuellement le résultat de leur observation, jugèrent convenable de charger une commission d'élaborer une note collective. Le rapport, confié à M. le Dr Vidal, est trop développé pour que nous puissions le reproduire, ot nous nous bornons, à regret, à en résumer seulement les principales données.

Tout d'abord la question est limitée, et il n'est traité que de la contagion de la variole dans les hôpitaux d'adultes ; variétés, 505

Y a-t-il nécessité d'isoler les malades atteints d'affections varioleuses ?

En cas d'affirmative, quels sont les meilleurs moyens de réaliser cet isolement, tout en plaçant les varioleux dans les conditions les plus favorables à leur guérison?

«Avec le système actuellement en vigueur, les hôpitaux sont des centres de propagation de la variole, dont l'action, favorisée par le mouvement incessant des malades et des visiteurs, non-seulement se manifeste dans l'établissement, mais encore s'étend dans la ville et dans la haillene.

«Quelques médecins ont pu croire ces transmissions moins fréquentes qu'elles ne le sont en réalité; cleal «sexplique par ce fait, que souvent la maladie ne se déclare qu'après la sortie de l'hôpital et après une période d'incubation de quelques jours de durée. Aussi ne sommes-nous pas étonnés de voir des cas assez nombreux d'affection varielouse se manifester, dès les premiers jours de l'arrivée des convalescents, dans les Asiles impériaux de Vincennes et du Vésinet. En prenant pour limite extrême de l'incubation le termé de dix jours, les relevés de 1864, 1862 et 1863 nous fournissent um moyenne de 65 cas se déclarant dans les conditions précitées.

La contagion étant mise hors de doute, il ne s'agit pas de prouver l'utilité de l'isolement, mais de rechercher par quels modes il peut être mis en pratique. Les systèmes adoptès, tant en France qu'à l'étranger, peuvent se réduire à 3: 4º un hôpital spécial; 2º un bâtiment isolé dans chaque hôpital; 3º des salles ou des chambres séparées des autres parties de l'hôpital.

Les avantages et les côtés défectueux des hôpitaux de varioleux sont jugés par une expérience faite sur une grande échelle, mais dans un milieu plus analogue peut-être en apparence qu'en réalité à la population parisienne.

«Depuis 1746, Londres possède un hôpital spécial pour les varioleux. Établi d'abord à Battle-Bridge, dans le quartier encombré de Saint-Pancras, exproprié plus tard pour l'édification de la gare du Great-Northern railway, il a été reconstruit dans une position parfaitement salubre, sur une hauteur, au milieu des pelouses et des jardins, à Highgate-Hill, Upper-Rolloway, au nord de Londres.

«Le Small-Paw and Vaccination haspital peut recevoir jusqu'à 400 malades, nombre insuffisant en temps d'épidémie; aussi, pendant cinq mois de l'année 1863, de mars à juillet, on ne put recevoir tous les malades qui se présentaient.

Le pjan de cet hôpital, dit M. le docteur Bourguignon dans la note qu'il nous a adressée en réponse à notre questionnaire, pourrait servir de modèle; l'architecture en est bien proportionnée et d'un bel effet. Les divisions intérieures sont parfaitement entendues. Tout le rez-de-chausée est destiné aux salles publiques de vaccination gra506 BULLETIN.

tuite, aux bureaux, aux cuisines, etc. Les salles de malades occupent le premier et le second étage.

«L'hôpital contient quatre grandes salles, quatre petites et des chambres.

et » Les quatre salles pincipales, deux à chaque étage (une d'hommes et l'autre de femmes), sont propres, spacieuses, très-aérées, et ventilées avec un soin tout particulier, tant en hiver qu'en été; chacune d'elles est pourvue de foyers ouverts et compte de nombreuses fenères qui, même par les temps froids, restent tonjours ouvertes. Elles reçoivent les malades pendant la période aigué de l'éruption. Chacune d'elles contient quatorze lits très-espacés, et le cubage d'âtry chaque malade est de 2,440 pieds cubes anglais (60 m. c., 538 d.).

«2º Quatre autres salles plus petites, placées deux à chaque étage, chacune d'une dizaine de lits, reçoivent les malades convalescents, à la période de desquamation.

«Plusieurs chambres à un lit sont destinces aux malades qui désirent être seuls ou à ceux dont la maladie se complique d'affections accidentelles, délire, gangrène, etc.

«M. Marson, médecin distingué, qui a voué son existence au Smallpox hospital, auquel il est attaché depuis vingt-huit ans, commo resident Surgeen, affirme, d'une façon très-positive, que, dans les deux locaux qu'à occupés l'hôpital, il n'y a jamais eu transmission de la variole aux quartiers avoisinants, et, ajoute le docteur Bourguignon, « la situation du nouvel hôpital, construit en 1889, dans un faubourg éloigné, en quelque sorto à la campagne, est si bien choise, qu'on « peut difficilement croire à une influence endémique sur les popula-« tions voisines. »

- Tous les varioleux ne sont pas traités dans le Small-Pox hospital; le plus grand nombre des cas légers est traité à domicile. « Ainsi, . « dit M. Lecoroché, dans une note adressée a la Société, en 1860, sur a 223 varioleux de la paroisse de Sainte-Marylebone, il n'en est pas « dix qui aient été sognés hors de chez eux.»

e.Le règlement de tous les hôpitaux de Londres contient une clause spéciale, par laquelle aucun cas de petite vérole ne doit être admis ni gardé dans l'établissement. Il est même des hôpitaux, tels que celui de Bristol, qui ne reçoivent pas, à moins d'extrême urgence, les malades qui ne sont pas vacciné.

«Ainsi, en principe, les malades atteints de variole dans un hôpital cordinaire devraient être transportés au Small-Pox hospital, mais plusieurs raisons font, qu'en fait, cette translation est l'exception et non la règle. Dans certaines saisons, il y aurait un véritable danger à transporter des malades en pleine éruption à une distance considérable, car certains hôpitaus sont à 40 kilomètres de l'hôpital spécial. Le nombre de varioleux traités ainsi dans les hôpitaux est cependant assex restreint, et dans le têtre de M. Lecoroft nous vorons que, sur

VARIETES. 507

le chiffre de 34,243 malades soignés à Guy, à Saint-Barthelemy et à Saint-Thomas, on ne compte que 48 cas de variole (4).

«Les conditions toutes particulières de l'admission des malades as Small-Pox hospital rendent difficile la comparaison avec ce que pourrait être un hôpital recevant indistinctement tous les varioleux indigents. Bien que, pendant l'épidémie de 1863, l'hôpital de Londress ait pu admettre 4,537 malades, il a, pendant cinq mois, été obligé d'en refuser un grand nombre et n'a reçu que les plus dangereusement atteints.

«L'isolement dans un pavillon séparé pour chaque hôpital est le mode des varioleux adopté dans presque toutes les villes d'Allemagne, du Danemark, et dans quelques hôpitaux de la Russie et de la Suisse.

«Un bâtiment totaloment séparé du roste de l'hôpital, ayant ses meubles, son linge, ses bains, et même se serviteurs particuliers, se nemes serviteurs particuliers, renferme de 42 à 40 lits, suivant l'importance de la ville. Cette mains on de la variole (Peckenhaue), distribuée en salles de 4 à 6 lits, constitue en que le constitue en petit hôpital dans le grand. Elle existe dans pressure tous les hôbitaux d'Allemanne.

ePar ces moyens radicaux de séparation aussi bien que par una extive propagation de la vaccine, par les revaccinations rendues obligatoires pour l'arméa, pour les écoles, los employés de toutes les administrations et toutes les institutions publiques, certaines villes soit arrivées à détruite presque complétement le germe de la variole. Dans le Hanovre, où ces mesures sont appliquées dans toute leur rigueur, la maison des varioleux de l'hôpital neuf n'a pas reçu un seul malade depuis six ans, mais elle reste et restera prête à recevoir ceux qui pourraient se ordesnler.

«L'isolement dans des salles séparées est appliqué dans les quatre hôpitaux militaires de Paris.

«A l'hôpital du Val-de-Grâce, la salle des varioleux est de 16 lits, en communication directe avec l'escalior. Elle est contigué à une autre qu'on fait évacuer lorsque la petite salle contient des varioleux; cette autre salle reçoit aussi des varioleux lorsque la petite salle est insuf-

<sup>(1)</sup> Il existe dans presque tous les h\u00f6pitaux anglais de petites saltes de 1 à 10 lits studes soit dans le rous-soi, soit dans la partie supérieure de l'édifice, et réservées aux cas spéciaux que l'on tient à isoler. Les saltes du sons-soi sont affectées aux maladies contagleuses ou aux affections accompagnées de délire et susceptibles de troubler le rence des malades.

Si un malade, dans un de ces deux cas, ne peut être renvoyé dans un des hôpitaux spéciaux au traitement de la fièvre et de la petite vérole, on le transporte dans une de ces neitres salles.

On trouve des divisions pareilles dans les hôpitaux de Middlesex, Si-Georges, Sainte-Marie, Saint-Thomas, University College, etc, (Husson, Étude sur les hôpitaux, p. 119).

fisante. A l'hôpital du Gros-Caillou, il y a pour les varioleux deux salles de 6 lits. A l'hôpital Saint-Martin, une salle de 10 lits. A l'hôpital de Vincennes, une sallé de 12 lits pour la médecine et la chirurgie.

«Tous les médecins militaires que nous avons consultés en visitant ces hòpitaux, se louent beaucoup de cette séquestration des varioleux que la discipline militaire permet de maintenir rigoureusement. Il est expressément défendu aux malades d'entrer dans les salles de varioleux, et coux-c; sont soumis à une surveillance attentive.

«Nous avons retrouvé le même mode d'isolement dans les asiles impériaux de convalescence de Vincennes et du Vésinet.

«En résumé, dans les hôpitaux de l'armée et de la marine, dans les sailes impériaux de convalescence de Vincennes et du Vésinet, les varioleux sont isolés. Cette séquestration entraine nécessairement la réunion d'une certaine quantité de varioles dans une même salle. Cette réunion justifiet-elle les craintes qu'elle a inspirées à un de nos collègues lors de l'enquête de 1857, craintes dont l'influence a' prévalu insurul ac sour?

«C'est en comparant la mortalité de nos hôpitaux d'adultes à celle des établissements dans lesquels on traite les varioleux dans des salles spéciales, qu'on peut arriver à une démonstration.

«Prenons pour terme de comparaison nos hôpitaux d'adultes.

«Dans les hopitaux d'adultes réunis, déduction faite de la Maison municipale de santé, dans laquelle les maladies contagieuses sont séparées, la mortalité par l'affection varioleuse a été : en 4861, de 8,63 p. 400 : en 4862, de 8.80 p. 400 : en 1863, de 40,72 p. 400.

«La variole seule a fourni : en 1861, une mortalité de 21,43 p. 400; en 1862, une mortalité de 20,38 p. 400.

«Dans les hôpitaux militaires, la mortalité est de près de motité moins considérable. Le relevé des cas de variole et de variole trités dans les hôpitaux militaires de Paris, incomplet pour les années 1861, 1862, complet pour 1883, donne pour la mortalité de ces tois années, une proportion de 4,45 p. 100 affections varioleuses. La variole seule compte pour 7,97 p. 100. L'année 1863 donne une proprion de 5,35 p. 100 affections varioleuses. La mortalité de la variole seule est de 7,77 p. 100. La statistique des asiles de convalescence est également très-favorable à la méthode suivie dans ces établissements. En réunissant les cas d'affections varioleuses traités dans ces asiles, nous trouvons 14 décès sur 355 malades, soit une moyenne de 3,83 p. 100.

«Pendant les cinq années 1839, 1860, 1861, 1862 et 1863, la salle Jenner de l'asile de Vincennes, a cu, pour sa part, 13 décès sur 212 malades, en moyenne 5,66 p. 100; — l'infimerie des varioleuses de l'asile du Yésinet, pendant les années 1861, 1862, 1863 et le premier semestre de 1864, a reçu 133 malades et n'a cu que 1 décès, en moyenne 1,33 p. 100. VARIÉTÉ. 509

De l'étude comparée des différentes méthodes d'isolement que nous venons de passer en revue, il résulte pour la commission :

- «1º Qu'un hôpital spécial de la petite vérole aurait, pour une ville aussi étendue et aussi populeuse que Paris, l'inconvénient grave d'être trop éloigné des quartiers extrêmes et deviendrait peut-être insuffisant en temps d'épidémie.
- 2º Que la meilleure manière de séparer les varioleux des autres manlades d'un méme hôpital est de les réunir dans un bâtiment isolé, formant en quelque sorte un petit hôpital dans le grand, ayant son jardin, sa buanderie, sa cuisine, son linge, etc., pour éviter toute communication avec l'hôpital, une sœur et des infirmiers seraient safeialement attachés à ce service.

«Ces pavillons seraient composés de chambres de 2 à 4 lits pour les malades atteints de variole, et d'autres chambres de 4 à 6 lits pour les cas de variolofde.

- "La ventilation devrait être réglée de manière à fournir par heure, à chaque malade, 420 à 450 mêtres cubes d'air.
- «3º Que, dans les hòpitaux dont les dispositions actuelles ne permetraient pas la construction d'un pavillon d'isolement, il conviendruit d'adopter le système mis en usage dans les asiles de Vincennes et du Vésinet et dans les hòpitaux militaires, et de créer dans l'hôpital un quartier de varioleux, ayant son escalier spécial, séparé, autant que possible, des autres services avec lesquels toute communication serait sévèrement interdite aux malades.
- «Ce quartier des varioleux, distribué, comme les pavillons, en chambres de 2 à 4 lits pour la variole, de 4 à 6 lits pour la varioloïde, aurait son service particulier et indépendant. Si ce quartier n'avait pas de promenoir, les malades seraient consignés dans leurs salles. Dès que leur état le permettrait, ils seraient transférés dans les salles de convalescence.»
- Nous avons le regret d'annoncer la mort de M. E. Goupil, médicin de l'hopital Saint-Antoine, qui a succombé aux suites d'un érysipèle du cuir chevelu, à La Beaudronnière, près Droué [Loir-et-Cher]. Cette nouvelle inattendue laisse tous ses amis profondément affligés. Creune petre qui sera sentie par le corps médical des hôpitaux, dont il était un der membres les plus distingués.
- Quelques permutations viennent d'avoir lieu à la Faculté de médecine par suite de la retraite de M. Rostan. MM. Grisolle et Natalis Guillot passent à la chaire de clinique médicale. M. Trousseau reprend l'enseignement de la thérapeutique, et une chaire de pathologie interne devient vacante.

### BIBLIOGRAPHIE.

Traité de la pneumonie, par le professeur Grisoluz, 2º édition, 4864; in-8º. J.-B. Baillière et fils.

Il est rare qu'en faisant l'éloge de son maître l'élève no place pas au premier rang do ses mérites les qualités d'esprit dont il se sent doué lui-mêmo. Si, au début de ses études, on choisit par une sorte d'instinct l'homme qui répond le mieux à des tendances ence indistinctes, plus tard, quand l'expérience est venne, quand aux notions transmises s'ajoutent celles qu'on doit à son libre travail, on aime à se représenter le professeur dont on a reçu les premières impressions comme ayant marqué d'avance la route où on s'engage après lui. C'est ainsi qu'en retraçant lo portrait de Chomel, le professeur Grisolle a esquissé, sans lo vouloir, les qualités d'intelligence droites et sévères, le bon sens pratique, l'antipathile pour les théories evantugueuse, le respect pour la tradition, que lui-même possède éminemment et qu'on retrouve à un si haut degré dans le Traité de la pneumenie.

Déjà, dans un article bibliographique publié dans les Archives en 1841, Valloix avait apprécié ce livre à sa juste valeur en l'offrant comme un guide sûr aux praitciens, et comme un modèle à ceux qui veulent étudier à fond une maladie. Le seconde édition n'est que la reproduction mârie de la première.

L'auteur nous apprend dans sa priface qu'il a cru devoir respecter le plan primitif de son ouvrage, et qu'à part quelques additions nécessitées par les progrès de la science, aucune modification importante n'a été apportée aux résultats qu'il indiquait. Ce n'est pas sans un legitime organi que M. Grisollo peut fairo une semblable déclaration qui, ratifiée par l'opinion des lecteurs, suffirait à l'éloge du Traité de la presemonie.

Le Traité de la pususonie n'est rien moins qu'une compilation; c'est une œuvre originale dans laquelle, exposant et discutant tour à tour les opinions des autres, M. Grisolle tire toujours ses conclusions ou ses critiques des faits nombreux qu'il a lui-même observés. Les exemples, recueillis sans purti pris de doctrine, conduisent à des lois simples simplement formulées, et qui emprantent leur autorité durable la stabilité de la malaide. L'amour du nouveau ne se substitue pas à l'amour du vrai, et l'auteur ne craînt pas de compromettre son originalité en confirmant l'exectitude des descriptions de ses devanciers on le bien jugé des opinions traditionnelles. Enfin, ne visant jamuis à la découverte des cas insolités ou des exceptions exteractionisres, il

s'attache de préférence à l'étude des faits qui s'accomplissent communément sous nos yeux.

Il faut une conviction plus robuste qu'il ne semble au premier abord pour conserver ainsi religieusement ce que les autres oni édifid. Nous avons assisté de notre temps, à propos de la pneumonie elleméme, à d'assex hardies tentatives de rénovation scientifique, pour avoir appris qu'il est séduisant de renier le passé. M. Grisolla appartient à une école dont la devise pourrait être : Je maintiendrai ; et, en offet, sans rien exclure, il maintient tout ce qu'il sait être va cult present de confet, sons rien exclure, il maintient tout ce qu'il sait être va cult present de confet, sans rien exclure, il maintient tout ce qu'il sait être va cult present de confet, sans rien exclure, il maintient tout ce qu'il sait être va cult sait de verse de confet, sans rien exclure, il maintient tout ce qu'il sait être va cult sait de verse de confet de

Nous regrettons de ne pouvoir donner une analyse du livre et d'être obligé de nous borner à indiquer sommairement l'esprit scientifique qui a présidé à son élaboration.

De tous les chapitres celui qui a le plus gagné et s'est surtout enrichi des travaux récemment publiés est relatif à la pneumonie chronique, sujet encore plein d'obscurité et qui comporte bien des réserves. M. Grisolle commence par diviser en deux groupes les altérations que les auteurs regardent comme appartenant à la pneumonie chronique. Dans la première catégorie il place les indurations pulmonaires qui se sont développées indépendamment de toute autre altération du parenchyme des poumons ; dans le deuxième groupe il étudie les caractères et la nature des indurations qu'on observe assez souvent autour des productions accidentelles des poumons et en particulier au voisinage des tubercules crus et des cavernes; cette division est purement artificielle, car l'altération s'offre dans les deux cas sous le même aspect. Le tissu pulmonaire, d'un gris ardoisé plus ou moins foncé, est très-dur et complétement imperméable, il offre au début probablement cet état granulé que l'on rencontre dans l'hépatisation rouge, mais cet état est d'autant moins accusé que la maladie est plus ancienne. On constate bientôt au microscope la présence de corps fusiformes en grand nombre et l'on voit à la surface des incisions des lignes blanchâtres, véritable corps fibreux développé aux dépens du tissu cellulaire lamineux. Les tissus ainsi modifiés peuvent subir d'autres altérations. Ils sont frappés de dégénération graisseuse ; ils se ramollissent ou suppurent, ou bien encore un poumon, qui est le siège d'une inflammation chronique, peut être atteint d'une gangrène plus ou moins étendue.

Le nombre téès-limité de cas authentiques de pneumonie chronique rend l'étude de l'étiologie très-difficile; il semble cependant que l'état constitutionnel des aujets, leur débilité antérieure ont un pen plus d'influence sur le passage de la pneumonie de l'état sigu à l'état chronique qu'un traitement irrationnel ou insuffisant. Si Libermann a pa signalier la maladic chez les fumeurs d'opium, Magnus Huss chez les ivrognes, de profession, l'Hoschl chez les individus atténits de cachexiép pluddénne, rién n'est moins démontré que ces assertions qui no reposent sur aucune preuve positive. Quant aux altérations de la syphilis pulmonaire, doivent-elles constituer une variété de la pneumonie chronique? C'est ce que l'insuffisance des observations ne nous nermet nas de décider.

Dans le paragràphe consacré au diagnostic, M. Grisolle passe en errevue les différentes maladies avec lesquolles on peut confondre la laborate pneumonie chronique; il nous montre toutes les difficultés qui s'of-frentparfois pour porter un diagnostic, aussi cherche-t-il è mettre les en médécias en garde contre la tendance qui les pousserait à rechercher.

« Lorsque l'on est obligé, dit l'auteur, d'opposer deux maladies l'une fort commune, l'autre si rare que l'on n'en observe que quelques exemples dans une vie médicale fort occupée, il faut toujours, penser à la première plutôt qu'à la seconde; une anomalie dans cellecis ser ancore plus probable que l'existence de la première.

Cette citation du traité de la pneumonie, en montrant quelle sage réserve il flut apporter dans le diagnostic, résume aussi les sages principes que nous avons non-seulement entendu M. Grisolle émettre près du lit des malades amis que nous l'avons vu sisone vu sione vent mettre en praique. La question du traitement reprise dans ces dernières années à un point de vue nouveau a fixé également l'attention du savant professeur. Tandis qu'autrôtios on opposait les médications aux médications et que chacun s'appliquait à montrer que l'effencié de la thérapeutique était proportionnée à son activité, les médecins de nos jours se sont demandés i cette ardeur-de guérir rendait vraiment service aux malades, et s'il ne valuit pas mieux remêtre le traitement aux soins de la nature en substituant aux remèdes énergiques les simples prescriptions de l'hytégine.

Les travaux publiés en faveur de l'expectation ont été résumés dans les Archives assez longuement pour que nous n'ayons pas à y revenir. Conséquent à ses principes dont il ne se départ jamais, l'auteur du Traité de la pneumonie a fait aux remèdes leur juste part, et ceux qui, nomme nous, font vu à l'œuvre, ne peuvent que s'associer à des conclusions conformes à ce qu'enseigne une longue et consciencieuse expérience.

Qu'il nous soit permis, en terminant, de rendre à M. Grisolle le juste témoignage auquel s'associeront tous ses élèves. Ce qu'il est dans ses livres, il l'est dans la pratique hospitalière: habile aux délicatesses de l'observation, sévère, rigoureux, donnant peu aux hypothèses, tenant plus à montrer les mérites que les défauts de la médocine classique et à en consolider qu'à en fobranler les fondements.

L. G.

E. FOLLIN, C. LASÈGUE.

# ARCHIVES GÉNÉRALES DE MÉDECINE

NOVEMBRE 1864.

## MÉMOIRES ORIGINAUX

DE L'INFLUENCE RÉCIPROQUE DE L'ASTHME ET DE LA TUBERCULISATION PULMONAIRE (1),

Par le De Nost GURNEAU DE MUSSY, médecin de l'Hôtel-Dieu.

La question des diathèses domine l'histoire des maladies chroniques; en même temps que leur étude ouvre aux méditations et aux recherches des pathologistes les plus vastes horizons, elle fournit aux praticiens les applications les plus fécondes et les plus utiles. Un intérêt puissant s'attache donc à tous les faits qui peuvent l'éclairer et nous faire pénétrer plus avant dans la connaissance des diathèses, de leur origine, des conditions de leur développement, de leurs manifestations souvent si variées, des désordres qui en sont l'expression directe et immédiate, comme de leurs retentissements éloignés. L'action qu'elles peuvent exerer les unes sur les autres mérite également toute notre attention, et je me propose, dans ce travail, d'étudier l'influence réciproque de l'asthme et de la tuberculisation pulmonaire. Cellecti est l'expression d'une diathèse bien déterminée; elle se développe, comme j'ai essayé de le montrer ailleurs (2), dans les mêmes conditions

<sup>(1)</sup> Ce travail est le résumé de leçons faites à l'Hôtel-Dieu en 1983, et sa rédaction est achevée depuis un an. Cetto circonstance explique pourquoi il n'y est pas fait allusion aux idées émises depuis par M. Pidoux sur le même sujet. Ces idées du reste n'ont eu rien modifié les miennes, et je suis heureux de constater qu'elles les confirment sur un grand nombre de points.

<sup>(2)</sup> Legons sur les causes et le traitement de la tuberculisation pulmonaire.

pathogéniques que la scrofule, dont les manifestations la précèdent le plus souvent, et dont elle n'est peut-être que le degré le plus avancé et comme la dernière étape.

Mais à quelle diathèse faut-il rattacher l'asthme ? qu'est-ce que l'asthme? Il v a quelques années, sous le règne d'un organicisme trop exclusif, l'asthme avait presque disparu du cadre de la nosologie; alors, les maladies n'étant plus représentées que par des lésions, l'asthme se perdait dans l'emphysème pulmonaire ou dans les dyspnées symptomatiques des affections cardiaques et d'autres altérations organiques. On discutait pour savoir s'il ne fallait pas encore admettre un asthme nerveux, au moins à titre provisoire; et cependant, dans ses recherches sur l'emplysème. M. le Dr Louis reconnaissait déjà qu'on observait des dyspnées sans emphysème et des emphysèmes sans dyspnée. C'est qu'en effet l'emphysème n'est qu'une lésion secondaire, qui peut se développer sous l'influence de causes très-diverses : ainsi elle est souvent produite par de violents efforts des organes respiratoires, quelle que soit la cause qui les provoque ; je l'ai vu succéder à des quintes de toux, déterminées, chez des sujets sains, par la vapeur du cuivre en fusion. Toutes les conditions morbides, qui donnent lieu à de la toux ou à une grande gêne des fonctions pulmonaires, peuvent lui donner naissance, Sorte de traumatisme, favorisé sans aucun doute par l'état morbide des bronches et du poumon, l'emphysème peut être passager. On le voit survenir dans le cours d'une bronchite capillaire et disparaftre après la guérison; mais, quand les causes qui l'ont produit prolongent leur action, il constitue une lesion permanente, qui peut ajouter son expression symptomatique à celle de l'affection dont il dérive.

La bronchite est une des conditions les plus communes du développement de l'emphysème; d'une autre part, l'asthme est accompagné d'une congestion intense de la muqueuse bronchique, qui se juge ordinairement par une sécrétion catarrhale. Cette circonstance a servi de fondement à cette théorie récemment proposés par M. le D' Beau, et qui fait de l'asthme une forme de bronchite. Singulière bronchite, qui dure quelques heures et disparatt ensuite, qu'une émotion morale peut provoquer, qu'u peu de fumée de datura ou de papier nitré calme quelquefois comme par enchantement! D'ailleurs, si la congestion bronchique accompagne le plus souvent l'accès d'asthme, elle ne se montre pas toujours dès le début. Dans les premières attaques, l'asthme peut être sec, sans aucune expectoration; la bronchite n'en est donc pas encore le phénomène initial,

Une autre hypothèse, soutenue par l'autorité d'un maître éminent, veut placer dans les lésions cardio-vasculaires la cause prochaine de l'asthme. Sans doute, il est commun de voir survenir des affections du cœur à une période avancée de l'évolution de l'asthme; mais elles sont une manifestation de la diathèse qui produit celui-ci, favorisées probablement dans leur développement par les troubles de la circulation pulmonaire, que l'asthme et l'emphysème entraînent à leur suite. Elles sont si peu la cause de l'asthme, qu'il peut exister longtemps sans ces complications ; tout au plus, quand elles le précèdent, est-on fondé à admettre qu'elles puissent jouer le rôle de causes occasionnelles, chez un sujet prédisposé, comme le joueront, dans certains cas, les vicissitudes atmosphériques, les émotions de l'âme, une vapeur irritante; et encore il faut être certain alors qu'on ne confond pas avec l'asthme véritable une dyspnée symptomatique, dont des circonstances accidentelles font varier l'intensité

Non, l'asthme ne reconnaît pour cause ni la bronchite, ni l'emphysème, ni une affection du cœur. Sans doute, une fois développées, ces dernières lésions modifient la physionomie de la maladie première; elles pourront provoquer d'abord des crises plus nombreuses et plus violentes; bientôt elles entretiendront, dans leur intervalle, une gêne habituelle des organes d'hématose, dont l'accès d'asthme semblera ne plus être qu'un paroxysme; il finira même par se perdre au milieu des troubles fonctionnels qui marquent une période avancée de ces lésions. Mais un clinicien attentif ne confondra pas l'asthme avec la dyspnée cardiarue.

Après avoir dit ce que l'asthme n'était pas, il faut dire ce qu'il est : l'asthimé est une névrus. Son invasion soudaine, ses retours périodiques, ses symptômes au milieu desquels les troubles d'innervation dominent la seène morbide, ses réactions thérapeutiques elles-mêmes, témoignent du caractère éminemment nerveux

de l'asthme. La plupart des remèdes qu'ou lui oppose sont des antispasmodiques et des calmants.

Mais la classe des névroses est immense; il en est qu'on ne peut rattacher avec certitude à aucune condition morbide antérieure, comme l'hystèrie, l'épliepse : on les appelle essentielles. L'asthme est-il une névrose essentielle ? Le n'entrerai pas dans toutes les discussions que cette question a soulevées, mais je dirai seulement, en m'appuyant sur l'observation clinique, que dans un très-grand nombre de cas on peut attribuer à l'asthme une origine arthritique (1). On rencontre dans les mêmes races : ici les manifestations arthritiques légitimes, là les hémorrhoïdes, l'asthme, la gravelle, l'hypochondrie, la migraine, les coliques hépathiques, les varices, l'ancé rosocos: et on observe si souvent cette coincidence, cette consanguinité de ces diverses manifestations, que l'on est conduit à admettre entre elles une affinité pathogénique.

D'autres fois l'asthme remplace ou complique des manifestations herpétiques. On a admis, et j'ai admis moi-même, un asthme d'origine herpétique ; mais, plus j'étudie cette question des affections diathésiques, plus je cherche à délimiter ce terrain de l'herpétisme; plus je le vois se restreindre entre ces deux grandes diathèses, l'arthritisme et la scrofule, qui empiètent sur lui. Je me suis quelquefois demandé si certaines dermatoses, attribuées à l'herpétisme, n'étaient pas des manifestations éloignées de l'arthritisme qui aurait été modifié par plusieurs transmissions successives. Nous connaissons mal les transformations et les dégénérescences que peuvent subir les espèces morbides héréditaires en traversant les races ; il y a là un beau sujet d'études. Il est incontestable que beaucoup d'affections herpétoïdes sont d'origine arthritique. Je voudrais voir réviser les titres d'origine des asthmes réputés dartreux ; peut-être pourrait-on remonter à l'arthritisme comme point de départ et cause première de l'asthme et des affections cutanées qui l'accompagnent.

Voilà ce qui me paraît le plus vrai sur la génération de

<sup>(1)</sup> Voyez l'Appendice à la fin de ce mémoire, et Legon sur l'asthme (Gazette des hôpitaux, 1860).

l'asthme, ce qu'on peut faire sortir de l'observation, en restant dans les limites d'une induction légitime.

En partant de ces prémisses, quand nous observons chez un même sujet l'asthme et la tuberculisation pulmonaire, ce qui n'est pas rare, nous devons admettre que ces affections manifestent l'impression de deux diathèses différentes sur un même appareil organique, et ces deux diathèses, au moins dans l'immense majorité des cas, sont l'arthritisme et le tubercule. Je dis le tubercule j en ce dis pas la scrofule, pour ne pas préjuger une question débattue.

Souvent les antécédents héréditaires expliquent cette coïncidence : le père est goutteux ou astimatique, la mère est tubreculeuse, ou bien ce sera l'inverse; d'autres fois il faut remonter jusqu'aux aïeux pour trouver l'origine de la diathèse, qui est demeurée latente ou faiblement exprimée dans les ascendants immédiats; quelquefois douteuse dans ceux-ci, elle se démasque dans les collatéraux ou même dans les descendants. En effet, les diathèses, qui en général précipitent leurs manifestations à mesure que les races se détériorent, peuvent éclater dans les enfants avant de se révéler dans les parents.

L'asthme et la tuberculisation peuvent apparaître dans des rapports divers : le plus souvent peut-être c'est l'asthme qui ouvre la scène; ses accès se passent sans qu'au milieu des désordres fonctionnels si intenses qui les caractérisent, aucun signe de tuberculisation devienne appréciable. Cette dernière affection ne se montre que beaucoup plus tard, et on peut dans bien des cas déterminer les conditions qui en ont favorisé le développement. Les grossesses répétées, l'allaitement prolongé ou inopportun, l'âge critique, les souffrances morales, les faitgues excessives, les maladies qui laissent après elles une grande débilitation, toutes les circonstances qui dépriment profondément les forces de l'organisme, qui amènent un trouble considérable dans le travail nutritif, peuvent devenir les causses occasionnelles de l'évolution du tubercule

OBBERVATION Ico. — J'ai soigné une dame russe qui avait dans sa race des antécédents d'arthritisme et de tubercules; vers I age de 14 ans, elle eut un accès d'asthme. Ces accès se répétèrent d'abord à des injervalles très-éloignés; puis, sous l'influence du mariage, de grossesses nombreuses, ils devirrent de plus en plus fréquents. Je l'ai vue, pendant une de ces grossesses, en proie tous les jours à des accès qui duraient six à huit heures, et dont la violence allait jusqu'à l'asphyxie. Cette fois elle accoucha avant terme, les attaques s'éloi-gnèrent. Plusieurs fluxions de poirtire virrant ébranler sa constitution originellement très-frèle, très-délicate, et épuisée par les fatiuses d'une maternité trop féconde. Alors pour la première foisapparurent des hémoptysies, suivies de catarrite purulent; des signes de tuberculisation se montrérent au sommet du poumon droit au milieu des phénombres caractéristiques d'un embysème généralisé.

Souvent, aux époques cataméniales, les crachats se leintaient de sang, la malade accusait alors une douleur dans le côté droit, et on trouvait à la base de ce côté un son mat; un gargouillement bronchique éloigné, suivi t'une expiration soufflante, y remplaçait le bruit respiration. Probablement une congestion survenait à la base du poumon, autour de noyaux tuberculeux; peut-être encore une suffusion séreuses eg lissait-elle entre les brides celluleuses qui dovaieur unir dans ce point les deux feuillets de la plèvre ? On ne pouvait en effet les supposer libres d'adhérence après de si fréquentes manifestations inflammatoires dans cette résion.

De temps en temps le catarrhe bronchique subissait des exacerbations; alors se déclarait une flèvre avec paroxymen noctume qui tendait aux caractères de la flèvre hectique. En même temps que l'affection tuberculeuse se développait, les accès d'asthme allèrent s'affaiblissant; bientôt même ils se perdirent dans la dyspnée provoquée par la bronchite symptomatique et qui en suivait les haises.

Cette pauvre malade revensit par moments à une santé passable, elle pouvait alors vaquer aux devoirs de la famille et de la société. Dix ans se passèrent dans cette alternative, depuis les premières manifestations de la tuberculisation pulmonaire; et elle vivrait probablement ettore, si une sortie imprudente à Moscou, pendant un liver rigoureux et dans un costume qui n'était pas en rapport avec la saison, n'avait provoqué une récidive de pneumonie, à laquelle, elle succomba.

Nous avons recueilli cette ninée, dans nos salles, une observation, qui nous montre une affection tuberculeuse des pouimons succédant à l'asthme.

Ons. II. — X...., Agé de 42 ans, ferblantier, he peut nous denner sur ses antécédents héréditaires que des renseignements incomplets : il se ràppelle seulement que sa mère avait des accès d'asthme et qu'elle est mérte à 46 ans. Il a eit un enfant qui à succombé à la suite de convulsions. Son haleine a toujours été cource depuis l'age de 1 ans ; il à dyspadés à augmenté et à bientôt pris lis forme d'accès, re-

venant surtout la nuit, durant de quarante-huit à soixante-douve heues, si violents qu'il datie bligé de rester assis auprès d'une fenêtre ouverte pendant toute leur durée. Ces accès se terminaient par une expectoration abondante de muocsités gluantes et de filaments open lins; ils se répétaient à des intervalles qui variaient de quinzo jours à trois mois. Depuis l'âge de 30 ans, l'intensité des accidents a dinimué, et depuis dis-huit mois les accès non bas reparv; la dyspnée, dont il souffrait dans leur intervalle, persiste, mais amoindrie. Il y a un an il ent une hémoptysie qui s'est renouvélée à deux ou trois reprises. Depuis quelques jours il épronve une douleur dans le côté droit.

Ce malade est pâle, amaigri; sa poitrine est globuleuse et se soulève en masse à chaque inspiration.

On constate par l'auscultation les signes d'un emphysème trèsprononcé: des râles sonores et sous-crépitants sont disséminés dans toute la poitrine. Au sommet droit on rencontre de la submatité et une expiration très-prolongée.

Lo cœur est hypertrophié; ses battements se font sentir à l'épigastre et soulèvent le septième espace intercostal; ses bruits sont sourds et éloignés.

Trois vésicatoires, des expectorants, puis des toniques, mirent le malade en état de quitter l'hôpital.

Réflexions. — Chez cet homme les accès d'asthme ont cessé six mois avant l'appartition des hémoptysies, au moment peut-étre où la diathèse tuberculeuse prenait possession de l'organisme, ou du moins dans l'imminence de son évolution. L'asthme laisse à sa suite un emphysème général du poumon et une affection du cœur qui entretiennent un data de dyspnée habituelle; et cependant, affirme le malade, cette dyspnée a beaucoup diminué depuis les premiers symptômes de la tuberculisation. Elle ne pour sit done pas être entièrement imputée aux lésions organiques qui l'accompagnaient; celles-ci n'ont pu rétrograder, et le développement des tubercules ajoutait une câuse nouvelle au trouble des fonctions respiratoires.

Il faut en conclure que l'influence névropathique de l'asthme sur la respiration peut se faire sentir même dans l'intervalle des paroxysmes.

Ainsi l'invasion de la tuberculisation peut faire disparaître ou modifier profondément les symptômes de l'asthme. D'autres fois, et plus rarement peut-être, les phénomènes se présentent dans un ordre inverse.

OBS, III. - J'aj observé, il v a quelques années, un ministre d'un état voisin qui présentait au sommet du poumon droit des signes évidents d'infarctus tuberculeux; des hémoptysies avaient marqué le début de cette affection provoquée par des fatigues excessives et de vives émotions. Pendant plusieurs mois il avait été retenu au lit avec une toux intense, un état fébrile continu, des sueurs, une altération profonde de la nutrition et des forces : un traitement convenable enraya ces symptômes, fit tomber ces phénomènes réactionnels, dont l'acuité pouvait faire craindre une terminaison rapidement funeste; alors on put employer les eaux-bonnes qui atténuèrent considérablement l'élément catarrhal et relevèrent l'énergie des organes nutritifs. Il était en voie de rétablissement lorsque survinrent des accès d'asthme. A partir de ce moment, le malade marcha vers la convalescence d'un pas tel qu'il put, au bout de quelques mois, reprendre ses fonctions, et prendre une part active aux luttes émouvantes de la tribune parlementaire.

Deux faits analogues ont été observés cette année dans mon service.

Oss. IV. — L'un m'a été fourni par un homme de 54 ans, journalier, ancien militaire; il ne sait rein de positif sur ses antéedents héréditaires, si ce n'est que sa mère est morte subitement; était-ce par suite d'une de ces lésions du coare ou du corveau qui relèvent si souvent de la dishièse arthritique l'C'est ce que nous ne pouvons déterminer. Cet homme a commis des excès de boissons alcooliques; dans sa jouresses il a eu plusieurs hémoptysies abondantes. Depuis quatre ans, outre de l'anhétation et des battements épigastriques il d des accès d'athme bien caractériéss; depuis lors as santé est meilleure. Il a contracté, il y a quelques jours, une bronchite aiguê qui a déterminé son entrée à l'hôpid.

Le fait suivant nous montre les deux maladies engagées dans une espèce de lutte, où chacune tour à tour triomphe ou est vaincue par l'autre; il en montre si clairement l'antagonisme que je crois devoir l'exposer avec plus de détails.

Ons. V. — Au nº 3 de la sallo Saint-Joseph, est entrée, le 23 mai, une femme de 63 ans, journalière, maigre, d'apparence cachectique, à la face bouffie, aux pommettes injectées; sa poirtine est globuleuse, autour des malléoles on trouve un peu d'œdéme. Cette femme tousse souvent, elle expectore une matière mucoso-purulente, aérée; sa peau est habituellement moite, elle est faible et sans appétit.

Elle ne peut nous fournir aucun renseignement sur la santé de son père ; sa mère est morte poitrinaire à 34 ans.

Cette femme, étant jeune, avait de fréquentes épistaxis; bien et

abondamment réglée de 12 à 36 ans, elle a torjours 44¢ courte d'hactier; elle ne se rappelle pas avrie ut d'autres midadies que des affoctions de poitrine; elle est sujette à s'enrhumer, l'hiver principalement. Depuis l'age de 18 ans jusqu'à l'age de 48, presque tous les ans elle avait une fluxion de poitrine dont les suites se prolongeaient pendant plusieurs mois; et chaque fois elle crachait à plusieurs reprises une quantité de sang pur, qu'elle évaluait à un demi-verce. Plusieurs fois, dit-elle, elle fut affectée de pleurésies du côté gauche. Des diarrhées fréquentes venaient contribure à l'épuisement de ses forces. Il y a environ vingt ans elle fut prise d'accès d'asthme, revenant la nuit, durant une demi-heure au moins, quelquedies de plus longue durée, et se terminant par une expectoration filante, assec abondante. Ces accès allèrent augmentant d'intensité depuis leur première apparition, revenant tous les sept ou huit jours, plus violents mediant l'ibier que pendant l'été.

Le début de l'asthine a marqué une amélioration très-notable dans la santé de cette malade. Depuis lors plus d'hémoptysies; la diarrhée cessa; les forces revinrent graduellement. Elle conservait toujours néammins de la disposition à contracter des rhumes pendant l'hiver, et elle avait de fréquentes palpitations depuis qu'elle était devenue sathmatieme.

A part ces accidents, cette femme jouissait, dans l'intervalle de sea accès, d'une santé relativement bonne qui se maintint jusqu'au mois de février dernier (il y a environ trois mois). A cette époque survint une toux fréquente, avec flèvre le soir et sueurs nocturnes. L'expectoration prit un aspect puriforme; les forces déclinèrent, la malade maigrit; la dyspute cessa de venir par accès et deviat continue. Il y a un mois une hémoptysie eut lieu, qu'elle évalue à un demi-verre; en même temus que l'affection unluonaire, la diarrhée a reenzi.

État actuel. Poitrine globuleuse; sonorité générale exagérée, moindre aux sommets. Au sommet droit, matité relative avec élévation de la tonalité; respiration rude partout, expiration sibilante, sous-crépitation disséminée vers les bases. Sous la clavicule droite la rudesse de l'inspiration est plus marquée, l'expiration est longue et sonfflante. Ainsi nous constatons choz ce malado de l'emphysème et une bronchite généralisée; des tubercules existent au sommet du poumon droit.

Le cœur et les artères n'offrent aucune lésion appréciable.

Prescription. Riz gommé, décoction de colombo, julep diacodé; vésicatóire au sommet droit; une portion d'aliments. La diarrhée, entreteune par une mauvaien lygiène, s'arrêta promptement. Une décoction de lichen, édulcorée avec du sirop de quinquina, fat substituée à la tisane de riz; les applications de vésicatoire furent répétées, de dix en dix jours, autour du sommet droit ; de l'huile de morue fut administrée à l'intérieur. L'appétit, stimulé par les boissons amères, se développa, et les aliments furent proportionnellement augmentés.

Una amélioration progressive suivit cette médication. Doux mois après son entrés, la malade quitta l'hôpital; la bronchite avait complétement disparu; l'expiration était toujours prolongée et soufflante au sommet du poumon droit; mais cos caractères, passagèrement exagérés sans doute par une congestion autour des noyaux tubercu-leux, étaient moins accentués. La malade avait recouvré ses forces, et a bypspuée semblatic vouloir veprendre le type intermittent. Plusieurs fois, à la visité du matin, nous la trouvâmes dans un état d'orthopnée passagère.

Voici encore une observation dans laquelle l'asthme a succédé aux premières manifestations de la tuberculose pulmonaire et semble en avoir releuti l'évolution

OBS. VI. - Le 17 juin a été admise dans la salle Sainte-Monique une femme de 34 ans , blanchisseuse. Sa mère est morte poitrinaire , sa sœur est attointo de la même affection ; son père a des hémorrhoïdes et des varices, il est sujet aux congestions encéphaliques. Elle a eu cinq enfants, dont un est mort phthisique; l'autre a succombé à une maladie convulsive; il ne lui en reste qu'un seul, qui est habituellement affecté de catarrhe et de dyspnée, Ainsi, en ligne ascendante comme en ligne descendante, cette femme compte dans sa famille des tuberculeux. A la suite de souffrances et de privations, depuis cinq ans elle tousse, crache, éprouve de la dyspnée, et, à plusieurs reprises, elle a expectoré, en toussant, du sang pur en quantité notable. Il y a quatre ans, à la suite de l'immersion des pieds dans l'eau froide pendant la période cataméniale, ses règles restèront dix-huit mois suspendues : la dyspnée a augmenté et s'est montrée sous la forme d'accès nocturnes qui , depuis trois mois , reviennent presque toutes les nuits et se terminent par l'expectoration d'une matière muqueuse abondante, quel quefois sanguinolente. Les hémontysies proprement dites sont beaucoup plus rares, et cette femme affirme que sa santé est meilleure depuis qu'elle éprouve ces accès d'étouffement.

Cette malade est maigre, et sa figure porte l'empreinte de ses longues souffrances; sa poitrine est globuleuse, olle offre une sonorité générale exagérée, excepté sous les davieules, où on constate un son obscur; la respiration est rude partout, brusquement interrompue, mélée gà et là de rule sibilant, le muriture vésiculaire est plus obscur, plus rude, le sibilus plus nombreux aux sontmets, dans les points qui offrent un son mat.

Le cœur est hypertrophié, et on trouve à la pointe un bruit présystolique qui indique un rétrécissement mitral.

Sous l'influence d'une médication tonique et révulsive, cette femme

arrive rapidement à un état mellleur qui lui permet de quitter l'hôpital.

Chez cette femme, comme on l'observe le plus souvent chez les asthimatiques, l'affection tuberculeuse n'est pus seulement enrayée dans sa marche, les signes qui la révèlent à l'auscultation sont sinon masqués, du moins modifiés par l'emphysème; la matité relative du sommet, la faiblesse et la rudesse plus grandes de la respiration, et la concentration des bruits morbides dans cette région, sont les seuls phénomènes stéthoscopiques qui so joignent aux antécédents héréditaires, aux hémoptysies et aux autres troubles fonctionnels, pour accuser l'existence des tubercules. L'amélioration, affirmée par la malade, devait être bien réelle et bien prononcée pour se faire sentir à travers les angoisses si pénibles que l'asthme est venu ajouter à ses souffrances hubituelles.

Dans le fait suivant, l'affection tuberculeuse révèle sa présence pendant la jeunesse, puis, trouvant un terrain peu favorable à son évolution, elle reste stationnaire, après avoir produit dans une partie limitée du poumon des lésions indélébiles; à un âge avancé, l'asthme fait explosion. Évidemment ce n'est pas lui qui a enrayé la marche de la tuberculisation; mais la diathèse dont il est une manifestation s'était depuis longtemps révélée par d'autres symptômes: migraines violentes, varices, crampes, douleurs articulaires, etc.; et ne peut-on pas supposer que son influence s'est exprimée dans cette circonstituer.

Oss. VII. - X....., journalière, agée de 64 ans, a une sœur asthmatique, son père est mort hydropique. Elle a été réglée de 48 à 45 ans.

Pendant longtemps, elle a été sujette à des migraines violentes qui revenaient surtout aux époques cataméntales et duraient deux ou trois jours,

Elle a toujours eu l'halelne courte.

A l'age de 28 ans, elle fut prise d'une toux qui duta trois à quatre mois ; pendant quinze jours, elle cracha du sang abondamment. Depuis cette époque, elle a eu plusieurs fluxions de poitrine:

Blie souffre parfols dans la hanche du côté gauche,

Depuis trols ou quatre ans, elle tousse chaque hiver; dépuis la même époque, ellé est sujette à de fréquents accès d'astlime qui se répétationt parfois toutes les deux ou trois nuits. Depuis deux ans, elle a des palpitations, des vertiges, des crampes, son sommeil est agité par des cauchemars; elle a notablement maigri.

Sa poirtine a une forme globuleuse et présente les signes d'un emphysème généralisé; quelques râles sous-crépitants sont perçus à la base. Au sommet droit, on constate une matité relative, une tonalité plus aigus; la respiration y est très-rude, l'expiration se prolonge, et sous la clavicule prend le caractère bronchique.

Le cour est augmenté de volume ; deux bruits de souffle, l'un au premier temps et à la pointe, l'autre au second temps et à la base, accusent une double insuffisance de la valvule mitrale et des valvules aortiques.

Les artères sont très-indurées, annelées et flexueuses.

La malade est entrée à l'hôpital pour un état gastrique qui s'est modifié après quelques jours de traitement.

D'autres fois l'une des deux affections, au lieu d'imposer silence à l'autre, de la dominer complétement, ne fait qu'en ralentir l'évolution, en atténuer les retentissements sur l'organisme, et exprime ainsi son antagonisme. Les deux maladies coexistent, mais elles semblent, si je puis parler ainsi, se géner mutuellement; on voit, sous l'impression de ces deux diathèses, les malades prolonger leur vie, manifestant alternativement ou simultanfement este double influence.

OBS. VIII. - Je me rappelle avoir été appelé, il y a quelques années, auprès d'une vieille dame russe qui offrait, toutes les apparences d'un état cachectique très-avancé. Elle était fille de goutteux . toutes ses petites articulations étaient déformées par la goutte : elle avait eu des accès d'asthme, et à plusieurs reprises des hémontysies. Depuis quelques années, elle avait subi plusieurs atteintes de bronchite aiguë, accompagnées d'une dyspnée qui rappelait les accès d'asthme ; ce fut pour une crise de ce genre que je fus consulté. Au milieu d'un emphysème général, on trouvait au sommet droit les signes accusateurs d'un dépôt tuberculeux ramolli ; les artères étaient athéromateuses. La convalescence de cette affection fut signalée par un phénomène singulier, qui n'a aucun rapport avec le sujet qui nous occupe, mais trop rare pour que je le passe sous silence ; pendant plusieurs jours, sa chemise se couvrit, au niveau du flanc gauche, de taches de sang, assez régulièrement espacées, ayant à peu près de 3 à 5 millimètres de diamètre et suivant une ligne oblique qui représentait assez exactement la direction des nerfs lombaires. Je m'assurai qu'aucune solution de continuité n'existait à la peau : d'une autre part, je ne pouvais soupconner aucune supercherie, et tout me

porte à croire que ce phénomène doit être regardé comme un cas d'hématidrose ou sueur de sang.

Cette malade semblait marcher vers un rétablissement prochain lorsque, pendant une quinte violente de toux, elle sentit tout à coup, au-dessous du sein droit, une douleur aiguë, poignante, initolérable, accompagnée d'une dyspnée extréme, portée jusqu'à l'orthopnée, et de cyanose; le pouls était fréquent, petit, très-dépressible; dans toute la région mammaire, on constatait avec un son tympanique une absence complète de bruit respiratoire. Pour expliquer ces symptômes, je pensai qu'une rupture avait eu lieu et qu'un pneumothorax s'était formé, limité et comme clòisonné par d'anciennes adhérences. M. Louis, appelé en consultation, partagea cette manière de voir. La malade succomba; mais la durée de la vie avait dépassé les espérances de ceux qui l'entourient, et on avait péne à comprendre comment, avec une constitution si frèle, elle avait pu résister si longtemps à la grave maladie dont elle était atteine le était atteine.

Comme nous les avons vues se partager la vie d'un même sujet, les deux affections diathésiques qui nous occupent peuvent se partager les membres d'une même famille: les uns sont astimatiques, les autres deviennent tuberculeux. J'en ai observé aux Eaux-Bonnes un remarquable exemple; le fait suivant, recueilli cette année dans notre service, quoique moins concluant, semble pouvoir en être rapproché.

Ons. XI. — Il s'agit d'un homme de 40 ans dont le père fetait estimatique, trèe-sujet à des fluxions de politine, et est mort subthement; le frère du malade est affecté de varices, as zeur est phihisique. Pour lui, il est astimatique depuis son enfance. Il y a dix ans, il fut pour la première fois affecté de rhumatisme articulaire qui depuis cette époque est revenu tous les ans, et, il y a trois ans, dans la convales-cence d'une scarlatine. Depuis la première attaque, il est sujet à des palpitations. Il fut atteint de colique de plomb il y a quatre ans. Outre des accès de dysphée, est homme a un catarrhe habituel qui s'exas-père facilement. Il se plaint de gastralgie, de vertiges, de fourmillements, de crampes. Depuis six semaines, il souffre d'un rhumatisme articulaire à forme subaigué. Son cœur a un volume considérable; on entend, en l'auscultatu, un bruit de souffie qui suit le premier temps et a son maximum à la pointe (insuffisance mitrale). Les arterses sont duves, flexueuses, anneléss et rucueuses à leur surface.

L'examen des organes respiratoires fait constater l'existence d'emplysème pulmonaire, sons aucus signe de tebercules. Comme nous l'avons noté plus haut, cette résistance à l'influence diathésique, qui a frappé la sœur, peut n'être que passagère, et nous avons vu la tuberculisation sucedére à l'asilment.

Les observations que nous venons de rapporter éclairent l'influence réciproque de l'asthme et de la tuberculisation. Le fait capital qui en ressort, c'est un antagonisme entre ces deux affections; elles paraissent, dans un grand nombre de cas, se repousser mutuellement, s'exclure en quelque sorte. Lorsque l'organisme est sous la forte impression d'une diathèse, il semble qu'il soit peu ante à subir l'évolution d'un autre germe diathésique, et cela surtout lorsque les deux diathèses se manifestent dans le même appareil organique, comme l'asthme et la tuberculisation pulmonaire. Dans deux organes différents, il est moins rare de voir deux affections diathésiques se montrer simultanément avec leurs caractères propres ; ainsi nous avons recu cette année dans nos salles six malades qui , avec des signes évidents de tubercules pulmonaires, présentaient des manifestations rhumatismales ou goutteuses; trois de ces malades accusent des antécédents héréditaires bien nets.

Ons. X. — Une femme, agée de 39 ans, était née d'un père rhumisant, qui mourut apopiectique, deux faits morbides qui ont souvent entre eux une intime connoxion. Sa mère était morte phthisique. Cette femme, sujette à des crampes, à des vertiges, à des migraines, phénomènes arthritiques, était hystérique ; or l'hystérie, comme bien d'autres névroses, n'est pas rare dans les races goutteuses. Depuis quatorze ans, elle éprouvait des palpitations; à plusieurs reprises elle eut des hémoutysies.

Quand elle fut admise dans nos saties elle était atteinte, pour la première fois, d'un rhumatisme articulaire à forme subaigué. Nous constatdmes à la fois chez elle des tubercules pulmonaires compitqués d'emphysème, et une hyportrophie considérable du cœur avec du pruit de souffle au premier temps et à la pointo, signe de l'insaffisance mitrale. Ses artères étaient annelées, sinueuses, médiocrement indurées.

Ainsi les lésions cardio-vasculaires avaient ohez elle précédé le rhumatisme, et exprimé la diathèse arthritique avant la fluxion articulaire.

Les mêmes conditions héréditaires se sont présentées, mais dans un ordre inverse, chez une femme de 45 ans.

Oss. XI. — Son père était mort phihisique; sa mère, après avoir été fourmentée par des migraines, des hémorrhoïdes, des rhumatismes, avait succombé à une attaque d'apoplexie; à ses aptitudes morbides orieineilos, cetto femme avait aiouté la syohilis. Elle était su

jette aux gastralgies et aux crampes; dans les sept dernières années, elle avait subi deux atteintes de rhumatisme, la dernière il y a deux ans; elle diait affectée de catarrhe chronique avec emphysème et tubercules; nous ne constatâmes aucune lésion organique du cœur, mais les artères étaient très-athèremateuses, altération morbide qui se développe très-souvent sous l'influence de la diathèse arthritique.

Ons. XII. — Une autre femme, agée de 27 ans, nous rapporte que sa mère avait de fréquentes migraines; son père était rhumatisant; ellemême, éminemment scrofuleuse, a des migraines, des arthrites sèches, des tubercules au premier degré; ses artères sont très-athéromateuses; le œur paraît étre dans ses conditions normales

Nous avons observé des phénomènes analogues chez une femme de 34 ans, dont la mère était également sujette à des migraines.

Deux phthisiques, âgés l'un de 34 aus, l'autre de 36, sont entrés dans nos salles, atteints de rhumatisme articulaire subaigu, qui dure depuis six mois chez le premier, depuis trois mois chez le second; celui-ci présente les signes d'une insuffisance aortique, tous deux sont nés de pères rhumatisants; leurs artères sont athéromateuses.

Ons. XIII. — Lo premier de ces malades est encore aujourd'hui dans mon service, un an après sou entrée; on peut le regarder comme guéri de la double affection dont il était atteint. Après avoir présenté des stours colliquatives, une distribée intense et prolongée, une toux violente et opiniaire, il a vu s'apaiser graduellement, pour disparaltre, les symptômes qui se rattachaient à la tuberculisation pulmonaire; en même temps la diathèse rhumatismale semblait prédominer, le malade accusait de vives douleurs; il en est délivré aujourd'hui, il est gras, a bon teint, ne tousse plus, et offre toutes les apparences de la santé; un peu d'obscurité de son et de défaut d'expansion au sommet droit sont les seul vestices de son ancienne maladée.

Pendant plusieurs mois j'ai fait prendre à ce malade de la solution de Fowler.

Oss. XIV. — La dernière de ces observations a pour sujet une femme de 61 ans qui présentait des signes d'emphysème et de taber-culisation circonscrite. Elle uvali eu des migraines, de fréquentes attaques de rhumatisme qui , depuis six mois, s'était localisé sous une forme chronique dans los piedes et dans les mains. Ses urines étaient habituellement sédimontouses, ou entendait dans la région précurait de la validation de des la validation de des des la confide deux bruits de souffle ayant tous deux leur maximum à la pointe du cœur (insuffisance et rétrécissement de la valvule mitralé). Les artères étaient athéromateures.

Les conditions héréditaires étaient exprimées par deux faits qui, sans être insignifiants, fournissaient plutôt des présomptions que des données positives: son père était mort apoplectique, et elle avait eu un enfant qui avait succombé au carreau.

Ce que nous avons dit de l'influence réciproque de l'asthme et de la tuberculisation pulmonaire peut être généralisé, et appliqué aux deux diathèses qui produisent ces affections. Si ces deux diathèses ne s'excluent pas, en général elles se gênent, elles se modifient mutuellement : sous l'influence de la diathèse tuberculeuse le rhumatisme tend à la chronicité; il n'a pas cette franche acuité qu'il présente quand il est libre de toute complication. Moins généralisée, moins mobile chez les strumeux, l'arthrite rhumatismale tend facilement et quelquefois très-rapidement à l'état fongueux ; deux, trois semaines suffisent quelquefois pour accomplir cette transformation. C'est là un autre côté, très-curieux à étudier, de l'influence que les diathèses exercent les unes sur les autres. Leur rencontre dans le même organisme, au lieu d'amener un antagonisme qui les tient toutes deux en échec, ou qui fait triompher l'une aux dépens de l'autre, semble alors aboutir à une sorte de transaction; elles paraissent devenir les coefficients d'une même manifestation morbide, d'une même lésion, dont les caractères témoignent de cette double origine, dont la marche est modifiée par cette double influence. L'acné des strumeux n'est pas l'acné des arthritiques et cependant il y a des formes intermédiaires, qui conduisent de l'un à l'autre. Chez les scrofuleux, l'asthme est plus humide, l'élément catarrhal est beaucoup plus prononcé. Ces faits nous conduisent donc à admettre une action combinée des diathèses; mais peut-être cette aillance n'a-t-elle lieu qu'entre les manifestations secondaires ou affaiblies des diathèses, et non pas entre celles qui en sont pour ainsi dire la plus haute expression. Je doute qu'un vrai goutteux, tourmenté par de franches et vives attaques de goutte, devienne tuberculeux tant qu'il sera en plein développement, en pleine puissance de la goutte. Les diathèses sont des modalités de la vie : quand un organisme a pris une certaine manière de vivre, il en prend difficilement une autre. Les maladiès aiguës elles-mêmes, qui ne sont que des modalités passagères, diminuent souvent l'aptitude de l'organisme à subir d'autres impressions morbifiques. Ainsi il résultait d'une statistique, faite il y a quelques années, à l'hôpital des Enfants, qu'un enfant, entrant dans cet hôpital pour une simple indisposition, contractait plus facilement les maladies contagieuses, qui y règnent habituel-lement, que celui qui y était admis pour une maladie vive et bien déterminée.

En résumant toutes ces considérations et les appliquant plus spécialement aux rapports de l'asthme et de la tuberculisation pulmonaire, nous dirons qu'il y a une sorte d'antagonisme entre ces deux maladies, qu'elles paraissent s'exclure mutuellement dans certaines races prédisposées à leur double atteinte; que, chez le même sujet, le développement de l'une semble enrayer ou affaiblir la marche de l'autre (1).

La complication de ces deux affections fait subir à leur expression symptomatique certaines modifications que je dois signaler. L'asthme aboutissant presque inévitablement à l'emphysème, cette altération du parenchyme pulmonaire modifie les signes de la tuberculisation. Il ne faut pas s'attendre à ces matités, si caractéristiques des dépôts tuberculeux, quand elles persistent au sommet d'un des poumons; la distension, l'infiltration gazeuse des vésicules, restées saines, peuvent compenser l'obstruction et l'induration de celles que le tubercule a envahies. Mais, si la matité bien accentuée fait défaut, l'examen comparé des deux côtés de la poitrine fera percevoir des nuances de son et de tonalité surtout, qui, rapprochés d'autres symptômes, acquièrent une grande valeur diagnostique.

L'expiration prolongée pourra se perdre dans le sibilus expiratoire de l'emphysème. La faiblesse du bruit respiratoire est imputable à l'emphysème; mais, au lieu de cet affaiblisseme qui peut aller jusqu'au silence du murmure vésiculaire, au lieu de cet effort d'inspiration brusquement interrompu, avec une

IV. 34

<sup>(1)</sup> L'antagonisme de l'asthme et du tubercule a été civrisagé à un autre point de vue. Au lieu de placer dans l'asthme et dans la dishèse qu'il exprime la raison de cette opposition, on a cherché à l'expliquer par le changement de structure que l'emplyeme nait subrie au poumo, on a supposé que le produit inrobié se propageait plus difficulten au milieu des véciontes dilatées ou rompues. Dans des l'encons faitzes en des l'encons faitzes en l'encons faitzes en des l'encons faitzes en des l'encons faitzes en l'encons faitzes en des l'encons faitzes en des l'encons faitzes en des l'encons faitzes en l'encons de l'encons faitzes en l'encons faitzes en l'encons de l'encons

sorte de clapotement, comme si une soupape venait obstruer tout à coup le tube aérifère, quand l'emphysème a acquis des proportions considérables, l'induration tuberculeuse substitue ordinairement au bruit d'expansion un bruit sec, rude, quelquefois saecaté.

Les râles muqueux peuvent être généralisés dans certaines formes de bronchites qui accompagnent les périodes avancées de l'asthme : et quand ils sont plus intenses, plus agglomérés à l'un des sommets, on peut se demander si des dilatations des bronehes ne sont pas venues succéder à l'inflammation prolongée de ees conduits. Mais les craquements tubereuleux sont plus prononcés au sommet qu'à la base ; leur timbre n'est pas en général celui du simple râle muqueux ; et quant aux dilatations bronchiques, leur siège plus rare sous la clavicule, l'expectoration qui les accompagne, souvent fétide et amenée au dehors par une sorte de vomissement, l'absence de troubles graves de la nutrition dans un grand nombre de eas, permettront d'en soupçonner l'existence. Il v a là des difficultés réelles : mais une observation attentive et répétée parvient presque toujours à les résoudre. En résumé: 4º il faut attacher une grande importance à la comparaison des résultats fournis par l'exploration des deux poumons: 2º on doit éclairer les phénomènes locaux par l'appréciation des troubles fonctionnels et de l'état général : 3° la localisation des râles au sommet, principalement sous la clavicule, jointe à une faiblesse relative de la sonorité et surtout à une tonalité plus aique, fera sounconner des tubercules.

Si les bronches sont environnées d'une infiltration pneumophymique, si au sein du parenchyme induré se sont creusées de petites excavations, les râles muqueux y prennent un timbre éclatant, quelquesois presque métallique, tout spécial, et qui est pour les bruits muqueux ce que la bronchophonie est pour la voix et la toux. Ces deux actes respiratoires doivent aussi être étudiés avec soin; leur retentissement, leur tonalité, fournissent des indications sur l'état du tissu pulmonaire : souvent e'est dans l'inspiration qui précède une quinte de toux qu'éclatent des craquements inaperçus dans les inspirations ordinaires (1).

<sup>(1)</sup> Pai remarqué que chez certains sujets la toux fait écho sous l'oreitle , mais

Enfin, chez les tuberculeux emphysémateux, il n'est pas rare de voir survenir des congestions ou des pneumonies du sommet; déjà suspectes par leur siége, elles peuvent apporter au diagnostie des données plus positives en modifiant la densité du tissu pulmonaire et lui permettant de transmettre à la surface du poumon les bruits profonds. masqués par l'emphysème

Si les considérations que nous venons d'exposer sont fondées, elles éclairent le pronostic de la tuberculisation pulmonaire compliquée d'asthme; elles peuvent fournir aussi quelques indications thérapeutiques utiles à celles qui sont tirées des deux maladies.

Si l'élément arthritique ou névropathique domine, les calmants, les antispasmodiques, devront avoir une plus grande part dans la médication; les climats doux, comme ceux de Pau, de Pise et de Rome, seront préférés en général à l'atmosphère stimulante des villes méditerranéennes. Je dis en général, parce que dans l'asthme, comme dans toutes les névroses, il n'y a pas de règle absolue, et que certaines conditions individuelles peuvent modifier les indications communes. C'est dans ce cas aussi que, parmi les eaux minérales, les eaux arsenicales, comme celles du Mont-Dor, pourront être préférées aux eaux sulfureuses. Celles-ci au contraire seraient plus efficaces si l'élément strumeux était l'élément principal de l'état morbide, si le catarrhe était abondant et persistait entre les accès, si la constitution, peu excitable ou profondément débilitée, ne devait pas faire craindre l'action des stimulants. Alors des climats comme ceux de Madère ou de Menton pourront offrir ce double avantage, de relever le ton de l'organisme sans le soumettre à cette stimulation excessive qu'un air trop vif lui fait éprouver.

#### APPENDICE.

Les observations recueillies cette année (1863) dans mon service viennent à l'appui des propositions énoncées dans ce travail : 17 malades y ont été admis accusant des accès d'asthme ou en ayant été affectés antérieurement.

un éche sourd, profond, qui ressemble au bruit d'un éternuement comprimé; et ce genre de retentissement de la toux m'a paru ordinairement lié à une induration du parenchyme.

Sur ces 17 cas, 6 fois l'asthme thait héréditaire: 4 fois dans la ligne paternelle, avec cette particularité qu'une fois le père et l'aïeul en aveinet été successivement atteints; 2 fois il avait été transmis par la mère, et une de celles-ci avait eu des rhumatismes, des mignaines, des hémorrhoïdes, et avait succombé à une héminlécie.

2 de ces 6 asthmatiques avaient été affectés de rhumatisme articulaires, 2 de rhumatisme musculaire, 4 autre était hémiplégique.

5 fois nous avons constaté une lésion grave du cœur ; hypertrophie avec insuffisance mitrale, 3 fois; avec insuffisance aortique, 4 fois; hypertrophie simple, 4 fois.

Dans 5 de ces 6 cas, les artères, trouvées athéromateuses, l'ont été 4 fois au degré le plus avancé.

D'autres phénomènes, qui se montrent souvent sous la dépendance de l'arthritisme, comme des hémorrhoïdes, de la gastralgie, des vertiges, ont été observés chez 2 malades.

Des 41 autres astimatiques, pour lesquels on ne peut pas établir une transmission héréditaire directe, 2 ont subi plusieurs attaques de rhumatisme articulaire, 2 autres ont souffert de rhumatismes musculaires. Avec ces manifestations, on a observé, chez l'un d'eux, des migraines; chez 2, des vertiges, des crampes, de la gastralgie. Ces derniers symptômes, accompagnés une fois de varices et de migraine, ont été dans 2 autres cas les seuls phénomènes qu'on puisse attribuer à la diathèse arthritique.

9 fois le cour était malade, hypertrophié, avec rétrécissement mitral dans 4 cas, avec insuffisance mitrale dans 3.

40 fois les artères étaient plus ou moins athéromateuses, et, dans le seul cas où je ne les ai pas trouvées altérées, il y avait un rétrécissement mitral.

L'examen des antécédents héréditaires, malgré les lacunes inévitables qu'il laisse regretter, nous donnera des résultats encore plus significatifs. Sur ces 41 malades, 6 avaient eu des parents atteints de goutte ou de rhumatisme, et, parmi ceux-ci, 3 seulement avaient présenté des manifestations analogues; chez les 3 autres, l'asthme avait été le seul témoignage de l'héritage arheritique. En les ajoutant aux 4 rhumatisants dont nous avons fait mention plus haut; il en résulte que, dans 7 de ces 41 cas d'asthme, l'arthritisme s'est manifesté, avec des caractères incontestables, soit chez les malades eux-mêmes, soit chez leurs ascendants.

Des 4 autres malades, l'un, qui ignorait ses antécédens, avait des varices; un autre, qui en était également affecté, se rappelait que sa mère avait des varices et des hémorrhoïdes; la mère du 3º était morte subitement; celle du 4º souffrait d'une dyspnée dont nous n'avons pu déterminer la nature.

Pour contrôler ces résultats, en étudiant la question sous une autre face, il faut rechercher comment l'asthme exprime son influence sur la génération, alors qu'il ne se transmet pas sous sa forme propre; ou, en d'autres termes, chez les enfants des asthmatiques, qui ne le deviennent pas eux-mêmes, quels sont les états morbides qu'on observe le plus souvent et qu'on peut attribuer à une orizine diathésique commune;

J'ai observé 10 malades qui se trouvaient dans cette condition. Dans 5 cas, le père était affecté d'asthme 2 fois compliqué de

goutte; 3 fois la mère était sujette à la migraine, affection qui, le plus souvent au moins, relève de la même diathèse.

Une fois l'aïeul était asthmatique et le frère hémorrhoïdaire.

Chez les 4 derniers malades, l'asthme existait, chez la mère, une fois accompagné des symptômes de la goutte.

Je ferai remarquer en passant que voilà encore 3 cas dans lesquels l'asthme et la goutte ont été observés chez les mêmes suiets.

Examinons maintenant ce qui s'est passé chez leurs descendants: 3 d'entre eux ont eu des rhumatismes articulaires, auxquels s'ajoutèrcnt, chez l'un d'eux, des céphalagies fréquentes et de la gastralgie; un autre, après avoir souffert de céphalalgie, de crampes, de douleurs erratiques, devint hémiplégique.

3 autres se plaignaient de rhumatismes musculaires; une des femmes qui composent ce groupe avait été affectée d'hémiplégie faciale, d'hémorrhoïdes et de céphalalgie; une autre avait des crampes, spasme tonique très-commun chez les arthritiques.

Ainsi donc, 6 fois sur 10, le rhumatisme articulaire ou musculaire a été la descendance de l'asthme.

Deux autres malades avaient des migraines très-intenses, accompagnées chez l'une de vertiges, d'hémorrhoïdes et de varices, chez l'autre de gastralgie et d'hypochondrie. Ces deux malades étaient des femmes, et je ferai remarquer que si leur sexe est moins exposé à la goutte articulaire, la migraine est beaucoup plus commune chez elles que chez les femmes (1).

Celui dont l'aïeul était asthmatique et le frère hémorrhoïdaire était hémorrhoïdaire lui-même. Le dixième n'accusait d'autres phénomènes morbides que ceux qui dépendaient de l'affection grave du cœur dont il était atteint.

Si maintenant nous dirigeons notre attention sur l'appareil cardio-vasculaire, si souvent touché par la diathèse arthritique, nous trouvons sept fois le cœur hypertrophié, avec insuffisance aortique dans un cas, dans trois cas avec insuffisance mitrale, dans deux avec rétréeissement miural.

Chez ces dix malades les artères étaient athéromateuses, sept fois elles l'étaient au degré le plus avancé et entre autres chez un sujet de 29 ans qui ne présentait aucun signe de lésion cardiaque.

16i, Jai hâte de faire une réserve: ces observations, ayant été recueillies dans l'intention d'éclairer l'histoire de l'athérome et presque exclusivement sur des sujets atteints de cette affection, ne peuvent nous donner la proportion véritable des lésions cardio-vasculaires chez les atshmatiques, et chez leurs ascendants; mais, si je m'en rapportais à mes souvenirs, tout en admettant que cette proportion peut être ici exagérée, je dirais qu'elle est néammoins très-considérable.

Avant de terminer cette étude, je dois m'expliquer sur une

<sup>(1)</sup> Quaind on examine aveo atenidon les faits dans lesquels on prétend que l'a goutes datus una génération, on reconnait le plus souverat que cotte interruption dans la transmission n'est qu'apparente; la goute, au lieu de se transmettre sous as forme articulaire, peut revelt une de ces nombreuses transformations qui naissent de la même racine diathésique et qui la front méconnaître. La fille d'un naissent de la même racine diathésique et qui la front méconnaître. La fille d'un quite production peut n'avoir pas d'arturite, mais elle de acque coliques lépatiques, de la gravelle, de l'asthme, des migraines, des nérropathies opiniaitres; son fils est arthritigie. On reconnaît sous sa fornite typique la maisdade de l'afeul, et on la lui attribute; on ciablée est amment intermédiaitre, dans la chaine de l'afeul, et on la lui attribute; on ciablée est amment intermédiaitre, dans la chaine de l'afeul, et on la lui attribute; on ciablée est amment intermédiaitre, dans la chaine de l'afeul, et on a raison de de cité de la continuité. Si on ne voit dans la goute que l'arthre goutleuse, on a raison de la cette maisdie le mombreuses manifestations morbides sous lesquélées else la arve, et qui ne int appartéement pas moins que l'affection articulaire, repardée avec raison comme son extression la situe caractéristique.

question qui se sera posée plus d'une fois devant. l'esprit de mes lecteurs: dans cette statistique je n'ai pas séparé le rhumatisme de la goutte, je n'ai pas cherchi à leur faire une part distincte; est-ce à dire que je les regarde comme une même maladie? Cette question mérite qu'on l'a discute. Mais, auparavant, je dirai que, dans la recherche des antécédents héréditaires, où je n'avais d'autre guide que les souvenirs souvent si peu précis des malades, cette distinction était à peu près impossible; elle n'avait pas d'ailleurs, pour la question qui m'occupe, une immense importance. Si la goutte et le rhumatisme ne sont pas deux formes d'une entem diathèse, ce sont au moins deux maladies qui ont entre elles de nombreuses affinités, et comme une sorte de parenté.

Il v a une trentaine d'années, quand Chomel en affirmait l'unité nosologique, cette opinion souleva une opposition presque générale, elle compte aujourd'hui de nombreux adhérents : défendue par M. le professeur Grisolle : elle a rallié MM. les Dr. Pidoux et Bazin, qui, en se plaçant à un autre point de vue, sont arrivés à la même conclusion. Des considérations spécieuses peuvent être invoquées à l'appui de cette manière de voir : bien des liens semblent rapprocher ces deux affections; on les voit quelquefois se succéder chez le même individu ; souvent elles paraissent se réunir dans une commune origine : il n'est pas rare, ainsi que l'a remarqué Scudamore, de voir parmi les enfants d'un goutteux, les uns affectés de goutte, les autres rhumatisants, Enfin il y a des nuances intermédiaires, où les symptômes des deux maladies semblent se confondre pour constituer comme un passage de l'une à l'autre. Faut-il admettre qu'il y a dans ces cas une coexistence, une action combinée, une sorte de mariage de deux diathèses distinctes? Ou bien ne seraient-ce pas deux formes d'une même modalité constitutionnelle, deux rejetons d'une même racine diathésique? Si on n'envisage que le phénomène extérieur, que la forme symptomatique, il y a en apparence moins de distance de l'arthrite rhumatismale à l'arthrite goutteuse, que de celle-ci aux calculs rénaux, à la colique hépatique, à la migraine.

Malgré l'autorité des noms qui défendent cette opinion, malgré les vraisemblances dont elle est entourée, je ne crois pas qu'on soit encere autorisé à regarder le rhumatisme et la goutte comme deux variétés d'une même espèce morbide. Dans leurs types les plus nettement dessinés, ces deux affections présentent des différences bien tranchées et semblent constituer deux espèces morbides distinctes : le rhumatisme paraît en général plus superficiel , plus accidentel ; quand il n'atteint pas sérieusement les organes de la circulation , les traces qu'il laisse dans l'organisme sont bien moins profondes.

La goutte au contraire se montre d'emblée comme une affection qui a ses racines dans toute la constitution ; elle devient une modalité permanente de la vie. Le plus souvent , l'explosion des manifestations articulaires est précédée d'altérations diverses de la santé, qui révèlent l'impression de la diathèse : ce sont des accidents dyspeptiques, des migraines, des névralgies, des crampes, des urines sédimenteuses, etc. La goutte se place, pour ainsi dire, au fover du travail nutritif; elle trouble les fonctions digestives et assimilatrices; de là ces dépôts salins qu'on rencontre dans une foule d'organes : tophus articulaires ou sous-cutanés, calculs hépatiques et rénaux, plaques crétacées des artères. Le plus grand nombre des concrétions morbides reconnaît une origine goutteuse (1). La goutte, une fois en possession de l'économie, ne la quitte plus, elle survit à ses accès ; le goutteux est le vassal d'une diathèse avec laquelle il doit toujours compter, dont sa race porte le cachet, qui semble se mêler aux sources mêmes de la vie. et intervenir dans l'acte générateur pour en modifier le produit.

Si nous poursuivons cette comparaison dans les conditions citiologiques, nous voyons le rhumatisme, qui est plus périphérique, sollicité surtout par les modificateurs qui agissent sur la périphérie; ceux-ci paraissent avoir une plus grande part dans son développement; l'impression prolongée du froid et de l'humidité en est dans beaucoup de cas la cause apparente. Leur influence est bien plus restreinte dans l'évolution première de la goutte; mais, une fois celle-ci accomplie, elle reparaît avec toute sa puissance pour en provoquer les manifestations; la sensibilité barondérique des goutteux aux variations atmosphériques est un fait proverbial.

<sup>(1)</sup> Il serait intéressant de rechercher si la transformation crétacée des tubercules n'aurait pas surtout lieu dans les races goutteuses.

Chez ceux-ci les écarts de régime, les excès de l'activité vitale semblentinfluer davantage sur l'origine de la maladie, ils ébranlent le système nerveux, ils troublent les fonctions nutritives dont les désordres paraissent jouer un si grand rôle dans l'ensemble des phénomènes arthritiques.

La présence de l'acide urique dans le sang des goutteux serait. suivant le De Garrod, un signe caractéristique de la goutte, et le dépôt d'urates dans les cartilages diarthrodiaux distingueraitl'arthrite goutteuse des autres variétés d'arthrites. Les urines sédimenteuses chargées d'urates sont observées non-seulement chez les goutteux, mais dans les races goutteuses, liées le plus souvent à des phénomènes dyspeptiques ou hypochondriagues : ces différences dans les caractères généraux de la goutte et du rhumatisme, rapprochées de celles qu'on observe dans leurs symptômes, semblent, comme je le disais en commencant, conclure à leur distinction nosologique, ou du moins elles ne permettent pas encore d'affirmer qu'elles sont deux formes ou deux degrés d'une même espèce morbide. De nouvelles recherches sont nécessaires, et c'est par l'étude de leur développement, de leur transmission héréditaire, plus que par la comparaison et l'examen des symptômes, qu'on arrivera, je le crois, à la solution de ce problème.

# DE L'HIDROSADÈNITE PHLEGMONEUSE ET DES ABCÈS SUDORIPARES.

#### Par M. le br VERNEUIL.

Il y a dix années environ, pour la première fois, j'ai cherché à fixer l'attention sur les affections chirurgicales des glandes sudoripares (1); j'ai décrit à cette époque, et d'après l'examen cadavérique, une variété d'abcès sous-cutanés qui me semblaient avoir pour origine l'inflammation de ces glandes.

Depuis j'ai continué ces recherches et, plus affirmatif aujourd'hui, je crois pouvoir admettre les abcès sudoripares comme espèce distincte, et leur assigner des caractères précis et faciles à

<sup>(1)</sup> Archives gén. de méd., vº série, t. IV, p. 447, 693.

reconnaître.Longtemps confondus, à la surface générale du corps, avec le furoncle et sans doute aussi avec l'ecthyma, les abcès su-doripares ont été toutefois décrits à part et sous des appellations très-diverses dans certaines régions où ils se montrent en effet communément (creux de l'aisselle, marge de l'anus, aréole du mamelon). Ils répondent également à ce que les dermatologistes, et entre autres M. Bazin, appellent abcès dermiques.

Je n'ai donc pas la prétention d'avoir vu le premier cette variété de collection purulente; mais j'aurai peut-être rendu quéques services en tentant une localisation précise, en frournissant les éléments du diagnostic différentiel, en montrant enfin que cette lésion peut siéger sur tous les points du corps où l'on trouve les orranes sécréteurs de la sueur.

C'est à M. Velpeau que revient, si je ne me trompe, l'honneur d'avoir signalé, dans les régions indiquées plus haut, une espèce particulière d'inflammation circonserite et d'abcès superficiels (1); malheureusement, faute d'en connaître l'origine exacte, il a cru devoir donner à ces lésions, si semblables entre elles, des dénominations beaucoup trop nombreuses, les appelant, à l'aisselle, phlegmons superficiels ou tubériformes, à l'anus, abcès tuberculeux ou fuberorrhoidaux, à la mamelle, abcès de l'archeo ou tubéreu, -à cause de leur aspect tuberculeux ou furonculaire.» Faute de connaître encore les diverses phases de la phlegmasie glandulaire, M. Velpeau a rangé la même affection tantôt dans les phlegmons, tantôt dans les abcès, s'exposant à des répétitions et à une confusion qui est portée au maximum dans la dernière publication de cet auteur (2).

Dans la description courte mais substantielle qu'il donne, M. Velpeau énumère fidèlement les principaux caractères de ces abcès; mais, pour expliquer les particularités de siége, de forme et de marche, il prête aux régions précitées des dispositions anatomiques tout à fait imaginaires. — À l'aisselle, dit-il, l'inflammation, occupant un tissu fitamenteux plutôt qu'aréolaire, a pour cela peu de tendance à s'épanouir en nappe; aussi se montre-

Dictionnaire en 3b vol., articles: Aissells, t. II, p. 91; —Anus, t. III, p. 304;
 Mamelles, t. XIX, 1859, et Clinique chirurg., t. II, p. 133.

<sup>(2)</sup> Traité des maladies du sein et de la région mammaire.

t-elle ordinairement sous forme de plaques circonscrites ou de petites masses furonculaires. - A l'anus, les abcès tuberculeux se développant au-dessous de la peau, dans les feuillets les plus superficiels du pannicule adipeux, la disposition filamenteuse du tissu cellulaire dans ce point les force à se circonscrire promptement et en explique la forme tuberculeuse, de même que les adhérences plus fortes des téguments sur la ligne médiane en gênent le passage de droite à gauche. - A l'aréole de la mamelle, les abcès tubéreux, reposant au milieu d'un tissu aréolaire plutôt que lamelleux, ne gagnent que difficilement en largeur; aussi sont-ils en général très-exactement circonscrits. - En dehors de l'aréole, les abcès sous cutanés se comportent comme les abcès phlegmoneux de la couche sous-cutanée des membres, de l'abdomen, etc. Comme la couche qui en est le siége est purement aréolaire ou feutrée, elle tend continuellement à les circonscrire n

Ainsi, d'après ces déductions anatomiques, les abeès susditis seraient circonscrits à l'aisselle et à l'anus, parce que le tissu cellulaire est plutôt filamenteux qu'arcolaire, et circonscrits encore à l'arcole et à la mamelle, parce que le tissu cellulaire est plutôt arcolaire que filamenteux.

Abstraction faite de cette contradiction. la limitation exacte, la forme globuleuse constituant des caractères tout à fait pathognomoniques, il faut en chercher la cause ailleurs que dans la disposition du tissu cellulaire sous cutané; car ce dernier étant lâche. ténu, peu résistant à l'aisselle, à l'aréole et à la marge de l'anus, se prêterait très-bien au contraire à la diffusion de l'inflammation. Après ces légères critiques, qui ont pour but de montrer qu'il ne faut pas abuser des meilleures choses et. de l'anatomie en particulier, i'accorde volontiers que personne, depuis M. Velpeau, n'a rien ajouté d'esentiel à l'esquisse qu'il a tracée, il y a plus de trente ans. J'irai plus loin, et je reprocherai aux auteurs contemporains d'avoir trop exactement copié le texte de M. Velpeau et de n'avoir point mis à profit les faits anatomiques plus nouveaux. En 1849, M. Robin décrivait les glandes sudoripares volumineuses qui forment sous la peau du creux de l'aisselle une couche continue assez épaisse; il était facile d'y localiser les abcès tubériformes : aussi le rapprochement fut-il fait. Je ne saurais à la vérité dire à quelle époque précise ni par qui le premier. Toujours est-il qu'on n'en trouve point de traces dans les publications classiques les plus modernes, et que pour les abcès superficiels du creux axillaire on s'en tient encore aux anciennes explications.

M. Richet (Anatomis médior-chirurgicale, p. 798; 4885) parle des glandes de M. Robin, et quelques lignes plus loin des abcès tubériformes, «Au-dessous de la peau, dit-il, on trouve le fascia superficialis présentant des aréoles cellulaires remplies d'une graisse rougeatre.... Ces aréoles, quojque communiquant les unes avec les autres, sont cependant séparées par des cloisons fibreuses assez complètes pour que, quand des abcès s'y dévelopent, ils restent circonscrites et prement la forme sus-normée, ce qui leur a fait donner par M. Velpeau le nom d'abcès tubériformes.»

C'est donc dans les aréoles du derme que M. Richet localise les abcès et non dans les glandes sudoripares qui d'ailleurs, suivant lui (même ouvrage, p. 8), ne donnent lieu à aucune considération chirurgicale.

M. Jarjavay, qui écrivait à peu près à la même époque (Anat. chirwgicale, t. II, p. 252; 1854), oublie de citer M. Robin. Il place les phlegmons et abcès tubériformes dans le tissu cellulaire formé de lamelles qui contiennent de la graisse dans leurs mailles et adhèrent assæ facilement au derme. Phlegmons et abcès sont circonscrits non-seulement à cause de la consistance de ce tissu cellulaire filamenteux, mais encore parce que la peau est très-fine et se laisse facilement distendre.

Kolliker, qui décrit avec beaucoup de soin les glandes sudoripares (Histologie humaine, traduction française, p. 474; 4886), déclare qu'on connaît peu les caractères pathologiques des glandes sudoripares. Il cite quelques lésions de ces organes, mais ne parle point de leurs aboès.

Les chirurgiens ne vont pas plus loin que les anatomistes. En 1839, M. Nélaton et notre ami regretté Jamain (Étém. de pathogie chirurg., t. V., p. 870) dérivent à l'aissell les adoès sous-cutanés ou tubériformes et les abcès superficiels, les uns qui se développent immédiatement au-dessous de la peau et tiennent pour ainsi dire au derme; les autres qui siégent dans le feuillet profond du tissu cellulaire sous-cutané, ce sont les phlegmons

crysipélateux. (Cette dernière variété, qui n'est qu'une terminaison de la première, ne devrait pas être conservée.) La description donnée par les auteurs ne différe en rien du reste de celle de M. Velpeau, sauf qu'il n'y est nullement question du siége anatomique ni de l'origine précise.

Les mêmes réflexions s'appliquent à l'article que notre excellent confrère, M. Chassaignac, consacre aux abcès superficiels ou tubéreux de l'artôcle, de l'anus et de l'aisselle dans son grand Traité de la suppuration et du drainage chirurgical (t. II, pages 237, 500 et 308; 1889). Nous y trouvons une description exacte, mais nul essai de localisation. Sauf pour les abcès de la marge de l'anus, il n'y est point question des glandes cutanées, et nous constatons la même omission dans le chapitre consacré aux suppurations glandulaires en genéral.

Il est inutile de pousser plus loin les citations pour prouver que l'inflammation phlegmoneuse des glandes sudoripares n'a pas encore pris place dans le cadre nosologique, malgré sa fréquence et les symptômes bien tranchés qui en établissent l'existence.

L'opinion que j'ai formulée en 4837 n'a donc pas trouvé d'échos au moins dans les livres; c'est ce qui me décide à la rééditer, en l'accompagnant de preuves capables d'entraîner la conviction.

Je disais, à cette époque : « l'ai pensé depuis longtemps que les abcès tubériformes, ayant surtout pour siége les points où les glandes sudoripares sont bien développées et volumineuses (pourtour du mamelon, marge de l'anus, cavité axillaire), pour-aient n'être pas autre chose que des inflammations glandulaires suppurées. Dans le cas présent, on crut avoir affaire à un abcès de ce genre, et plus tard une tumeur glandulaire (adénome sudoripare) s'est précisément développée dans le point où la ponction avait été pratiquée : c'est là sinon une démonstration complète, au moins une forte présomption en faveur de mon hypothèse » (1).

Cette supposition s'est depuis pleinement confirmée.

<sup>(1)</sup> Hypertrophie d'une glande sudoripare axillaire consécutive à un abcès tubériforme de l'aisselle (Gazette hebdom., t. IV, p. 555; 1857).

Supposons démontrée la nature glandulaire des abcès tubériformes, expliquons leur fréquence par le nombre et le volume des glandes sudoripares dans les régions aréolaire, anale et axillaire, et nous n'aurons rempli qu'une partie de notre tâche. Une objection se présentera naturellement : les glandes de la sueur sont réparties sur toute la surface du corps, elles sont três-aboudantes à la face palmaire de la main et plantaire du pied, et cependant, dira-t-on, on n'observe point ces abcès ailleurs que dans les régions précitées.

La réponse est facile : les abcès sudoripares se montrent partout. Jusqu'à ce jour ils n'ont été distingués que dans les régions où des conditions anatomiques particulières leur permettent de revêtir une physionomie spéciale; là ils ont été dénommés tubériformes ou tuberculeux à cause de la saillie qu'ils forment au-dessus du plan de la peau, mais évidemment ces derniers ne constituent qu'une variété. Il faut donc, en bome nosologie, admettre l'inflammation phlegmoneuse des glandes de la sueur, compter la supuration parmi les terminaisons, et, dans ce dernier cas, désigner par un nom qui leur soit propre certains de ces abcès qui offrent un siége et des caractères à part. C'est seulement ainsi qu'on donnera de l'espèce une description convenable et complète. J'ajoute que je n'aurais certainement pas pris la plume s'il ne s'était agi que de localiser plus rigoureusement les abcès superficiels du creux xuillaire.

Nomenclature. — Inflammation phlegmoneuse des glandes sudoripares est une périphrase bien longue; sudoriparie sonne mal foreille; M. Piorry a créé whosoadénie pour désigner l'eczéma (Gellier, th. inaug., nov. 1859), et toutes réserves faites pour l'application, le mot est bon. Je l'adopterai donc pour désigner l'inflammation des glandes sudoripares, en y joignant seulement
l'épithète de phlegmoneuse pour l'espèce que j'étudie.

Toutefois, conformément au radical (1870s, sueur), je me permettrai de changer l'orthographe de M. Piorry, et j'écrirai hidrosadénile.

Étiologie. — L'hidrosadénite phlegmoneuse est rarement idiopathique, elle reconnaît presque toujours des causes locales ou générales.

Les causes locales, qu'on retrouve dans l'étiologie commune d'un grand nombre de dermatoses, ont une action déterminante bien établie; je citerai les plus vulgaires : malpropreté, frottements rudes, applications irritantes médicamenteuses ou autres. l'action de se gratter, l'introduction répétée de corps étrangers dans le conduit auditif externe, les pigûres de sangsues, etc. Elles peuvent agir seules, mais s'adjoignent souvent l'influence tout aussi manifeste de certaines conditions physiologiques ou pathologiques préexistantes qui constituent dès lors soit une prédisposition , soit une circonstance adjuvante. Telles sont : les sueurs âcres et profuses de l'aisselle, de l'anus, du scrotum, surtout pendant la saison chaude; les marches forcées, l'exercice violent des membres supérieurs chez les manouvriers, le contact prolongé d'un corps dur, comme le coussin de Desault dans les fractures de la clavicule ou de l'humérus ; les gercures, les crevasses du mamelon provoquées par la succion pendant l'allaitement; le pus de la vulvo-vaginite qui baigne les parties génitales externes; les hémorrhoïdes et la constipation. les affections parasitaires, sycosis, gale, teignes, et en général toutes les dermatoses prurigineuses.

Toutes ces causes externes ou locales, isolées ou combinées, pourraient se résumer en une seule : l'irritation tégumentaire, qui, à la vérité, semble acquérir une efficacité particulière quand elle s'exerce sur certains individus à constitution définie, ce qui nous fait voir l'intervention des causes générales,

J'ai cru remarquer que l'udosadémite phlegmoneuse était surtout commune chez les herpétiques, et cect s'explique par le prurit, presque inséparable des affections cutanées chez ces sujets et qui les porte irrésistiblement à se gratter, c'est-à-dire à irriter vivement la peaû.

Prenons un exemple pour montrer la complexité et l'enchafnement des causes : on note comme occasionnant les abcès tubériformes de l'anus la constipation et les hémorrhoides; cela est vrai, mais la filiation est plus compliquée et l'on peut prendre les choese de plus loin; beaucoup d'herpétiques sont dyspeptiques et sujets à la constipation; soit cause, soit effet, la constipation s'accompagne souvent d'hémorrhoides, lesquelles provoquent d'habitude des démangeaisons assez incommodes à la marge de l'anus; les malades se grattent et déterminent des excoriations, des fissures, qui, tourmentées par les frottements de la marche et le contact irritant des matières fécales et de la sueur (surtout en été et chez les sujets peu soigneux de leur personne), amènent une inflammation superficielle du derme qui se propage à la glande sous-eutanée.

Entre l'herpétisme, maladie constitutionnelle, et l'abcès sudoripare, lésion locale isolée, s'interposent donc étiologiquement des termes nombreux, dyspepsie, constipation, hémorrhoïdes, prurit, écorchure, phlegmasie cutanée.

On voit donc que l'hidrosadénite peut être tout à fait artificielle ou devenir l'expression, le symptôme d'une maladie générale; mais il faut aller plus loin encore, et reconnaître qu'en l'absence de toute cause physique ou pathologique locale la même lésion peut dériver, sans intermédiaire appréciable, d'une maladie générale. C'est e qui arrive chez les scrofuleux, les cachectiques, dans le cours des fièvres graves, en un mot, dans différents cas où se montre une altération profonde de toute la substance. C'est dans cette catégorie que je rangerais les abcès tubériformes critiques, admis généralement, si je pouvais parvenir à me faire une idée claire de la doctrine des crises, ce qui n'est nas le cas, malheureusement pour moi.

Nous verrons plus loin que les phlegmons sudoripares, nés directement sous l'influence d'une cause interne, présentent une marche et des symptômes tout différents de ceux qu'on observe dans les cas ordinaires.

J'ai rencontré l'hidrosadénite aussi souvent chez la femme que chez l'homme et plus communément à l'âge adulte qu'aux extrémités de la vie.

Anatomie chirurgicale. — Quelques notions anatomiques placées lei faciliteront l'intelligence de la description, et rendront compte des différences de forme et de marche qui se présentent suivant les régions.

Les glandes sudoripares sont disséminées sur toute la surface du corps, mais en proportion fort inégale; à l'aisselle, elles forment une couche continue d'une épaisseur notable. Elles sont encore très-abondantes au visage, à la face palmaire des doigts et des mains (4), à la face plantaire du pied et des orteils, aux régions articulaires du côté de la flexion, pli de l'aine, jarret; au pourtour des orifices naturels et des organes génitaux externes; elles sont également abondantes dans le conduit auditif externe, où elles prennent le nom spécial de glandes cérumineuses, quoiqu'elles ne different point anatomiquement des autres. Au tronc et aux membres, les glandes sont beaucoup plus espacées.

J'ai observé des abcès sudoripares, d'abord comme tout le monde, à l'aisselle, à l'aréole, à l'anus, mais aussi au scrotum, au périnée, aux grandes lèvres, au visage, aux fesses, au conduit auditif externe, à la paume de la main, sur les membres; enfin, presque partout, sauf toutefois à la plante du pied. Je suis couvaineu, sans en avoir cependant la preuve directe, que ces mêmes glandules sont le point de départ des petits abcès sous-cutanés circonscrits, qui compliquent si souvent les affections parasitaires graves et anciennes, sycosis, gale, teignes, et en général les dermatoses prurigineuses invétérées. C'est un point qu'élucideront sans doute les médécins qui s'occupent spécialement des maladies cutanées.

Je dois pourtant reconnaître que la fréquence de l'hidrosadénite n' est pas en rapport direct avec la répartition anatomique indiquée plus haut; ainsi, malgré la confluence extrême des glandes à la main et au pied, les abcès y sont extrêmement rares, tandis que j'ai vu bon nombre d'abcès dermiques aux membres et même au cuir chevelu (2). Cette contradiction n'est pas impossible à expliquer; d'abord, les affections prurigineuses et parasitaires, causes déterminantes si efficaces, sont très-exceptionnelles à la face palmaire et plantaire de la maîn et du pied, puis l'épiderme est rès-épais, le derme s'enflamme rarement, et la propagation de l'inflammation de la superficie à la profondeur est par cela même très-difficile. Si, comparativement, on jette un coup d'oil sur la disposition des conduits sudoripares à la main et à l'aisselle (3), on comprendra ce que je veux dire.

<sup>(1)</sup> M. Sappey a complé, pour une seule main, paume et doigts, face palmaire, 123,000 glaudes (Anatomie descript, 1. II, p. 471; 1853). Consultez d'iteurs son arficle et celui suttout de Kölliker (Histologie humains, tradicti. françise, 1859, p. 171).
(2) Chez un sujet affecté de teigne faveuse très-ancienne.

<sup>(3)</sup> Voir dans tannev les planches gexxxvii et gexxxix, p. 466.

Le volume des glandes sudoripares est très-variable: aux paupières, au visage, elles sont à peine visibles à l'oril nu; à la main et au pied, elles mesurent au maximum un quart ou un tiers de millimètre; au pli génito-crural, à l'anus, à l'aréole, lors de la lactation, elles peuvent atteindre 1 millimètre, et enfin doubler ou tripler de volume dans le creux axillaire où elles offrent le plus grand développement.

Les dimensions que peuvent acquérir les abcès sudoripares sont assez rigoureusement proportionnelles à ces différences, mais d'autres conditions influencent aussi ce caractère comme nous le verrons plus loin.

On s'étonnera peut-être de voir des organes presque microscopiques donner naissance à des tumeurs inflammatoires ou à des collections purulentes, qui dépassent quelquefois le volume d'une noisette ou d'un œuf de pigeon. Mais, outre qu'un accroissement aussi considérable est exceptionnel, il faut se rappeler que l'inflammation peut décupler la dimension d'un organe, que la tumeur inflammatoire totale se compose de plusieurs éléments, c'est-à-dire qu'elle occupe à la fois la glande et le tissu cellulaire ambiant, qu'elle peut comprendre plusieurs glandes juxtaposées, que lorsque la suppuration survient, elle envahit l'atmosphère de l'organe, et que le pus s'accumule indéfiniment jusqu'à ce qu'une issue lui soit ouverte. D'ailleurs lorsqu'un abcès tubériforme augmente rapidement, c'est que le contenu rompant la paroi qui le limite, fuse dans les couches souscutanées voisines, d'où la métamorphose d'un abcès sudoripare en abcès cellulaire commun. C'est un mécanisme analogue qui transforme en phlegmon diffus la collection purulente circonscrite développée dans une bourse séreuse sous-cutanée. Quand on réfléchit d'ailleurs aux dimensions du furoncle né dans un follicule pileux, et de l'abcès de la grande lèvre, siégeant dans le conduit de la glande vulvo-vaginale, l'objection perd beaucoup de sa valeur.

De toutes les annexes de la peau, les glandes sudoripares sont les plus profondes; elles occupent presque toujours un plan inférieur à celui des follicules pileux et des glandes sébacées. Elles siégent dans le tissu cellulaire sous-cutané, entre la face profonde du derme et le fuscia superficialis qu'elles ne traversent jamais. Cependant, grâce à la longueur très-variable de leur conduit excréteur, les glomérules, dans un même point, sont comme étagés : les uns intimement accolés à la face adhérente du tégument, comme cela s'observe au creux axillaire, par exemple, ou logés même au sommet des cavités aréolaires interceptées par les aisseeaux fibreux du derme; les autres, au contraire, plongeant dans le pannicule adipeux à des profondeurs diverses, qui toutefois ne m'ont jamais paru dépasser 3 millimètres dans les régions mêmes où la graisse forme une couche épaisse, comme à la fesse, à la paroi de l'abdomen, etc.

Il en résulte que l'hidrosadénite est toujours sous-cutanée à son début, et qu'elle progresse de dedans en dehors, caractère important qui la distingue du furoncle, de l'ecthyma et de certaines dermites pustuleuses qui apparaissent de prime abord à la surface et n'envalsisent les couches profondes du derme que consécutivement

Cette progression vers la superficie est néanmoins régie par les différences considérables d'épaisseur, d'extensibilité, de souplesse, que présente la peau suivant les régions, aussi bien que par la résistance plus ou moins considérable que les tumeurs sudoripares rencontrent soit du côté du fascia superficialis, soit de la part de leur atmossibler celluleuse.

A l'aisselle, par exemple, le tégument est mince, souple, extensible; d'autre part, les glandules sont appliquées contre le derme par une membrane fibreuse continue assez dense qui les isole du tissu adipeux ; desorte que le gonflement, limité vers la profondeur, s'accroît aussitôt vers la surface cutanée et revêt tantôt la forme de plaques ou de bosselures saillantes, tantôt celle de tumeurs sessiles, hémisphériques, coiffées par la peau distendue. Au périnée, à la marge de l'anus, mêmes dispositions anatomiques, aspect analogue des tumeurs; au scrotum; aux grandes lèvres surtout, le derme est également lâche ct cxtensible, mais la résistance des parties profondes est beaucoup moindre; c'est pourquoi la glande enflammée se développe librement dans le tissu cellulaire sous-cutané, garde longtemps la forme globuleuse, la mobilité, et ne soulève que tardivemen l'enveloppe superficielle que lui fournit la peau; souvent on peu saisir la tumeur et la faire rouler entre les doigts. S'agit-il au contraire d'un alcès sudoripare développé sous le derme épais et tendu de la face antérieure de la cuisse (j'en ai vu trois exemples), la collection se trouve comprise entre deux résistances, celle de l'aponévrose en arrière et celle du tégument en avant; sur les côtes le tissu cellulaire est lamelleux. La tumeur alors s'aplatit, et prend l'aspect discoîde; ses bords sont plus difficiles à circonscrire et se confondent avec le philegmon périphérique; le disque peut acquérir jusqu'à 3 ou 4 cent. de diamètre avant que la peau soit perforée. Quand la suppuration est complète, la partie fluctuante centrale proémine peu, et semble comme enchâssée au milieu du ménisque philegmoneux. A la mamelle, toutes ces formes s'observent suivant que l'hidrosadénite occupe le voisinage inumédiat du mamelon ou les autres points de la surface de la glande.

La forme globuleuse et la limitation précise qui caractérisent l'affection phlegmoneuse à son début tiennent à l'existence d'une sorte de capsule fibreuse que le tissu cellulaire fournit aux glandes sudoripares. Cette enveloppe n'est pas admise par tous les auatomistes, et M. Sappey la conteste ; à la vérité, clle est difficile à démontrer et paraît manquer en plusieurs points, au pied et à la main , par exemple ; cependant Kölliker l'admet explicitement. J'ai fait quelques recherches à ce sujet. A l'aisselle la couche glandulaire est continue, comme on le sait; il n'y a donc pas de capsule fibreuse pour chaque organe en particulier, mais la disposition suivante en tient lieu. La couche glandulaire est étroitement enserrée entre doux fibreuses : le derme d'une part, et de l'autre une véritable membrane aponévrotique distincte formée par la condensation du tissu cellulaire. Des prolongements solides étendus d'unc fibreuse à l'autre cloisonnent la masse glandulaire, et enkyste plus ou moins complétement les glomérules. On retrouve quelque chose de semblable à la paume de la main. l'aponévrose palmaire jouant le rôle de la fibreuse profonde. l'extrais de mes notes une observation relative aux glandes sudoripares de l'aréole : « Femunc de 45 aux , mulatresse , hors de l'état de lactation; mamelles flasques, mamelon volumineux; couche adipeuse sous-cutanée très-développée. En disséguant de dedans en dehors la peau préalablement tendue sur une plaque de liége, et en arrivant au tissu cellulaire lâche qui double la peau au pourtour du mamelon, je découvre sans peine uue grande quantifé de petits corps glanduleux d'un jaune rougeâtre, appliqués lachement contre la face profonde du derme; leur diamètre varie d'un demi-millimètre à 4 millimètre et demi, ils sont aplatis, ovoïdes ou arrondis... Les glandes sont entourées d'un réseau de vaisseaux lymphatiques très-apparents; elles m'ont paru distinctement entourées d'une capsule fibreuse qui rend très-difficile la dissociation du tube enroulé, mais qui disparaît lorsqu'on a traité la préparation par l'acide acétique.

Il est probable que la capsule résiste jusqu'à un certain degré de distension et enkyste la collection purulente; c'est ce qui fait que dans l'aisselle et à la marge de l'anus, on voit plusieurs abcès sudoripares juxtaposés qui cependant ne se confondent pas et sont séparés les uns des autres par des cloisons bien distinctes, d'ol la nécessité de faire au début antant de ponctions évacuentrices qu'il y a de bosselures. Toutefois la barrière n'est pas infranchissable; j'ai déjà dit qu'à un certain moment le pus pouvait rompre son enveloppe et s'épancher dans le tissu cellulaire voisin. Par la même raison, j'ai vu plusieurs fois deux abcès tubé-riformes primitivement isolés s'ouvrir l'un dans l'autre et le pus s'éconler par une ponction unique.

M. Velpeau note la même particularité pour les abcès multiples de l'aréole.

Si les dispositions anatomiques impriment aux abeès sudoripares des différences notables de forme, de volume, de marche, de terminaison, les causes et l'éatz général de l'individu ne sont pas moins puissantes et moins capables de modifier l'hidrosadénite en général. Celle-ei présonte donc des variétés assez distinctes pour rendre difficile ou trop vague une description d'ensemble.

D'abord la suppuration n'est qu'une terminaison, elle est précédée par un travail inflammatoire qui peut avorteret avorte assez souvent grâce aux efforts de la nature ou du traitement; il y a done lieu d'admettre sinon deux formes, au moins deux phases ou périodes, l'une d'inflammation, l'autre de suppuration, qui ne sont pas fatalement réunies : en effet, tous les phlegmons sudoripares ne donnent pas lieu à des abcès, et les abcès eux-mêmes apparaissant tantôt comme suite naturelle d'une inflammation vive, tantôt, en quelque sorte, d'emblée, sans douleur,

chaleur ni congestion préliminaire ; il est permis de les distin-

De plus, comme toutes les variétés peuvent se montrer dans toutes les régions, ce n'est point à l'anatomie qu'il faut demander la raison de ces différences, mais bien à l'étiologie et à l'état général du suiet.

L'observation démontre que l'hidrosadéaite aiguë, phlegmoneuse ou suppurée, succède aux irritations externes chez tous les sujets bien portants et en particulier chez les herpétiques prédisposés; qu'au contraire les scrofuleux, les cachectiques, les malades atteints de fièvres graves, présentent de préférence les abcès indolents.

Je décrirai donc à part ces deux formes, mais il me paraissait nécessaire d'établir d'avance la corrélation si fréquente qui lie la cause à la manifestation symptomatologique.

## Hidrosadénite aiquë et abcès chauds,

La description des abcès tubériformes de l'aisselle, de l'anns et de l'aréole, telle qu'on la trouve dans les livres classiques, serait à la rigueur suffisante pour le diagnostic et le traitement; cependant je la compléterai avec ec que j'ai vu moi-même, et j'y ajouterai celle des abcès dermiques qui ne sont pas encore bion connus.

Aisselle.—L'affection s'observe d'ordinaire dans la saison chaude, chez des sujets jeunes ou adultes, peu soigneux de leur personne, dont le creux axillaire baigué d'une sueur âcre et odorante est couvert de poils abondants. La phlegmasie est précédée par un prurit plus ou moins intense, tantôt spontané, tantôt provoqué par une affection de la peau ou la présence de parasites: pediculi pabis ou cœrus. Les malades, en se grattant, excorient légèrement le derme; la base des poils est souvent rouge et saillante comme dans le liche pilaris; j'ai vu sur un galeux deux furoneles vértiables comider avec un abeès tubériforme.

Les phlegmons occupent tantôt un scul côté, tantôt les deux aisselles simultanément, successivement on alternativement; ils sont uniques ou multiples, quelquefois confluents, on en peut compter jusqu'à l'ou 8 ou même davantage à la suite les uns des autres, Leurs dimensions varient depuis le volume d'un gros pois jusqu'à celui d'un œuf de pigeon ; en moyenne ils sont gros comme une cerise lorsqu'ils paraissent à maturité; ils se montrent de préférence au sommet, dans la région pileuse, et je ne les ai pas encore vu naître d'emblée à la circonférence du creux axillaire. En cas de multiplicité ils semblent combler superficiellement ce creux, mais s'y présentent à divers degrés de développement; il n'est pas rare de voir juxtaposés : un phlegmon commencant, un abcès plus ou moins ramolli, l'induration consécutive à une collection ouverte et celle qui survit à un phlegmon terminé par résolution. Lorsque les abcès sont peu nombreux, suffisamment espacés et nés à une certaine profondeur, ils offrent dans toute leur netteté les caractères classiques : forme globulaire, saillie hémisphérique d'apparence furonculaire qu'on peut saisir entre les doigts et faire glisser sur les parties profondes. Au début, consistance ferme, indolence presque complète au toucher, sans changement de couleur à la peau; plus tard, ramollissement central, puis total, rougeur et amincissement de la peau sur le sommet de la bosselure, etc.

Mais l'aspect est différent si les foyers sont très-superficiels ou très-rapprochés. Dans le premier cas, la peau est envahie de bonne heure; elle rougit et s'indure sous forme de plaques discoïdes plus ou moins régulières qu'on peut encore mobiliser et qui forment une saillie peu prononcée au-dessus du niveau des parties voisines. L'empâtement rappelle assez bien les noyaux de l'érythème noueux. Plus tard, cette plaque semble se segmenter. c'est-à-dire qu'on y remarque plusieurs points qui proéminent, séparées les uns des autres par des sillons plus ou moins profonds et qui peuvent devenir isolément fluctuants lorsque le tégument s'amincit sur leur sommet. De là des bosselures de forme et de volume très-variables, aplaties, allongées, avant perdu le plus souvent l'apparence globuleuse type. Même résultat lorsque les phlegmons primitivement séparés se sont rapprochés en grossissant; ils se déforment par contact réciproque, forment des bourrelets irréguliers, fusiformes, réniformes, etc.; souvent les sillons de séparation sont antéro-postérieurs, disposition qui résulte du rapprochement continu du bras contre la paroi thoracique. M. Chassaignac en cite un exemple auquel il donne à la vérité une interprétation particulière sur laquelle nous reviendrons.

En résumé, deux aspects, appréciables surtout au début, savoir : le phlegmon globuleux et le phlegmon en plaque ou discoïde. Je signale dès à présent cette dernière forme qui n'est pas la plus commune à l'aisselle, et qui prédomine au contraire dans les abcès dermiques, là où la peau est résistante et difficile à soulever. Je la signale encore parce qu'elle présente une marche un peu différente. La peau étant enflammée presque dès l'origine, la rougeur, la sensibilité au toucher, la douleur dans les mouvements, apparaissent de très-bonne heure; les phlegmons globuleux au contraire restent quelques jours latents, ils accomplissent leurs premiers progrès dans le tissu cellulaire et n'amènent de réaction locale que lorsque la peau est à son tour distendue et en voie de perforation. Dans cc cas et pour le premier abcès du moins, les malades ne consultent que lorsque la fluctuation est déjà manifeste. Aussi n'est-ce que dans les cas d'abcès successifs qu'on peut bien étudicr les phases de l'évolution.

Prenant pour type l'abcès globuleux ou tubériforme proprement dit, voici ce que j'ai pu constater: A l'origine: petite induration sous-cutanée mobile, roulant sous la peau et entre les doigts; douleur spontanée et douleur à la pression faibles, peu ou point de saillie; nulle rougeur appréciable. Ceci dure de trois à quatre jours. Puis la tumeur grossit, elle s'avance vers la peau qui s'enflamme à son tour et devient adhérente, une légère rougeur se manisfeste et la pression devient douloureuse, Quelques douleurs spontanées se montrent et s'exagèrent dans les mouvements du membre. La tumeur jusqu'alors est toujours très-dure, on n'y perçoit nulle trace de fluctuation, il n'y a que phllegmon glandulaire, la résolution est encore possible, elle n'est même pas très-rare.

Le plus souvent toutefois la suppuration survient, la saillie augmente de volume, le tégument s'amincit, devient d'un rouge sombre, l'épiderme s'exfolie. On perçoit au centre de l'induration un point plus mou. La rougeur s'étend à une certaine distance. Les douleurs sont parfois assez vives pour commander l'immobilité du membre, et la difficulté qu'on éprouve à écarter

le bras du tronc rend l'observation difficile. A la peau, sensation, de brûlure, de cuisson, picotements très-vifs, rarement de phénomènes généraux.

La fluctuation proprement dite est difficile à percevoir à cause de la petite quantité de liquide accumulé; cependant, en saisissant la tumeur en totalité entre le pouce et l'index de la main gauche et en pressant sur le sommet de la bosselure avec la pulpe, de l'indicateur droit, on constate une certaine rénitence qui, iointe à la douleur circonscrite qu'on provoque, indique suffisamment l'existence du pus. Si l'on pratique alors une ponction avec la pointe d'une lancette, on fait sortir quelques gouttelettes. de pus épais, visqueux, qui s'échappe sous forme d'un ruban aplati, cohérent, comme s'il s'agissait du contenu semi-liquide des vessies à couleur des peintres. Un soulagement immédiat suit cette petite opération ; quelques heures, au plus un jour après, la suppuration a cessé, à peine si on voit s'écouler encore quelques gouttelettes de sérosité visqueuse. La rougeur centrale et périphérique s'évauouit. Cependant l'induration paraît à peine modifiée par cette évacuation, elle ne commence à se résoudre. qu'au bout de deux à trois jours, et, dans sa marche rétrograde. suit la même marche que pendant sa période d'accroissement, c'est-à-dire qu'elle se détache de la peau, redevient libre dans le tissu cellulaire sous-cutané, où l'on peut la percevoir pendant un temps fort long, dix, quinze, vingt jours et plus encore.

Mais on n'assiste pas toujours à cette évolution et les malades ne consultent d'ordinaire que pour une période plus avancée da mal. La tumeur est plus grosse et fluctuante dans toute son étendue; la peau, d'une minceur extrême, est livide et l'épiderme exfolié comme à la surface d'un vésicatoire volant en voie de cicatrisation. Les douleurs ont presque cessé ou sont réduites à une démangeaison, à un picotement assez incommode. En rovanche, les mouvements sont très-génés; qu'on fasse alors l'ouverture du foyer ou que celui-ci se rompe spontanément, les phénomènes sont semblables : il sort une assez grande quantité d'un pus compact, très-cohérent, et qui ressemble plus à du muco-pus nasal qu'au fluide bien lié d'un abcès chaud vulgaire. La moindre pression fait sortir d'une seule pièce tout le caillot purulent et laisse vide la poche qui le

contenait. Ici encore la suppuration est promptement taric et ermplacée par l'écoulement d'un fluide semblable à une solution de gomme arabique, écoulement qui peut durer assez longtemps, retarder la guérison définitive et nécessiter des moyens particuliers.

Enfin les choses peuvent être plus sérieuses encore si l'art n'intervient pas en temps opportun. Si, pour une raison quelconque, l'ouverture spontanée par la peau ne s'effectue pas, la collection purulente peut se rompre dans le tissu cellulaire et envahir le creux de l'aisselle, d'où résulte une sorte de phlegmou diffus sous-cutané, capable même de se propager vers la profondeur. Je n'ai vu qu'une fois cette complication fâcheuse : elle était d'autant plus évidente, que, vers le centre de l'aisselle, une poche à demi vide dépassait encore le niveau général du tégument soulevé par l'inflammation diffuse : des phénomènes généraux assez graves : frissons, fièvre, anorexie et douleurs intenses, avaient marqué le début de cette transformation. J'ouvris largement la poche superficielle par une incision de 3 centimètres, et tout se calma. Mais la cicatrisation fut lente, comme cela du reste est la règle dans les larges plajes de l'aisselle : résolution, ouverture spontanée, diffusion du pus dans le tissu cellulaire ambiant, telles sont les terminaisons ordinaires de l'abcè tubériforme axillaire. Ceci est accepté par tout le monde ; mais j'en ai observé quelques autres qu'il est bon de signaler (1).

Quand l'ouverture de l'abcès à été tardive ou spontanée, le pus s'est creusé une loge plus ou moins spacieuse, qui sécrète pendant un temps plus ou moins long une sérosité visqueuse. Pour que la cicatrisation s'achève, il faut que cette loge revienne sur elle-même et se comble à la manière d'une poche qui se ferme. Si ce travail de rétraction est lent, le suintement persiste, il existe une petite fistule sous-cutanée plus ou moins tenace. Quelques cautérisations avec un crayon pointa de nitrate d'argent suffisse pour activer l'adhésion des parois du foyer; à la rigueur, des in-

<sup>(1)</sup> Je ne consacre pas de paragraphe particulier au phlegmou qui se termine sans suppuration, car il ne diffère en ricu des premières phases de l'abcès; quand la résolution survient, le travail d'accroissement s'arrête, l'induration persiste, mais cesse d'être douloureuse et disparaît l'entement.

jections irritantes, un débridement superliciel, triompheraient sans doute de cette légère lésion.

Mais, si l'ouverture cutanée se cicatrise et que le foyer sécrète toujours, on voit succéder à la collection purulente une collection séreuse, sorte de kyste secondaire ayant pour membrane de délimitation l'ancienne paroi de l'abcès.

Voici un bel exemple de cette rare terminaison qui, à ma connaissance, n'a point encore été signalée.

Une blanchisseuse âgée de quarante et un ans, maigro, mais d'une bonne constitution et jouissant ordinairement d'une excellente santé, entre à l'Hôtel-Dieu, on cotobre 1836, dans le service de Philippe Boyor, que je suppléais temporairement. Dans l'aisselle droite se voyait une tumeur irrégulière, de 4 centimètres de diamètre, et qui combait entièrement lo creux axtillaire; cette tumeur avait par quelques sonaines auparavant, sans eause connue, s'accompagnant de vives douleurs. Un médecin, consulté, avait pratiqué plusieurs ponctions qui avaient donné issue à une notable quantité de pus. Soulagée sur-le-champ par cette petite opération, la malade avait ropris se travaux habituels; cependant l'engorgement persistait et causait un peu do gêne dans les mouvements du bras; la région se gonfla de nouveau.

A l'entrée à l'hôpital, je constato les particularités suivantes : absence de toute lésion sur le membre theracique et la moitlé correspondante du tronc; rien à la mamolle, nul engorgement ganglionnaire en d'autres points du corps. En portant le bras dans l'abduction, mouvement assez pénibloment supporté, j'apercois lo sommet du creux axillaire rempli par une tumeur qui s'étend un peu sur la paroi thoracique: elle paraît d'abord très-superficielle, à cause de la saillie qu'elle présente, et cependant, en raison de son épaisseur, elle s'enfonce assez profondément pour qu'il soit difficilo de la circonserire exactement par lo touchor; elle so compose de trois bosseluros, separées par des sillons peu profonds et entourées par un cercle induré. Le tégument, humecté par la sueur et présentant quelques rougeurs superficielles, n'est point enflammé réollement ; au reste, la pression n'est guère douloureuse. La fluctuation est très-manifeste au centre do chacune des bosselures, et le liquide n'est évidemment recouvert que par une couche très-mince de parties molles. Les antécedents, le prolongoment de la tumeur vors le sommet de l'aisselle, me firent d'abord penser à des abcès ganglionnaires anciens et récidivésactuellemont; mais une ponction avec la pointe d'un bistouri fit sortir environ 45 grammes do sérosité limpide. Une seule des bosselures s'était affaissoo, et malgré des pressions répétées, les deux autres restaient intactes. Je les ponctionnai l'une après l'autro : elles fournirent un liquide semblable, en quantité à peu près égalo. Cos évacuations frent disparaitre la saillie formée par la tumeur; je pus alors saisir toute la masse entro mes doigts, constater qu'elle était dans l'épaisseur même de la peau, et qu'elle présentait ontre ses parois affaissées des novaux épars d'induration (1).

l'avais donc commis une erreur de diagnostic et pris des kystes pour un abcès froid. Le liquide en effot ne renfermait pas un atome de pus: il était d'un jaune rougeatre légèrement visqueux. Malheureusement il ne fut soumis ni à l'inspection microscopique ni à l'analyse chimique. Les ponctions étaient fermées le lendemain. Je les rouvris avec un stylet, et sis sortir encore du liquide filant, un peu trouble, qui prit les jours suivants les caractères d'un pus séreux. Pour prévenir l'occlusion des petites ouvertures, une sonde cannelée, introduite dans l'une d'elles, déchira les cloisons qui sénaraient les pochos, et sorvit à passer une sorte de mèche en forme de séton. La tumeur diminua, mais l'écoulement continuait toujours. Quelques injections iodées et des badigeonnages avec la teinture d'iodo à l'extérieur le tarirent. Le séton retiré, les plaies se cicatrisèrent, les douleurs disparurent et les mouvements des bras redevinrent libres. Lorsque la malade quitta le service, il restait encore sous la peau de l'aisselle quelques novaux indurés d'un petit volume. Je n'ai pas eu de nouvelles ultérieures

Il ne s'agissait pas ici de véritables kystes glandulaires, analogues à ceux qui se développent sans inflammation préalable dans les tubes sudoripares élargis, mais le liquide siégeait à coup sûr dans la couche sous-cutanée, et occupait l'ancienne cavité des abcès tubériformes; nous avions donc affaire à des pseudo-kystes sudoripares. On objectera sans doute que le con-

<sup>(1)</sup> Malgré leur point de départ très-superficiel, les tumeurs sudoripares axillaires, pour peu qu'elles acquièrent un volume notable, Venfoncent nécessairement vers la profondeur, la pression continue du bras contre le tronc les poussant en ce sens et s'opposant à un accroissement tron prononcé par le bas.

J'al enleré, l'an dernier, à l'hôpital du Midi, avec l'aide de mon excellent collègne M. Collerier, une tunneu du volume d'un one de poule, ayant envenita penn Legne M. Collerier, une tunneu du volume d'un one de poule, ayant envenita penn et l'ayant même utéréré en certains points. Elle professional en las, mais s'éleveit et périeures. J'en pus faire l'extirpation sans pénétrer dans la cavité a sillaire proprement dile. J'avais, en raison des antécédents, de l'aspect extérieur, des rapports et de la marche, dilagnostiqué une tumeur sudoripare. L'examen de la pièce confirme actes susposition e il s'aggissit d'un encere de ces giandes. En mai avait délà été une première fois extirpé, la récédire était surrenue; le sujet était un bomme d'une cânquantaine d'anaises, robuste, mais trorque et sujet lottes su vie à des affections cutanées. La plaie guérit; mais j'ai appris qu'elle était ropreredeau faccions cutanées. La plaie guérit; mais j'ai appris qu'elle était ropreredennis, et que la mort était survenue par suit el éccietus tibrogècues.

tenu ne ressemblait pas à de la sueur, mais l'argument perd de sa valeur quand on se rappelle que les kystes évidemment glandulaires de la mamelle, du testicule, du rein, etc., ne renferment pas pour cela du lait, du sperme ou de l'urine.

L'abcès tubériforme peut être le point de départ ou la cause du développement d'un adénome sudoripare, comme je l'ai démontré dans une observation détaillée à laquelle déjà j'ai fait allusion.

La durée totale d'un phlegmon tubériforme suivi d'aloès est assez considérable. La suppuration n'est, en général, évidente qu'au bout de huit à dix jours; l'ouverture spontanée exige encore quatre à cinq jours, et il n'est pas rare de percevoir l'induration de retour plusieurs semaines après la clutte de l'inflammation. Si plusieurs abeès se succèdent, l'affection peut se prolonger deux ou trois mois, et rendre aux ouvriers le travail journalier très-nénible.

Le pronostic n'est pas autrement grave, sauf les cas où la collection purulente se rompt dans le tissu cellulaire. La facilité des récidives mérite encore d'être signalée.

Il est difficile de confondre les inflammations sudoripares axillaires avec une autre affection, tant les caractères sont tranchés. Sculs, les abcès superficiels développés dans les vaisseaux l'ymphatiques pourraient donner le change; mais ces demiers se rencontrent surtout sur la face interne du bras, et sont précédés d'une angéioleucite symptomatique elle-même d'une inflammation ou d'une blessure siégeant à la main ou sur un point quelconque des téguments du bras; grâce à ce commémoratif, qui n'existe jamais pour l'abcès tubériforme, le diagnostic différentiel est rendu facile.

Je reviendrai sur le traitement dans un chapitre général.

(La suite à un prochain numéro.)

## CONSIDERATIONS SUR LA SCIATIQUE.

## Par le D' Cu. LASÉGUE.

Les affections du système nerveux sont, parmi toutes les maladies, celles qui obéissent le plus aux caprices des préoccupations scientifiques. Étudiées avec un zèle intermittent, elles ont des périodes où elles retombent dans l'oubli, et pendant un laps de temps plus ou moins long, les médecins, et surtout les auteurs des traités classiques, se bornent à répéter, avec une indifférence convaincue, les quelques notions que la tradition a conservées.

Les lésions du système nerveux central ont aujourd'hui le privilége de fixer exclusivement l'attention, mais il est impossible à la pratique de se conformer aux prédilections médicales, et, pour être moins volontiers observées, les affections des nerfs périphériques ne se présentent pas moins à l'observation. Cet justement à cause de la fréquence accidentelle de la sciatique et de la difficulté de son traitement qu'il m'a paru non sans utilité de rappeler combien laissent encore d'incertitudes les notions que nous posédons sur cette maladie rebelle.

Le nombre des cas de sciatique qu'il m'a été donné de traiter depuis quelques mois dépasse de beaucoup la moyenne acoumée; il est rare que les consultations de l'hôpital n'en réunissent pas un ou deux cas sur un chiffre de malades très-limité, et dans mon service, qui compte 64 lits, saus affectation spéciale, je n'ai pas eu moins de 4 ou 5 individus atteints de sciatique à soigner à la fois.

Cette proportion toute exceptionnelle autoriserait presque à admettre l'existence d'une disposition épidémique, et j'ai peine à y voir le simple fait d'une coïndence fortuite.

Cotugno avait déjà noté la prédominance endémique de la maladie à laquelle il a attaché son ome et qu'il considérait comme particulièrement commune à Naples; quelques médecins anglais ont cité des localités où elle se rencontrerait de préférence, et ont même supposé qu'elle n'était pas sans relation avec l'influx paludéen. D'autres pays au contraire semblent en étre préservés, et Romberg, que sa pratique spéciale eût dû mettre à même d'en réunir un grand nombre de cas, déclare que c'est à Berlin une des affections les plus rares.

D'autre part , il est accepté , sans preuves, il est vrai, et sous la foi d'une simple assertion, que la sciatique se déclare surtout dans les saisons froides et humides. Plus on a exagéré le caractère rhumatismal de la sciatique, plus on a incliné à admettre que la température devait figurer au premier rang des causes déterminantes, et de ce qui doit être à ce qui est, la transition est toujours prompte. Quelque peu justifiée que soit l'influence des variations météorologiques et sur la production de la sciatique et sur celle du rhumatisme lui-même, il n'en est pas moins vrai que les rhumatismes ont été, cette année, plus fréquents à Paris qu'ils ne le sont ordinairement, et qu'ils ont plus souvent revêtu des formes singulières. Plusieurs de mes collègues, et M. Chauffard en particulier, ont signalé, en rendant compte de la constitution régnante, la multiplicité des cas de rhumatisme subaigu se développant avec un appareil fébrile très-modéré et se prolongeant beaucoup au delà du terme habituel des rhumatismes articulaires d'une franche acuité. J'indique cette relation sous toutes réserves et sans insister davantage.

Mon seul désir a été de profiter de l'occasion qui m'était offerte d'observer en même temps et dans les mêmes salles quelques cas de sciatique, d'établir un parallèle entre les faits dont j'étais témoin, et de rechercher jusqu'à quel point les phénomènes s'accordent avec les théories qu'on a proposées.

L'histoire de la sciatique n'est pas longue à exposer.

A Cotugno revient, sans contredit, l'homeur d'avoir donné de la maladie une description scientifique et de l'avoir isolée affections articulaires avec lesquelles elle était généralement confondue. La monographie du professeur napolitain est le texte que les observateurs ont depuis juste un siècle (décembre 4764) commenté plus ou moins heureusement; ses descriptions ont passé à l'état de fait acquis et il n'est pas un traité qui ne les reproduise. Et cependant on a plus cité Cotugno qu'on n'a médité ses idées.

Il y a dans le mémoire de Ischiade nervosa, outre les explications hypothétiques empruntées à la découverte du liquide céphalo-rachidien, qui dut sembler à l'auteur un de ses meilleurs titres de gloire, des questions de fait résolues par l'observation et des problèmes laissés indécis. Cotugno était un esprit tropeminent pour ne pas saisir au passage les difficultés et pour se contenter de déclarer qu'il n'existait plus d'obscurités; on le suit dans toutes les indécisions de sa recherche, et lui-même vous fait assister aux discussions qu'il a soutenues avec ses propres opinions.

Il était bon tout d'abord d'accepter les affirmations dogmatiques; aujourd'hui que les données positives sont entrées dans la science, il serait utile de reprendre l'histoire de la maladie par ses côtés critiques, et je ne sache personne qui se soit donné la peine d'étudier à ce point de vue le travail de Cotuput

Dès les premières pages de son mémoire, Cotugno distingue deux espèces de sciatique : l'une articulaire (ischias arthritiea), l'autre nerveuse. La première a pour caractère la fixité de la douleur au pourtour de la hanche, l'autre au contraire sa propagation jusqu'au pied. Cette dernière, qui n'est pour lui qu'une espèce dans le genre, se subdivise suivant que la sensaion douloureuse est interne, ayant son point de départ dans la région inguinale, ou externe et partant du voisinage du grand trochanter. La distribution anatomique du plexus commande l'observation clinique, mais l'affection du nerf tibial n'est qu'indiquée, sans même que l'auteur s'étonne qu'elle soit relativement si exceptionnelle.

On sait le rôle que Cotugno fait jouer à la distension du névrilème par un excès de liquide; mais, s'îl est vrai que l'accumulation du fluide explique la douleur en reudant compte de la lésion, comment se fait-îl que le nerf sciatique ait la singulère propriété d'être plus exposé que les autres à ce surcroît de sécrétion? Cotugno l'attribue à la disposition anatomique des partics, et à ce que le nerf, moins protégé, subit-de plus grandes variations de température. En supposant qu'on admette une lypothèse par trop en rapport avec les notions physico-physiologiques de l'époque, le nerf sciatique n'est pas seul dans ces conditions, que le nerf cubital partage avec lui; comme lui, il est privé de ce que le médecin de Naples appelle: le matelas musculaire dont tant d'autres nerfs se réjouissent.

Cotugno cherche, en vertu de la seule anatomie, à établir entre le nerl' sciatique et le cubital un parallèle qui se présente également à l'esprit lorsque, au lieu d'envisager le parcours des deux troncs nerveux, on étudie cliniquement les affections qu plexus brachial comparées à celles du plexus sciatique. Il est rappé de la rareté des affections du nerl cubital; mais, au lieu d'étudier une névralgie, qu'il ne connaissait évidemment pas et qui lui eât fourni tant de curieux rapprochements, il se borne à déclarer que la névralgie cubital n'est pas tellement exceptionnelle qu'il ne l'ait vue fréquemment coîncider avec la sciatique. Il va plus loin, et, d'accord avec Celse, il conclut à la similitude des deux affections, et va jusqu'à proposer d'admettre une sorte de sciatique cubitale (nervosa cubitalis ischias) ayant identité de forme, de siège, de symptômes et de traitement, avec celle du membre inférieur.

Il y a dans cette assertion risquée pour l'honneur de la théorie, une visée dont on n'a pas profité. Cotugno est le seul des auteurs, écrivant sur la sciatique, qui se soit posé la question de savoir jusqu'à quel point cette maladie avait son analogue dans les autres névralgies et qui ait eu l'idée d'instituer une comparaison. Par une intuition qui appartient aux observateurs de premier ordre, il choisit l'affection nerveuse qu'on doit choisir en effet quand on veut chercher une affection similaire, et il laisse de côté les autres névralgies, qui diffèrent par tant de raisons.

Ma conviction est que l'étude des affections du plexus brachial devrait marcher de pair avec celles des lésions du plexus sciatique, que leurs diversités renferment autant d'enseignements que leurs ressemblances; il est regrettable que Cotugno ayant eu la première idée, l'ait abandonnée à la hâte au lieu de la poursuivre.

En expliquant, par son hypothèse favorite, la production de la sciatique, Cotugno ne sacrifie pas simplement au goût de ses contemporains; il ne se tient pas pour quitte en donnant à une conjecture la valeur d'un fait. Sa supposition ne se justifie à ses yeux que parce qu'elle lui paraît répondre à toutes les modalités de la maladie, et il suit pas à pas les symptômes dans leur concordance avec son anatomie pathologique imaginaire.

On passe outre, en souriant, à ces élucubrations surannées, et on a tort. La pathologie du système nerveux est d'une exposition si ingrate, les troubles fonctionnels y ont un caractère tellement subjectif que, de tout temps, les médecins ont été obligés de recourir à des artifices de langage. Les termes par lesquels ils expriment les états névropathiques sont des métaphores, et si on voulait étudier l'étymologie des mots dont nous nous servons aujourt'hui, on verrait qu'ils sont empruntés à ces suppositions de fantaisie. Ne considérons la théorie de Cotugno que comme une façon de parler et nous verrons pourquoi il adopte plutôt que toute autre l'hypothèse qui, en elle-même, ne vaudrait pas d'étre discutée.

Admettre l'existence d'une distension du névrilème par un fluide et d'une compression du tissu nerveux, c'est déjà déclarer qu'il ne s'agit pas d'un simple trouble fonctionnel, mais qu'il existe une lésion fixe. Le liquide est soumis à des variations comme tous les liquides sécrétés par l'économie, et Cotugno sait d'avance quel parti il pourra tirer des enseignements que fournissent les accumulations sérenses dans les autres cavités : la moitié de son livre est consacrée à l'histoire des sécrétions séreuses, en quelque lieu qu'elles se produisent. Coagulé, irritant. échauffé ou refroidi, le liquide interposé représente dans ses variations la mobilité initiale de la sciatique. Dès que l'épanchement devient chronique, il constitue une véritable hydropisie nerveuse, et le nerf subit, comme le poumon dans la pleurésie, les conséquences de ces transformations : de là l'atrophie, les paralysies incomplètes. C'est en empruntant ses termes de comparaison à l'hydropisie, qu'il avoue lui-même reposer sur une vue conjecturale, que Cotugno réussit à tracer le tableau de la maladie mieux que ne l'a fait aucun des écrivains qui l'ont conié en supprimant la théorie.

En le lisant, on suit les progrès du mal, on a sous les yeux une évolution pathologique, tandis qu'en lisant les écrits de ses successeurs, on trouve, confusément accumulés, des symptômes sans lien, et qui ont toujours leur contradiction ou leur correctif: c'est que les autres se sont contentés de voir des douleurs avec tous les caprices des élancements douloureux où lui s'appliquait à retrouver une maladie. Comme on avait méconnu la chose, on a changé la dénomination sans y attacher d'autre importance, et de la sciatique nerveuse, ischias nerveux, on a fait la névralgie sciatique, venant à son rang, dans l'ordre des régions et sans autre particularité, après la névralgie faciale et la névralgie intercessale.

Grace à son hypothèse qu'il ne s'agit pas de défendre mais d'excuser, Cotugno établit, dans la symptomatologie de la scitique, une division féconde et dont j'aural l'occasion de mointer les applications cliniques. Il suppose que l'hydropisie affecte exclusivement le trone nerveux; or, comme l'hydropisie est la maladie, les douleurs qui irradient dans les ramuscules ne sont que des épiphénomènes. Ce qui revient à dire, contrairement à ce qu'on admet implicitement aujourd'hui, que la douleur persistante du trone est l'élément essentiel qui doit au premier chef fixer l'attention du médecin.

Le passage vaut d'être traduit; j'essayerai plus tard de montrer combien l'expérience s'accorde avec la distinction posée par Cotueno:

« Ce que je viens de dire (relativement à l'hydropisie) ne s'applique qu'à la douleur du nerf qui est fixe, tenace, ce qui représente la véritable sciatique nerveuse. Il existe en effet de vagues élancements (punctiones) du nerf, le public les appelle des éclairs de douleurs, qui sont provoqués par la propagation de la douleur du tronc aux rameaux. Ces douleurs sont fugaces; elles ne constituent pas la maladie avec la persistance qui fait le véritable caractère de la vraie sciatique nerveuse. Je les désignerais volontiers sous le nom de spames sciatiques.»

J'ai insisté sur le traité de Cotugno; j'avais en vue non pas d'analyser une monographie classique, mais de faire toucher du doigt les côtés délicats de la question, qu'il avait entrevus avec une remarquable sagacité. Peu de mots résumeront ce qu'il importé, à mon sens, de retenir : lá soistique est une maladie et non pas un trouble fonctionnel; elle a par conséquent un précessus

qui lui est propre, et c'est la mal exposer que de la représenter comme une série d'attaques douloureuses, tandis qu'elle est caractérisée par une évolution progressive qui n'appartient pas aux névralgies proprement dites.

Le long chapitre consacré par Valleix, dans son livre, à la névralgie fémoro-popitée, est conçu d'après une idée dont on pourrait dire qu'elle est juste l'inverse de celle que Cotugno cherche à faire prévaloir. Au lieu d'isoler la névralgie sciatique, il importe à l'ensemble de sa doctrine qu'elle rentre, sans autre distinction que la particularité de son siége, dans la classe générale des névralgies. Moins elle se distinguera par des caractères qui conduiraient à en faire une maladie à part, plus elle sera douleur, et plus elle confirmera la loi que Valleix s'est surtout proposé d'établir.

La recherche des points douloureux qu'il a eu le mérite de localiser mieux que ses devanciers, le préoccupe avant tout. Il montre que la sciatique obéti à la loi qui veut que les douleurs soient concentrées: 4º au point d'émergence du tronc; 2º dans les points où un filet nerveux traverse les muscles pour se rapporter de la peau dans laquelle il vient se jeter; 3º dans les points où les rameaux terminaux viennent s'épuiser dans les téguments, et que dans ces centres douloureux, la pression exagère la souffrance.

Ces poussées douloureuses que Cotugno avait reléguées au second rang, sous le titre de spasmes, occupent ici la première place.
Valleix, malgré sa prédilection pour la rigueur apparente des
chiffres, tient tellement à ce que les faits concordent avec sa
théorie, qu'il fait à son insu dévier l'observation pour qu'elle lui
soit plus favorable. La théorie veut que la douleur durable occupe les points douloureux, tandis que les élancements intermittents peuvent avoir n'importe quel siège : la névralgie sciatique se
conforme à la règle. Si on demande, dit-il, au malade quels sont
les points envahis par la douleur, il désigne le trajet du nert;
mais, si on pousse plus loin l'interrogatoire, on s'assure que le
malade n'a voulu parler que de la douleur lancinante et intermittente. Si, dans les intervalles des élancements, on lui demande
quel est le siége de la douleur, il répond alors en désignant les
points limités, la hanche, le genou, le pied, etc.

Une affirmation si précise est à la foisen rapportet surtout en contradiction avec les faits; mais, pour comprendre dans quelle mesure et dans quelles conditions elle est vraie, il eût été nécessaire d'envisager les choses autrement que Valleix ne l'a fait, Pour lui, la névralgie fémoro-poplitée est une crise douloureuse, qui varie d'intensité, et qui se répète plus ou moins. Que la maladie soit ancienne ou nouvelle, peu importe, ce n'est pas elle qui représente l'unité, c'est la douleur. Il entre si peu dans ses tendances de supposer un processus, qu'il n'hésite pas à dresser l'étrange tableau des variations de la douleur, en rapport avec les variations atmosphériques. On y voit que, sur 76 cas, la douleur était vive par le temps humide, 26 fois, et légère, 53 fois : ce qui fait à peu près, car il recule devant les décimales, un tiers de douleurs vives; malheureusement par le temps sec, la proportion est la même. En revanche, les variations thermométriques ont la plus grande influence; les douleurs diminuent à mesure que la température s'élève; si bien que Valleix en conclut que les douleurs s'exacerbent la nuit, non pas parce que les malades ont plus chaud, mais tout simplement par l'abaissement de la température extérieure, ce qui , ajoute-t-il , est de nature à renverser l'opinion de Cotugno.

Dans le catalogue de symptômes que Valleix substitue à la description de la sciatique, il est impossible que, ne faisant acception ni des périodes, ni de la chronicité, ni de l'acuité, il rencontre, chemin faisant, des problèmes dont la solution l'inquiète. La douleur est ce qu'elle est, le malade la décrit, le médecin la note, et n'a rien à voir au delà.

En même temps qu'il rendait à la science un service qu'il siérait mal de méconnaître, et qu'il précisait la localisation habituelle des irradiations douloureuses, Valleix, par l'excès de l'analyse et par la fragmentation des symptômes, détournait robservation clinique de se véritable voie. Son procédé interdit toute indication pronostique au médecin qui considère chaque accès de douleur comme un fait indépendant. Il ne sert pas le diagnostic différentiel autant qu'on pourrait le croîre.

Romberg, dans la troisième édition de son traité publié il y a dix ans, représente au mieux l'état actuel de la science. Moins exclusif que Valleix, il suit les mêmes errements, et d'ailleurs lui aussi a une théorie à faire valoir.

« Ce n'est pas la preuve d'une observation en voie de progrès que de voir la sciatique rester jusqu'à nos jours le seul représentant des névralgies des extrémités inférieures, et encore si sa description était conforme à la nature! L'expérience de chaque jour nous apprend qu'il n'est pas un seul des nerfs du plexus lombaire ou sacré qui ne puisse être affecté de névralgie; mais la tradition qui veut que la douleur suive le trajet du tronc nerveux détourne l'attention, et sous les mots admis saus critique de douleurs rhumatismales, hémorthoïdales, etc., on dissimule ordinairement le manque d'habileté dans le diagnostic.

Lui-même, peut-être parce que la maladie n'est rien moins qu'endémique à Berlin, n'a pas des opinions précises sur l'affection qu'il décrit avec son exactitude et sa concision habituelles, mais sans ajouter aucun trait aux descriptions de ses devanciers. Les symptômes énoncés brièvement et rapprochés dahs un exposé laconique, montrent à nu toutes leurs incertitudes, sinon leurs contradictions.

La douleur, dans les diverses régions qu'elle occupe, est fulgurante, rayonnant en haut ou en bas, brûlante, déchirante, d'une violence extrême, s'exagérant au moindre contact; ou elle est contondante, profonde, et elle tend à se fixer sur un point. La durée de la maladie se compte par des semaines ou par des

mois.

Les femmes sont réputées y être plus sujettes que les hommes;
c'est du moins l'opinion généralement recue, qui ne s'accorde pas

avec celle du savant professeur de Berlin.

Le chapitre des causes ne laisse pas moins d'indécisions, et il
est si court qu'on est forcé de le traduire, ne sachant comment
on réussirait à le résumer : « Parmi les causes les plus fréquentes
sont les influences intestinales et utérines, l'accumulation des
excréments, l'enclavement de la tête du fœtus, un long travail de
parturition , la pression de l'utérus aux derniers mois de la gestation ; viennent ensuite les efforts musculaires, l'accin de sou-

lever ou de porter un lourd fardeau, les chutes violentes, les commotions, les fractures, la fatigue qui résulte de marches for-

cées, d'une équitation prolongée, les attaques de rhumatisme; le fait d'être resté couché ou seulement debout, les pieds mus sur un sol humide et froid, le coucher près d'une paroi égulement froide et humide, l'exposition à la pluie; les transformations métastatiques, l'interroption brusque ou lente d'hémorrhagies habituelles, surtout des hémorrhoïdes, des règles, des lochies, la suppression de la sueur des pieds, les dispositions dyscrasiques; arthritis, svhillis.»

A côté des à peu près d'un catalogue où le médecin n'a que l'embarras du choix, Romberg a des affirmations trop positives cets ainsi qu'il déclare que la marche, le mouvement dans le li ; les secousses de toux, etc., augmentent toujours la douleur, alors qu'il est d'expérience qu'un certain nombre de malades tolèrent si mal l'immobilité qu'ils passent les nuits tout entières à marcher dans leur chambre et qu'ils trouvent dans cet exercice incessant un soulagement relatif. On ne peut davantage accepter sans réserve la loi suivant laquelle les accès de la maladie, d'ailleurs rémittente et rarement intermittente, s'éloignent d'autant plus que l'affection est plus ancienne. Enfin, on ne saurait laisser passer sans objection cette assertion, que l'amaigrissement du membre est le résultat d'une immobilité prolonaée.

Malgré la confusion de tant de symptômes accumulés sans ordre, Romberg, soit qu'il ne croie pas le temps venu de procéder à une tentative de classement, soit qu'il cède à sa défiance pour les divisions diathésiques dont on a tant abusé, ne se demande même pas si tous ces phénomènes doivent ou non rester pélemèle sous la seule dénomination de névralgie sciatique. A défaut des symptômes, les venseignements fournis par les autopsies sont d'une telle insignifiance qu'il seruit impossible d'en tirer le moindre élément de classification. Nous vivons sur le récit contestable de deux ou trois ouvertures de corps, et le mieux serait encore d'avouer, avec Cotugno, que nous ne savons rien des lésions, quod hos izchiede peremptus aemo nobis occurrit.

Reste le paragraphe évidemment le plus significatif et le seul original, celui où Remberg traite de ce qu'il appelle le diagnostic en prêtant au mot son sens le plus étendu: Jusqu'à présent on a donné comme caractère pathognomonique de la sciatique une névralgie suivant le trajet du nerf, mais en réalité on ne constate pas l'existence d'une douleur qui se partagerait en deux courants dans la direction des branches tibiale et péronière. C'est qu'en effet, et là se résume la démonstration favorite du professeur de Berlin, la souffrance obéit sur ce point comme ailleurs à la grande loi des manifestations excentriques, et c'est aux extrémités cutanées des rameaux émanés du grand nerf sciatique qu'elle doit être ressentie. Les malades accusent cependant, outre les douleurs des nerfs sous-cutanés, une douleur fixe occupant un seul point du trone nerveux, et qui siége au lieu d'émergence, au voisinage de la tubérosité sciatique. Ce symptôme, en contradiction avec la loi générale, attend encore son explication. Romberg se console en en retrouvant l'équivalent sur le trajet du nerf cubital : un coup porté sur le tronc du nerf détermine à la fois une souffrance au point où le choc a eu lieu et à la périphèrie.

Il fallait, ajoute-til, au lieu de rapporter la douleur au tronc du nerf sciatique, la chercher dans ses dernières ramifications à la peau; il fallait aussi ne pas borner son étude aux branches qui se distribuent dans le membre inférieur, mais remonter jusqu'au plexus. On ett eu ainsi l'explication des douleurs provoquées par des lésions profondes et des troubles de la motilité qu'on trouve si fréquemment associés dans divers cas, et surtout dans les acouchements laborieur.

En somme, après avoir repoussé, par une omission volontaire, tout essai de classification fondée sur la nature de l'affection nerveuse, Remberg réserve ses instances par un classement d'après le siége de la lésion; il insiste sur la nécessité de consacrer une recherche particulière à chacun des rameaux, aussi bien au point de vue clinique qu'à celui de l'anatomie pathologique, et à ne pas se contenter de l'examen du tronc principal. Mais son intervention se réduit à un conseil, et moins conséquent que Valleix, il ne désigne même pas la part qui revient à chaque ramuscule douloureux.

Dire en pareil cas que la douleur est périphérique, qu'elle a sa localisation dans les terminaisons des nerfs à la peau, c'est, si justifiée que soit la proposition, avancer assez peu l'étude de la sciatique et continuer à supprimer la maladie au profit de la douleur. Et cependant, quelque partialité qu'on y apporte, il est évident que la sciatique se distingue des autres névralgies par des caractères essentiels. Celui qui voudrait, en la prenant pour type, modeler sur son histoire l'histoire générale des névralgies, serait entraîné à une nosographie inadmissible. En l'absence de toute notion anatomo-pathologique, nous ne pouvons demander qu'aux symptòmes les éléments de notre jugement, et plus on pénètre dans le détail des phénomènes observables, plus on saisit de divergences.

Voilà une névralgie qu'on aspire à soumettre aux lois qui gouvernent les autres affections névralgiques, considérant cette fusion comme le terme le plus avancé de la science, et qui d'abord désobéit aux indications des médicaments. Tandis qu'en vertu de raisons plausibles on considère la sciatique comme engendrée le plus souvent par des états diathésiques, elle résiste aux médicaments les plus efficaces. Rhumatismale, elle ne cède pas au traitement du rhumatisme; goutteuse, elle persiste après la guérison supposée de la goutte; dartreuse, elle n'est influencée par aucun dépuratif. En un mot les médications générales essayées sans relâche semblent ne pas l'atteindre.

L'opium n'endort pas la douleur, et cependant elle est surtout nocturne; le sulfate de quinine y est sans utilité, et pourtant elle a sinon des intermittences, au moins des rémittences évidentes.

Au point de vue des symptomes, ses écarts ne sont pas moindres. La névralgie du plexus brachial est presque la seule qui, comme elle, ne se compose pas d'accès de douleurs successifs, mais qui laisse dans les intervalles une sensation douloureuse vague, indistincte, mais certaine.

Si la sciatique a les points douloureux, elle a, par une rare exception, cette hyperesthésie du trone nerveux dont le malade rend si bien compte dans les formes chroniques et graves, et dont je ne crois pas qu'on trouve ailleurs l'équivalent au même degré.

Ne vaudrait-il pas mieux, au lieu d'affirmer quand mâme les analogies, s'appliquer à l'étude des signes différentiels ? n'est-ce pas en avançant méthodiquement dans cette direction qu'on a chance d'arriver à une notion vraie de la maladie ? Ma conviction est ainsi faite, et dans la comparaison des cas que j'ai actuellement sous les yeux, je ne veux qu'indiquer les expressions sym-

ptomatiques qui séparent la sciatique des autres névralgies pour lui donner un cachet tout spécial.

Cliniquement on peut appliquer à la sciatique la division banale qui s'adapte à presque toutes les maladies et distinguer deux formes, l'une bénigne, l'autre grave. S'il est facile d'établir le classement entre les observations dont on sait la terminaison, il l'est moins de prévoir la catégorie à laquelle appartiendra la maladie qui débute. C'est en colligeant et en rapprochant les fais heureux d'une part et les cas rebelles de l'autre, au lieu de faire porter l'induction sur une somme de faits sans, parité, qu'on a chance de saisr les indices du pronostic.

J'appelle bénignes relativement les formes dans lesquelles la sciatique offre au plus haut degré les caractères communs des névralgies et représente dans une proportion inverse les symptômes propres à la maladie du nerf sciatique.

L'observation suivante, qui a trait à un malade couché salle Saint-André, n° 10, peut être citée comme exemple de la forme bénigne.

C'est un homme robute, âgé de 27 ans, employé des ponts et chaussées; attaché depuis plusieurs années au service de salubrité de la ville de Paris, il est souvent obligé de desceudre dans les égouts pour surveiller les travaux; jusqu'ici il n'a jamais éprouvé ni douleurs rhumatismales, ni névralgies et depuis dix ans c'est la première fois qu'il s'allier.

Le 17 septembre, pendant qu'il se livrait à ses occupations habituelles, il ressent tout à coup quelques vifs élancements dans la cuisse gauche, suivant le trajet du nerf sciatique. Au bout de quelques heures, la douleur devint si vive qu'il est obligé de rentrer chez lui, ce qu'il ne peut faire que lentement et avec peine, la marche étant déjà très-pénible. Il se couche, mais les donleurs ont plus de continuité et la nuit se passe sans sommeil.

Le lendemain la souffrance semble avoir cédé, le mouvement est redevenu facile, et le malade est en état de sortir pendant toute la journée.

Le surlendemain, 19 septembre, au moment de se lever, il éprouve de nouveau des élancements douloureux presque aussi vifs qu'au moment de l'invasion, et il se décide à entrer à l'hônital. Je ne suivrai pas jour par jour les incidents peu variés de la maladie, mais je tiens à donner l'analyse exacte et qui probablement semblera minutieuse des sensations ressenties par le malade.

Les élancements douloureux, qui n'ont pas de siége fixe, sont, autant qu'il est permis d'en mesurer l'intensité, moyennement aigus; ils sesuiceèdent à des intervalles plus ou moins éloignés et se rapprochent surtout la nuit. Tantôt ils sont séparés par un répit absolu, tantôt au contraire il reste entre les accès une sensation obtuse, dont le siége varie également, bien qu'il réponde toujours à un point du nerf sciatique. On comprend qu'il est impossible d'acquérir une notion certaine du degré d'acutié des élancements, il est presque impossible de constater leur fréquence et on est forcé de s'en rapporter aux dires du maiade qui se renferme dans des à neu nrés.

Co n'est pas dans les élancements, phénomènes essentiellement subjectifs et indescriptibles, qu'il faut chercher une mesure de la gravité probable du mal, c'est dans la douleur continue qui se prête moins imparfaitement à l'observation directe. Quoi qu'on fasse, on ne provoque ni n'atténue les douleurs lancinantes qui survienment sans règles et sans causes appréciables, mais on modère ouon excite les sensations douloureuses qui remplissent plus ou moins les intervalles des élancements.

Chez le malade, et je considère déjà cette constatation comme importante, la douleur fixe n'est pas constante, elle peut disparaltre pendant des heures et durant des journées; de plus, la pression du doigt au-dessus du sacrum, au point d'émergence du nerf sciatique, ou sur un point quelconque du trajet du norf, ne provoque pas une sensation plus pénible que la pression égale du côté opposé, lors même qu'on appuie sur la région où il éprouve actuellement une incitation douloureuse.

Le malade étant couché, on peut imprimer au membre infirieur gauche tous les mouvements de flexion, d'extension, d'abduction sans qu'il se plaigne d'en être incommodé. La flexion brusque ou graduelle et sous l'angle le plus aigu de la cuisse sur le trone, ne réveille pas la moindre souffrance et n'exagère pas davantage celle qui existe. Ce jeune homme, actif, imputient de son oisiveté, va, vient, court, monte les escaliers impunément. Si on découvre une légère claudication du colt affecté, il Tattribue lui-meme à une appréhension instinctive, et pour peu qu'on fixe son attention, il s'abstient de boiter.

L'impression du froid, du chaud, de l'humidité, n'exerce pas plus d'influence.

Le caractère propre de la maladie, celui qui selon moi est le signe de la bénignité, c'est que la sciatique procède ici comme la névralgie intercostale et qu'elle se compose d'une série d'accès plutôt qu'elle n'est une douleur fixe, susceptible d'être provoquée ou accrue par des manœuvres ou par des efforts déterminés, traversée seulement par des exacerbations spontanées revenant habituellem ent aux mêmes points.

Néanmoins la sciatique garde chez lui, pour ainsi dire à l'état rudimentaire, sa véritable caractéristique, et un la retrouve en poussant plus loin l'analyse. Les douleurs lancinantes sont prédominantes la nuit; pendant le séjour au lit un certain nombre de postures sont interdites au malade. Tandis qu'on peut impunément presser avec le doigt sur le trajet du nerf et continuer cette pression, le malade est dans l'impossibilité de rester couché sur la cuisse gauche. Un grand nombre de positions dans le lit déterminent le retour de la douleur fixe. Ainsi, bien que la flexion exagérée de la cuisse, lorsqu'elle est passive, soit indolente, il ne peut exécuter une flexion volontaire beaucoup moindre sans provoquer un malaise local.

J'aurais voulu être exactement renseigné sur la nature et sur le siège vrai de cette demi-douleur plus agaçante que violente, mais n'ayant pas de moyens pour la créer, puisque la pression est sans effet, je n'ai qu'une idée imparfaite de son étendue. Je serais porté à croire que chez lui la douleur est plus musculaire que sciatique, et si ma présomption était vraie, elle autoriserait un rapprochement de plus avec la névralgie du plexus brachiial.

Ge malade, sans être guéri, s'est promptement amélioré, et jamais je n'ai vu poindre aucune menace d'aggravation. Le traitement a consisté en injections sous-cutanées d'une solution d'atropine et en bains de vapeurs.

J'avais à traiter presque en même temps, salle Saint-Louis, nº 1, un homme jeune aussi, mais dans d'autres conditions de santée t à propos duquel je n'hésitai pas à porter un pronostic favorable qu'a justifié la guérison. C'est également en tenant compte de l'intensité et de la nature de la douleur fixe, que j'étais disposé à admetire une forme bénigne, bien que le malade, blessé gravement en Italie, éprouvé par la fièvre intermittente, eût conservé un aspect cachectique.

Si laissant de côté l'examen des sensations douloureuses, on s'attache à l'étude de l'évolution, on voit encore la maiadle se rapprocher des névralgies simples. Le début est brusque, brutal, comme celui de la névralgie faciale à la suite de l'impression du froid. Il n'y a pas de progrès à proprement parler, et, que les accès se rapprochent ou s'éloignent, ils ne varient guère plus de nature que d'intensité.

On trouve dans toutes les monographies que la sciatique débute subitement ou s'annonce par des prodromes, sans qu' on ait cherché à interpréter ce fait très-exact. Le mode d'invasion n'est rien moins qu'indifférent; peut-être serait-on en droit de conclure de la seule soudaineté du début que la sciatique ne prendra pas des proportions extrèmes. La chronicité, élément essentiel de la gravité, et qui souvent constitue toute la gravité de l'affection, se révèle dès l'origine; de telle sorte que, pour prévoir la ténacité presque indéfinie de la sciatique, il n'est pas besoin d'attendre qu'elle soit parvenue à une période avancée.

l'ai donné un type de la forme bénigne. Voyons comment se comporte la forme que j'appelle grave, et à cause de sa durée, et parce qu'elle oppose au traitement une résistance presque obstinée, et aussi parce qu'elle entraîne de profondes perturbations.

Dans la même salle Saint-André sont couchés, aux n°s 7 et 18, deux malades qui présentent une notable analogie et dont je résumerai sommairement l'histoire.

Le malade du nº 7 a 32 ans. Il est journalier et d'une constitution très-robuste. Le commencement de la maladie remonte au nois de septembre 1683. Cet homme était alois chauffeur dans une usine de la compagnie du gaz, il faisait un service de nuit une semaine sur deux, et se trouvait par la nature de son travail exposé à de brusques changements de température.

Les douleurs commencèrent tout d'abord dans la fesse droite et se propagèrent lentement jusque dans la cuisse et dans le mollet du même côté. Elles étaient souvent sourdes, parfois lancinantes, et ee n'est qu'au bout d'un mois qu'elles prirent assez de violence pour le forcer à cesser ses occupations. Il entra alors dans le service d'un de mes collègues qui prescrivit successivement les ventouses et les vésicatoires. La maladie s'amenda peu sous l'influence de ee traitement actif, mais les douleurs gardaient leur bénignité relative, et le malade quitta l'hôpital se sentant capable de travailler. Au printemps de 1864, il travaillait dans un dépôt de payés de la ville de Paris, où îl était surtout occupé à charger les voitures. Le mal cinpira lentement mais graduellement, par suite des efforts musculaires auxquels le malade était astreint. La douleur revenait par aecès séparés ordinairement par des intervalles de quatre à cinq jours et de huit à quinze jours au plus. Il ne ressentait pendant les instants de répit qu'une douleur sourde et persistante, presque sans rémissions. L'anamnèse fournie par eet homme intelligent, dont le récit ne varie ni quant aux faits ni quant aux dates, se présente dans de rares conditions d'exactitude. Les choses durèrent ainsi avec des variations peu signifiantes. Depuis le mois d'août le travail était devenu impossible, mais la marche n'était pas interrompue, et c'est seulement le 7 septembre 1864 que, fatigué de souffrir et à bout de ressources plus eneore que de patience, il entra à l'hôpital. L'examen direct n'eut done lieu qu'un an après l'invasion. A cette époque il était aisé de conclure à une sciatique chronique, et il s'agissait seulement de constater les signes d'une ehronicité trop bien prononcée.

Les douleurs spontanées surviennent très-irrégulièrement, mais surtout la nuit; elles ont leur siége dans la fesse, à des points mal déterminables du trajet du nerf, derrière la mulléole externe et jusque dans le pied. Les Glancements très-vifs ont le caractère fulgurant de certaines douleurs d'origine spinale. On ne saurait les limiter dans les points douleurs uclassiques, le malade déclarant qu'il ressent un éclair de douleur qui traverse une région plus ou moins étendue, occupant exclusivement la portion éxterne du membre et ne sé développant pas indistinetement comme dans les paraplégies ataxiques.

En dehors des élancements, il persiste une sensation douloureuse obtuse, une sorte d'engourdissement indescriptible qui ne paraît pas avoir varié depuis les premières atteintes, ce qui constitue un symptôme doublement pénible et par lui-même et par l'appréhension qu'il entretient.

Les douleurs provoquées par la pression ont leur moyenne d'intensité au point d'émergence du nerf sciatique, vers le passage du nerf entre le grand trochanter et la tubérosité de l'ischion, en dedans du tendon bicipital, un peu au-dessus de l'articulation du genou, à la région jambière autérieure et externe. La pression détermine une souffrance aigue, mais sans analogie, au dire du malade, avec les élancements, au niveau du trochanter. Cette douleur, surtout à la région fémorale inférieure, ne semble pas résider seulement dans la place qui a été comprimée; elle se propage en remontant le long du nerf et ne serait qu'une façon d'exagémtion de l'engourdissement douloureux.

Les pressions produites par les contractions musculaires et qu'il est impossible de mesurer sont l'occasion des plus vives douleurs. Tant que le malade est couché, on peut, sans que même il se plaigne, faire subir au membre tous les mouvements passifs de flexion et d'extension. La contraction volontaire s'exerce impunément dans un champ beaucoup plus restreint, et le malade sait de reste de quelles contractions des muscles il doit s'abstanie

Debout, même en faisant porter le poids du corps sur la jambe gauche, il est incapable d'exécuter d'amples mouvements de floxion et surtout d'étendre la jambe. Il appuie le pied sur le sol avec d'extrêmes précautions et cependant il marche avec l'aide d'une canne, monte et descend les escaliers soutenu par la rampe; la position assise ne peut être maintenue au delà de quelques minutes, elle provoque, au niveau du trochanter, une douleur insupportable.

Quoique ce malade n'ait jamais cessé de marcher et qu'il se meuve assez aisément dans son lit; quoiqu'il n'ait interrompu son travail que depuis trois mois, et que, depuis lors, il n'ait jamais été condammé à un repos absolu, le membre droit offre un aspect tout différent de celui du membre inférieur gauche. La masse musculaire est flasque, sans résistance et sans contractible lorsqu' on l'excite par une vive secousse. L'amaigrissement est évident à première vue, la ménsuration comparée, dont on sait l'inexactitude, donne en moins une différence de 2 centimètres pour la circonférence de la cuisse et d'un pour le mollet

Comme il n'entre pas dans le plan de ce travail restreint d'aborder la question du traitement, je me bornerai à dire que, malgré une médication énergique, persévérante, et où les remèdes les mieux justifiés ont été mis en usage, l'état du malade s'est à peine amélioré depuis deux mois.

L'autre homme (nº 18) est un charretier, âgé de 37 ans, également robuste, mais dont l'histoire pathologique plus complexe exigerait de plus longs développements, si je ne tenais à me borner aux phénomènes les plus caractéristiques.

Atteint vers l'âge de 18 ans d'un rhumatisme articulaire aigu, il était resté exempt de toute douleur rhumatismale, bien que aprofession l'Obligéat à toutes les variations de température. Au mois de novembre 1863, il éprouva une affection fébrile, à manifestations cérébrales mal définies. C'est dans la convalescence qu'il ressentit, les premières douleurs franches, mais, depuis plus d'un an, il se plaignait d'élancements dans la cuisse droite et d'engourdissement dans la fesse. Les souffrances allèrent croissengourdissement dans la fesse. Les souffrances allèrent croissengourdissement dans la fesse. Les souffrances allèrent croissengourdissement dans la fesse de son affaiblissement général.

La santé reprit graduellement, les forces revinrent; le malade recommença son travail, mais bientôt les douleurs l'obligèrent à se reposer, et c'est après un traitement prolongé à domicile m'il se décida à entrer à l'hôpital, en août 1864.

Les accès d'élancements sont plus longs, plus régulièrement nocturnes que chez le malade précédent, ils se répandent dans une moindre étendue et occupent surtout la région trochantérienne. Dans l'immobilité, il souffre d'un engourdissement affectant le même siège, mais qu'il décrit d'une manière trèsimparfaite.

La pression, médiocrement douloureuse au point d'émergeuce, l'est beaucoup plus dans le creux poplité, là elle détermine un souffrance presque aigué et qui remonte le long du trajet du nerf jusqu'à la . fèsse. Parallèlement les mouvements de la cuisse sur le tronc sont moins pénibles, le malade s'assied sur une chaise basse et garde volontiers la situation assise, il se baisse et se relève aisément; mais il marche avec difficulté et ne consent pas à appuyer le pied à plat sur le sol, à cause de la douleur qui résulte de la tension de la jambe et qui se manifeste particulièrement au iarret.

L'atrophie du membre inférieur droit, la flaccidité musculaire, sont très-manifestes à première vue. Les muscles excités par l'électrisation réagissent très-bien.

Le traitement mixte a consisté surtout dans l'emploi des injections sous-cutanées alternant avec l'usage de l'électricité locale. Il n'a jusqu'à présent donné que des résultats douteux.

Je ne veux pas insister sur les différences individuelles, et, en prenant comme exemple ces deux observations, mon but a été surtout d'en faire ressortir les analogies.

Dans les deux cas la sciatique a été lentement progressive et elle a tout d'abord été conciliable avec les fatigues d'un travail pénible. C'est peu à peu que les douleurs ont augmenté d'acuité jusqu'à ce qu'elles devinssent insupportables. Les élancements n'ont été pour ainsi dire qu'un des éléments secondaires. Site étaient extrémement douloureux ils n'interdissaient pas l'exercice des membres. C'est quand les mouvements musculaires, sans action sur les douleurs fulgurantes, ont déterminé une sensible aggravation de la douleur fixe que le travail est devenu impossible.

La douleur constante, la seule qu'ou puisse exagérer ou prooquer, la seule dont on puisse avoir quelque mesure, justement parce que des conditions données la réveillent, a donc été le phénomène dominant. En interrogeant avec soin les malades, au lieu de se contenter d'un récit où la douleur la plus violente occupe aisément la première place, on arrive à reconnaître combien la douleur fixe, malgré sa moindre vivacité, a d'importance dans la maladie.

Or cette sensation douloureuse, moitié engourdissement, moitié douleur subaigué, occupant une portion plus ou noins condérable du nerf, n'irradiant pas au delà de son trajet, s'exagérant par la pression du doigt comme par celle des muscles et par le tiraillement probable du nerf, est la rare exception dans toutes les autres névralgies.

lci elle est la règle : non-seulement on en constate l'existence dansles formes graves, chroniques dès le commoncement, mais elle semble, quant à son siège, obéir à des lois; jamais je ne l'ai, tout en la recherchant, notée dans la jambe, bien que les élan-cements parrissent être aussi douloureux à la malléole qu'au tro-chanter; sa limite inférieure extrême est le creux poplité; sa limite inférieure extrême est le creux poplité; sa limite supérieure en supérieure de la cuisse, les mouvements de l'articulation coxo-fémorale sont surtout pénibles; si, comme dans le second cas que j'ai rapporté, elle occupe plutôt le jarret, le malade est apte. à s'asseoir, à s'accroupir, sans exagérer la douleur. Dans les deux espèces, la tension du membre pour la marche, l'action de porter le poids du corps sur le membre affecté, sont également intolérables; la douleur excitée par la pression du doigt se localise comme ediqui résulte de la pression des muscles ou de la tension du nerf.

Bien qu'on arrive à en mesurer à peu près le degré, cette deuleur toute subjective reste mal caractérisée, parce qu'elle a moins d'analogues que les élancements. Les malades, qui comparent les élancements aux maux de dents ou d'oreille, manquent de termes de comparaison et s'en tiement à des à peu près dont il faut leur fournir les éléments. Or cette douleur sourde et constante, appartenant en propre à la sciatique, fournit , à mon sens, la plus sure donnée du pronostic; insignifiante dains la forme nevralgique, elle acquiert dans la forme grave une tout autre valeur, et c'est elle qui doit principalement fixer l'attention.

On n'assiste plus, dans les cas qu'elle caractérise, à une succession de douleurs lusaurdeusse, telles que les ont décrites Valleix ou Romberg, mais à time évolution morbide; on voit le mal, d'abord léger, s'accroître, s'aggraver, la pression, de quelque nature qu'elle soit, devenir de plus en plus pénible. La sciatique répond alors non plus à la névralgie, mais à la douleur plus profonde d'une de ces lésions dont l'articulation coxo-fémorale est le siégo; à mesure que la maladie décroit, la douleur fixe s'amoindrit, et le retour des mouvements avec des souffrances décroissantes est le signe du progrès vers la guérison.

Comment se défendre, lorsqu'on suit pas à pas la marche du mal, de l'idée qu'il ne s'agit plus d'une douleur fonctionnelle, mais d'une altération du nerf lui-même ? comment ne pas s'associer à l'idée mère du travail de Cotugno sans s'associer aux aventures de son explication? En notant la continuité du symptôme, on est conduit à admettre la continuité de la maladie, et on ne s'étonne plus, avec les auteurs qui ont voulu assimiler la sciatique aux autres névralgies, que cette névralgie soit, comme ils le disent, si imparfaitement intermittente.

On hésite davautage à répéter, après les mêmes observateurs, que l'amaigrissement du meinbre est le simple résultat de l'immobilité, lorsque le malade est bien loin de garder le repos que s'impose un individu affecté de n'importe quelle arthrite chroque. Au lieu de se tenir satisfait de cette assertion inadmissible, on se demande s'il n'existe pas d'autres cas où la lésion d'un merf sensitif détermine également l'atrophie, sans qu'on puisse accuser l'insuffissance des mouvements.

Plus on insiste sur la douleur du nerf lui-même, considérée indépendamment des élancements, plus on s'éloigne de la théorie trop aisément acceptée qui veut que l'affection d'un tronc nerveux n'ait sa traduction qu'à la périphérie, et que les points doulloureux en soient la seule expression. Jirai plus loin : mon oginion est que la sciatique n'est peut-èrre pas la seule ma-kadie des nerfs où il importe de tenir autant compte de la sensibilité du tronc que des manifestations périphériques. J'ai eside incidemment la névralgie rhumatismale du bras, j'aurais pu poursuivre l'analogie et apporter d'autres arguments cliniques; mais il serait hors de propos d'entrer ici dans cet ordre de recherches

Une scule réflexion en terminant. La douleur continue, plus ou moins exagérée par les diverses pressions, occupant le tronc du nierf, est un des Gléments essentiels de la sciatique vraie; elle varie, comme je l'ai montré, d'intensité, probablement de nature, et avec elle varie le pronoscio, mais elle ne fait jamais complétement défaut. Toutes les fois qu'on aura à constater chez un malade l'existence de points douloureux répondant aux expansions superficielles des rameaux du nerf et qu'en même temps on nie retrouvera pas trace de la sensation douloureuse persistante dans uit point du tronc nerveux, quand, en un mot , les claucements, si violents qu'ils se montrent, seront le seul symptôme, 'il convient de réserver le diagnostic. Combien de fois,

faute d'avoir établi cette distinction, a-t-on méconnu, en les attribuant à une affection périphérique, les premiers avertissements d'une maladie cérébrale ou spinale à son début!

ÉTUDES SUR L'ANATOMIE, LA PHYSIOLOGIE ET LA PA-THOLOGIE DU CERVELET;

Par J. LUYS, médecin des hópitaux de Paris.

(2º article.)

CHAPITRE III. - PARTIE CLINIQUE.

Lésions des appareils cérébelleux centraux et périphériques. Troubles fonctionnels qui les accomnagnent.

Si l'on se reporte aux détails anatomiques que nous avons signalés à propos des appareils cérébelleux centraux et périphériques, on doit se rappeler que nous avons considéré le cervelet comme un appareil tout à fait à part, doué d'une autonomie propre au milieu des éléments multiples dont se compose le système nerveux, et comme n'étant exclusivement en rapport par ses fibres efférentes qu'avec les régions de l'axe spinal qui servent aux manifestations de la motricité. Nous avons encore décrit le mode d'entre-croisement et de terminaisou périphérique des fibres. qui en émergent, et montré ainsi que la sphère de l'activité cérébelleuse ne devait pas être exclusivement circonscrite à l'appareil central qui en est en quelque sorte le foyer, au cervelet lui-même, mais qu'elle devait être considérablement élargie et considérée comme comprenant tous ces réseaux de substance grise intraspinale qui, commençant à la région bulbaire, se prolongent comme une chaîne continue à travers la protubérance jusqu'au novau jaune du corps strié.

Nous avons vu d'une autre part, qu'au point de vue physiologique les résultats expérimentaux plaidaient en faveur des données précédentes, puisqu'ils nous montraient que les distructions du cervelet entraînaient la disparition successive de la force et de l'harmonie des actes purement moteurs; que l'innervation érébelleuse jouait d'une façon latente un rôle de premier ordre dans la plupart des phénomènes de motricité soit de la vie animale, soit de la vie organique, et que c'était elle qui surajoutée au stimulus des incitations volontaires, donnaît à nos mouvements locomoteurs la force, la continuité et comme conséquence, l'harmonie.

Il nous reste à contrôler, comme nous l'avons fait pour les autres départements du système nerveux, ces données physiologiques par le témoignage des faits pathologiques. Nous allons done passer successivement en revue les principaux troubles fonctionnels qui survieunent:

4º Lorsque les appareils centraux de l'innervation cérébelleuse sont intéressés (lésions des lobes cérébelleux proprement dits);

2º Lorsque ce sont au contraire les expansions terminales pédonculaires, et par conséquent les régions où se dissémine l'innervation cérébelleuse périphérique qui se trouvent désorganisées (lésions de la substance grise de la région bulbaire, de la région de la motubérance et du corros strié, etc.

Article 1er. - Lésions des appareils cérébelleux centraux,

Les troubles fonctionnels consécutifs aux lésions des lobes cérébelleux, d'après un relevé de cent observations recueillies par nous et dont nous avons analysé les principaux détails, se groupent dans l'ordre suivant au point de vue de la fréquence :

/ 1º L'affaiblissement progressif des nuscles en

| 1              |         |                  |            |                     |      |      |
|----------------|---------|------------------|------------|---------------------|------|------|
|                | ge      | néral, sans par  | ralysie, a | été noté            | 45 6 | ois. |
|                | 2º L'in | certitude et 1   | impossib   | ilité des mouve-    |      | 40   |
|                | m       | ents de la mar   | che        |                     | 28   |      |
|                | 3º L'er | nbarras de la    | parole     |                     | 20   |      |
|                | 4º Les  | troubles de la   | a motrici  | té iutrinsèque et   |      |      |
|                | ex      | trinsèque des g  | glohes oc  | ulaires             | 59   |      |
|                |         |                  |            | الشيبينكيتين        | 16   |      |
|                | 6º La   | paraplégie inc   | omplète.   |                     | 7 .  |      |
|                | 7º Le   | tremblement.     |            | المتيينين والمتكاثب | .7   |      |
|                | 8º Les  | convulsions.     |            |                     | 12   |      |
|                |         |                  |            | l'un côté du corps  |      |      |
|                | , (i    | entralnement).   |            |                     | 5    |      |
| Ш. Céphalaigie |         |                  |            |                     |      |      |
|                | Elle é  | tait localisée à |            | occipitale          |      |      |
|                | -       | -                | - '        | frontale            |      | 37   |
|                |         | -                | .—         | fronto-pariétale.   | . 1  |      |
|                | . –     | _                | -          | temporale           | 1    |      |
|                | -       | -                |            | sincipitale         | 1    | in   |
|                |         |                  |            |                     | 1    |      |
|                | Siège   | non précisé      |            |                     | 18   |      |
|                |         |                  |            |                     |      |      |

| III. Vomissements      | lis ont été notés                                                                  | 35 |
|------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|----|
|                        | 1° L'amaurose a été notée, bilatérale<br>unilatérale<br>2° La surdité a été notée. | 17 |
| IV. Troubles des sens. | - unilatérale                                                                      | 1  |
|                        | 2º La surdité a été notée                                                          | 9  |
| V. Rapidité des acci-  | Mort rapide. Mort subite.                                                          | 11 |
| dents ultimes          | Mort subite                                                                        | 14 |

I. Troubles des fonctions locomotrices. - 1º Les troubles des fonctions motrices qui accompagnent si fréquemment les lésions du cervelet, ainsi qu'il ressort de l'examen des faits ci-dessus énoncés, frappent soit sur l'ensemble du système musculaire, soit sur un petit groupe de muscles, et amènent ainsi des paralysies asthéniques généralisées ou localisées. Tantôt en effet les fonctions locomotrices sont intéressées dans tout leur ensemble, tantôt elles ne sont troublées que partiellement, et la perversion fonctionnelle ne porte alors que sur les appareils moteurs de tout un côté du corps, ou bien sur ceux des extrémités inférieures exclusivement. Tantôt enfin, des systèmes isolés de muscles sont partiellemer frappés d'asthénie paralytique : c'est ainsi que l'on voit les muscles qui concourent à l'articulation des sons ou aux phénomènes de motricité intrinsèque ou extrinsèque des globes oculaires être intéressés isolément dans leur mode d'activité synergique, et amener ainsi des troubles variés du côté des fonctions motrices qu'ils accomplissent physiologiquement. Nous allons passer on revue les particularités qui sont relatives à ces diverses perturbations des phénomènes moteurs.

Ce qui caractéries surtout les troubles des fonctions locomorices observés chez les malades atteints de lésions du cervelet, c'est un état de faiblesse générale et une sorte d'extinction progressive des puissances musculaires qui peut présenter des degrés infinis depuis la simple lassitude générale jusqu'à un accablement profond, l'apathie et la résolution la plus complète.

Cet affaiblissement généralisé des fonctions locomotrices apparaît même quelquefois d'une façon plus ou moins rapide, quelquefois subitement, et s'accequue le plus souvent suivant une marche constamment progressive. Ainsi les malades ont conscience, au début, de leur débilitation; ils sentent que leurs forces musculaires perdent de jour en jour, que leurs mouvements sont de plus en plus lents; puis ils restent instinctivement couchés, ne CERVELET. SS3

se lèvent que lorsqu'on les incite, et dans ces circonstances, lorsqu'on examine ce qu'ils peuvent produire comme force motrice, on constateque leurs mouvements sont constamment faiblès, quelquefois disharmoniques, mais presque jamais constamment abolis : en un mot, il y ade l'asthènie et pas de paralysie.

Il est certains malades qui, avant d'arriver à cet état de débifitation extrème des forces qui les oblige à garder continuellement la situation horizontale, présentent préalablement une série de perturbations des fonctions locomotrices qui deviennent de plus en plus incohérentes et irrégulières. Ils offrent alors des modifications curieuses dans leur allure et leur démarche.

Ainsi les uns sont mal assurés sur leurs jambes (obs. 42), d'autres trébuchent à chaque instant, ils ont une marche saccadée (obs. 49), ils font des chutes fréquentes (obs. 8), sont à l'état d'équi, libre instable (17), ne peuvent marcher sans l'aide d'un baton, et au bout d'un certain temps de progression, sont obligés de s'arrèter, sentant qu'il leur serait impossible de se tenir debout (obs. 45). On en voit encore d'autres qui offrent des symptomes de dissociation très-marqués des fonctions locomotrices (obs. 44), et qui présentent, d'une manière frappante, l'ensemble des troubles moteurs que l'on observe chez les paralytiques généraux (obs. 2, 3 et 28).

Il est encore curieux de noter, dans cet ordre de faits, la concordance frappante qui existe entre les données fournies par l'expérimentation physiologique, et celles qui résultent de l'observation clinique.

Nous avons en effet décrit précédemment les attitudes bizarres et les troubles de la locomotion que l'on observait chez les animaux dont on venait à lèser le cervelet, nous avons parfé de cette titubation, de cette hésitation dans la démarche, de ce défaut d'équilibration caractéristique que l'on observe d'une façon si accentuée chez les pigeons entre autres, et indiquée en même temps que ces troubles variés n'étaient, du reste, que le calque de ceux que l'on observe chez l'homme en état d'iypesse. Eh bien l'ess mêmes phénomènes qui apparaissent chez les animaux dont les fonctions cérébelleuses sont intéressées d'une façon directe, et qui se révèlent par des allures ébrieuses, peuvent également, teles l'homme dont le cervleit est désorganés, se déceder à l'aide

du même ensemble symptomatique, sous forme de troubles locomoteurs variés, de titubation, d'hésitation dans l'allure, d'oscillations alternatives, etc., donner ainsi le change aux observateurs superficiels, et faire croire en vain aux symptômes de l'ivvesse (1).

Dans nos relevés, le nombre des malades atteints de lésious cérébelleuses qui ont présenté des troubles locomoteurs analogues à ceux déterminés par l'ingestion de l'alcool à hautes doses, est noté sept fois sur vingt-quatre (obs. 28, 44, 6, 50 et 5).

2º Les troubles du côté des appareils musculaires qui servent à l'articulation des sons se rencontrent dans une proportion assez fréquente chez les individus dont le cervelet est intéressé d'une facon quelconque: environ dans le cinquième des cas.

Ces troubles des fonctions motrices apparaissent d'une facon plus ou moins caractérisée; ils varient depuis le simple embarras de la parole et l'affaiblissement de la voix (obs. 3, 49). jusqu'à une impossibilité complète d'articuler les sons (obs. 42). Entre ces deux limites extrêmes, on voit des malades qui ont les uns une parole lente, trainante, monotone (obs. 36), gutturale (obs. 11), tandis que d'autres ne répondent que par monosyllabes (obs. 25), ou ne donnent leurs réponses qu'à de longs intervalles (obs. 41). Ils ne tirent la langue en dehors de la bouche qu'avec une grande lenteur, et après une série d'oscillations successives (obs. 2); leurs lèvres sont quelquefois, quand ils vont parler, agitées de tremblements passagers (obs. 38 et 3). En général, ce n'est que la partie instrumentale qui sert à l'émission de la pensée qui est atteinte dans ces cas, car leurs réponses sont précises et justes, ce qui implique l'intégrité des régions cérérébrales où elles sont élaborées.

3º Les troubles du côté des muscles moteurs des globes oculaires apparaissent un certain nombre de fois; ainsi dans le ré-

<sup>(1)</sup> J'ai reacontré, pour ma pari, un cas semblable : une fenume de 22 ans s'ettant présentés à la convultation d'un des grands hojblatux de Paris, net fut pas admise parce qu'on la croyait en état d'ivresse. Reçue le même jour dans un autre hojblat, elle y otto beservé pendant quelque teups, et succomba rapidement aux progrès d'une débilitation rapide. On trouva à l'autopsie des tumeurs gommeuses da la protubbérance et du cervette.

Lallemand a rapporté du reste un cas semblable (Lettres sur l'encéphale, t. II, p. 320.

CERVELET. NSS

umé de nos observations, nous avons noté le strabisme neuf fois, et la rotation convulsive des yeux deux fois seulement.

Relativement aux phénomènes de motricité intrinsèque des globes oculaires qui touchent à la faculté d'accommodation de l'œil, il ressort de nos relevés les faits significatifs suivants, qui prouvent combien les symptômes de l'asthénie, qui caractérisent si bien les troubles de l'innervation cérébelleuse, sont susceptibles de se généraliser, et même de se propager aux actions motrices de la sphère automatique.

Ainsi, nous avons noté chez un grand nombre de malades un affaiblissement progressif des facultés visuelles, dans près d'un cinquième des cas; et chez d'autres, une fixité et une hébétude du regard tout à fait caractéristiques 9 fois sur 1001 (obs. 7).

L'état des pupilles qui est susceptible de présenter de si grandes variations, non-seulement chez des individus différents, mais encore chez le même 'malade à différentes heures du jour, ne peut avoir jusqu'ici une valeur séméiologique précise, vu l'insuffisance et la rareté des observations dans lesquelles sont consignés ces détails; nous ne faisons que rappeler seulement que sur vingt-deux cas dans lesquels on a songé à examiner les pupilles, elles ont été trouvées soit ditatées, soit immobiles, onge fois,

En somme, sur un relevé de cent observations les troubles des appareils musculaires qui concourent soit directement, soit indirectement la perfection des fonctions visuelles (abstraction faite des phénomènes amaurotiques qui n'en sont peut-être que la plus haute expression), ont été noté cinquante-nent fois, c'est-à-dire dans plus de la motité des cas.

4º Les hémiplégies consécutives aux lésions cérébelleuses sont en général rares; elles sont plus ou moins complètes, et jamais, quand elles sont simples, accompagnées de perte de la sensibilité. Elles sont caractérisées tantôt par une simple paralysis faciale, tantôt par une paralysis eiselée d'un membre, et tantôt par une faiblesse plus ou moins marquée dans tout un côté du corps. Elles siégent à peu près en égale proportion du côté droit ou du côté auche.

Dans quels rapports se trouvent-elles avec les lésions des lobes cérébelleux que l'on rencontre d'une manière concomitante? Y a-t-il en elles, comme pour le cerveau, des rapports de cause

à effet? Et dans le cas où il en serait ainsi, ces hémiplégies sontelles croisées comme pour le cerveau, ou sont-elles directes?

Ce sont encore là autant de questions insolubles qui exigent, pour être résolues, un grand nombre de recherches suivies, et sagement interprétées.

Il ne faudrait pas en effet se presser trop de conclure, quand on trouve une lésion unilatérale du cervelet chez un individu qui a été hémiplégique, que cette lésion a été la cause das troubles locomoteurs observés; car il résulte de nos relevés que dans plus du quart des cas (28 fois sur 100) des lésions localisées à un seul hémisphère cérébelleux n'ont pas été suiveis el symptômes hémiplégiques, et que, d'une autre part, dans deux cas, une lésion d'un seul lobe a été accompagnée de troubles fonctionnels simultanés dans les deux obtés du corns.

On voit donc, d'après ceci, la réserve extrème qu'il faut apporter dans l'appréciation des faits de cette nature, surtout lorsqu'il s'agit de décider si l'Hémiplégie consécutive aux lésions cérébelleuses est directe ou croisée. Nous avons rencontré en effet ces variétés d'hémiplégie à peu près en égale proportion; huit fois elles fáient directes et six fois seulement croisées.

5° Quant aux troubles paraplégiques qui paraissent se rattacher aux lésions cérébelleuses, ce ne sont jamais de véritables paraplégies avec altérations de la sensibilité que l'on observe dans ces circonstances. C'est plutôt une faiblesse progressive et une sorte d'extinction des facultés lomotrices des membres inférieurs que les malades accuesnt; les uns disent en effet qu'ils ont les jambes embarrassées, d'autres que leurs jambes fléchissent sous eux et se dérobent à la marche; mais, en général, il n'y a jamais de troubles anesthésiques, et la faiblesse qui se décèle parfois dans les extrémités inférieures ne tarde pas à suivre une marche ascendante, et à se généraliser aux différents déparlements du système locomoteur (obs. 3 et 44).

6º Les mouvements convulsifs avec leurs modalités variées accompagnent encore certaines lésions du cervelet.

Tantôt ils sont limités à un seul côté du corps, tantôt ils occupent soit les muscles de la face, soit ceux du çou, d'une manière passagère ou permanente; d'autres fois ils sont ou simultanés ou alternatifs; ou bien ils se décèlent sous forme de contractious CERVELET 587

toniques occupant les extrémités, ou bien sous celle de violentes secousses tétaniques; dans d'autres circonstances encore ils apparaissent comme de petites secousses saccadées et successives, désignées sous le nom de mouvements chorètornes (obs. 4, 5, 80). "2 Les mouvements d'entrainement lateral ont été nareillement

signalés (obs. 12, 14, 47).

Dans ces cas, les malades sont entraînés dans leur progression par suite de la prépondérance d'action de l'hémisphère cérébelleux demeuré sain, suivant une direction latérale, quelquefois même suivant une direction rétrograde; et alors, ou bien ils tombent sur le cotté faible, ou bien ils tombent à la reverses.

Ainsi, en résumé, les troubles fonctionnels observés dans les cas de lésions du cervelet sont surtout caractérisés par la faiblesse et la disharmonie des actes locomoteurs; l'authente partielle ou généralisée est en quelque sorte leur cachet pathognomonique. Les malades en effet ne sont presque jamais paralysés complétement, c'est-à-dire privés de la faculté de transmettre l'incitation volontaire à leurs membres; lorsqu'on les invite à les mouvoir, ils les soulèvent avée lenteur, quelquefois méme avec un certain degré d'histiation, mais en somme ils les soulèvent encore. C'est là incontestablement un caractère diagnostique significatif qui permet de reconnaître les paralysies dans lesquelles es ount simplement les voies pareorures par les incitations motrices volontaires qui sont interrompues (paralysies cérébrales) d'avec celles qui dépendent de l'extinction des foyers de l'innervation cérébelleuse.

II. Céphalalgie. — La céphalalgie est un symptôme important qui se rencontre assez fréquemment dans les lésions du cervelet; nous l'avons notée dans plus de la motité des observations (38 fois sur 100). Il est vraisemblable que ce symptôme acquerra d'autant plus de valeur que l'on mettra plus de soin à préciser son existence, son siége et ses diverses modalités, attendu qu'un certain nombre de fois (48 fois sur 100) on n'a même pas songé à constater son apparition ou son absence.

Le siége de la céphalalgie cérébelleuse est ordinairement à la région occipitale; c'est là qu'elle est exclusivement localisée dans le quart des cas. Elle répond précisément au lobe cérébelleux intéressé: elle peut néanmoins occuper d'autres régions, el se révéler soit sous forme de céphalalgie frontale ou temporale, car on sait combien une compression intra-encéphalique est capable de se transmettre en des directions multiples; ces cas néanmoins sont exceptionnels. Elle apparaît quelquefois comme phénomène initial au début; c'est elle seule qui, avec un affaiblissement progressif, soit de la vision, soit des forces musculaires, attire tout d'abord l'attention des malades (obs. 1, 22. 63). Dans quelques circonstances rares cependant, une céphalalgie persistante au niveau de la région occipitale a été le seul symptôme apparent d'une désorganisation cérébelleuse.

La manière dont elle se révèle mérite encore de fixer l'atteution : en général, elle commence à apparaître sous une forme intermittente : les malades accusent en effet le retour habituel, tous les soirs, d'un point douloureux siégeant à la région occipitale; quelquefois ce retour est régulier, et revient soit avec le type quotidien (obs 1, 30, 36), soit avec le type tierce (obs. 46), assez fréquents, soit avec le type quarte (obs. 47), et il est même des exemples dans lesquels l'intermittence a paru si franchement établie que, crovant avoir affaire à des accidents d'intoxication palustre. on a été porté à administrer, sans succès du reste, les préparations de quinquina. Au bout d'un certain temps, cette céphalalgie intermittente, dont les exacerbations doulourcuses sont souvent d'une intensité telle qu'elles arrachent des cris aux malades et les poussent à se rouler convulsivement dans leur lit avec l'anpareil de la plus atroce douleur, devient peu à peu continue : elle les oblige à garder presque constamment la position horizontale, sous peine de réapparaître lorsqu'ils se lèvent avec son ancienne intensité, ou de donner lieu à des sensations vertigineuses intolérables. C'est en général au moment où les malades restent incessamment alités qu'elle s'atténue peu à peu : il est aussi juste de dire que c'est aussi à ce moment que l'épuisement des forces faisant des progrès incessants, les malades deviennent de plus en plus inertes et incapables de ressentir les effets de la douleur

III. Vomissements. — Les vomissements fréquents sont encore un des symptômes qui accompagnent les lésions cérébelleuses,

avec cette restriction cependant qu'ils n'ont pas, comme les troubles de la locomotion et la céphalalgie, une valeur absolue, attendu qu'ils apparaissent indifféremment lorsque d'autres régions de la masse encéphalique sont intéressées.

En général ils se montrent à peu près dans le tiers des cas observés, ils s'accompagnent de troubles gastriques qui varient depuis une simple irritabilité de l'estomac jusqu'à une intolérance absolue; quelquefois ils sont incessants et continus, d'unes fois ils sont intermittents et coïncident avec les moments d'exacerbation de la céphalalgie. On a noté encore dans les intervalles soit une voracité extrême, comme dans certaines formes de paralysie générale, soit une anorexie complète.

IV. Troubles sensoriels. — a. Les troubles de la vue sont notés fréquenment: outre l'amaurose double, que nous avons constatée 17 fois sur 100, il existe encore un grand nombre de cas dans lesquels les facultés accommodatrices de l'œil et la puissance visuelle out été simultanément intéressées, et cela d'une façon très-rapide. C'est ainsi que chez un grand nombre de malades qui ne sont pas encore amaurotiques, on note que leur regard devient fixe, hébééé, inexpressif, tandis qu'ils accusent un affaiblissement rapide de la vision en vertu duquel ils ne penvent plus voir les objets qu'à une distance excessivement rapprochée, etc.

Par quel mécanisme l'amblyopie et l'amaurose accompagnenclies si fréquemment les lésions du cervelet? Y a-t-il entre ces deux phénomènes des rapports de simple coincidence on de cause à effet? Faut-il penser que par le fait d'une destruction partielle de la substance cérébelleuse, les appareils musculaires qui mettent en jeu les différentes pièces de l'appareil optique, venant à être ainsi frappés d'asthénie, entrainent par cela même la pararlysie de la rétine ? Faut-il au contraire ne voir daus ce phénomène morbide que le résultat plus ou moins immédiat d'une compression portant sur les tubercules quadrijuneaux où les noyaux d'origine des nerfs moteurs de l'œil?

Ce sont encore là des questions trop récentes et depuis trop peu de temps mises en lumière pour qu'on puisse tenter de leur donner actuellement une solution satisfaisante. Il est néanmoins curieux de rappeler à ce propos qu'Ollivier et Leven, dans leurs expériences, en pratiquant à travers les parois du crâne de simples piqhres d'un lobe cérébelleux, ont constaté l'apparition instantanée de troubles du côté des muscles oculaires, ce qui porte par conséquent à admettre une influence directe de l'innervation cérébelleuse sur les phénomènes de la motricité extrinsèque des appareils optiques.

- b. On a cucore noté un certain nombre de fois la surdité simultanément avec les troubles visuels (9 fois sur 100). Y a-t-ilencore là une simple coñicidence? faut-il admettre une destruction par compression des nerfs acoustiques, ou bien une asthénie paralytique des appareils musculaires qui tendent ou qui relàchent la membrane tympanique, et qui serait comparable à l'extinction de la faculté d'accommodation pour l'appareil oculaire? Ce sont encore là des questions à l'étude, et jusqu'ici sans solution rationnelle.
- c. Rappelons encore que, dans toutes les observations que nous avons dépouillées, jamais, dans les cas simples où le cervelet seul était en cause, nous n'avons eu à noter de troubles du côté de la sensibilité. Quant aux fonctions intellectuelles, jamais non plus elles ne nous ont paru atteintes d'une façon caractéristique.
- d. Les renseignements fournis par les différents observateurs relativement aux troubles fonctionnels survenus du côté des appareils de la vie organique font presque généralement défaut. Aussi ne ferous-nous que rappeler qu'on a noté quelquefois soit nece incoercibles, soit des constipations opiniâtres, soit mene une paralysie isolée d'un des réservoirs pelviens, quelquefois des syncopes, des défaillances subites, des symptômes d'asplyxie, etc., et souvent même une extinction rapide de l'innervation sthénique qui met en jeu soit les muscles inspirateurs, soit les contractions cardiaques, et comme conséquence la mort subite.

(La suite à un prochain numéro.)

## REVUE CRITIQUE.

### RECHERCHES NOUVELLES SUR L'EMPHYSÈME PULMONAIRE.

#### Par le D' MENJAUD.

Recherches sur la nature, la pathologie et le traitement de l'emphysieue pulmonaire, et de ses relations avec d'autres affections de potirine; Warens, D' Raynny, Modéo-chirurgieal Transactions, vol. XXX; D' Co.-J. O. Williams, The Lancet, 1202; D' Jenner, Medico-chirurgical Transactions, vol. IX.

Laënnec a établi, sur des bases anatomiques certaines, deux espéces dans l'emphysème pulmonaire : l'emphysème interlobulaire et l'emphysème vésiculaire; il a rapporté à la lésion qui caractérise cette seconde espèce, l'emphysème vésiculaire, les symptômes et les signes physiques par l'esqueis elle se manificiste pendant la vie; il a cherché à subordonner cette affection à la bronchite et aux sécrétions mucueuses qui l'accommagnement.

En un mot, il a créé une espèce nosologique bien nette et bien définie.

D'autres, avant lui, avaient signalé, à la surface des poumons, des ampoules pleines d'air; ils avaient vu qu'elles pouvaient être constituées par des celules pulmonaires démesurément distendues ; Vaisaiva, Ruysch, Baillie surtout, rapportent des faits de ce-genro; mais, s'ils ont vu la lésion et son siège, lis ne l'out pour ainsi dire entrevue qu'accidentellement, sans penser à lui subordonner les phépomènes qu'elle avait pu produire pendant la vie, ou la rapporter à la cause qu'elle avait pu produire pendant la vie, ou à la rapporter à la cause qui l'avait déterminée; ils ont constaté le fait, ils n'en ont pas sais la valeur. Aussi, malgré ces quelques observations éparses dans la science, on ne pourrait sans injustice leur attribuer la moindre par dans la découverte de l'emphysème vésiculaire; tout le mérite, tout l'honneur de cette créstion reviennent à Leannec.

L'emphysème véticulaire, à peine constitué, prit, dans les cadres nosologiques, la place qu'il y occupe encore aujourd'hui. Mais, tandis qu'en France il y entrait de plein pied, tel que l'avait oréé Laënnec, il ne fut, en Angleterre, reçu qu'à correction et comme sous bénéfice d'inventaire.

Les mémoires français sont surtout consacrés à développer et à léconder les idées du maître, ils ont éclairé de détails intéressants la partie anatomo-pathologique du sujet; ils ont insisté sur l'état des cellules emphysématousos, les perforations et les ruptures de leurs cloisons; tout en précisant le siège habituel de ces lèsions; ils ou montré que le siège variait avec les localisations diverses des maladies dont ces élésions resortissent; ils out ajouté tout un chapitre sur les complications pulmonaires et cardiaques de l'emphysème, et montré comment l'emphysème était tour à tour la cause ou la conséquence de ces complications diverses.

Les médecins français ont fait plus que de perfectionner ce qu'il y avait de bien dans l'œuvre de Laënnec; et de combler les lacunes qu'elle pouvait renfermer; ils ont encore signalé la seule erreur que l'illustre professeur avait laissé passer.

La dilitation des vésicules, pour Laënnec, tient aux mucosités sèches et adhérentes qui obstruent les bronches dans le ctatric puimonaire et à la force expansive de l'air que les inspirations introduisent et emprisonnent derrière ces bouchons muqueux, sans que les efforts inspirateurs puissent les en faire sortir. Louis, en démontrant que l'emphysème se rencontre ordinairement dans des points tout autres que ceux qui evanhit le catarrhe, a ruiné la théorie de Laënnec, pour une part du moins. En effet, s'il conteste l'influence directe de ces bouchons muqueux, il n'a pas déshérité l'inspiration du rôle que Laënnec lui faisuit jouer.

Les médecins anglais, à la suite de Laënnee, distinguent deux especes : l'emphysème des éléments propres des poumons, et l'emphysème du tissu cellulaire qui double ces éléments. C'est admettre la donnée fondamentale; mais, si, par le côté anatomique de la question, ils sont en communauté d'idées avec nous, ils tendent à s'éloigner des opinions françaises quand ils abordent la question de la pathogénie et de la nature nitime de l'affection.

Je m'explique : Laënnec et les médecins français subordonnent aux efforts inspirateurs la dilatation des vésicules pulmonaires.

Les médecins anglais déshéritent l'inspiration au profit de l'expiration de cette influence sur la dilatation des yésicules. Laënnec et les médecins français ne voient dans l'emphysème qu'une affection consécutive, une conséquence toute mécanique d'une maladie qui trouble les fonctions respiratoires.

Les Anglais acceptent cette doctrine, mais ils ne la trouvent en harmonie qu'avec une portion des faits. C'est l'à le côté intéressant de leurs recherches, parce qu'il est rééllement neuf et original. Il est, disent-ils, un certain nombre de cas où l'emphysème est indépendant de toute unaldie, où il ne relève que de luj-même.

A côté d'un emphysème secondaire et mécanique, il y aurait l'emphysème protopublique et vital. En est-il ainsi ? Convient-il d'amettre un emphysème resentic à côté de l'emphysème desairque? L'inspiration forcée n'est-elle pas plus capable que l'inspiration de distendre les cellules pulmonaires dans les cas d'emphysème mécanique? Telles sont les dôtsi tidées toutes anglaises que, dans ces dierique? Telles sont les dôtsi tidées toutes anglaises que, dans ces dierieur

niers temps, on a cherché à établir, en transformant, pour une part du moins, l'œuvre (on serait tent de die les le chef-d'œuvre) de Leñanec. Nulle part on ne trouve ces vues nouvelles entourées de développements plus étendus, stayés de preuves plus nombreuses, sion plus convaincantes, que dans une monographie que le Dr Waters a fait naraitre en 1819.

C'est à cette source que nous empruntons surtout les éléments de cette revue, qui aura du moins le mérite de faire apprécier un travail aussi remarquable qu'intéressant, où les vues neuves n'excluent pas l'exactitude des descriptions anatomiques et de l'observation pathologique.

Tous les cas d'emphysème lobulaire (Waters désigne sous ce nom l'emphysème que Leinnec appelait vésiculaire) ne peuvent pas urbans le même cadre quand on les examine au point de vue de ntrea dans le même cadre quand on les examine au point de vue de l'etiologie. Dans bon nombre de cas on voit naître l'emphysème vésiculaire dans le cours des maladies bronche pulmonaires qui entravent plus ou moins la fonction respiratoire. Stationnaire ou à peu près pendant tout le temps que ces maladies demeurent guéries, il grandit et s'accentue davantage à chaque appartition nouvelle de ces affections dont il favorise et appelle les récidives, jouant à son tour le rôle de cause anyès n'avoir été d'ur ne effet.

Quand il ne débute pas dans le cours même de ces maladies, du moins les suit-il d'assez près pour qu'on puisse encore à bon droit le subordonner à leur influence et le considérer comme l'effet tardif d'une cause qui, pour être éloignée, n'en est pas moins certaine.

A côté de ces observations, où l'enchaînement de la cause et de ses effets est évident ou du moins facilement saissisable, il en est d'autres bien authentiques où l'oppression, la courte haleine et les signes physiques de l'empirysèmes é tablièmes et est développent en delond de toute maladie. Ce n'est que plus tard, et comme compilications, qu'apparaissent les bronchites, les écrétions muqueuses qu'elles entainent avec elles; les rôles, comme on le voit, sont alors intervertis; l'emphysème devient la cause d'accidents thoraciques dont il est plus habituellement une conséquence.

Ges deux modes de début, Louis les a signalés : chez beaucoup de malades, dit-il en substance, on ne trouve pas de catarrhe pulmonaire, en remontant même asser haut dans leur passé; aussi est-il vrai de dire que la bronchite n'est pas l'antécédent obligé de l'emphysème; cela paraît encore plus évident quand on voit la dyspnée des emphysémateux ne pas augmenter d'une façon appréciable après un catarrhe pulmonaire aigu et même grave. Si le catarrhe pulmonaire a quelque influence sur la production et le développement de l'emphysème, son action est petite, si même elle est le plus souvent réelle.

L'opinion de Louis, assise sur des observations nombreuses, tout

IV.

le monde l'accepto aujourd'hui, en la modifiant toutefois dans ce qu'elle a d'exagéré. On s'accorde à admettre que l'emphysème n'est pas toujours consécutif, et qu'il naît parfois d'une l'açon toute spontanée, Mais fau-t-il admettre du même coup que ces deux modes de début répondent à deux affections différentes, parce que la même étiologie n'a pas présidé à leur naissance et à leur évolution? L'emphysème engeadré par une bronchite sera-t-il nécessairement autre que celui qui naît spontanément? Waters n'hésite pas à répondre par l'affirmative; de la différence d'origine, il conclut a priori à la différence do nature.

Cette conclusion, peut-être nn peu précipitee, lui semble d'antant plus acceptable qu'elle trouve son appui dans une autre circonstance étiologique : l'hérédité de l'emphysème.

« Les idées que j'ai sur la nature constitutionnelle de l'emphysème sont confirmées par les faits qui établissent sa transmission par voie d'hérédité: sur 28 individus attoints d'emphysème, 20 étaient nés de parents tourmeutés par la même affection; dans quelques cas, los frères et segures de ces malades étaient également emphysémateux. Par contre, de 50 personnes oxemptes de cette affection, 3 seulement avaient des parents emphysémateux.

Des faits de ce genre, ajouto Waters, tendent à répandre des doutes sur l'opinion qui veut que l'emphysème ne soit qu'une dilatation mécanique des lobules sains en eux-mêmes, et à faire prévaloir cette idée qu'il doit relever d'une cause pathologique qui s'attaque au tissu.

C'est en se fondant sur la pathogénie (influence de l'hérédité, développement spontané), que Waters est conduit à dédoubler en deux espèces, fondamentalement distinctes, la maladie unique de Laënnec, et à établir à côté de l'emphysème consécutif, mécanique, un emphysème protopathique, constitutionel.

L'emphysème primitif, dont le premier caractère distinctif repose sur une étiologie spéciale, présente des symptômes particuliers qui, on affirmant davantage son individualité, lui donnent droit à une place à part dans les cadres nosologiques. Telle est du moins l'opinion de Water.

« Cette forme de l'emphysème, dit-il, quand elle est pleinement établie, se présente avec un cortégé de symptômes faciles à reconnaitres. Ces symptômes si faciles à reconnaitres con pas faciles à trouver dans l'œuvre de l'auteur, d'abord parce qu'ils ne paraissent aullement caractéristiques, et en second lieu parce qu'ils ne sont nullement mis en relief.

La description symptomatique embrasse sans ordro et un peu pelomelo ce qui appartient aux deux especes morbides; nulle part Vasione, ne compare les symptômes et les sigaes de l'emphysème constitutionnel avec ceux qui appartiennont à l'emphysème mécanique, nulle part in e fait resortir les différences qui séparent ces deux affections. Il laisse au lecteur le soin de les rechercher, et, s'il les trouve, d'en apprécier la valeur. Cette confusion, regrettable à plus d'un titre, nous impose l'obligation d'analyser presque complétement les pages consacrées à la symptomatologie et aux conséquences que l'affection entraine arrès elle.

Le symptôme le plus saillant, parce qu'il existe teujours, est une courte haleine permanente qu'augmentent les temps humides, les bronchites intercurrentes, le travail de la digestion, l'experice et les mouvements; elle existe en même temps qu'un sentiment, qu'une sensation de pesanteur et de constriction à la partie antérjeure du florax,

Cette d'yspaée, Louis l'explique en supposant une hyperthrophie des parois des bloules pulmonaires qui modifierait, en la readant moins complète, l'action de l'air inspiré sur le sang. Waters n'accepte pas cette interprétation qui repose sur une hypothèse dont les faits n'ont pas démontré la réalité. La surface aérante, diminuée dans son étendue par le fait de la destruction du tissu pulmonaire, l'introduction incomplète do l'air dans la politrine (il en donne plus has les sausses), sont des éléments suffisants pour rendre compte de la géne respiratoire et de loutes ses conséquences.

A ces deux causes, il en ajoute une troisième : la modification survenue dans la circulation pulmonaire; les vaisseaux des poumons emphysémateux sont traversés par une quantité de sang moindre que les noumons à l'état normal et cela nour deux raisons.

La première, c'est que les vaisseaux capillaires de ces organes er aréfient par les progrès de la maladic ; témoins l'apparence andmique et la sécheresse des poumons dans l'emphysème; la saconde, c'est que le passage du sang à travers les poumons est moins libre par le fait même de la dilatation des lobules. C'est, dit-il, un fait accepté en physiologie (et les injections cadavériques en font foi), que le passage du sang à travers les poumons est moins facile et par conséquent moins rapide quand l'ampliation de cesorganes est excessive que lorsqu'elle est portée à un degré modéré.

L'hématose incomplète cher les emphysémateux rend compte de la dyspuée qui leur est habituelle; elle rend compte également de l'abissement de température que Waters signale à la surfaçe de leur corps; et qu'il considère comme un phénomène important; c'està elle usais qu'il rapporte l'aspect particulier de quelques-uns deces malades quand ils sont arrivés à une période avancée de la maladie, leur appurence lourde et pesante, la lenteur de leurs mouvements, la comperent l'apocurdissement qui président à leurs fonctions animales,

La toux, comme la dyspnée et l'oppression: est un phénomèno constant chez l'empliyaémateux; l'expectoration dont elle est suivie présente des caractères qui varient svec lo moment et l'intensité de la bronchite concomitanto; elle peut être mélée de sang; ce qui particularise cette hémotysie, écst soa peu d'abondance; lo sang n'est jamais rendu on grande quantité. La lésion à laquelle succède l'hémoptysie rond un compte satisfaisant de son peu d'abondance, il ne s'agit, en effet, que d'une rupture intéressant des capillaires sans go elle affecte des trones un peu volumineux.

La courto haleine, l'oppression et la toux, peuvent être; en debors des signes physiques que nous étudierons plus bas, les seuls phénomènes qu'entraîne l'emphysème. L'affection, quand elle est peu étendue, ne troublé que les lonctions respiratoires, sans modifier sensiblement l'état général du malade; mais, quand elle arrisé à un degré avancé, elle retentit sur toute l'économie et lui imprine une physionéme et quelquefois bouffie; ses narines s'ouvrent largement à chaque inspiration, pendant que les commissures labiales s'abaissent; la voix est faible et entrecoupée; l'emphysémateux présente, à un degré plus ou moins avancé, l'apparence cachectique; enfin il est fréquent de rencontrer la complication d'une hydropise générale qui survient, par suite du retentissement de la maladie sur les cavités droites du creur.

A côté de ces symptômes et de cos troubles fonctionnels se place une série de signes physiques que nous résumerons brièvement: la poitrine se déforme; les chançements qu'elle subit sont en rapport avec le siège et l'étendue de la lésion. S'agit-il d'un emphysème partiel, il est limité au sommet et aux bords tranchants de l'organe : la partie supérieure du thorax présente une voussure plus ou moins considérable, pendant que les fosses sus-claviculaires se creusent et que le sterno-mastolième et les scalénes y font un religif saillant.

Quand la maladie est étendue, toute la poitrine se dilate, devient globuleuse et augmente de capacité. L'ampliation est générale et ne tient pas, comme l'admet Gairdner, à ce qu'une région étant rétrécie une autre doit être amplifiée par compensation.

Waters expose assez confusément les modifications que subit la respiration sous l'influence do l'emphysème. Ce chapitre de la symptomatologie est d'une telle importance que je le traduis presque textuellement.

La respiration se fait, en grande partie, par la région supérieure du thérax ansa toutefois que cette région s'élargisse d'une façon bien marquée; les poumons, n'ayant qu'un espace étroit pour se diater, pendant l'inspiration, la potitine s'agrandit et devient prochimente à la partie supérieure, tandis qu'à sa partie inférieure elle rentre et se déprime. Cette dépression de la partie inférieure du sternum et des dernières côtes est très-évidente dans les degrés avancés de la matestie.

Les mouvements respiratoires varient dans les différents cas : chez quelques malades, le diaphragme ne participe que peu ou pas à l'inspiration : à ce moment , l'abdomen reste plat, quelquefois même il

se creuse; la partie supérieure de la poitrine cède alors à l'expansion des poumons et se bombe d'une manière notable.

Dans une seconde classe de faits, la respiration, s'accomplit suivanu, un mode différent; à chaque inspiration, le thorax se souldve brusquement; au même moment, l'abdomen est brusquement poussé en, avant; cette saillie, cette proéminence de l'abdomen a lieu seulement, dans ses parties inférieures, tandis que la partie supérieure, et les, dernières côtes rentrent et se décriment.

Ces différences dans le mode respiratoire Waters les explique de la façon suivante : dans un cas le diaphragme a été abaissé par le poin on dilaté; dans l'autre cas, i est resté dans as saituation normale, Quand le diaphragme n'a pas subi de déplacement, la fésion est localisée au sommet des poumons, ou tout au moins c'est la qu'elle a débuté; quand le diaphragme a été réoulé en has, c'est que la lésion a envahi la totalité de l'organe, qu'elle a commencé et s'est dévelopée dans les parties inférieures en même temps que dans les supérieures. Ce passage un peu obscur que j'ai traduit, comme je l'ai dit, textuellement, à cause même de son obscurité, peut s'interpréter ainsi-dans l'emphysème des sommets, la respiration se fait surtout par les côtes supérieures, le diaphragme n'y contribue que pour une faible.

Dans l'emphysème généralisé, la respiration devient presque exclusivement diaphragmatique; et l'abaissement du diaphragme explique pourquoi la voussure abdominale, pendant l'inspiration, apparati plus bas qu'à l'état normal.

Je ne suivrai pas Waters dans la description des signes que fournissent l'auscultation et la percussion. Parmi les graves complications et les conséquences que peut entraîner l'emphysème, je n'insisterai que sur la bronchite, les affections cardiaques et la cachexie.

La bronchite, quand elle est intense, s'accompagne d'une sécrétion purulente d'une très-grande abondance; l'expectoration y est très-difficile : aussi la dyspnée devient extrême, et la maladie, rapidemen progressive, pout se terminer par la mort, qui survient avec tous les aymptòmes d'une asphyxie lente. On trouve, à l'autopsie, les bronches remplies d'une énorme quantité de liquide purulent, quassi des dépôts fibrineux dans le cœur et les gros vaisseaux qui s'y abou-chest.

La bronchite n'est pas sans influence sur la formation de ces concrétions sanguines. Le sang, en même temps qu'il ne subit plus qu'une aération incomplète dans les vaisseaux pulmonaires, est retardé dans sa marche; ce sont là deux causes favorables à la coagulation de sa fibrine. On comprend le rôle important qui revient à ces caillots dans la terminaison funeste de la maladie.

Les affections cardiaques ont avec l'emphysème pulmonaire des relations étroites et signalées par tous les observateurs. On a cru pendant un temps, que le cœur droit était seul affecté dans les cas de ce genre. Waters a démontré, après Gairdner et Lebert, que cette opinion est erronée. Dans la majorité des cas, quand l'emphysème est ancien et étendu, le cœur ost malade dans sa totalité; la lésion habituelle de l'emphysème est une hypertrophie et une dilatation des deux ventricules : «Je n'ai jamais vu dans une autopsie, dit Waters. d'emphysème lobaire ancien et étendu qui ne fût accompagné d'une affection cardiaque de cette nature. Dans quelques cas, ajoute-t-il, on rencontre des affections valvulaires; mais les altérations qu'on trouve alors au niveau des orifices sont certainement dues aux changements survenus dans les parois musculaires de l'organe et doivent être attribués à la mauvaise nutrition générale que produit la maladie pulmonaire, » Je ne crois pas que cette manière de voir, en contradiction avec l'expérience, trouve chez nous assez de partisans pour qu'il y ait à la réfuter. Nous reviendrons d'ailleurs sur ce sujet quand nous discuterons les droits de l'emphysème constitutionnel. Autant il avait été sévère pour la pathogénie mécanique de l'emphysème, autant Waters se complait dans l'explication toute mécanique de l'hypertrophie et de la dilatation des ventricules. La circulation est ralentie. enravée dans les poumons par la dilatation des lobules pulmonaires et la raréfaction des capillaires ; il en résulte pour le ventricule droit une surcharge sanguine et un surcroît d'action qui le conduisent à la dilatation et à l'hypertrophie.

C'est aussi un obstacle à la circulation qui produit la lésion du côté gauche.

Le déplacement que subit le ceur dans l'emphysème étendu, en changeant les rapports de l'aorte et du ventricule, entrave la circulation, et y apporte un obstacle qui nécessite, pour être surmonité, une suractivité fonctionnelle du ventricule, à la suite de laquelle il s'hypertrophie nécessairement.

Enfin l'emphysème généralisé entraîne à sa suite de l'anémie et de la cachèxie; les malades perdent leurs forces en même temps qu'ils pâlissent et s'amaigrissent, longtemps avant la venue de l'anasarque.

Une maladie n'est réellement et définitivement constituée que lorsqu'on a trouvé sa caractéristique anatomique: a ussi Waters, qui s'efforce d'établir l'existence d'un emphysème constitutionnel, tont à fait distinct de l'emphysème mécanique, donne-t-il à l'anatomie pathologique des développements étendus qui nécessitent une analyse détaillée.

Au point de vue du siège et de l'étendue de la lésiont, on peut distinguer trois formes d'emphysème : dans une première forme, la dilatation ne porte qué sur quellques-unes, quelquefois même sur une seule des divisions d'un lobale; c'est de l'emphysème hobalier partiel, ou, poèr me servir de l'expression originale, de l'emphysème des bubattes; dans la deuxième forme, emphysème lobaliar, la dilatation intéresse tout un lobule; dans la troisième, la totalité d'un lobe, plus souvent la totalité d'un poumon, est atteinte de dilatation; e'est l'emphysème lobaire.

La première variété, l'emphysème lobulaire partiel, n'existe jamais seule, elle est toujours associée à l'emphysème lobulaire, dont il me paraît inutile de l'isoler.

L'emphysème lobulaire est synonyme d'emphysème mécanique, et l'emphysème lobaire représente l'emphysème constitutionnel.

L'emphysème lobulaire se rencontre le plus ordinairement aux sommets et lo long des bords antérieurs de l'organe. On voit dans ées régions la plèver soulevée par des poches pleines d'air qui ne sont autro chose que les lobules distendus. On retrouve de semblables poches dans l'épaisseur de l'organe; dans le reste de leur étendue, et spoumons présentent leur apparence et leurs caractères normaux.

Il n'en est pas de même dans l'emphysème lobaire : dans celte forme, le poumon est particulièremont mou au toscher, il ne crépas sous le doigit; il est pâle, décoloré, exangue, notablement augmenté de volume; il dyrouve, lors de l'ouverture du thorax, une amuliation assez marquée.

Dans la première période de la maladie, les lobules ne sont que dilatés; leurs alvéoles ont augmenté de capacité pendant que les cloisons qui les eonstituent sont devenues moins saillantos et moins hautes.

A mesure que les lobules se dilatent davantage, les eloisons alvéolaires diminuent de hauteur au point de disparaître complétement : la cavité du lobule perd alors son aspect alvéolaire pour prendre celui d'une eavité uniloculaire et presque complétement lisse; les parois des lobules s'amincissent; les fibres élastiques qui les composent s'écartent les unes des autres, et préparent ainsi les perforations et les déchirures qu'on reneontre dans uno période plus avancée de la maladie. Ges perforations, d'abord rares et peu étendues, devionnent plus nombrouses et plus larges ; elles so trouvent sur les eloisons alvéolaires, sur les parois des lobules, qui alors communiquent entre eux ou avec le tissu cellulaire qui les double ; elles sont si nombreuses, dans quelques cas, quo le ponmon, sur une eoupo horizontale, présente l'apparence cribléo de l'ethmoldo. Quand la lésion se prononce eneore dayantage, à la suite do la dostruction toujours eroissante des parois lobulaires, il se formo do grandes cavités irrégulières, anfractuouses, traversées par des lambeaux mombraneux ou des filaments adhérents seulement par une de lours extrémités. On a prétondu, on prétend eneore que cos grandes poehes se forment dans le tissa cellulaire du poumon à la suito des ruptures des lobules, Waters a réfuté cette opinion ; le microscope lui a montré que la membrane interne de ces eavités a les caractères de la membrane interne des lobules pulmonaires et son revêtement épithélial.

Les rapports des dilatations des lobules et des perforations de jeurs parois ne sont pas les mêmos suivant qu'on les étudio dans l'emphyséme lobulaire ou dans l'emphysème lobaire.

Dans un certain nombre de cas d'emphysème lobulaire; à côté de disfension considérable des lobules, Waters n'a rencontré des perforations qu'en petit nombre, souvent même il n'y en avait pas du tout. Dans d'autres observations au contraire où l'emphysème était lobaire; à côté de dilstations très-peu avancées, il existait des perforations très-nombreuses et très-étendues.

En somme, dans l'emphysème lobulaire, il ne se fait, quand il s'en fait, que des perforations et des déchirures insignifiantes dans des lobules excessivement distendus : le tissu pulmonaire est donc sain, il n'y a là ou'une lésion mécanique.

Dans l'emphysème lobaire, de grandes déchirures se font à côté de dilatations relativement peu étendues ; il faut que le tissu pulmonaire soit préparé à ces ruptures par une altération primitive de ses éléments.

Les poumons emphysémateux ont un aspect anémique que nous avons déjà signalé; les modifications surrenues dans la circulation pulmonaire rendent bien compte de cette décoloration des tissus. Dans la première période de la maladie, quand les lobulos ne sont encore que distendus, les capillaires qui rampent sur leurs parois et leurs cloisons s'écartent et forment un résoau à mailles plus larges que dans l'état nornal; plus tard, à mesure que les ruptures se font dans les lobules, les vaisseaux eux-mêmes se rompent et disparais-sent en partié; il est facile de voir au microscope que la xacularisation est très-peu prononcée dans les parties où l'emphysème est très-dévalonds.

Si l'emphysème lobaire est le résultat, non pas d'une violence mécanique, mais d'une dégénérescence des tissus, de quelle nature est cette dégénérescence?

Rayney a trouvé que le tissu pulmonaire, dans les parties où il était uteint d'emphysème, était parsemé de matière grasse ; il en a conclu que co dépôt graisseux est la causs des lésions de l'emphysème. Le Dr William est de la même opinion ; c'est, dit-il, une dégénérescence graisseuse qui produit la ruptureet l'atrophie des cellules plumonaires. Waters rejette cette manière de voir parce que le cas de Rainey a trait à un emphysème partiel, parce que, d'autro part, l'existence de cette dégénérescenco n'a pas été confirmée par les travaux ultérieurs.

La Dr Jonner rapporte la perte de l'élasticité du tissu pulmonaire à la dégénérescence fibreuso, subordonnée elle-même « à une exsudation de cette variété de lymphe qui exsude des capillaires quand lis sont le siége d'une congestion légère, mais longtemps prolongée.» Waters, à la suite des recherches qui lui sont porsonnelles, établit que la dégénérescence graisseuse ne se rencontre que dans un petit nombre de cas.

Il n'accepte pas davantage la dégénérescence fibreuse de Jenner, au moins dans ses rapports avec l'emphysème lobaire, puisqu'il n'y a pas de brochite antérieure, qui puisse entretenir cette, congestion d'où résulte l'exaudation de le lymphe.

Les fibres élastiques dans les parties emphysémateuses, quand on les compare aux fibres élastiques des parties saines, no présentent d'autres différences qu'un peu moins de régularité dans leurs contours et qu'une moindre tendance à s'enrouler par leurs extrémités libres.

Dans la pensée que la maladie pourrait être subordonnée à une affection qui , débutant dans les vaisseaux capillaires, entraverait la nutrition du tissu des poumons , il a minutieusement étudié l'état anatomique des vaisseaux pulmonaires depuis leurs troncs jusqu'à chérome dans les branches des artères pulmonaires jusque dans leurs denrières ramifactions; l'aorte, dans ces boravoraions, était également athéromateuse, de telle sorte, dit-il, que l'état des vaisseaux pulmonieres résultait d'une tendance générale à une dégénérescenc artérielle et ne fournissait pas les caractères spécifiques de la lésion dans l'embudysme.

La caractéristique anatomique de l'emphysème constitutionnel n'est ni dans la muqueuse, ni dans les Mersé distriques, ni dans les vaisseaux capillaires des lobules ; il est possible que l'élasticité des fibres jaunes soit altérée, détruite même sans que le microscope puiste nous révêler une altération de structure; il peut se faire que les vaisseaux subissent des modifications qui entravent la nutrition des poumons et qu'il ne nous soit par donné de les saisir; nous voyons, daus cette maladie comme dans beaucoup d'autres, les modifications secondaires, mais les modifications premières nous échapends.

Bien que mes investigations, dit l'auteur, ne me mettent pas à même de dire quelle est la nature de la dégénérescence qui détermine la production de l'emphysème, je suis cependant convaincu que la maladie, dans ses formes graves, est de nature constitutionnello, qu'un de ses caractères les plus importants et peut-être le premier degré, est une mauvaisen nutrition du poumon à la suite de laquelle surviennent la dégénérescence de l'organe et les changements de structure que l'ai décrits.

C'est ainsi que Waters affirme une lésion qu'il ne voit pas ; elle doit exister, elle existe, la thérapeutique lui en fournit la preuve.

Pour élucider la nature de beaucoup de procès morbides, dit Waters, les notions fournies par l'anatomie pathologique seule sont souvent insuffissantes; peut-étre 'η va-tl- pas d'élement qui piusse, à cet égard, nous donner des renseignements plus utiles et plus certains que la manière dont la maladie est influencée par la médication, cu mettant de côté les symptômes de la bronchite et de l'asthme qui sont constamment associés à l'emplysème, les principaix moyens thérapeutiques qui s'adressent efficacement à l'emplysème sont présisément ceux qui sont utiles dans le traitement des affections qui s'accompagnent de dégénérescence des tissus, comme la maladie de Bright et la dégénérescence graisseus et cours.

En résumé, lo développement considérable que la maladie acquiert souvent sans qu'elle ait été précédée d'une toux violente et longue; la fréquence avec laquelle elle attaque la lotalité des deux poumons et le caractère uniforme des changements morbides observés dans toutes les portions de l'organe; la nature héréditaire de la maladie; la manière dont elle est heureusement influencée par certains médicaments qui sont reconnus utiles dans d'autres affections qui s'ad-compagnent de dégénérescence: tels sont les éléments de démonstration sur lesquels Waters se fonde pour admetre que l'emphysème lobulaire est une affection ecusitationnelle.

Au point de vue de ses symptômes, de sa marche et de sa torminaison, l'emphysème apparaît sous deux aspects différents :

Il est des emplysémateux qui ne présentent, en dehors des signes physiques de leur affection, que de l'oppression, de la dyspaée et de la toux. Cet état, qui remonte souvent à leur enfance et qui serail plubt une infirmité qu'une maladie, los conduit sans incommodité grave lusqu'à une vieillesse avancée.

Il en est d'autres choz lesquels la maladie prend une allure tout à fait différente : à l'occasion d'une bronchite qui s'accompagne rapidement d'une abondante sécrétion muco-purulente, avec une expectoration extrêmement difficile, la dyspnée et l'oppression s'accroissent ; à chaque inspiration (et elles sont précipitées), la poitrine se soulève tout d'une pièce, mais sans éprouver d'ampliation appréciable ; la toux est fréquente et faible, la voix presque éteinte. Le malade présente tous les signes d'une asphyxie eroissante et d'un arrêt circulatoire proponcé : il se refroidit, tombe dans une indifférence et une torpeur assez considérables pour n'avoir qu'à demi la conscience de l'appiée. qui le force à des inspirations fréquemment répétées; rapidement il est envahi par un œdème, qui se généralise et présente, comme earactère particulier, une coloration bleuâtre ou violacée, qui, plus souvent limitée à la face et aux extrémités, peut cependant s'étendre à la surface entière du corps ; enfin la mort survient assez lentemont, d'habitude au milieu des symptômes d'une asphyxie toujours croissante. Au lieu de constater une simple infirmité plus incommode que dangereuse, on assiste à uno formidable maladie.

Waters a bien vu ot bien décrit ces deux apparonces diverses de la maladie; il a eu le tort do conclure prématurémont d'une différence de physionomio à une différence de inature. En effet, les symptômes et les signes, dâus les deux cas, s'ils ne sont pas d'une égale violence, n'on sont pas moins du même ordre.

Il y a, des deux côtés, de l'oppression, de la dyspaée et de la toux, les mêmes signes physiques, des déformations thoraciques et des modifications analogues dans la sonorité du thorax, dans les mouyements, le rhythmo et le bruit respiratoires.

Cette bronchite, dont Waters signale si bien les conséquences formidables, elle est fréquente dans l'emphysème lobaire, par le fait même de l'étendue de la lésion anatomique, qui la prépare et l'appelle; mais elle survient aussi, quoique plus rarement, dans l'emphysème lobaires. Ses caractères sont les mêmes dans les deux cas, et si sa gravité varie, cela s'explique facilement: la surface pulmonaire, qui fournit au sang les défements nécessaires à son artérilaisation, est beaucoup moins étendue quand l'emphysème est lobaire que lorsqu'il est lobaire. Il est facile de comprendre que l'asphyxie sera plus facile dans le premier cas que dans le second. Or nous avons vu que la mort, dans le cours de ces bronchites, dépendait uniquement du défaut de l'hématose et des conséquences asplyxiques qui en résul-

Cette bronchite, on n'est pas en droit de l'attribuer à la nature spéciale de l'emphysème, puisqu'elle est commune à ses deux formes anatomiques, et qu'on la retrouve avec des proportions réduites dans les omphysèmes les plus bénins. Les emphysémateux, qui sont des infirmes plutôt que des malades, ont toujours, on au moins presque toujours, un pou de toux, un peu d'expectoration au réveil, et quelques râles sibilants dans les régions où siégent les dilatations vésiculaires.

La bronchite de l'emphysème lobaire n'est donc que l'extension et lo développement de la bronchite de l'emphysème lobulaire; elle ne peut donc justifier une différence de nature entre ces deux états.

Les complications du côté du cœur me paraissent se pirêter aux mêmes considérations que les broichites, of mener également à des conclusions contraires à celles que Waters voudrait en tirer. Dans tous let cas d'emplysème que plai observés, dit Vauteur auglais, plai toujours trouvé que le cœur était malade. Il oublie d'ajouter que cet organe peut être et est souvent atteint dans l'emphysème que lobulaire. Il n'y a dans ces cas qu'une différence de degré dans l'hypertrophie et la dilatation de l'orzane central do la circuistion.

A propos de l'état du cœur dans l'emphysème, il me semble utile de redresser une erreur de Waters.

Quo la dilatation el l'hypertrophio des ventricules soit consécutive à l'état du poumon qui, en déplaçant le cœur et en ne donnant au sang qu'un passago difficile et rétréci, force cet organe à un surcroît de travail, rion de mieux. Mais que des dépôts de nature divorse se fassont sous l'influence de l'emplysème, cela mo paraît difficile à acceptar, même en faisant, comme Wators, intervonir l'influence de un manaita partition de l'organie.

L'auteur anglais me paraît avoir interverti les rôles de l'affection cardiaque et de l'emphysème, en subordonnant la première au se-cond. Il me, paraît plus naturel d'admettre que le cœur a été printitement malade, et que ce n'est que consécutivement à la dyspace cardiazure que l'emphysème sest établi.

En résumé, les symptômes et les complications de l'emphysème pulmonaire ne me paraissent pas appuyér la distinction que Waters veut établir dans cette affection; je ne saurais voit dans l'emphysème lobaire et lobulaire deux maladies de nature différente; il n'y a là que deux degrés différents de la même maladie.

Les raisons que Waters emprunte à l'anatomie pathologique, pour étayer sa manière de voir, sont encore moins concluantes : il ne trouve, quoi qu'il fasse, d'autres diffèrences entre les deux états anatomiques de l'emphyséme lobaire et de l'emphyséme lobaire qu'une différence dans le siéee et l'étendue de la lésion.

Les déchirures plus nombreuses et plus étendues daus l'emphyséme lobaire que dans l'emphysème lobulaire, quoique ce dernier soit constitué par des dilatations plus considérables que le premier, ne me paraissent pas un caractère suffisant pour en déduire qu'il y a dans un cas qu'une violence mécanique, tandis qu'il y aurait dans l'autre une lésion primitive du tissu, une dégénérescence. Cette dégénérescence, il faudrait la montrer, il ne suffit pas de l'affirmer; les assertions ne sont des preuves nulle part, moins en anatomie patholocique que partou silleurs.

Jo no discutorai pas la preuve thérapeutique invoquée par Waters, s'îl n'y atachait une très-haute importance. Cet acione : Naturam morborum ostendent curationes, renouvelé, rejeuni, investi d'une autorité nouvelle, ne me paraît mulle part moins justifié qu'ici. Le succès des toniques, du fer en particulier, dans l'emphysème lobaire, lui paraît prouver qu'il y a là une lésion primitive du tissu, parce que la même médication réussit dans les malaties de Bright et la dégéndrescence graiseuse du cœur. Il rapproche, au nom de la thérapeutique, trois affections disparates et contre lesquelles la médecine est précisément à peu près impuissante.

Waters argue de la spontanéité et de l'hérédité de l'emphysème dans certains cas, pour en faire une espèce à part, une maludie constitutionnelle. On pourrait accepter la valeur de ces deux fuits si l'emphysème lobaire était seul héréditaire et spontané. Mais il n'en est rien, loin de là: rien n'est si fréquent que de voir des emphysèmes héréditaires ou spontanés être et demeurer toujours lobulaires.

En résumé, l'idée de Waters ne me paratt pas justifiée: Il ne me paratt pas vrai que l'emphysème puisse être, dans certains cas, constitutionnel et primitif. Il est plus raisonnable de s'en tenir à l'opinion de Laënaec, et d'ndmettre qu'il est toujours mécanique et constituit à une maladie. Néanmoins, c'est avoir rendu service à la science que d'avoir fixé davantage l'attention des médecins sur les conséquences possibles d'une malédic qu'on regarde trop, seuvent comme exempter did disjers. Tout en combattant les tidées du savant auteur; je no puis médechaite que leur exagération même n'est pas sans profit, si Waters s'était borné, au lieu d'all'inner deux expéces, et d'opposer une théòrie à la théorie régnante, à constater qu'il survient de graves necidents dans le cours de l'emphysème, il est probable qu'on ett hésidé consacrer à son livre une si longue analyse, et à en faire l'objet exclusif d'une revuie.

# REVUE GÉNÉRALE.

#### PATHOLOGIE MÉDICO-CHIRURGICALE.

Regeneration des os (Sur la — et les résections sous-périostier); par le professour Sédit. Lor, de Strasbourg. — La Société de médecine de Strasbourg, dans ses séances des 7 avril et 12 mars derniers, a reçu de M. Sédillot deux nouvelles communications sur la régénération des os et les résections sous-périosiées. Le savant professeur de Strasbourg a exposé dans ces deux travaux les résultats de l'examen critique auquel il a soumis deux séries de piéces afférentes à la question; et provenant des expériences et opérations du professeur Heine (de Wurtembourg) et de M. le D' Marny.

Les pièces de la première série out été invoquées à plusieurs reprièse, à l'appui de la régénération des os et en faveur des résections sous-périestées. M. Sédillot conclut au contraire de son examen que les résultats obtenus par Heine ne sont pas de nature à inspirer beautcoup de confance aux chiurquiens et qu'elles confirment le jugement qu'il a porté dans son Traité de l'évidement, sur la valeur des résections, appliquées à l'homme jusqu'à ce jour. Voici, en effet, comment M. Sédillot apprécie les résultats généraux qui ressortent pour lui des expériences dont il s'agit.

Les résections sous-périostées de Heine, répétées un grand nombre de fois sur des chiens, ne laissent aucun doute sur la possibilité d'obenir, sur ces animaux, non-seulement du tissu osseux, mais de véritables os. Les irrégularités d'épaisseur, d'étendue; de contours, de saille, de direction, ne sont pas assez considérables pour faire méconnaître les formes principales de l'os régénéré, et l'omoplate et le calcanéum, dans deux observations, en sont des exemples incontestables.

Les résections sous-périosdées des os longs out présenté des résultats moins satisfaisants. Au bras et à la cuisse, de nouveaux os se sont produits, mais avec de telles modifications dans la direction et la longueur des diaphyses, la forme des extrémités articulaires, que les usages du membre étaient nécessirement très-compromis, si ce n'est perdus. Dans la troisième observation, l'humérus, au bout de huit mois et quiuze jours, n'avait pas acquis le quart de la longueur de l'humérus normal, ne s'articulait pas avec l'avant-bras, et touchait à peine à l'emondate.

Dans une autre observation, l'humérus, après onze mois, n'avait nas la moitié de sa longueur. Dans d'autres expériences, les résultais étaient les suivants: Le fémur ne s'était pas reproduit au quatrième mois, et il était remplacé par trois fragments non encore réunis; le fémur n'avait pas la moitié de sa longueur au quatrième jour, et ses extrémités étaient très-petites et irrégulières; simples dépôts osseux, en noyaux et en lamelles, à la suite de la résection du fémur, au huitième jour; insuffisance des so pour le tible at le péroné; le fémur était courbé en demi-cercle, raccourci de plus de moitié et sans extrémités articulaires au hout de huit mois.

Une seule fois le fémur régénéré dépassait la moitié de la longueur normale de 15 millimètres, ce qui le laissait encore très-raccourci, et ses extrémités rudimentaires semblaient seulement, au onzième mois, se dessiner nettement.

Ces résections, poursuit M. Sédillot, d'une insuffisance chirurgicale manifeste, conservent toute leur valeur au point de vue physiologique. Le périoste a reproduit l'os, on peut même dire des os, mais ces os étaient trop courts, trop irréguliers, trop incomplétement unis aux so voisins, pour être d'une grande utilité, et de pareils exemples ne sauraient être invoqués en faveur des résections de même nature pratiqués sur l'homme.

Heine, dans plusieurs de ses expériences, a répété que e les fonctions s'étaient rétablies. All ne faufarit pas se faire d'illusion sur la valeur de cette assertion. Chez les quadrupèdes, les usages d'un membre semblent assez faciles à recupérer, perce que en réalité l'animal s'appuie sur les trois autres et que la faiblesse et los défauts du membre affecté se trouvent dissimulés; mais rien de pareil ne pourrait avoir ille sur l'fhomme, et un fémur raccourci de moité, mal articulé, et incapable de servir même à la sustentation, ne présenterait aucun avantage.

La manière dont se sont produites les nouvelles ossifications confirme de tous points la théorie cellulaire et les transformations des cellules plasmatiques et médullaires en cellules ossouses. Ce sont au début des noyaux isolés déposés les uns à côté des autres, tantôt par petites masses irrégulières, lantôt par séries linéaires. Ces dépôts, plus abondants dans le périoste, auquel ils sont généralement bornés, s'aperçoivent aussi parfois dans les intervalles nusculaires. Ils se tassent, se rapprochent, se réunissent et finissent par représenter une sorte de diaphyse plus ou moins épaisse et résistante. Quant aux rudiments, souvent très-reconnaissables, des extrémitée osseuses, M. Sédillot s'est denandé si elles se développent à la manière des véritables épiphyses, et par une sorte de cartilage intermédiaire, mais il n'a rien trouvé de semblable. Il insiste sur les différences qui séparent les opérations fraites sur des animaux en parfaite santé d'opératons pratiquées sur l'homme, pour des affections ordinairement chroniques, toujours graves, et ayant entraîné des conditions anatomopathologiques plus ou moins profendes.

M. Sédillot est disposé à admettre, par suite de ses propres observations, qu'on pourra, en certains cas, tire parti des changements morbides survenus ou provoqués dans l'appareil osseux, pour arriver de meilleurs résultats cliniques; mais, ajoute-t-il, en attendant ce progrès, si l'on juge, d'après les expériences de Heine, les chances plus ou moins favorables des résections sous-périostèes, on conserve peu d'espérance de succès, quand on voit toutes ces opérains aboutir à d'onéreux raccourreissements de l'humérus et du fémur, après plusieurs mois d'ossification. One st dès lors peu disposé à croire à la régénération complète de la diaphyse de l'humérus en quarante-cinq jours, sans changement de longueur, telle qu'elle a été annoncés par M. Larghi et défendue par quelques personnes amies du merveilleux, et certainement douées de la foil a blus robuste.

« Le Dr Larghi, ajoute M. Sédillot, a raconté cependant qu'après sa résection, le membre avait subi un racourcissement énorme et que des tractions nouvelles répétées avaient suff pour rétabil réfinitivement la longueur; nous avons eu recours au même moyen, et à des attelles dans quelques-unes de nos expériences pour prévenir le raccourcissement de l'os nouveau, et nous n'avons pas réussis.

L'âge, la race, la vitalité, exercent une influence considérable sur la régénération des os, et les deux plus belles pièces de la collection de Heine ont été fournies par lo même animal.

Les résections articulaires conservées à Wurzbourg sont évidemment d'une haute importance pour la question dont nous nous occupons. Nous les trouvons pratiquées avec le plus grand soin dans tous les cas où l'humérus et le fémur ont été enlevés en totalité, et jamais les extrémités articulaires ne se sont régénérées. Nous avons bien signalé des rudiments de têtes osseuses, une sorte de bifurcation osseuse, en forme de condyle, mais ce n'étaient pas de véritables os, et les usages en étaient ou abolis ou insuffisants. Une seule fois, une extrémité articulaires éest reformée, celle de l'Omoplate; mais ce succès exceptionnel s'explique en partie par la présence de la tête huméralle, et surrout par l'âge et la vitalité exceptionnelle de l'animal én expérience, et on ne saurait en tirer aucune certitude pour la patho-

«Quant aux régénérations des os de la tête à la suite de la trépanation et de tout autre mode de résection, toutes les expériences de Heine ont donné des résultats négatifs. Toutes les fois où la porte de substance attegnait quedques millimètres, la consolidation osseuses n'avait pas lieu. La question ne nous paraît pas cependant définitivement juxée.

A la suite de cette communication, M. le professeur Michel a rappelé les cas publiés par MM. Larghi, Borelli, Clithy (de Saint-Pêtersbourg), Demarquay et Giraldès, dans lesquels ces chirurgiens ont observé le retour des membres à leurs conditions normales, saus raccourcissement, ou ont constaté la reproduction osseuso par l'autopsio; et, 3 appuyant sur ces faits, il regarde comme suffisamment démontrée la reproduction des os dans une certaine longueur à la suite de résections sous-prénisétes.

Toutefois, M. Michel reconnaît que, pour que cette reproduction puises s'effectuer, il ne faut pas que la longueur de l'os enlevé soit trop considérable; il admet en conséquence une limite de résection. Tout comme aussi il admet que, dans certains cas, la reproduction osseuse peut ne pas s'oppérer sous l'influence de certaines circonstances individuelles qu'il serait difficie de toujours bien préciser. Quant ur ble de la durennère, M. Michel a cité une pièce conservée au mu-sée d'anatomie pathologique de la Faculté de Strasbourg, provenant d'un homme chez lequel un éclat d'os de deux travers de doigt de large et d'une longueur de 8 contimètres a été enlevé ; la dure-mère, qui se voit au fond de la perte de substance osseuse, est comme cribble de noints osseux en voie de reproduction.

Les expériences poursuivies par M. Marmy, depuis plusieurs années, sont au nombre de 30, dont 2½ ont été pratiquées sur des chiens et 6 sur des lapins. M. Sédillot résume à peu près comme suit ce qui en résulte:

4º Les expériences entreprises sur le périoste et sur les os donnent des résultats trèx-variables selon l'espéce, l'âge, et même selon la race des animanx; ainsi le périoste chez le lapin est épais et peu adhénent et les os se régénèrent faciloment, tandis que le chien présente des conditions moins favorables. Il faudrait donc chercher des termes de comparaison, pour la pathologie bumaine, dans les espèces les plus élevées, et accorder moins d'importance aux résultats offerts par des pigcons, des lapins, des cabiais, des grenouilles et autres animanx d'un ordre inférieur.

L'influence de l'âge est égaloment très-considérable. Pendant la période de développement l'activité cellulaire jouit de la plus grande énorgie, puis se ralentit quand l'accroissement est devenu complet. et s'arrête presque entièrement dans les déritières années de la vie. Les phénomèmes observés pendant l'enfance ne sauraient donc être justement imputables à la vielllesse. La plus ou moins grande vitalité de la râce agit de la même manière, et ces différences méritent d'être prisses ne sérieuse considération.

2º Insúccès habitud des résections sous-périostèes des diaphysos sossuess au point de vue de la régénération d'un nouvel os : sur 12 résections sous-périostées, on compterait 1 succès coisplér sur lu 12 résections sous-périostées, on compterait 1 succès coisplér sur lu 12 résections presque compter sur un 19 nous étien, cet 10 nincès. Ces résultats né confirment pas ceux de Heite. Ce dernier opérait sur l'humérus et le fémur enlevés en totalité, tandis que M. Marmy s'est borné à reséquer des portions de radius, de cubius et de tibin, dans leur diaphyse, et semblait réunir de plus grandes probabilités de réussite. La durée de l'expérience ne saurait être la principale cause de ces différences; la question du temps nécessaire à de nouvelles essifications rests soumise à des conditions assez compleçes. Chez l'homme, une fracture simple exige un ou deux mois, selon l'age, pour sa complète consolidation, et une fracture compliquée de plaie, avec suppuration du foyer, de trois à quatre mois à une année; mais ce ne sont là que des données saproximatives.

3º Insuccès habituels, quoique moins nombreux, des régénérations osseuses, à la suite des résections diaphysaires partielles, sans conservation du périoste.

Contradictoirement à l'opinion générale et au plus grand nombre de faits observés par les expérimentateurs, les résections non périos-tées de M. Marmy ont donné plus de succès que les résections nous-périostées. Les succès furent dans la proportion de motité pour les résections nou périostées, et de 2 sur 12 pour les résections avec conservation du périoste. Toutes expériences répétées sur les mêmes aniseux et par conséquent comparables sous ce rapport. Lei, l'importance de l'espèce se dégage très-clairement. Dans les deux expériences qui ont été pratiquées sur les lapins, on obint deux succès, et la régénération de l'os avait eu lieu en conservant ou en sacrifiant le périoste, quoique dans ce dernier cas la réparation de ce dernier os fitt un peu moins régulière.

ée Dans toutes les résections partielles des diaphyses du radius, du cubius et du libia, l'os congénère s'est ordinairement courbéu d'iracturé, pour contribuer au rétablissement des usages du membre, soit par un cal commun aux extrémités resequées, soit en aidant au raproclement de ces extrémités. Si la régénération osseuse manquait, plus ou moins complétement, l'os conservé doublait ou triplait même de volume pour remplacer l'os enlevé. Il y a là une tendance des plus remarquables au rétablissement de la fonction par des voies diverses dans la formo, mais communes dans leur but.

3º Insuccès constant de toutes les tentatives de roproduction d'un

IV.

nouvel os., par des lambeaux périostés détournés de leur situation primitive, avec ou sans section. de leur pédicule. Cinq expériences ont complétement échoud, et les lambeaux examinés au 23°, 44°, 35°, 70°, 53° jour, n'offraient aucque trace d'ossification. Dans que sixième expérience, il "ne fut pas de même: le lambeau périosté, muni d'un pédoncule et enroulé autour d'un tendon voisin, était devenu résitant le 46° jour, et une épingle enfoncée dans son épanisseur y avait rencontré du tissu osseux au 32° jour. La dureté semblait encore augmentée le 83° jour, mais, 22 jours plus tard, le lambeau, étadié avec soin, avait perdu son ossification passagère. Dans une autre expérience, le lambeau ne s'était pas ossifié le 22° jour, mais une petite exotose s'était produite à l'insertion du pédicule périesté.

Faut-il conclure de là que tous los essais d'ostéoplastie par des lambeaux détachés du périoste resiront frappés de stérilité? Nons ne surrions, dit M. Sédillot, pas soutenir une opinion plus favorable, mais il y aurati peut-ebre une distinction à établir selon que ces lambeaux sont placés dans des points où n'existo pas normalement de tissu osseux, ou dans ceux où il s'en rencontre. Dans le premier cas, Possification, consitiuant un état étranger aux lois de l'organisation, tendrait à disparatire, tandis que dans le second, l'ossification produite pourrait bersister.

69 Succès constants de tous les évidements osseux sous-périostés, alors même que l'on a seulement conservé la moitié ou le tiers de la circonférence des diaphyses, avec rugination du canal médullaire. Les plus voisines surfaces osseuses, doublées de leur périoste normal, réparent et réforment les os, et ouvrent des voies véritablement nouvelles et d'une heureuse efficacité à la chirurgie. Les résultats obtenus par M. Marmy sont entièrement conformes à ceux que M. Sédillot a délà publiés.

79 Insuceàs complet, au deuxième mois, de lafrésection sous-pétiostée partielle de la voite palatine. Nous ne concluons pas de ce fait, dit M. Sédillot, et d'une expérience négative semblable, dont nous avons rapporté l'histoire, que toute réussite est impossible et qu'auque régénération osseuse ne peut s'accomplir ultériourpement; c'est une question à discuter. Nous nous bornons à cette considération que l'affirmation de quelques chirurgiens qui ont annoncé que la régénéquiton esseuse de la voûte palatine en un temps beaucoup plus court, à la suite de pertes de substance comblées par des lambeaux périostés. Une simple assertion de succès en présence de pareils faits négatifs resta qualle ton avenue.

8º La dure-mèro est susceptible, dans certains cas de trépanation, de fournir des ossifications réparatrices, alors que le périoste n'a pus donné d'ossification.

En résumé, M. Sédillot conclut en ces termes : Les expériences de

M. Marmy, comme celles de Heine, montrent le peu de confiance que doivent inspirer aux chirurgiens les résections sous-périostées appliquées à la physiologie. L'ostéoplastie périostée ne paraît pas plus favorable, malgré les réserves que nous avons établies en sa faveur. L'évidement sous-périosté a seul réalisé les avantages qui lui ayaient été attribués et cliniquement reconnus (Gazette médicale de Straubourg, no bet 6, 1864.)

Pustule syphilitique primitive (Sur la présence de cellules contractiles dans le pus de la), par le D' SZABADFOLDY, à Pesth. - Un étudiant en médecine se présenta récemment à M. Szabadfoldy, portant sur le gland deux petites pustules qui s'étaient développées depuis quelques heures seulement et que de fortes présomptions le pertaiont à croire d'origine syphilitique. Les pustules étaient entourées d'une aréole vivement injectée; leur contenu paraissait transparent. et elles causaient au malade une vive démangeaison. L'auteur évacua le contenu de l'une d'elles à l'aide d'une ponction faite avec une aiguille lancéolée fine; il l'examina au microscope avec un grossissoment de 300 à 350 diamètres. Il le trouva composé, pour un tiers environ, de cellules soit arrondies, soit munies de divers prolongements. Ces dernières changeaient manifestement de forme sous l'œil de l'ehservateur; d'arrondies elles devenaient ovalaires, et leurs appendices paraissaient et disparaissaient successivement. Chez quelques unes . ils dovenaient tellement nombreux, que l'on cût pu croire que c'étaiont des cellules ciliées : ainsi on voyait sur l'une des faces de la cellule jusqu'à 5 et même 8 prolongements analogues à des cils. Plusieurs cellules étaient très-analogues aux cellules fusiformes que l'on rencentre souvent dans les tumeurs cancéreuses; elles étaient seulemont plus volumineuses et leurs contours étaient plus pâles. A côté de ces éléments, on en voyait encore qui reproduisaient exactement l'aspect des cellules volumineuses et à prolongements multiples, qui entrent aussi dans la composition de certaines tumeurs cancéreuses. C'est surtout dans ces collules que l'on ebservait les changements de forme les plus remarquables; en outre, le contenu d'un grand nombre de cellules présentait un mouvement moléculaire des plus nets.

Les mouvements observés dans ces divers éléments se ralentirent au bout de trois ou quatre minutes. L'addition d'une goute d'acide acétique les fit cesser complétement et fit disparaître tous les prolongements. L'auteur examina ensuite la gouttelet de llequide qui était restée dans la pustule; il n'y trouva que des globulos de pus. Le liequide évacué de la seconde pustule présentai un contenur analogue à colui obtenu par la première ponction, les divers caractères décrits y étaient capendant moins accusés.

On ne fit aucun traitement, et aux deux pustules succèda un chancre franchement caractérisé; le liquide qu'il sécrétait ne contenait que les éléments ordinaires. L'auteur n'a ou qu'une seule fois l'occasion de faire une observation du même genre sur du pus provenant d'un chancre urethral. (Archiv für, pathologische Anatomie, t. XXIX, liv. 3 et 4; 4864.)

Pouls velneux (Sur un cas remarquable de), par M, le D' A. Gei-GEL. - Chez une femme agée de 63 ans, atteinte d'une affection cardiaque (hypertrophie du cœur, souffle systolique avant son maximum au point d'insertion du sixième cartilage costal sur le sternum : insuffisance de la valvule tricuspide). M. Geigel a constaté, à part un pouls veineux extrêmement marqué des jugulaires internes, un phénomène qui ne peut guère être rattaché qu'à un pouls veineux de la veine cave inférieure. La paroi abdominale étant très-relàchée, il était facile de procéder à une palpation exacte des organes abdominaux. On constatait ainsi que le foie était extrêmement volumineux, le bord inférieur du lobe droit s'étendant depuis le nombril jusqu'auprès de la crête iliaque, et que ce bord était soulevé par des pulsations manifestes. Lorsque la malade était conchée sur le côté gauche, ce soulèvement était même visible. En appliquant le stéthoscope à ce niyeau, on n'entendait aucun bruit anormal : cette circonstance devait déjà faire penser que les pulsations n'étaient pas dues à un anévrysme de l'aorte. Les tracés obtenus à l'aide du sphygmographe levèrent tous les doutes à cet égard ; ils révélèrent en effet des caractères identiques pour le pouls de la jugulaire et pour les pulsations abdominales, caractères propres au pouls veineux, ainsi qu'il résulte des recherches récentes de M. Bamberger. Le plus saillant de ces caractères, c'est le dicrotisme systolique (c'est-à-dire coïncidant, avec la systole ventriculaire), tandis que, comme on sait, le dicrotisme normal des artères coïncide avec la diastole ventriculaire. Ce caractère est en effet très-évident sur les tracés que M. Geigel a joints à son travail et auxquels il a ajouté le tracé de l'artère crurale, qui présente le dicrotisme diastolique habituel. (Wuerzburger medicinische Zeitschrift, t. V. liv. v et vi.)

Le phénomène indiqué par M. Geigel avait été observé ot décrit par Kreysig en 1818, et récemment par M. Seidel (Deutsche Kluik, 1863, nº 1-4). Nous en rapprocherons un fait dans lequel des pulsations analogues paraissent s'être produites dans l'épaisseur même du fole, par le système des veines sus-hépaiques. Voic la traduction de la note relative à ce fait, insérée dans l'Aerztilcher Bericht aus dem Allgemeinens Krankenheus zu Wien, vom Jahre, 1889.

Il s'agit d'une femme âgée de 37 ans, atteinte d'insuffisance mitrale, avec rétrécissement; d'insuffisance de la valvule tricuspide, et d'endocardite qui entraîna à a suite une insuffisance aortique; anasarque, cyanose considérable; pouls filiforme, très-irrégulier. A chaque systole ventriculaire, les jugulaires se gonfialeut; le foie, très-volumienes, était ainmé de pudisations écalemont isochrouse à la yavolte des

ventricules. Ce signe persista jusqu'à la mort de la malade, qui arriva cinq mois après son entrée; dans les derniers jours, le foie devint très-sensible, et la peau prit une légère, teinte ictérique.

L'autopsic permit de constater les lésions du œur indiquées plus haut. Le lobe droit du foie était très-volumineux, sa surface un parquieus es ac oupe avait l'aspect de la noix muscade. Le lobe gauche était revenu sur lui-même; ca et la le parenchyme hépatique était emprisonné par des traînées fibreuses; toutes les voines sus-hépatiques étaint le sière d'une ditatation remarquable.

Le symptôme des pulsations dans le foie, qui n'a pas été, que nous sachions, signalé jusqu'ici, s'explique facilement par le reflux du sang à travers l'orifec auriculo-ventriculaire droit, etc., à chaque contraction ventriculaire. Il est d'ailleurs facile de comprendre comment les lésions des valvules gauches pouvaient concourir à produire cette exagération du pouls veineux.

## BULLETIN.

## TRAVAUX ACADÉMIQUES.

## I. Académie de Médecine.

Eaux minérales. — Polypes du conduit auditif. — Traitement de la coqueluche.— Expectation dans le traitement de la pneumonie des enfants. — Accouchements provoqués.

Séance de 37 septembre. M. Scoutetten donne lecture d'un mémoire ayant pour titre: Recherches sur les eaux minérales, et spécialement sur les ausse de leurs propriétés actiene. — Il cherche à établir d'abord que la composition chimique des caux minérales ne suffit pas pour explience leur action thérapeutique. Il y a donc quelque chose en dehors de la minéralisation qui agit sur l'organisme et qui communique aux caux leurs propriétés médicales. Considérant que l'effet le plus remarquable des caux minérales est de produire une excitation qui s'élève assez souvent jusqu'à l'état fébrile, M. Scoutetten s'est demandé si l'électricité ne jouerait pas un rôle dans ces propriétés physiologiques des caux. Par de nombreuses expériences faites avec le galvanomètre de Noblit, il a reconon que les eaux minérales sont négatives, tandis que les eaux aérées des lacs et des rivières sont positives.

En contact avec le corps de l'hómme, toutes les eaux déterminent un courant qui part constamment du liquide pour traverser le corps. Ainsi, toutes les eaux, minérales ou non, sont négatives par rapport au corps qui y est plongé; mais l'intensité du courant varie considérablement selon la nature de l'éut : ainsi celle des rivières donne un courant qui ne fait dévier l'aiguille du galvanomètre que de 15 à 20 degrés; les eaux minérales artificielles donnent de 30 à 40 degrés, et les eaux minérales froides à la source, 70, 80 et même 90 degrés; ce sont les eaux sulfureusés qui déterminent les courants les plus feneriques et les plus durables.

M. Scoutetten examine les modifications que l'eau sidérale subit en traversant la croûte terrestre dans le double trajet qu'elle suit de la surface aux couches profendées et des couches profendées au point d'émergence des sources. L'eau, dans ces conditions, devient un foyer de combinaisons incessantes, d'actions et de réactions chimiques, ainsi que de manifestations eflectriques. C'est un liquide qui se meut, s'agite, se compose, se décompose, en un mot, c'est un liquide qui viexat. Les faits semblent se réunit, en outre, pour indiquer que l'eau, soumise pendant longtemps aux cournis électro-magnétiques qui parcourent sans cesse la terre, et aux effets électriques déterminés par les actions chimiques, fait par éprouver une modification allotropique qui lui donne l'activité exceptioniselle que l'expérience constate. Cet état allotropique drue peu : Il faibli peu de temps après que l'eau est sortic de sa source, il disparaît au bout do trois jours dans les eaux les plus actives.

Quotqu'il soit éxait que les pirialifies fininfralisateurs ne jouent qu'un rôle secondairo, cependant ils exercent une action évident lorsqu'ils sont en quantité suffisiante pour modifier l'organisme; ils pétivent éncore par leur contact avec la peau produire une stimulation qui se traduit par des éruptions.

D'après ces considérations, on doit admettre que les eaux minérales peuvent produire trois actions :

4º L'action dynamique, commune à toutes les eaux, quelle que soit leur composition chimique;

2º L'action médicamenteuse, variable selon la nature des éléments minéralisateurs ;

3º L'action topique, déterminée par la stimulation produite à la peau et provoquant des éruptions diverses.

L'action dynamique résultant des effets électriques produits au contact de l'eau avec le corps, provoquo l'excitation thermalo; l'action médicamenteuse détornine des effeis en rapport avec la nature du médicament. Quant à l'action topique, elle varie dans ses manifestations selon la composition chimique de l'eau, le mode d'administration et la durée du bain.

- M. Briquet, au nom d'une commission dont il fait partie avec

MM. Louis et Barth, donne lecture d'un rapport sur un mémoire de M. Gintrac, lu à l'Académie, le 21 juillet 1863, et initiulé: Note sur la contagion de la fèvre typholide. Le rapport de M. Briquet comprend, en premier lieu, dos considérations générales sur les matadies contagieuses, et en outre une simple analyse du travall de M. Gintrac. La commission priupose d'attresser des remerciments à l'auteur. (Adoptie.

Séance du 4 octobre. M. Roger III une série de rapports sur des remèdes secrets ou nouveaux. Les conclusions négatives de ces rapports sont mises aux voix et adoptées.

- M. Bonnafond lit deux observations de polypes fibreux du conditt audité cettene, qui étaient insérés sur la membrane du tympan conservée intacte. Des cautérisations avaient été faites infructueusement. La ligature avec un fil de soie par le procédé de M. Bonnafond avait été également insuffisante. Un procédé plus expédiris a été employé. Une anse de fil de platine a été passée autour du pédieule pendant que le polype était attiré avec une pince à griffes. Le fil a été servé à l'aide d'un serre-neud spécial sur lequel le fil s'enroule autour d'une yis. Les deux opérations ont été ouvennées de succès,
- A la fin de ce travail, M. Bonnafond attire l'attention sur les sensations éprouvées par les malades quand on toucle avec ut instrument, ou quand on cautéries la membrane du tympan. Dans le premier cas, les phénomènes sympathiques réflexes se passent du côté de l'oni et de de la glande lacrymale; dans le second cas, il y a des picotements à la hase de la langue et de la salivation lééevie.
- M. le Dr Commenge lit un mémoire sur le traitement de la coqueluche par les substances volatiles provenant des matières ayant servi à l'épuration du gaz d'éclairage. Voici les conclusions de ce travail:
- 4º Le traitement de la coqueluche par la respiration des vapeurs qui se dégagent des matières ayant servi à l'épuration du gaz donne les meilleurs résultats;
- 20 Chez la grande majorité des malades, la guérison est le résultat ordinaire de ce traitement, même dans les cas où ont échoué les inédications réputées les plus efficaces;
- 3º La guerison se produit sous l'influence de ce traitement à toutes les périodes de la maladie :
  - 4º Elle se produit aussi quel que soit l'âge des enfants malades :
- 5º Lorsque la guérison ne se produit pas, on observe presque toujours une grande amélioration dans la plupart des symptômes pénibles de l'affection;
- 6º Le nombre des séances dans la salle d'épuration nécessaire pout préduire la guérison varie suivant les individus; mais, en générail, il doit être de douze : chaque séance doit avoir deux heures de durée;
  - 7º Il n'y a pas danger pour les malades, quel que soit léur âge .

à les soumettre aux inhalations des vapeurs se dégageant des matières avant servi à l'épuration du gaz.

Séance du 42 éctobre. M. Blache, au nom d'une commission dont il fait partie avec MM. Grisolle et Trousseau, lit un rapport sur un mémoire de M. Barthez, ayant pour titre: Des résultats obtenus par l'expectation dans le traitement de la presmonie des enfants.

Dans une première partie de son rapport, M. Blache fait l'histoire critique de l'expectation en général, et en particulier de l'expectation dans le traitement de la pneumonie. Voici en quels termes il résume les longues considérations historiques et critiques dans lesquelles il est entré sur ce sujet :

Je crois qu'on essayera vainement de substituer l'expectation dans tous les cas aux médications actives. La révolution contre l'ancien traitement de la pneumonie ne sera pas aussi radicale que pouvaient le faire supposer le bruit qu'elle a fait , le nombre et la valeur des hommes qui v ont travaillé. Du reste elle est encore très-incomplète. parce que les statisticiens n'ont pas poussé assez loin l'analyse pathologique dans leurs observations. Quand on veut comparer deux méthodes de traitement, il est indispensable de les appliquer à des cas de même nature et placés autant que possible dans des conditions identiques. Il est évident, en effet, que la statistique en pathologie ne neut donner des résultats de quelque valeur que si elle repose sur des faits parfaitement définis. Un chiffre ne pout pas embrasser des états pathologiques multiples ou dissemblables ; il ne s'adapte réellement d'une manière à peu près satisfaisante qu'à des unités morbides irréductibles. Or la pneumonie, mot par lequel ou désigne d'une manière générale tous les états pathologiques du poumon, mais par lequel nous n'entendons désigner ici que l'inflammation vrajo du parenchyme nulmonaire, la pneumonie ainsi comprise n'est point une unité pathologique irréductible. Elle se divise et so subdivise en espèces, en formes, en variétés. Les constitutions saisonnières, les épidémies, modifient sa manière d'être, et chaque individu, par sa constitution, son tempérament, son idiosyncrasie en un mot, lui imprime une physionomie spéciale. En pathologie, on peut disserter sur la pneumonie comme entité morbide : mais en pratique, le type disparaît, et au lieu d'une pneumonie abstraite, on a des pneumonies et surtout des pneumoniques.

Entre tous les cas, que de différences! Voici, par exemple, une peumonie à d'volution si rajide, à symptômes si effacés, si éphémères, qu'elle ne laisse pas au médecin, comme le dit Bordeu, le temps de placer une saignée. Par contre, en voici une autre sursaturée d'éléments inflammaticres, dont la fièvre véhémente, l'atroce point de côté, l'insupportable angoisso respiratoire, réclament impériensement une saignée copieuse ou des saignées coups sur coup.

Parlerai-je aussi de ces pneumonies malignes avec prédominance d'ataxie et d'adynamie, des pneumonies fébri-plilegmasiques qui par-courent tous les degrés de l'échelle morbide qui sépare l'inflammation des pyrexies; de celles qui se rattaclentà des états pathologiques antierieurs et d'orignés ; de celles qui sont sous la dépendance d'une influence diathésique évidente ou cachée; de celles qui sont provoquées par les profondes modifications qu'une hygiène déplorable imprime à l'organisme, etc. ? Quand on se met à considérer toutes ces diversités d'une même maladie, on s'étonno de voir des praticiens adopter dans tous les cas une méthode unique de curation.

Le travail de M. Barthez, poursuit M. le rapporteur, se distingue de ceux dont il vient d'être question par une méthode d'observation plus rigoureuse, et par une analyse plus médicale de toutes les nuances pathologiques que présente la pneumonie.

L'auteur r'apporte que depuis sept ans à peu près il a eu à traiter dans son service 212 enfants atteints de pneumonie franche, et que sur ce nombre il a eu seulement deux cas de mort par le fait de la maladie, qui occupait alors les deux poumons. Dans presque la moitide es cas, on il a fait subir aux malades aucune espèce de traitement; pour bon nombre d'autres, la médication employée a été presque insignifiante; enfin, un sixième à peine a été soumis à un traitement de quelque activité. Ne peut-on pas légitimement en conclure que la pneumonie des enfants est une maladie bénigne, au moins dans la ville de Paris? Une seule réserve est à faire pour la pneumonie double, qui s'est terminée par la mort dans la proportion de deux fois sut treize.

Les observations soumises à l'Académie n'ont trait qu'à des enfants agés de 2 à 15 ans. Ce sont des hépatisations lobaires primitives connues sous le nom de pneumonie franche. L'auteur a eu soin d'en éliminer les pneumonies lobulaires ou généralisées, les pneumonies pseudo-lobaires, broncho-pneumonies, pneumonies catarrhales; il a également laissé de côté les congestions lobaires qui surviennent pendant le cours des fièvres graves , et les hépatisations lobaires secondaires, c'est-à-dire qui se produisent dans le cours d'une maladie bien déterminée, et notamment de la tuberculisation. M. Barthez va plus loin, et il se demande si l'hépatisation lobaire primitive ainsi limitée a une origine unique, ou bien si elle est l'expression de plusieurs états pathologiques plus ou moins bien nettement définis. Il pense que la phlegmasie des organes est la conséquence d'états morbides généraux préexistants, et qu'elle emprunte d'habitude à ces causes diverses une physionomie qui peut servir à révéler son origine.

Bien que cela soit moins évident et moins connu pour l'hépatisation lobaire que pour d'autres phlegmasies, ajoute M. Barthez, je puis rappeler que plusieurs praticions se sont efforcés de séparer des pneumonies franches ou inflammatoires celles qui peuvent être attribuées au rhumatismo, on bien celles qui s'accompagnent d'un état typhorle ou bilieux; celles encore qui compilquent la flèvre synoque; j'y joindrais même volontiers une pneumonie plus lente que les autres dans sa marche, et que je rattacheria à la serofule.

Nous partageons, dit M. le rapporteur, la manière de voir de M. Barthez; toutefois nous ne sommes pas du même avis que lui quand ils s'agit de la curabilité de ces diverses espèces, confondues par beaucoup de médecins sous le nom de paumonie franche. Sans doute elles se terminent en général par la guérison, mais pour toutes, cotte guérison est-elle radicale? Quelles différences dans leur marche, dans leur durée, et surtout dans leur pronostic, sinon immédiat, du moins éloirent.

M. Blache expose ensuite les résultats auxqueis M. Barthez est arrivé relativement à la marche de la pneumonie franche des enfants, abandonnée à elle-même, et les conclusions de son mémoire (voir le tome XIX de la v' série des Archiezes, p. 645-618); puis il exprime le regret que M. Barthez n'ait pas parlé des controstimulants et de la swiignée, et de leurs effets curstifs dans le traitement de la pneumonie franche. Il me semble, diét.] bien établi, par ce qu'on peut voir tons les jours, que les émissions sanguines sont très-utiles au début de la pneumonie, et qu'associées au tartre stiblé, elles constituent une médication qu'on peut graduer, approprier à tous les cas, et dont les praticiens n'auront qu'à se fédicier. Je ne nie pas d'ailleurs que l'expectation soit indiquée dans quelques cas, chez les cnfants surtout, bien plus que chez les adultes.

Comme conclusion, la commission propose d'adresser des remerciments à M. Barthez et de renvoyer son mémoire au comité de publication.

— M. Bouvier voudrait qu'il fit bion entendu que les remarques de M. Barthez ne s'appliquent qu'aux enfants observés par lui à l'hôpital Sainte-Eugénie. A l'hôpital, en effet, on a affaire à des enfants chétifs, débilités par une mauvaise hygiène, et qui supporteraient mal les saignées. Il en est tout autrement des enfants de la classe riche ou aisée,

M. Blache accepte volontiers la distinction établie par M. Bouvier. Les conclusions du rapport sont mises aux voix et adobtées.

- M. Kocherlo communique la relation d'une nouvelle opération d'ovariotomie qu'il a pratiquée avec succès il y a un mois.

Séance du 48 octobre. M. Gosselin donne lecture d'un rapport sur deux observations communiquées à l'Académie par M. le Dr Legouest, professeur de clinique chirurgicale au Val-do-Grace:

L'une d'exostose de la fosso nasale gauche, enlevée au moyen de la résection temporuire. (Commissaires, MM. Larrey, Huguier et Gosselin.)

L'autre d'anévrysme traumatique de l'artère ophthalmique, traité avec succès par la ligature des artères carotide primitive et carotide externe. (Commissaires. MM. Nélaton. Larrey et Gosselin.)

A propos du premier fait, M. le rapporteur approuve M. Legouiest d'avoir appliqué co principe, tout nouveau en médecine opératoire, de déplacer par une résection incomplète et provisoire une partie de deplacer par une résection incomplète et provisoire une partie de squelette, et d'ouvrir ainsi une voie saffisante pour la sortie de la tumeut, sans trop mutiler la face. Rapproché de l'exemple montré par M. Hugeire et des deux que M. Bæckel a fait connaître dans sa traduction du Traiti des résections, de Huyfelter, ce fait, ajoute M. Gesselin, est de nature à cngager les chirurgiens à adopter cette opération préliminaire, de préférence à toute autre, dans lets cas où il lest nécessaire d'ouvrir une large porte de sortie à des tumeurs développées dans les fosses nasales et leurs dépendances.

Le second fait est relatif à un anévrysme traumatique de l'orbite, qui s'était développé à la suite d'une chate sur la tête, d'un lieu élevé, et qui s'accompagnait d'exophibalmie et de paralysie de la sixième paire. Ayant à choisir entre la compression digitale, l'injection de perchlorure de fer, et la ligature de l'une ou de deux des carotides, M. Legouest, après avoir eu recours sans succès à la compression, a pratiqué la ligature de la carotide primitive et secondairement de la carotide externe. Les suites do cette double opération ont été héu-

Après avoir discuté et admis, en définitive, les motifs d'après lesquels M. Legouest s'est déterminé dans le choix de cette opération, M. le rapporteur termine ainsi:

La commission, en raison de l'intérêt tout particulier que présentent les deux observations de M. Legouest et des commentaires importants dont il les a accompagnés, propose :

1º D'adresser des remerciments à l'auteur;

2º De renvoyer ses travaux au comité de publication.

Ces conclusions sont mises aux voix et adoptées sans discussion.

 M. Vérrior lit une note sur l'emploi d'un moyen mixte à mettre en usage chez les primipares pour provoquer prématurément l'accouchement.
 L'auteir résume cette note dans les conclusions suivantés :

4º La douche, administrée avec prudence, ramollit et dilate peu à peu le segment inférieur de l'utérus.

2° Elle est véritablement le traltement le moins désagréable aux femmes ; facile à graduer, à diriger à la volonté de l'accoucheur, elle neut servi de traitement préparatoire.

3' L'emploi de deux, trois ou quâtre douches d'éau tiède, admilistrées avec toute la prudence possible, ne peut causer autoune lésion aux organes génitaux, aux membranes ni au fetus; et, pour mieux ássurer l'innocutié de la douche, je la propose seileiment ches, les nrimpares, nour aidre à la dilatation is souvent difficile du roi 620 BULLETIN,

utérin , afin d'introduire dans ce col un peu dilaté le dilatateur de M. Tarnier ou l'éponge préparée.

4° L'usage du spéculum pour le placement du dilatateur a pour avantages la surété du coup d'œil, l'absence de tatonnements, et par suite, de douleur.

S'En rémpliécait le conducteur courbe par un mandrin droit termilé par une citive, ou en plaquat une boule frissée au fond du tube, on évite de perforer l'ampoule du dilatateur ou les membranes de l'eux. Par ce même moyen, l'extrémité de l'instrument est réduite à un très-petit volume, et pénètre plus facilement dans un col non dilaté.

Ce même mandrin pourra être courbe dans le cas où l'accoucheur ne voudrait pas se servir de spéculum.

6º Enfin le robinet serait remplacé avec avantage par une simple ligature qu'on appliquerait après avoir injecté l'eau dans l'ampoule.

#### II. Académie des sciences.

Bactéries. - Piqures de scorpiou. - Oïdium Tuckeri. - Verts arsenicaux.

Séance du 49 septembre. M. Morin présente, au nom de l'auteur, une note qui lui a été adressée de Sienne par M. Tigri. Cette note, qui est écrite en italien, a pour titre Considérations sur les infusoires du genre nacremum, présentées à l'occasion des observations de MM. Jaillard et Loret.

Leplat. a Dans un ensemble d'études sur la question du parasitisme, j'avais été conduit, dit M. Tigri, à faire deux groupes distincts des cryptogames parasites, selon qu'ils vivent sur des parties mortes ou qu'ils se développent sur des parties vivantes; quand i'en suis venu à m'occuper, au même point de vue, des infusoires, j'ai senti qu'une semblable distinction n'était pas moins indispensable ; en conséquence , i'ai eu grand soin de ne pas confondre, dans mes observations sur ces petits êtres, ceux qui se manifestent dans une des phases de la décomposition des matières organiques et dont l'existence est ainsi nécessairement bornée à la durée de cette phase, et ceux qui s'alimentant aux dépens de sucs préparés physiologiquement dans l'organisme animal, peuvent v vivre et s'v reproduire indéfiniment. MM. Leplat et Jaillard , faute d'avoir eu égard à cette différence si importante de conditions, ont cru à tort que leurs observations donnaient un démenti aux faits avancés par M. Davaine , par M. Signol et par moi. Elles ne prouvent absolument rien que ce qui était déià admis, que ce qui est évident par soi-même, savoir : que des êtres organisés no peuvent vivre dans un milieu où manquent les éléments nécessaires à la conservation de leur mode particulier d'existence. Les deux expérimentateurs ont introduit dans l'organisme d'un animal vivant des bactéries prises sur des substances animales en putréfaction. Je ac doute point qu'il n'y ait dans ce putrilage des infusoires-rapportabbles au genre bacterium d'Ehremberg, mais ce ne sont pas là les bactéries que M. Davaine et M. Signol on tobservées dans le sang d'animaux domestiques atteints de certaines maladies, ce ne sont pas celles que j'ai trouvées dans le sang d'hommes morts de fièvre typhotide. »

Séance du 26 septembre. M. Guyon communique une note sur le daire, pour l'homane, de la piquére du grand scorpion du nord de 14 frique ou (androctous funestus). L'auteur a réuni dans ce travail les principaux cas de mort dont il a eu connaissance pendant un séjour qu'il a ne Algérie. Ces cas sont au nombre de 14 et ont pour sujets 4 hommes, dont 3 adolescents, 4 jeunes femmes et 3 enfants du sexe masculin. Il ressort de ces faits :

10 Que les enfants, à raisou sans doute de leur taille plus petite que celle des adultes, et sans doute aussi à raison de leur sensibilité plus grande que celle des derniers, sont ceux qui offrent le plus de cas de mort, et qu'après eux viennent les femmes, qui s'en rapprochent généralement sous ces deux ranports.

2º Que, parmi les adultes, ceux qui offrent le plus de cas de mort sont ceix piqués à la tête, cas dans lequel la mort peut être considéré ecomme non produite par une action générale du venin ou poison, mais par une extension au cerveau de la tuméfaction locale à laquelle la pictre donne généralement lieu.

— M. Sédillot communique un travail sur l'influence des fouctions sur la structure et la forme de organes. Les lais dont l'auteur s'occupe sont surtout relatifs aux résections osseuses; il les résume en disant que la matière osseuse semble proportionnelle aux effets à supporter, et qu'il suffit d'enlever uno certaine longueur de l'un des os de l'avanthas ou de la jambe pour que l'os conserve s'hypertrophie, et acquière, au bout de peu de temps, un accroissement de volume égal à celui de l'os mosferué.

- M. Scoutetten lit un mémoire sur l'action des eaux minérales.

Séance du 3 octobre. M. Arentzen écrit de Copenhague que dans le cours de ses recherches sur le traitement des maladies des yeux il a été amend à reconnaître que l'électricité, appliquée d'après une méthode qui lui est propre, peut suspendre la marche d'une cataracte commencante.

 M. Masse communique une note sur l'action de la éréosote dans le traitement du sycosis.

Scance du 10 octobre. M. Chrestien adresse une note sur un cus de

mort causée par la foudre. Il signale, en particulier, une brûlure profonde produite dans ce cas par la foudre dans l'une des jambes.

— MM. Letellier et Spéneux adressent de Saint-Leu-Taverny (Seine-et-Oise) une note contenant les résultats d'expériences qu'ils ont faites en commun pour s'assurer de ce qu'il y avait de réel dans les effots attribués par diverses personnes à l'inoculation de l'oidium Tuckeri Suivant ce qu'on disait, ce cryptogame pouvait se transporter des végétaux à l'homme, et cette inoculation aurnit été pour des vignerons, durant l'époque de la taille, la source d'accidents graves, et même, dans certains cas, aurnit causé la mort.

MM. Letellier et Spéneux savaient déjà, par des expériences que l'un d'oux avait faites il y a dix ans, que l'Ordium introduit dans l'estomac des lapins ne causait aucun accident; les faits allégagés leur paraissaient d'ailleurs trop peu nombreux pour qu'on on put rien conclure; ils n'avaient, pour leur part, observé rien de semblable sur des milliers de vignerons, de vendangeurs, de jardiniers, dans les quinzo années écoulées depuis l'apparition de l'Ordium dans le pays ou'ils habilent.

Les nouvelles expériences qu'ils ont entreprises ont confirmé leurs prévisions. Ils ont inoculé dans des plaies sous-cutanées les raclages de feuilles chargées de l'otidium sans produire aucun effet. Enfin, ils ont pratiqué sur eux-mêmes des inoculations semblables. Après une digère rougeur le lendemain, un léger suinement les deux jours suivants, la petite croûte formée au point de la piqure était tombée, de sorte que le résultat a été exactement celui qu'aurait produit l'inoculation d'un peu de poussière incrte.

Seance du 47 octobre. M. Prosper de Pietra-Santa lit un mémoire sur la fabrication des abat-jour peints en vert par les préparations arsenicales, de Scheele et de Schweinfurt. Voici les conclusions de ce travail :

4º Dans la fabrication des abat-jour, il a été jusqu'ici difficile de substituer aux verts arsenicaux de Schweinfurt des substances donnant les belles nuances de vert que recherchent l'industrie et le commerce.

9- Jasqu'à nouvel ordro, il est mécessaire de proclamer d'une part l'atilité d'une prophylaxie basée sur la propreté, les bains, la division du travail, d'autre part l'efficacité d'un truitement pour ainsi dire spécifique (eau salée et calomel) que recommandent buit années d'observations et de succès dans la prison des Madelonnettes.

La facilité de son application permet en outre de respecter les sages principes de la liberté industrielle.

M. Blandet lit une observation de sommeil léthargique à longue période.

- M. Houdin adresse une note sur l'éducation des sourds-muets.

#### III. Société de Biologie.

Nous sommes un peu en retard avec la Société de biologie, mais nous allors 'analyser aujourd'hui les deux derniers volumes qu'elle a publiés. On verra par l'analyse que nous en donnerons qu'ils sont aussi riches en faits nouveaux et bien observés que ceux des années précédentes, et que le même seprit de recherches sérieuses et vóritablement scientifiques y préside. Il nous serait impossible, comme on comprend facilement, d'analyser les communications faites dans toutes les séances; nous nous contenterons d'indiquer les plus importantes.

Comptes rendus des séances et Mémoires de la Société de biologie, t. IV de la 3º série, année 4862. Paris, J.-B. BAILLIÈRE; 4863:

1. — Sous le titre de Recherches pour servir à l'histoire de l'endocaritée supparée det e l'endocaritée uiterasse. M. Lancereaux décrit une altération valvulaire, laquelle, suivant Virchow, commence au sein de la valvule par la tuméfaction et l'opacité de ses éléments conjonctifs; elle se termine par le ramollissement et par la dissociation de ces mèmes éléments, lesquels se résolvent en un détritus pultacé que ne pouvent détriture les solutions acides et alcalines même concentrés; ce détritus jaunâtre et semi-liquide est entraîné par le sang; dans d'autres cas, c'est au centre de la valvule que s'opère la dissociation des éléments morbides; il se forme donc des foyers qui, lorsqu'ils viennent à s'ouvrir, versent dans le sang, non plus du sang, mais des détritus de tissu conjonctif gangrené.

Ces faits, signalés pour la première fois il y a plus de dix années, par Stonhouse, on t'été dudiés et rassemblés à l'étrange par Virchow, Rokitanski, Beckman et plus récemment Bamberger et Friedreich, et en France, MM. Charcot et Vulpian ont appelé l'Attentión sur cette forme d'endocardito qu'ils appellent endocardite ulcircuse aiguê de forme turbicité.

MM. Charcot et Vulpian distinguent, quant à présent, deux formes symptomatiques distinctes dans l'endocardito ulcéreuse.

Dans un cas on voit prédominer les symptômes atax-adynamiques: la prostration des forces ost extrème, la peau chaude et brûlante; il y a des frissons erratiques, des alternatives de somnolence et de délire. Rien ne ressemble mieux à une fièvre typhorde grave que cette première forme de l'endocardite.

Dans une seconde forme, les accès sont intermittents, -les frissons violonts du dèbut reviennent par accès : 17 y de l'richre, et on est amené à regardor ces cas soit comme de l'ictère grave, soit comme des accès de fièvre permicieuse. C'est à cette dernière catégorio de faits que M. Lancereaux consacre son travail; il donne 3 observations; 2 lui sont personnelles, la troisième lui a été donnée par M. Matice, les 2 dernières appartiennent à Frerichs et à Spengler.

En reunissant et groupant ces faits, M. Lancereaux est arrivé à faire mieux connaître la seconde forme de l'endocardite, celle qui peut surtout être confondue avec l'infection purulente.

- II. M. Lancereaux fait suivre immédiatement le précédent mémoire d'un'second travail sur l'infection par produits septiques engendrés au sein de l'organisme, et réunissant des cas de métastases gangréneuses à la suite de pneumonie chronique, de tuberculisation, etc.
- III. Un troisième travail du même auteur a pour titre: Note relative & un cas de paralysis saturnine avec altération des cordons nerceux et des musseles paralysés. Les nerfs, les muscles atrophiés, sont presque uniquement constitués par du tissu conjonctif et de la graisse.
- IV. M. le Dr Leudet donne en quelques pages une observation d'elitération de la veine rénale avec ralentissement de la circulation collatérale. La thromboso des veines rénales dans la néphrite albumineuse ou le cancer du rein est rare: du fait qu'il a observé et de quelques autres épars dans divers recueils, M. Leudet couclut: l'eque l'oblitération absolue de la cavité d'une veine rénale par accolement immédiat des narois est une chose très-rare.
- 2º Cette oblitération semble être consécutive le plus souvent à des embolies ou à des lésions du rein : néphrite albumineuse, cancer, stéatose, etc. Il n'est pas démontré qu'elle se produise primitivement.
- 3º La circulation veineuse réuale supprimée par l'oblitération complète de la veine rénale est suppliée par la dilatation des veines capsulaires et de l'uretère, lesquelles peuvent acquérir par suite de cette distension un volume énorme.
- 4º Cette oblitération veineuse peut avoir lieu sans se traduire peudant la vie par aucun symptôme appréciable, douleur, hématurie, etc.
- V. M. Leudet a communiqué, cette même anuée 1802, à la Société de biologie, un mémoire sur le mobilité des accidents paralytiques consécutifs au mat de Patt. Il en cite un très-remarquable exemple dans loquel les accidents plus tard guéris dataient de deux années. Ce fait s'explique, si l'on réfléchit aux régénérations, aux reproductions si curieuses des nerfs après lour section (Vapian et Philippeau). Une autre condition doit encore être signalée comme permottant le rétablissement des fonctions morbides, même aprèsuno longue paralysie, c'est la possibilité pour le système musculaire de conserver longtemps son irritabilité et même de la reproduire quand elle a longtemps cessé de se manifester. Les expériences de MM. Longet, Broyn-Séquard et de tant d'autres, sont trop connucs pour qu'il soit besoin de les analyser ici.

YI.— M. Davaine a publié, dans les Mémoires de la Société de biologie, un très-remarquable travail sur les trichines el Virighérion trichiniale. Ces faits sont très-importants au triple point de vue de l'histoire naturelle médicale, de la médecine pratique et de l'hygiène publique. M. Davaine a complété ces premières recherches et les a rectifices en plusieurs points dans une série de notes et communications datant d'un mois à peine. Du reste tous ces faits de trichiniase ont été analysés dans une des précédentes revues critiques de ce recueil.

VII. M. Gubler, dans un mémoire sur les épistacis utérines simulant les rigles, et survenant au début des prexises et des phlegamsies, est arrivé aux faits pratiques et conclusions suivantes: de même quo la ponte périodique peut s'effectuer sans exhalation sangaine, de même des fluxions hómorrhagiques peuvent avoir lieu dans l'utérus sans ovulation préalable.

Beaucoup de métrorrhagies utérines, prises pour des menstruations anticipées au début et dans le cours des maladies aiguës, ne sont autre chose que de simples flux sanguins comparables aux épistaxis initiales des flèvres.

La période des pyrexies la plus féconde en épistaxis utérine, est celle de l'invasion: la facilité de production et l'abondance de ces hémorrhagies sont en rapport avec l'intensité de la maladie, la prédominance des déterminations fluxionnaires vers les organes hypogastriques et la tendance à la dissolution du sang, et au ramollissement des tissus, d'ort ésulte la diathèse hémorrhagique.

Ainsi les épistaxis utérines se rencontrent plus fréquemment au début des phlegmasies thoraciques et abdominales, des flèvres typhoides, des érysipèles ou des éruptions fébriles, et surtout dans la période initiale des flèvres exanthématiques, rougeole, variole et scarlatine.

YIII. M. le Dr Laboulbène a déterminé chez les piqueurs, tailleurs et rhabilleurs de pierres meulières, la nature de ces petits points noirs de la paume de la main et des doigts qui forment comme un tatouage indélébile. M. Berthelot, qui a fait l'analyse, a reconnu que ces petits corps saillants enkystés sous la peau étaient presque entièrement formés de matières organiques et d'oxyde de fer.

IX. M. Robin a donné lecture d'un mémoire sur une espèce de tumeur formée aux dépens du tissu des bulbes dentaires. Ce mémoire, qui renferme surtout l'evolution normale du bulbo, ne parle réellement de la tumeur que dans ses quatre ou cina dernières pages.

En résumé, il distinguo deux variétés de tumeurs résultant du développement anormal du tissu bulbaire: 40 l'une, dans laquelle il n'existe pas de concrétions calcaires, ou, s'il en existo, ellos ne sont pas plus abondantes que dans le tissu sain, adulte, dont elles ne

IV.

modifient pas la couleur; 2º l'autre, dans laquelle l'aspect du tissu est complétement changé, en raison du nombre des grains qui en parsèment la trame.

X. M. Hillairet a donné l'observation très-complète d'un malade attein de bipre utberculeuse: on retrouvera, dans cette observation vraiment type, toutes les phases de l'évolution de la lèpre tuberculeuse et asthénique; car, ainsi que l'auteur a soin de le faire remarquer, et qu'il espère pouvoir le démontrer dans un autre travail, lèpre tuberculeuse et lèpre asthénique ne sont point deux formes différentes, mais bien deux périodes distinctes de la même maladie.

XI. M. Duroziez, ancien chef de clinique de la Faculté, a lu un mémoire sur la persistance du canal artériel, sans autre communication anormale. Des nombreux faits qu'il a pu recueillir, il conclut:

Oue le trou de Galien peut être oblitéré avant la naissance :

Que l'oblitération prématurée peut produire l'atrophie du ventricule gauche, l'hypertrophie du ventricule droit, la dilatation de l'arère pulmonaire, la substitution de cette artère à l'aorte comme grande artère, la persistance du canal artériel.

La persistance a pour signes: la cyanose presque toujours, lese accès de suffocation, la torpeur, la faiblesse, la sensibilité au froid, l'hypertrophie des cavités droites, l'Atrophie des cavités gauches, la diatation de l'artère pulmonaire, probablement un sonfile au premier temps, au niveau de l'abouchement du canal artériel dans l'artère.

Au mélange des deux sangs, aux obstacles circulatoires comme causes de la cyanose, il faut joindre la destruction de la matière colorante du sang dans le sérum.

XII. Le dernier des mémoires que nous ayons à analyser est un travail sur les perforations du poumon par des corps étrangers, et a pour auteur M. Leclerc, ancien interne des hôpitaux de Paris.

Le fait est curieux, en ce sens surtout que l'examen du corps rouvé laisse des doutes sur son origine et sa nature, et rien dans les antécédents de la malade ne peut éclairer l'observateur sur l'époque de l'introduction du corps étranger, et sur le temps péndant lequel il a pu séjourner dans les bronches.

Tels sont les principaux mémoires ayant trait à la médecine proprement dite, et qui sont publiés dans le quatrième volume de la troisième série des Mémoires et Comptes reudes de la Société de biologie pour l'année 1862. Les communications excessivement nombreuses faites aux séances ne peuvent être toutes analysées, ni même citées : nous en mentionnerons brièvement quelques-unes qui, par l'importance des sujets qui y sont traités, méritent l'attention et peuvent être consultées au besoin.

Note sur les altérations athéromateuses de la moelle, par M. Ordosez, p. 131. - Altérations amulaïdes observées dans les viseères de deux phthisiques , par M. Cornil , p. 408 ; transformation des cellules de la portion centrale des acini du foie, des corpuscules de Malpighi dans la rate, et des parois des artères des glomérules dans le rein. - Une Note de M. Georges Bergeron sur l'analyse de l'urée par la méthode volumétrique, simplification de la méthode de Millon, p. 44, - Note sur le siège des anévrysmes spontanés chez le cheval , par M. RAYER, p. 147; ils sont plus communs sur les artères profondes que sur les artères superficielles, et on les rencontre le plus fréquemment sur l'aorte supérieure, au point d'émergence de l'artère grande mésentérique. -Note sur l'atrophie des raeines postérieures de la moelle, par MM, Char-COT et VULPIAN, D. 155, - Sur le cartilage de Meckel, organe transitoire de la vio chez le fœtus, par M. Magitor, p. 1. - Sur un eas de chorée rhumatismale avec endo-pericardite, par M. Laboulbene, p. 147. - Une Note sur la force deployée par la contraction des cavités du cœur, par MM. Chauveau et Marey, p. 451, Voici les chiffres trouvés pour la force systolique des différentes cavités du cœur :

On voit quelle énorme différence d'énergie existe entre la systole de l'oreillette droite et celle du ventricule correspondant. Quant aux deux ventricules, leur énergie est aussi bien différente, et dans l'expérience présente, elle se trouve être dans le rapport de 1 à 5. --Note sur un cas de mort subite par embolie pulmonaire, par B. Ball; p. 32. - Sur les hémorrhagies rétiniennes apparaissant chez des cancéreux, par M. Follin, p. 78. Ces hémorrhagies n'apparaissent que dans les derniers temps de la cachexie : elles n'occupent point toute l'étendue de la rétine, mais la partie la plus profonde ; jamais on n'y constate de productions cancéreuses. - Note sur une observation très-curieuse de rétrécissements multiples de l'iléon, par M. DUMONTPALLIER. -Note de M. Depaul sur les résultats, positifs dans deux cas, d'inoculation vaccinale de l'homme aux animaux (chiens, moutons). Il s'en est suivi une discussion rapportée dans les comptes rendus, et à laquelle prirent part MM. Rayer, Dopaul et Leconte. Ramollissement gélatiniforme de portion terminale de la moelle épinière, par M. Ball, p. 176. Ce ramollissement est consécutif à une oblitération de la veine cave inférieure. - Du nerf pneumogastrique, agent excitateur et coordinateur des contractions œsophagiennes dans l'acte de la digestion, par M. CHAUVEAU, p. 23. - Quelques lignes sur la physiologie de la moelle des os, par M. Ollier, p. 154. - Enfin une Note tres-intéressante de MM. CHARCOT et VULPIAN sur l'état des muscles et des nerfs du voile du palais dans un cas d'angine diphthéritique. On trouve dans les muscles qualquas fibras remplies de fines granulations; les nerfs musculaires sont altérés; quelques tubes n'ont plus de moelle, d'autres ont dans leurgainé des granulations fines et agglomérées, etc, dans quelques cas, des sorgs granulaux teut à fuit semblables à ceux que l'on trouve par iexemple dans, certains foyers de ramollissement cérbral. Ces faits sont très-importants, parce que les études, d'ailleurs si remarquables, dont la paralysie diphthéritique a été l'objet dans ces dennières aumées, laissent subsister encore de nombreux desiderata, et ce n'est que par des observations de ce genre qu'on peut espérer de les combler un jour.

Comptes rendus des séances et Mémoires de la Société de biologie, t. Ve de la 3º année 4863, Paris, J.-B. Ballière. 4864.

Voici d'abord l'analyse des mémoires contenus dans ce volume :

 De l'inosurie, par le Dr Gallois. — L'inosite qui, par sa composition chimique, appartient à la famille des sucres, peut quolquefois se montrer dans l'urine, et c'est ce phénomène que M. Gallois appelle inosurie.

L'inosite est un corps blanc de saveurfranchement sucrée, cristaliisant en prismes rhomboldaux dont l'angle obtus est de 438e, 32, dont la densité est de 4,4134 à l'état d'hydrate et qui a pour formule Cl#H201+ 4 HO. Elle n'exerce aucune action sur la lumière polarisée. Sa réaction la plus caractéristique est la suivante :

Lorsque la solution aqueuse est évaporée à siccité dans une capsule ayec de l'acide nitrique, et que le résidu sece est humecté avec de l'ammoniaque et un peu de chlorure de calcium puis évaporé de nouveau à siccité, on voit se produire une belle coloration rose. Pendant Pétat de santé, l'urine de l'homme et des animaux ne contient point d'inosite. M. Cloetta, qui le premier a découvert l'inosite dans l'urine, l'a trouvée accompagnée d'albumine et deg lycose, et la même observation a été faite par MM. Lebert et Newkomm. Les recherches personnelles de l'auteur ent about la au même résultat et sont venues confirmer cette première donnée. L'inosurie et la glycosurie peuvent donc exister simultamément; mais i est juste de dire que la réunion de ces deux symptèmes est relativement rare, et que la glycosurie est plus souvent observée seule qu'associée à l'inosurie.

Dans la polyurie qui, par plusieurs de ses symptomes, se rapproche du diabète sucré, l'auteur n'a pas trouvé d'inosite dans les urines. Les urines des femmes récemment accouchées, et d'un grand nombre de maladies lui ont également donné des résultats négatifs.

On peut, dans certains cas, en piquant le plancher du quatrième ventricule du corveau, déterminer artificiellement l'inosurie, de même qu'on détermine artificiellement la glycosurie. II. Quelle at l'origine da principe colorant des suppurations bleues? Pau le D' DELORE.— Lo but de ce travail est de démontrer que le principe qu'eolore én bleu les appareils de passement provient de l'hématine du sang. Poér M: Belore, la coloration bleue n'est point due au champignon que MN. Chalvet puis Lucke ont décrit dans ces. cas. Il se fonde pour établir son opinion sur ce que la pyocyanine (Fordos) est tès-soluble dans l'eau; q'u'on ne peut pas reproduire cette coloration par l'inoculation à la manière des ferments; sur l'analyse; chimique; sur la production des suppurations bleues sur loutes les parties du corps; et enfin sur la facilité que possède l'hématine de changer de couleur, ce qui s'observe lorsque après un traumatisme la partie contuse prend les couleurs bleue, verte et ianne.

III. Recherches sur le bouquet des vins, par M. Berthelot. - Dans ce mémoire aussi important que devait le faire pressentir l'autorité du nom de son auteur, M. Berthelot établit l'existence d'un principe qui paraît appartenir au groupe des aldhévdes très-oxygénés, dérivés des alcools polyatomiques. C'est ce principe qui, par son extrême altérabilité sous l'influence de l'air et de la chaleur, donne au bouquet des vins leurs propriétés. Il n'y a pas en effet d'oxygène dans les vins de Bourgogne (clos Saint-Jean, Thorin), qu'a expérimentes M. Berthelot ; et le contact de l'oxygène avec les vins faits détruit complétement leur bouquet. Ainsi, le soutirage plusieurs fois répété, le transvasement du vin d'une bouteille dans une autre, diminuent le bouquet des vins. Il n'est pas jusqu'à l'addition de l'eau au vin qui, loin d'être un simple mélange, ne provoque une réaction capable d'altérer en quelques minutes le bouquet en raison de l'oxygène dissous dans l'eau ellemême : un volume d'eau peut ainsi détruire le bouquet d'environ son propre volume de vin.

IV. Sur les états de virulence et de putridité de la substance organisée, par M. Cli. Ronsin. — La substance organisée, aussi bien les éléments anatomiques que les tumeurs subissent aussitôt après la cessation de la vie, comme dans les maladies inoculables et infecticuses, des changements catalytiques. Bien que conservant toutes leurs propriétés physiques, les substances organiques ont alors acquis la propriété de transmettre à doute autre substance organiques saine un état-semblable au leur. C'est ce qu'on appelle l'altération virulente des humeurs des tissus. Ainsi, les virus ne sont pas une chose pondérable, un corps, un principe distinct et séparable des lumeurs et des tissus cos ont ces tissus et ces humeurs arrivés graduellement à un certain état d'altérations totius substantie dit virulence; ce sont les tissus et ces humeurs arrivés graduellement à un certain état d'altérations totius substantie dit virulence; ce sont le sang, les mucus, le pus, les muscles, etc., devenus virulents.

Les miasmes, très-voisins des virus, sont des particules des substances organiques altérées, volatiles, ou emportées par les liquides volatils lors de leur évaporation, qui proviennent de tissus animaux ou végitaux en décomposition, des déjections, des exhidations animales. Après l'action catalytique de ces substances sur l'organismo sain, pendant la période d'incubation, le miasme qui a causé la perturbation n'existe plus, et si l'économie est en souffrance, c'est uniquement par les altérations des tissus et des humeurs consécutives à son action. Les virue et les miasmes ont cela de commun, c'est qu'après leur action de contact, lis n'existent plus dans l'organisme atteint; les humeurs et les tissus ont subi une perturbation, mais non un empoisonnement. Aussi l'analogie des états viruelats et des miasmes avec les poisons doit-elle est rejetée parce qu'elle donne une idée inexacte de la nature des maladies qu'ils causent.

V. Note sur les lésions des nerfs et des muscles lièes à la contracture tardire et vermanente des membres dans les hémiplègies , par V. Cornil. -L'auteur, après avoir déerit d'une façon succineto l'état des membres dans les hémiplégies anciennes avec contracture telle que l'on observe si souvent à la Salpêtrière, donne les résultats de sept autopsies de ce genre de malades où les lésions observées dans les nerfs et les muscles se sont montrées constamment les mômes. C'était pour les nerfs une angmentation de volume dos troncs nerveux tolle que lo nerí médian du côté malade par exemple était deux fois plus gros que celui du côté sain. Cette hypertrophie consistait dans l'hypergénèse du tissu conjonctif (périnèvre et névrilème), avec conservation parfaite de la structure des tubes nerveux. Pour les muscles ils étaient raroment en dégénération graisseuse et présentaient souvent une multiplication des novaux du sarcolemme. Les sept autopsies précédentes avaient trait une seule fois à une hémorrhagie cérébrale, et six fois à un ramollissement. Les cordons conducteurs de la moelle étaient altérés consécutivement.

VI. Tumeur columinates formie par hyperpinies de la substance grise de la moellé spinière chez un fattas de 6 mois , par MM. RAYER et BALL.— Cette observation , accompagnée de deux planches, est, sous lo rapport du volume relativement considérable de la tumeur, de son siège exceptionnel à la partie inférieure de la moelle, et enfin de l'âge du sujet, un fait unique dans la seience. Il est très-intérossant aussi par les esaractères des as structure microscopique. L'examen fait par M. Robin a montré qu'on avait affaire là à une tumeur constituée presque entièrement de mylocytes, éléments qui existent à l'état normal dans la substance grise et qui sont très-nombreux surtout au cervelet. Les tumeurs à mydeotiex doivent actuellement avoir leur place au milieu des tumeurs; mais elles sont encore peu nombreuses dans la seience où on leur donnait le nom de surroums avant que M. Robin ent bapties et décrit les mydéoytes, écomme d'éments dintincts.

VII. Note sur une forme particulière de ramollissement du dépôt athèremateux des artères (artério-malacie de Lobstein), par le Dr Leuder. - Dans une autopsie où les grosses artères présentaient les plaques jaunes et les foyres habituels de l'athèrome, l'artère radiale offrait a lésion suivente déjà signaide par Lobstein et Rokitanski: un foyre athéromateux ramolli était sillonné par des brides et des débris de faisceaux appartenant manifestoment à la tunique moyenne de l'artère et se continuant avec elle

VIII. Nouveau procédé pour mesurer le volume de l'enciphale et la capacité du crânc chez l'homme et les animaux, par le D'Henri Jacquand. — Ce procédé consiste à prendre d'abord le moule interne de la botte crànienno ou le moule du cerveau lui-même, puis à rendre ce moule en platre imperméable à l'eau. On y parvient par l'immersion du plâtre dans de l'acide stéarique fondu. Alors il suffit de plonger le moule imperméable dans un vase gradué (endomètre crânien), pour avoir exactement son volume par la quantiti d'eau déplacée.

IX. Contributions à l'étude des altérations anatomiques de la goutte et spécialement du rein chez les goutteux, par MM, Charcot et Cornil. - Chez un certain nombro do goutleux , par suite de l'irritation que cause dans le rein le passage d'une grande quantité d'urates . l'albumine se montre dans l'urine, en petite quantité et d'une façon irrégulière , et coïncide parfois avec de l'œdème. Ces symptômes correspondent à une altération anatomique du rein qui consiste soit dans une forme chronique de la néphrite albumineuse (néphrite parenchymateuse), ou dans une altération chronique caractérisée par l'atrophie du parenchyme avoc épaississement des cloisons fibreuses et des parois artérielles (néphrito intersticielle, gouty kidney de Tood), mais ces lésions n'ont rien par elles-mêmes de spécial à la goutte. Deux sortes de dépôt appartiennent en propro à cette maladie : 4º les dépôts priques des adultes ou néphrite goutteuse de M. Raver; 2º les dépôts uratiques qui sont caractéristiques de la goutte. Ces derniers, visibles à l'œil nu sur la surface do section du rein, sous forme de lignes blanches crayeuses paralièles à la direction des tubes urinifères des pyramides de Malpighi, sont constitués par dos cristaux d'urate de soude. En faisant agir sur eux un acide, l'acido acétique par exemple. on les dissout, ot on voit qu'uno partie du dépôt siège en dehors des tubes urinifères, et qu'une autro partie de co même dépôt siègo dans l'intérieur des tubes. C'est sur ces derniors que s'implantent les cristany libres dans la substance rénale entre les tubes rénany. La même disposition des dépôts uratiques s'observo dans les cartilages articulaires. Les sels sont déposés dans l'intérieur des cellules cartilaginouses, et les aiguilles cristallinos s'irradient de la surfaco des cellules dans la substance fondamentale intercollulaire des cartilages. Ainsi, pour le rein comme pour les articulations, le processus est identique, aussi bion pour la composition chimique du dépôt que pour sa manièro d'être au sens des tissus. Los dépôts d'urate de soude sont d'autant plus importants dans la goutte qu'on sait, d'après les recherches de Garrod, qu'une attaque de goutte, fût-elle la première et la seute, s'éscompagne toujours de ces dépôts dans les cartilages des articulations affectées. (Ce mémoire est accompagné d'une planche représentant les lésions microscopiques du reine et des cartilages.)

- X. Recherches sur les lissions de l'auspinage cousées par les antérypmes de l'aorte, par M. Leusers. D'après les faits contenus dans ce mémoire, l'auteur conclut que les anévrysmes de l'aorte peuvent occasionner la gangrène d'une partie plus ou moins étendue de l'escophage; que cette agangrène, qui peut être suivid dans toutes ses phaese, depuis le sphacèle jusqu'au détachement partiel de l'eschare, et à la perforation, n'a pas nécessairement lieu de debors en dedans in par une plegmasie; que la paroi interne de l'escophage peut être sphacélée, les couches experses demeurant intactes. La dysphagie, dans les cas de compression de l'escophage par un anévrysme de l'aorte, manque le plus souvent; elle peut dans certains cas être très-intense. La perforation de l'escophage peut s'opferer apidement en quedques jours; d'autres fois elle n'a lieu que très-lentement et le malade peut éprouver de la dysphagie pendant blus d'une année.
- XI. Mimoire sur les fissures congénitales des joues, par M. Pelver (avec une planche).— Ce mémoire contient une observation recueillie dans le service de M. Lailler, à Saint-Louis, d'un jeune homme agé de 22 ans, qui présentait ce vice de conformation. Après avoir rapproché ce fait de ceux peu nombreux qui existent dans la science, M. Pelvet explique cette malformation par un défaut de soudure entre le bourgeon latéral et le bourgeon maxillaire inférieur. L'étendue de la fente sera d'autant plus grande que l'arrêt de développement aura lieu à une époque plus rapprochée de la conception.
- XII. Nouvelles recherches sur la maladie du sang de rate, par le Dr C. DAVAINE. - La belle découverte de bactéridies dans le sang des moutons morts de sang de rate, la possibilité de transmettre cette maladie et de retrouver les mêmes filaments dans le sang des animaux inoculés, ont été publiés dans ce journal avec le compte rendu des séances de l'Académie des sciences pour le mois de juillet 4863. M. Davaine donne dans ce mémoire le résultat d'expériences ultérieures. L'inoculation du sang des moutons morts de la maladie appelée sang de rate ne réussit pas également sur tous les animaux. Les oiseaux et les grenouilles se sont montrés réfractaires : quant aux mammifères (lapins, cobayes, rats ét souris), ils ont tous été inoculés avec plus ou moins de succès; ainsi sur 65 lapins, 3 ont résisté. La durée de l'incubation, lorsque l'inoculation avait été pratiquée avec du sangfrais, a été proportionnelle à la taille des animaux. La movenne de l'incubation a été, pour les lapins, 43 heures; pour les cobaves, 38 heures; pour les rats, 28 heures; et pour les souris, 26 heures, Le

nom de sang de rate, donné à la maladie, vient de l'opinion que le foyer du mal est la rate; mais M. Davaine a montré que le sang était le siège unique de la maladie. A cet effet il enjeva complètement la rate sur deux rats, puis il les inocula avec du sang infecté de bactéridies. Les deux animaux se remirent promptement et erprirent l'eur agilité ordinaire; mais l'un d'eux, 26 heures après l'inoculation, mourut, et son sang, oxaminé aussitot, contenuit un grand nombro de bactéridies; l'autre eut le même sort quelques heures après l'inoculation.

Après avoir analysé ces mémoires, nous mentionnerons encore quelquos communications qui ne manquent pas d'intérêt.

En botanique, nous trouvons des notes de M. Chatin sur la structure des anthènes, sur le sucre de la sève et en gènéral des divers sucs des vègétaux; de MM. Chatin et Filhol, sur les matières eolorantes des feuilles.

En physiologie, des communications de MM. Ollivier et Bergoron, sur l'action du sulfoquennue de potassium; en contact avec la fibre musculaire et le sang; de M. Bert, sur l'apphyzie, sur la greffe animale, sur la reproduction de l'extrémitée audate des poissons osseux; do M. Faivre, sur les fonctions du genufion frontat des insectes; de M. Giannuzzi, sur les sergé de folgation; de M. Leven, sur le touris des moutous; de M. Ordoñez, sur les muscles pileus; de M. Sappey, sur le même sujet; de M. Vaillant, sur la structure de la peson des fortaciens; de M. Valpian, sur los effets produits par la commotion des centres nerveux chez la gremouille.

En tératologie, la description avec figures d'un monstre double autositaire de la famille des monosomiens, par M. Bert; des recherches de M. Dareste, sur la production artificielle des monstruosités dans l'espèce poule.

Pour servir à l'histoire de la pathologie comparée, de nombreuses communications de MM. Rayer et Gubler.

Pour la pathologie humaine, et spécialement l'anatomie pathologique, nous citerons un grand nombre de communications intéressantes. souvent complétement nouvelles, de M. Archambault sur l'hydrocéphalie; Cornil, sur la mensuration et l'examen microsconique de la moelle dans l'ataxie; sur la dégénération amyloïde; sur le cancer et spécialement le cancer des nerfs; sur les altérations de la moelle, des nerfs et des museles dans un cas de paralysie infantile ancienne (avec figures) ; Fernet, sur un cas de ramollissement cérébral avec trombose de l'artère cèrébrale moyenne et gangrène spontanée; Laborde, sur la pathogènie du ramollissement cerebral et les alterations des capillaires du cerveau; Lancereaux, sur les hémorrhagies de la tunique interne de l'aorte; Ordoñez, sur l'anatomie pathologique du chancre induré; Ranyier, sur la syphylis des enfants nouveau-nès ; Robin, sur la réplétion des glandes sudoripares par une matière colorante d'un noir violet ; sur le pied de Madura ; Vidal, sur les cas de pellagre sporadique et sur un cas d'empoisonnement par une application de nitrate acide de mercure sur la peau, ayant causé la mort : Ollivier, sur l'albaminurie saturnine.

634 RULLETIN

Nous terminons là cette longue énumération qui a pour le moins l'avantage de donner à nos lecteurs l'indication des travaux qui se trouvent dans les comptes rendus, en renvoyant au volume de la Société de biologie ceux que ces travaux intéressent plus spécialement.

#### VARIÉTÉS.

Réunion de l'association anglaise pour l'avancement des sciences à Bath. — Congrès de Lyon. — Mort de M. Carville.

Au mois de septembre dernier s'ouvraient, à quelques jours d'intervalle, le Congrès médico-chirurgical de Lyon et le Meeting of the british Association for the adeoueument of science. Peu comparables entre elles par la nature des questions qui ont été discutées, ces deuxréunions de médicains et de savants ont et dans la presse périodique anglaise et française trop d'éches pour que nous les passions sous silence et pour que nous ne trouvions pas quelque intérêt à donner une idée des travaux oui se sont produits à Bath et à Lyon.

A Bath toutes les branches de la science avaient leurs représentants, mais le corps médical avait tenu à honneur de contribuer pour une large part aux travaux du meeting et d'y porter cet esprit fécond en applications pratiques que nous trouvons tout d'abord dans le discours d'ouverture du président, M. le Dr Edward Smith , en traitant de l'alimentation publique en Angleterre, avait choisi un sujet bien propre à captiver l'attention de son auditoire : nous n'en voulons pour preuve que les communications semblables faites aussi bien dans la section de physiologie que dans les sections d'hygiène, de statistique et de chimie. Malgré leur importance, nous ne pouvons que signaler les travaux de MM. G. Frean et Slatter, en raison de l'intérêt purement local qui s'y rattache. C'est encore pour le même motif que nous passerons rapidement sur la question du Sewage (1), M. Hugues Bennett en effet, dans une longue discussion à laquelle prirent. part MM. Livingstone, Kirk, Macadam, William Budd, Blair, etc., s'efforca de détruire le préjugé populaire qui accorde aux odeurs une influence exagérée sur la santé. Il s'appuva sur de nombreux exemples pour démontrer combien il fallait attacher peu d'importance aux émanations provenant des ruisseaux et des égouts. Remarquons, en passant, que ces affirmations ont trouvé peu d'adversaires, et nous avons lieu de nous en étonner.

Dans la section de physiologie on trouve, parmi les travaux intécessants, un mémoire de M. Crisp intitulé De la Prèsence des valeules dans les veines abdominales, un autre de M. Leamington sur l'Origine et la Disposition des vaisseaux lymphatiques du foie chez l'homme et le cochon. Le

<sup>(1)</sup> Ce mot rénond à ce que nous appelons ici l'hygiène des égouts.

VARIETES: 635

D' Gibb donne sur le laryux du nêgre des détails intéressants : il auarit observé constamment chez l'homme de couleur la présence des cartilages de Wrisberg, qui, chez le blanc, sont le plus souvent àl'état rudimentaire lorsqu'ils existent: Il signale encore l'obliquité des cordes vocales et la forme des ventrieules de Morgagni. Ces différences, rencontrées aussi chez les singes, plaideraient en faveur de l'opinion qui regarde la race noire comme une variété de race des grands singes anthropomorphes.

On lira avec intérêt le travail de M. Bird Herapath sur la présence de l'indigo dans les matières purientes, travail dans leque l'autour anglais n'hésite pas à comparer cette substance bleue que fournissent certaines suppurations à la matière de même couleur rencountrée dans les urines, et conclut même à leur parfaite ressemblance d'après l'identité des caractères chimiques et physiques et

M. Bichardson a déterminé dans son mémoire les conditions nécessaires à l'absorption du gar oxygène et à son mélange avec le sang; il s'est aussi préoccupé de son inhalation comme moyen thérapeutique dans certaines maladies; il a même construit un appareil des lequel il prépare le gaz avant de le faire respirer. Nous regrettons qu'il r'ait donné aucun résultat fourni par ce mode de traitement, qui se trouve précisément à l'étude en ce moment. Le même auteur nous fournit sur les effets physiologiques du tabac des détails pleins d'intérêt; mais nous ne croyons pas devoir, avec l'auteur, rendre cette substance responsable de toutes les maladies dont elle est accusée, telles que l'épliepsie, la chorée, l'apoplexie, les affections organiques du cœur, le cancer, la brouchite chronique, la phthisie pulmonaire, et d'autres encore, ajonte M. Richardson.

La section de statistique s'est occupée des causes de mortalité dans les principales villes du Royame-Uni, pousant plus loin sos études, M. Tite a comparé les tables mortuaires de Londres et Paris, il on coucluit à un nombre de décès sensiblement plus grand à Paris qu'à Londres et il Patiribue à la mauvaise ventilation de notre capitale aussi bien qu'à l'agglomération des individus dans une même maison-M. Tite a cependant reconnu que les choses avaient notablement changé par suite des travaux exécutés à Paris depuis quelques années.

Comme on le voit, le champ d'études était vaste au meeting, mais nous n'avons pu en parcourir qu'une très-minime partic; quolet plus restreint dans son programme, le congrès de Lyon n'en excitera pas moins un grand intérêt tant par la nature des questions posées à l'avance quo par la façon brillante dont les séances ont été remplies: aussi nous ne saurions trop louer le zèle des membres de la commission qui se sont efforcés de vulgariser dans notre pays ces réunions instituées dopuis longtemps dans différents pays.

Une première séance a été consacrée à l'étudo dos concrétions sanguines dans le cour et dans les vaisseaux, à l'examen des conditions 636 BULLETIN.

qui peuvent favorisor leur formation et des accidents qu'elles occasionnent. L'ataci locomotrice a été dans la seconde réanion le sujet de nombreuses-communications parmi-lesquelles on distingue celle de M. Duménii, qui regarde cette-affection comme une atrophie de 1946ment nutritif du système nerveux: pour M. Tessier, il y a dans l'ataxie, telle qu'on la comprend aujourd'hui, un symptôme et une eutié morbide bien caractérisée par une lésion, qui n'est autre que la sclérose ou dégénération grise de la moelle: M. Bouchard, en signalant cette altération, a donné le moyen aussi simple que certain de la reconnaitre. Il consiste à tremper un fragment de moelle dans une dissolution concentrée de carmin, toutes les parties malades se colorent promptement en rouge, taudis que les, portions saines conservent leur leinte normale.

Trois questions, relatives à la chirurgie, ont été l'objet de discussions animées et fertiles en enseignements pratiques. La première a fourni à M. Palasciano l'occasion d'exposer sa méthode de traitement applicable aux ankyloses, méthode qu'il a puisée à l'école de Bonnet, mais an'il a fort ingénieusement modifiée : il a touvé dans M. Delore un adversaire de la méthode de redressement brusque de l'ankylose; cet honorable médecin propose au contraire un redressement lent et graduel au moven d'anneaux de caoutchouc. M. Verneuil, toujours prêt à envisager les faits par leur côté pratique, s'est demandé si l'on ne pourrait pas, pour les ankyloses difficiles à rompre, tenter la résection telle que l'ont pratiquée MM. Esmarck et Rizzoli dans les cas d'immobilité de la machoire inférieure. Dans la question des régénérations osseuses nous avons entendu la parole bien autorisée de M. Ollier, répondant aux attaques de MM. Marmy et Desgranges, mais le fait capital de la séance fut l'exhibition d'un joune homme auguel M. Aubert avait fait la résection sous-périostique du tibia et qui venait montrer aux incrédules un des plus beaux succès de la méthode.

Qu'y a-t-il de contagieux dans l'organisme d'un sujet syphilitique ? Telle était une des questions posées par le programme. Deux syphilographes lyonnais, MM. Rolletet Diday, se sont chargés de la résourée en montrant que le sang et le produit des sércétions des divers accidents syphilitiques étaient seuls susceptibles de transmettre la vérole. Des expériences ont en effeit provét l'innocuité d'inoculations faites sur des sujets sains avec la salive, les larmes, lo l'iquide d'une acné, la sécrétion d'un eczéma recueillis chez des individus contamies. M. Viennois a rappelé les faits relatiés à la transmission de la syphilis par la vaccine en émettant le vœu qu'à l'avenir on allat cherche le virus vaccinogène chez la vache ou deze le chezal. M. Palasciano, nous a fait connaître quo ce progrès, se trouvait réalisé à Nasciano, pous a fait connaître quo ce progrès, se trouvait réalisé à Nasciano, nous a fait connaître quo ce progrès, se trouvait réalisé à Nasciano, nous a contretiont constamment le cowprox chez des vaches.

Enfin, après une séance où des médocins aliénistes de différents pays so sont préoccupés de la possibilité de traiter certaines catégories d'aliénés soit dans des exploitations surjocles, soit dans leur famille. l'assemblée s'est séparée en émettant le vœu de voir le congrès médical avoir une troisième session l'année prochaine.

— Nous avons le regret d'annoncer la mort du Dr Carville, ancien interne des hôpitaux de Paris, médecin de la Maison centrale de Gaillon, auquel on doit la description de l'épidémie d'étrèe grave que nous avons publiée tou récemment. Le Dr Carville, jeune encore, a été enlevé subtiement à la science et à see antis.

#### BIBLIOGRAPHIE

Des maladies mentales et des asiles d'atiènes, par J.-P. FALREY. Paris, J.-B. Baillière, 1864.

M. Fairet a cu la bonne pensée de réunir los mémoires trop peu nombreux qu'il avait publisé séparément. Les livres ainsi composés ne peuvent avoir l'unité nécessaire au succès d'un ouvrage qu'à une condition, c'est qu'on y sente la personnalité vivace et durable de l'auteur. L'unité est alors celle de l'homme plutôt que celle du plan ou de la méthode, et les fragments reliés par une pensée dominante forment pour le lecteur un tout indivisible; quedques transitions de plus, et le livre semblerait avoir été conçu d'un seul jet, tant il est animé, du commencement à la fin, par le même esprit s'entifique.

Chaque médecin croyant et convaincu dépense sa vie à metre en pratique ou à communiquer par ses écrise et par son enseignement quelques données fondamentales dont il poursuit sans relache l'application. Les gens sans conviction ne prennent pas tant de souci de laire des prosèques à leurs opinions parasitaires. Le savant médecin des alidnés de la Salpétrière a voué son zèle à faire prévaloir une idée doctrinale qu'on retrouve présentée sous diverses faces, mais toujours la même dans ses publications successives.

Son but a été d'assoir un moyen lerme entre les doctrines extrêmes qui partagent la pathologie mentale. Pour les unes, le trouble de l'intelligence n'est qu'un phénomène identique aux autres perversions fonctionnelles dont les lésions anatomiques doivent rendre compte; pour les autros, la pensée est une fonction sans analogues; elle ne relève pas de la matière, et qui veut l'étudier skrement doit se borner d'irnvestigation psychologique. Suivant qu'on incline, même sans exclusion, vers la prémière ou la seconde tendance, tout change dans la médecine des aliénés : le mode d'observation, le classement, la thérapeutique, jusqu'aux dénominations des espèces.

linpartial, parce qu'il était de sa nature pou enclin aux systèmes,

rience, sans parti pris, les doctrines des deux écoies. Au lieu de disserter, il a demandé à la clinique son infailible criérium; au lieu de philosopher, il a examiné les malades. Sa médecine doit à cette sage réserve une sobriété de vues qui persuade plutôt qu'elle ne séduit par les hardiesses, et qui se rapproche de ce je ne suis quoi qu'on appelle le bon sens dans la vie pratique. Qu'il traite des généralités de l'aliénation, qu'il aborde des sujués de détail, qu'il critique les métho des d'enseignement, qu'il établisse les règles qui doivent présider à la construction des asiles, qu'il discute la législation ou qu'il juge les divers procédés de traitement, il est toujours clair, simple et conséquent à ses idées.

Cetto solidité de principes n'est copendant pas telle que, dans une vie si bien remplie, on ne voie des variations et on ne sente môrir certaines données d'abord indécises, tandis que d'autres opinions s'affacent peu à peu. C'est un spectacle plein d'intérêt que celai d'une intelligence qui vous laisse assister au progrès de su recherche, qui no répudie rien de ses premiers efforts, et qui nous représente, dans une série de mémoires commencée depuis bientôt trente années, l'évolution chronologique de ses croyances définitives. Il y a la les vrais défenents d'une biographie scientifique. En lisant avec une mêre réflexion les monographies qui composent le livre de M. Fairet, en tenant note de la date de chaetune d'elles, on sent le reflet des aspirations médicales de chaque époque; mais en même temps on comprend à quel degré r'observation, quand même, du malade préserve le médecin des écarts où il serait entraîné par le courant des doctrines en faveuer.

Et pourtant, si instructif qu'il soit, ce livre n'est pas tout l'homme. A côté de l'enseignement degmatique, il ne représente pas et ne peut reproduire l'enseignement familler de la Salpétrière, les causeries aventureuses de la clinique, sans méthode, sans conclusions obligées et se conformant chaque matin aux hasards de l'observation; nous étious là peu nombreux, mais aussi riches de zèle que dépourrus d'expérience, discutant avec l'ardeux que donnent les jeunes convictions, apportant du debors le mouvement des idées contemporaines et plus curieux du nouveau que de la tradition. Tous les problèmes étaient mis à l'ordre du jour, toutes les solutions comptaient des partissms. Le maitre, associé de cœur à ces efforts, cancourageait chacum, exposant ses idées, ne les imposant jamais, en appelant de la théorie à l'expérience, et mettant libéralement à notre service tous les moyesse d'apprendre.

De cetté modèste école, qui reste pour moi le modèle achevé de fécole difique, nous avons emporté des notions commentes sans avoir réal sucrifié de not tendances individuelles. Il n'est pas un de nous qui n'ait conservé de cetté communauté d'études dirigées presquie à fotre însu, dépouillées de toute montre d'autorité magistrale, utélémentée recommaissant. M. Fairet a laissé dans l'ombre tout ce côté de son activité; mais c'est un devoir de rendre justice à un dévouement qui trouvait sa seule récompenso dans la gratitude de quelques élèves.

Quand on a vécu si longtemps dans l'intimité scientifique d'un homme, on est mal préparé à rendre compte de ses ouvrages. Sous la solennité du livre, on entrevoit toujours la personnalité de l'écrivain; sous sa concision obligée, on ne peut se défendre de rassembler, par le souvenir, les détails et les développements dont l'auteur a dis s'abstenir. Aussi n'ai-jo pas cu la pensée de donner une anulyse bibliographique; mais, si peu désintéressé que soit mon jugement, je le crois vrai.

M. Fairet a rendu à la médecine mentale le double service de ne rien avancer qui n'ait sa démonstration clinique, et, en posant les principes qui dirigent l'observation des alfaées, d'apporter son concours sans supposer que l'œuvre soit accomplie. On le reconnaît dans on livre tel qu'il était dans son enseignement privé, soucieux de montrer le but à atteindre, écartant les obstacles, marquant les passages difficiles, et prèt à encourager tous les efforts.

Ces mérites, qui résument non-seulement l'intelligence, mais toutes les aptitudes morales d'un homme, n'en sont pas moins réels pour être rappelés par une voix amie. Je ne me résigne pas à croire qu'il n'existe de qualités vraies que celles qui sont attestées par des indifférents.

Nouveau Dictionnaire de médecine et de chirurgie pratiques. Paris, 1864. Chez J.-B. Baillière.

Nous avons annoncé la publication du Dictionnaire encyclophique des sciences médicales en nous bornant à indiquer les principaux articles des premières livraisons; il est impossible de juger au début une œuvre de si longue haleine, et on ne peut affirmer par avance que la notoriété scientifique des collaboraleurs.

En même temps que le Dictionnaire encyclopédique, travail (norme qui, à d'autres époques, eût suffi et au delà à l'activité d'une génération, paraissait le Nouveau Dictionnaire de médecine et de chirurgie, édité par MM Baillière. Le public médical a dù étre à la fois surpris et flatié de voir qu'il se trouvait en França assez d'hommes de savoir et de honne volonté pour accomplir cette double entreprise; les deux dictionaires out marché côte à côte avec la rapidité que sollicite la concurrence même dans les choses scientifiques.

Tandis qu'on n'eût eu pour termes de comparaison que des ouvrages qui compensaient l'honneur d'être classiques par l'inconvénient de remonter à une date éloignée, on a pu établir un parallèle entre deux œuvres rivales.

Quel a été le résultat de la comparaison, personne n'a encore osé l'écrire, et nous no le savons ni no voulons le savoir; on est mal venu à se dire impartial quand on a, de part et d'autre, dos amitiés ou des sympathies qui se balancent et que pas un des articles n'est si-

C'est de l'étranger que nous viendront les critiques autorisées, parce qu'elles feront exception des individus et qu'elles auront leur point d'appui dans les choses. Jusqu'à présent la critiquo étrangère est restée muette, et peut-être prolongera-l-elle son silence à cause de la difficulté qu'elle éprouve à classer dans les formules de la bibilographie des collections de mémoires indépendants réunis par le seul lien alphabétique.

S'il faut exprimer une opinion, nous regrettons que ces deux publications aient été conçues sur un même plan et qu'elles s'adressent juste aux mêmes classes de lecteurs.

L'Encyclopédie de Virchow, qui n'est qu'une série de monographies classées par ordre d'organes et confiées chacune à un auteur vraiment responsable, répond aux goûts d'un certain nombre de médecins. Eût-il mieux valu qu'une des publications adoptât cette distribution et suivit l'exemple donné par l'Allemagne?

Le grand Dictionnaire encyclopédique anglais, bien qu'on ait admis l'ordre alphabétique, ne renforme que des dissertations étendues qui portent en tête le nom des grandes maladics; la physiologie et l'anatomie en sont exclues au profit d'un dictionnaire spécial; à plus forte raison n'y voit-on pas figurer les courtes indications qui conviennent aux lexiques. Eût-il été préférable qu'un des deux ouvrages entrêt dans la même xyie?

L'avonir, sur lequel on se décharge de tant d'autres responsabilités, nous apprendra si la curiosité médicale est assez ardente pour faire vivre amplement deux œuvres à lointaine échéance, et qui, si elles diffèrent par l'exécution, se rapprocheront toujours par l'esprit et par la méthode.

Les livraisons déjà parues du Nouveau Dictionnaire de midecine de chirargie pratiques débutent par une courte introduction de notre savant collègue le Dr Jaccoud, directeur de la rédaction. Elles contiennent des articles relatifs à l'anatomie et à la physiologie, à la pathologie médio-chirurgicale, aux accoichements, à la thérapeutique, à l'hygiène, à la médecine légale, à la toxicologie, à l'odontalgie, à la physique, à la chimie, à l'histoire naturelle, appliquées à la médecine.

Parmi les plus considérables, nous citerons les monographies de l'accouchement, par M. Stolz; de l'abdomen, par MM. Bernuts et Denucé; de l'accè, par M. Hardy; de l'albumburle, par M. Jaccond, travail important et qui soulèverait plus d'uno discussion; de l'alcoolismie, par M. Fournier. Les articles thérapeutiques, confiés à M. Hirtz, on Trecu de moindres dévelopments.

# ARCHIVES GÉNÉRALES DE MÉDECINE

DÉCEMBRE 1864.

# MÉMOIRES ORIGINAUX

- cee

RECHERCHES SUR LES TUMEURS VASCULAIRES DES OS, DITES

TUMEURS FONGUEUSES SANGUINES DES OS OU ANÉVRYSMES
DES OS:

Par le D'A. RICHET, chirurgien de la Pitié, agrégé à la Faculté de Médecine de Paris, président de la Société de chirurgie, pour l'année 1884, membre de la Société anatomique.

Il est peu de sujets en chirurgie sur lesquels on soit aussi peu d'accord que sur les tumeurs décrites sous les noms d'anévrysmes des os, de fumeurs fongueuses sanguines, ou pulsatiles, ou érectiles du tissu osseus.

Cela tient à plusieurs causes : d'abord à la rareté de cette affection, puis au petit nombre d'observations publiées, ensuite et surfout à cette circonstance que les tumeurs uniquement constituées par le développement anormal du système vasculaire des os ont une telle analogie avec d'autres altérations dans lesquelles ce même développement joue un rôle considérable, qu'il est presque impossible, dans l'état actuel de la science, de les différencier par les symptômes cliniques, et que seule jusqu'il l'anatomie pathologique a été appelée à décider la question. Et encore depuis que l'intervention du microscope dans ces études est veme révéler la présence de nouveaux éléments dits à myéloplaxes, dans quelques-unes de ces tumeurs ayant à l'œil nu l'apparence d'altération vasculaire, on en est arrivé à rejeter comme douteuses même les observations avec pièce pathologique, qui

IV.

jusqu'alors avaient été regardées comme des exemples incontestés de tumeurs anévrysmales des os. C'est ainsi que quelques auteurs ont été jusqu'à nier complétement l'existence de cette affection.

On est allé évidemment beaucoup trop loin, et, s'il importe de ne pas accepter trop facilement comme des cas d'anévrysmes des os toutes ces tumeurs dans lesquelles on a constaté des pulsations isoclurones à celles du pouls, et qui ont offert à la dissection un développement plus ou moins considérable des vaisseaux; il ne faut pas tomber dans l'excès opposé, et rejeter comme incomplets et par conséquent sans valeur pour la solution de la question des faits importants par cela seulement qu'il leur a manqué la consécration de l'examen au microscope. Les déductions trées de la clinique, aujourd'hui un peu trop négligées peut-être, ont à mes yeux une importance bien autrement grande et féconde que celles qui dérivent un incuement de l'examen anatomique.

C'est ce que j'essayerai de démontrer dans le courant de ce travail, qué je diviserai en deux parties: dans la première, après avoir rapporté avec quelques détails l'Observation qui a été l'origine de mes recherches sur ce sujet, je passerai en revue les faits analogues disséminés çà et là dans les annales de la science; dans la seconde, je tâcherai de tracer l'histoire bien incomplète encore de cette affection, en m'appuyant sur les faits trop peu nombreux que j'ai pu rassembler et qui ne sont peut-être pas en réalité aussi rares que le ferait supposer le petit nombre de ceux qui sont publiés.

#### PREMIÈRE PARTIE.

Examen critique des diverses observations publiées sous le titre d'anéorysmes des 0s, de tumeurs pulsatiles des 0s, de tumeurs érectiles ou fongueuses sanguines des os.

Je commencerai cet examen critique par la relation d'une observation qui m'est propre et que j'ai recueillie, en 1846, à l'hôpital Necker. La pièce, disséquée avec le plus grand soin, a été déposée à cette époque au musée Dupuytren, où elle existe encore dans toute son intégrité; on en trouvera plus loin un dessin trèsreussi. J'ai sounis cette oièce au juzement de l'Académie de médecine, en 1863, avec des considérations à l'appui de l'opinion que je développerai plus loin avec quelques détails.

Observation de tumeur vasculaire volumineuss dévoloppée dans la partie supérieure de l'humérus chez un homme de 30 ans; extirpation du bras; description de la pièce anatomique. A Bootet (fean-Baptisto), âgé de 30 ans, tailleur, est entré à l'hôpital Necker, le 16 juin 1846, pour y étre traité d'une tumeur considérable de l'épaule gauche.)

D'un tempérament lymphatique, cet homme paraît plutôt maladif que robuste.

Ses père et môre vivent encore et se portent bien. Ils étaient 12 enfants ; 6 soit morts en bas àge, il ne suit de quelles maideis; ceux qui restent, 3 filles et 3 garçons, jouissent d'une bonne santé. Il n'a jamais enchud dire qu'aucun de ses parents ait êté atteint d'une maladie analogue à celle qu'il a maintenant; quant à lui, saur lue affection à la jambe dont il sera bientité question, il n'a point fait de maladie grave et affirme n'avoir jamais en de maladie vénérieme.

Thous rapporto qu'il y a trois mois et demi environ, il fut heurté ; sur la route de Saint-Denis par un individu portant un farcheu et venant en sens contraire; il fut frupré sur le moignon de l'épaule gauche, et le coup fut assez violent pour le faire pivotes sur lut-même. A partir do ce moment, il ressentit de violentes tiouleurs dans cette épaule, lesquelles revenaient par intervailo et l'empéchaient de travailler. Nous insistons à plusieurs reprises auprès du malade afin de savoir si, avant le coup, il n'avait point éprouvé déjà quelques douleurs; toujours et invariablement il nous répond qu'il se servait aussi bien de son bras gauche que du droit, et qu'il n'avait jamais ressenti la moindre souffrance avant l'accident.

Il y a un mois environ, y oyant que les douleurs devenaient et plus, fréquentes et plus vives, et que son épaulo semblait augmenter un pau de volume, il vint se présenter à la consultation du Bureau central, où son affection, caractérisée de rhumatisme articulaire, fut traitée par l'application d'un vésicatior volant et d'un bain.

Malgré ces moyens, ses souffrances ne firent qu'augmenter, et le malade, voyant que le moignon de l'épaule acquérait tous les jours un volume plus considérable, revint de nouveau à la consultation du Bureau central d'où, sur sa demande, il fut dirigé sur l'hôoital Necker.

Voici quel est l'état dans lequel je trouvai ce malade : la face est pâle et la peau a une teinte terreusc; lè pouls, plein et assez développé, marque 92; l'appétit est conservé, le malude dort assez bien; toutefois il est réveillé en sursaut par des doulours lancinantes qui lui traversent l'épaule comme un éclair. Interrogé sur ses autécédoins, il répond n'avoir jamais été malade, excepté dans sa jeunesse, à l'âge de 5 ans, époque à laquelle il cut plusieurs abcès à la jambe gauche. Il porte en effet des cicatrices à la partie antérieure de cette portion

du membre abdominal, lesquelles, par leurs adhérences au tibia, idemoignent que l'os a été le point de départ de la maladio. L'articulation fémoro-tibiale est roide et ne peut se fléchir qu'avec difficulté. Depuis cette époque, il s'est toujours très-bien porté; il prétend d'ailleurs n'avoir point malgri depuis que sa tumeur s'est devlepopée, seulement il a peritu ses couleurs. Il insiste Deaucoup sur cette particularité, à savoir, que ce n'est guère quo depuis quinze à vingt jours environ que son épaule gauche a augmenté considérablement de volume, à la suite d'une chute qu'il aurait faite; jusqu'à cette époque, elle n'était pas sensiblement plus grosse que l'autre, ce qui explique d'ailleurs le diagnostic d'affection rhumatismale porté par le médecin qui le vit la membre fois.

Quoi qu'il en soit, voici dans quel état se présente actuellement la tumeur : le meignon de l'épaule gauche, considérablement gendé et présentant le volume de la racine de la cuisse, donne au membre thoracique la forme des manches dites djopt; l'épaule est un peu pub portée en avant qu'en arrièrre; le bras, l'avant-bras, mais surtout la main, sont gonfiés et cedématiés, et le malade peut bien mouvoir un peu l'avant-bras et fécheir les doigts, mais il lui est impossible de se servir de son bras : lorsqu'il veut le déplacer, il est obligé de s'aider de la main droite.

La peau qui recouvre le moignon de l'épaulo a pris une couleur brunâtre générale, et si on l'examine de près, on reconnaît que cette clinte est due à une fine vascularisation, comme variqueuse, de son tissu propre; elle présente d'ailleurs une élévation de température assez sensible au toucher, comparée avec celle qui recouvre les autres parties du coros.

La forme générale de la tumeur est celle d'un ovoïde coupé horizontalement par le milieu, la base dirigée en haut et en dedans, du côté du tronc , le sommet répondant à l'insertion deltoïdienne. De prime abord et rien qu'à la forme, il est permis de soupconner que la tumeur, recouverte par le deltoïde, est limitée par les insertions de ce muscle ; c'est ce dont il est facile d'ailleurs de se convaincre par le toucher. Ainsi supérieurement elle arrive jusqu'au contact de l'acromion et de la clavicule dans son tiers externe, tandis qu'en bas, elle no dépasse pas l'insertion deltoïdienne. En avant et en arrière, ses limites sont bien moins nettement établies ; cependant il est possible do s'assurer, en insinuant la main dans le creux axillaire, ce qui, vu le volume de la tumeur, ne peut se faire qu'avec difficulté, qu'ello ne so prolonge pas bien loin, ni sous le grand pectoral ni sous le grand dorsal. Le creux axillaire est presque effacé; il est envahi par la tumeur, qui, rejetant en bas et on avant le paquet vasculo-nerveux qu'elle comprime, a déterminé cet engorgement ædémateux du mombre que j'ai signalé précédemment. On pout d'ailleurs très-facilement apprécier le traiet de l'artère axillaire dont les battements se font sontir

presque sous la peau. En résumé, la base de la tumeur s'enfonce dans le creux axillaire, rejetant en bas et en avant les vaisseaux et nerfs, repoussant en haut la voûte acromio-claviculaire, sous laquelle elle s'insinue, et écartant les bords antérieur et postérieur de l'aisselle, séparés par loute son épaisseur.

Excepté en quelques endroits, où le doigt en pressant produit une sorte de crépitation qui donne la sensation de brisure d'une mince lamelle osseuse ou d'une coquille d'œuf, partout ailleurs la tumeur offre une grande mollesse à sa surface.

La fluctuation y est manifeste, mais il semble que le liquide qu'elle contient n'est pas très-fluide, qu'il est plutôt épais. En la percutant à sa périphérie, on éprouve comme la sensation d'un tremblotement gélatineux.

Rolativement à sos connexions avec le système osseux de l'épaule et du bras, voici ce que l'on constate : l'avant-bras étant plié sur le bras et saisi de la main gauche, si, avec la droite introduite dans le creux axillaire aussi profondément que possible, on imprime à l'humérsu des mouvements de rotation, on ne tarde pas à s'apercevoir que cet os est atteint d'une solution de continuité à peu près au niveau de l'insertion deltotdienne. De la sorte, il est facile de ployer le bras en tous sens; on peut même, par un mouvement de pression de bas en haut exercé sur l'avant-bras, rapprocher considérablement le coude de l'écaule.

D'autre part, le bord axillaire de l'omoplate étant fixé et la tumeur alternativement portée en tous sens, on s'assure que l'os de l'épaule et la clavicule ne font point corps avec elle, car ils ne suivent aucun des mouvements qu'on lui fait exécuter.

Conduit par l'examen attentif auquel je m'étais livré à l'idée que cette tumeur contenait beaucoup de vaisseaux, j'applique les stéthoscope successivement à toute sa circonférence, et je découvre que dans deux points surtout, on avant et en arrière, il existe un bruit de souffeassez pronoce. Mais, quelque attention que nous ayons d'ailleurs porté à l'étude des symptômes, jamais nous n'avons observé de battements sensibles soit à la vue, soit au touchez.

Maréamant tous les symptômes que je viens d'exposer en détail, on voit donc une tumeur profondément située sous les muscles qui enveloppent l'épaule, paraissant avoir eu pour cause un coup porté sur cette région trois mois et demi avant, et n'ayant augmenté sensiblement que depuis quinze jours. Cette tumeur, dont le développement a été si rapide, présente une grande mollesse, une sorte de fluctation, occasionne de vives douleurs au maldade, et présente un bruit de souffe en plusieurs points; mais elle n'offre point de battements appréciables et n'est pas réductible par la compression. Elle a détruit l'humérus dans sa continuité ; enfin on y trouve en quelques endroits une crépitation fusace, comme si, ne la pressior, on avait brisé à sa

surface une mince lamelle enveloppante. D'après tous ces caractères, le porte le diagnostic suivant : tumeur fongueuse anquine de nature probablement cancéreuse, ayant son point de départ dans la partie supérieure de l'humérus. Cette affection me paraissait alors avoir la plus grande analogie avoc la maladie dévrit par les chirurgiens anglais sous le nom de fongus hématode, et par les chirurgiens français sous le nom de conner vasculair.\*

Dès lors jo ne vis d'autre partà à prendre que l'extirpation du bras. La peau qui le recouvrait supériourement était vascularisée e tivolacée, mais elle était saine; les muscles qui enveloppaient la tumeur, le deltoïde entre autres, paraissaient également sains; la clavicule et le scapulum étaient évidenment étrangers au mal, on pouvait donc pratiquer la désarticulation scapulo-humérale. Tel fat aussi l'avis des savants collègues MM. Hervez de Chégoin, Michon el D. Després, que je priai de m'aider de leure consolis dans cette circonstance difficile.

Je ne me dissimulais point toutefois les dangers d'une opération pratiquée dans de semblables conditions; ainsi la tumeur semblait plonger dans le sommet du creux axillaire, jusques au contact des parois thoraciques, et as vascularisation, démontrée par le bruit de souffle, pouvait donner des craintes sérieuses d'hémorrhagie pendant l'opération, d'autant mieux que la compression de la sous-clavière, au-dessus de la clavicule, est, ainsi qu'on sait, en général fort difficile et. d'une efficacité d'outerse.

Toutefois, en réfléchissant au point de départ de la maladie qui s'était bien évidemment développée dans le corps de l'humérus, je pensai que la tumeur, parfaitement limitée en dehors du côté du deltoïde, devait l'être également du côté de l'aisselle et des gros vaisseaux, puisque par l'exploration du creux axillaire, aussi loin qu'on pouvait y porter la main, on les trouvait isolés et comme simplement refoulés excentriquement. J'étais donc rassuré sur la possibilité de l'énucléation de la masse pathologique; je l'étais moins du côté de l'hémorrhagie pendant l'opération. Le malade en effet paraissait anémique, et, en auscultant les vaisseaux du cou, l'avais trouvé un bruit de souffle continu avec renforcement qui avait confirmé cette prévision. J'avais, il est vrai, la ressource de la ligature préalable de la sous-clavière, mais c'était exposer le malade aux conséquences de deux opérations au lieu d'une. D'ailleurs la clavicule subluxée et soulevée par la tumeur, en rendant le creux sus-claviculaire et plus étroit et plus profond, aurait singulièrement aggravé les difficultés de cette opération préliminaire.

Pour parer à ce danger, je résolus d'exécuter aussi rapidement que possible la désarticulation; de ne couper l'artère axillaire qu'après l'avoir fait saisir dans le lambeau ; enfin, et par-dessus tout, je m'assurai que la compression de l'artère sous-clavière, convenablement pratiquée sur la première coto, suspendait le cours du sang dans lo

membre, de telle sorte qu'il serait toujours possible de parer, momentanément au moins, à une hémorrhagie sérieuse.

<sup>1</sup>Ces points importants arrêtés, l'opération fut décidée et pratiquée le 24 juin. Le malade fut assis sur un lit, et notre regretté collègue, D. Després, voulut bien se charger de la compression de la sousclavière.⟩

Mais, au moment de cominencer l'opération, une particularité que nous n'avions pas encore remarquée nous frapps; c'était une tumé-faction diffuse, non douloureuse, qui s'était instantament manifestée dans la fosse sus-épineuse, car, quelques minutes avant, alors que nous examinions le maisde à son lit, elle n'existait pas. Cette circonstance ne laissait pas que de m'inquiéter, car je craignais que la tumeur nes se fit rompue de ce côté. Mais, aprese examen apprefondi et plus longue réflexion, je pensai que cela pouvait tenir à la rupture de attaches da sus-épineux, à l'humérus, rupture survenue dans le transport du malade de son lit à l'amplithétire. Je passai donc outre, el l'on verra ne la suite que ma manière de voir fut iusifiée.

NEĥin je voatus prendre une dernière précaution; avant de commencer l'opération je pratiquai une ponetion exploratrice au centre de la tumèur, il n'en sordit qu'une abondante quantité d'un sang calliebotté; un style, introduit par l'ouverture, put être promené en tous sens sans éprouver de résistance; nous étions évidenment dans une noche remulie de liquidé sangainelent et de callios.

Saisissant alors un couteau à amputation, je m'assurai de la saillie acromiale et je pratiquai, à partir de ce point, une incision: de 5 à 6 centimètres de longueur parallèle à l'axe du bras; puis de l'extrémité de cette incision j'en fis partir deux autres un peu plus obliques, l'une en arrière, l'autre en avant, et venant se rejoindre au-dessous du bras en avant des poils de l'aisselle.

J'Obtins ainsi deux l'ambeaux: l'un antérieur, l'autre postérieur, que je disséquai rapidement, en y comprenant la peau et un peu du muscle deltode qui était sain: de cette manière je découvris toute la partie externe de la base de la tumeur. M. Michon, qui voulait bien me prêter son concours, s'empara des lambeaux; alors, avec un conteau à amputation, stroit et court, je cherchei à péndèrer dans l'articulation scapuilo-humérale en pasant au-dessous de la clavicule et de l'arcromion. Lei se présenta une particularité dont nous n'avions bien un ous rendre compte d'abort à cause du volume de la tumeur, c'est que la cavité génotide de l'omopiate, avait été refoulée beaucoup, en arrière et qu'il, failuit aller la chercher profondément au-dessous de l'extrémité claviculaire luxée en avant et en debors. L'articulation, une fois souvete, je désgeau rapidement en arrière et en avant, puis coupant à plein tranchant, je descendis ainsi le couteau en passant derrière la base de la tumeur jusqu'au niveau du paquet vasculo-ner-

veux, qui fut saisi par M. Michon, et je terminai d'un seul coup la

Chemin faisant, quelques kystes dépendants de la tumeur principle furin l'errent ouverts, il en sortit un liquide brunâtre et beaucoup de caillots sanguins; mais le malade perdit à peine quelques cuillerées de sang artériel, tant la compression fut exactement faite par notre collègue D. Després. Je procédia ilors à la ligature de l'artère axillaire et de quelques autres, la scapulaire commune, par exemple, qui letait très-volumineuse; puis je crus devoir lier aussi la veine axillaire de crainte du reflux veineux et aussi de l'aspiration possible de l'air qui s'y manifeste, ainsi qu'on le sait, d'une manière très-marquée.

Visitant alors avec soin le fond de la plaie, afin d'enlever les prolongements de la tumeur qui pouvaient avoir échappé à la rapidité de la désarticulation, je vis que les muscles qui s'insèrent à la tête humérale étaient infiltrés dans la portion qui avoisine cette insertion d'une matière sangeinolente dont la présence m'inspira quelques craîntes. Je saisis alors avec des pinces à griffes l'extrémité du susépineux, puis du sous-épineux, puis du sous-esqualiar; je les attirai et j'en fis la résection à l'aide des ciseaux courbes. Dès lors tout la surface de la plaie partu parfaitement saine; elle se présentait sous forme d'un ovale allongé dans le sens vertical, formé par deux lambeaux, l'un antérieur, l'autre postérieur. Dans le fond on apercevait la surface articulaire de l'omoplate dont le cartilage était intact et brillant.

de procédai alors au pansement; j'étendis dans le fond de la plaie un disque d'agaric afin d'opposer une barrière à l'hémorrhagie capillaire, je soutins ce disque avec de la charpie et je rapprochai mollement les lèvres de la plaie avec des bandelettes de diachylon. Fétablis enfin par-dessus le tout une légère compression.

Le malade, qui avait parfaitement bien supporté l'opération, fut reconduit à son lit, et je lui prescrivis une potion avec 4 gramme de laudanum, à prendre par cuillerée à bouche d'heure en heure.

Le 25, le malade a bien passé la nuit; le pouls est calme, à 96; peu de douleur, point de soif; le pansement est à peine imbibé d'une sérosité rougeatre. — Limonade vineuse, 2 bouillons, un potage.

Le 26, même état que la veille ; j'enlève le pansement extérieur. — 2 potages, 2 bouillons.

Le 27, les pièces du pansement sont infiltrées de sérosité; les lèvres de la plaie sont œdématiées, mais le malade a bien dormi; il y a à peine de réaction, le pouls est à 84.

Le 29, même état; malgré cet œdème et cet aspect blafard de la plaie, qui tient évidemment à la constitution, la cicatrisation marche et les lambeaux se rapprochent. — Limonade vineuse, infusion de quinquina, ôftelettes, potage. 4er juillet. Môme état général et local, pouls à 72; le malado dort et mange bien; je fais laver la plaie avec l'eau-de-vie camphrée et je la saupoudre de quinquina.

- Le 2. La plaie est aujourd'hui plus rosée; le pouls est à 84; le malade a mangé avec appétit. 2 portions, vin de Bordeaux.
- Le 4. La plaie a un aspect rosé et des bourgeons charnus la recouvrent partout; déjà même le cartilage de la cavité glénoïde se soulève et se détache. Même pansement; trois portions.
- Le 8. La dernière ligature est aujourd'hui tombée, la plaie a un aspect très-satisfaisant; les lambeaux se rapprochent et la surface suppurante n'a plus qu'un décimètre de hauteur sur 5 centimètres de largueur. — Pansement avec le styrax; 4 portions.
- Le 9. Le malade a été pris d'un frisson qui lui a coupé l'appétit; les gens de service prétendent qu'il s'est découvert en dormant, et comme le temps a changé à la suite d'un orage, on suppose qu'il s'est refroidi. Ce frisson, paraît-il, n'a pas été très-fort et n'a pas duré longtemps. Néamonins l'état du malade est bien moins satisfaisant, la plaie est grise et le pus s'éreux. — 2 potages, 2 bouillons.
  - Le 10. Le malade se trouve mieux, néanmoins; je le maintiens à la demi-diète.
- Le 44. Le mieux se soutenant et le malade demandant instamment à manger, je lui rends deux portions.
- Le 42. L'état général continue à être plus satisfaisant, cependant le malade a eu hier une hémorrhagie assez considérable et que l'élève de garde évalue à une palette environ. Elle s'est arrêtée d'elle-même. La plaje a un aspect grisatre et les bourgeons sont œdémateux.
- Le 43. Nouvelle hémorrhagie plus abondante que les précédentes. L'interne prétend qu'elle s'est faite en nappe à la surface de la plaie et qu'elle s'est arrètée sitôt le pansement enlevé. — Même régime, 2 portions.
  - Le 44. Plaie grise, œdématiée. Pansement simple.
- Le 47. Nouvelle hiemorthagie, celleci plus grave que les prédentes; le malade a perdu 200 grammes de sang, qui provenit du fond de la plaie, par saccades. L'interne l'a arrêtée à l'àide d'une compression légère opérée avec une boulette de charpie roulée dans la colonhane.
- Le 48. Rien de nouveau ; la plaie se rétrécit de plus en plus , on la panse avec de l'agaric roulé dans la colophane.
- Le 49. Une petite hémorchagie ayant eu lieu hier, je me décide à cautériser avec le fer rouge le point d'où suinte encore ce matin le sang. Je porte successivement trois cautères olivaires dans le fond de la plaie, puis, on panso avec de l'agaric saupoudré de colophane; d'allieur se lemalade a assez bon apoétit, seulement il paratta nimé.
  - Le 21. L'écoulement de sang n'a pas reparu, mais le teint du ma-

lade devient terreux, jaunâtro; hier il a eu des nausées et a même vomi ses aliments, il se plaint d'une vive douleur dans le côté droit du thorax; mais il ne tousse pas. L'auscultation et la percussion ne révélent rien; le pouls est fréquent, à 410, et la langue séche; la plaie est d'alleurs presque complétement fermée, à peine rested-il un espace suffisant pour introduire un petit bouchon d'agaric sau-poudré de coloniane.

Le 22. Dans la soirée le malade a été pris d'une nouvelle hémorrhagie qu'on a arrètée par la compression de la sous-clavière et une autre directo sur la plaie. Le malade, ce matin, est pâle; les muqueuses sont décolorées, il s'est trouvé mal lorsque nous l'avons assis pour l'ausculter.

Je me décide alors à pratiquer la ligature de la sous-clavière que je lie én dehors des scalènes par le procédé Lisfranc. Cette ligature noffre aucune difficulté; je fais en sorte de jeter le fil au-dessus de l'origine de la scapulaire supérieure. La plaie de l'épaule, un peu blafarde, est bangée simolement. >

Le 33. La plaie articulaire est toujours en bonne voie et se resserre de plus en plus. Celle de la ligature n'offre rien de particulier; le pouis est à 130; vive douleur de côté, face pâle; hier, deux vomissements, diarrhée. — Diascordium, 2 pilules de Valette, eau de Spa, vin de Bagnols

Le 24. Le malada se plaint de plus en plus de sa douleur de côté; fusucultation ni la percussion ne révêtent absolument rien; la respiration est parfaite. La pression sur la région du foie détermine cependant un peu de douleur; la plaie scapulaire est presque fermée, 234 puisations; langue sèclie, toujours des vomissements et de la disreble. — Memo trailement.

Le 23. Tous les symptômes précités hier se sont aggravés. Le malade fait évidemment du pus dans queiques viscères, probablement le foie; il a un délire tranquille, la plaie scapulaire suppure à peine, diarrhée continuelle.

Le 26. Le malade meurt à dix heures et demie, >

Autopie. Les deux lamboaux de la plais ocapulaire sont complétement réunis dans les trois quarts de leur hauteur, en bas seulement ils sont écurtés dans un intervalle de 2 ou 3 centimètres par lequel on pénètre dans un cul-do-sac qui n'a pas plus de 2 centimètres de profondeur et que tapisse une membrane progécique épaisse, de 2 millimètres, d'une couleur grisâtre, assez résistanto d'ailleurs. C'est tout co qui restait à cicatriser de cette énorme plaie. Pour examiner la cavité génotite et les parties environnantes, je fends sur la sonde cannelée la cicatrice déjà très-solide qui réunit les lambeaux, et, après les avoir disséqués et écarlés, je constate :

4º Que la cavité giénoïde, recouverte d'un tissu celluleux qui la fait adhérer aux parties adjacentes, est parfaitement saine.

2º Que les muscles sus et sous-épineux et sous-scapulaire dont j'avais incisé les attaches à l'humérus après la désarticulation sont sains; le sus-épineux particulièrement, rétracté dans sa loge ostéo-fibreuse, est adhérent par son extrémité tendineuse à un tissu assez résistant qui ferme la partie antérieure de cette loge et se prolonge vers le col de l'ompolate.

3º Au-dessous du muscle sous-scapulaire nous trouvons un petit abcès circonscrit, de la grosseur d'une noisette; sans communication avec le cul-do-sac do la plaie extérieure.

4º L'omoplate et la voûte acromio-claviculaire n'offrent rien qui mérite d'être noté.
5º Les nerfs sont, avec les vaisseaux, plongés dans un tissu cellu-

5º Les nerfs sont, avec les vaisseaux, plongés dans un tissu cellulo-fibreux très-résistant, au milieu duquel on a quelque peino à les disséquer, surtout dans la partie qui avoisine la plaie.

L'artère axillaire a été coupée à 2 centimètres au-dessous de la naissance de l'artère sous-scapulaire, laquelle est très-développée, et distribue ses nombreux rameaux très-dilatés du côté de la paroi thoracique. Toute la portion de l'axillaire comprise entre la naissance de la sous-scapulaire et la plaie du moignon à la partie profonde duquel elle aboutit, est occupée par un caillot ramolli, à peine reconnaissable pour un caillot sanguin, tant il ost infiltré de pus, n'avant plus d'adhérence avec le tube artériol dans lequel il joue; et ne se prolongeant pas du côté du cœur au delà de l'origine de la sous-scapulaire; mais là il était, par son extrémité cardiaque, en contact direct avec le sang, de telle sorte que le courant artériel qui venait le heurter et qui passait ensuite dans la sous-scapulaire pouvait entraîner quelques-uns de ses éléments. Je reviendrai en temps et lieu sur ce fait important. Quant aux parois artérielles, elles étaient ramollies dans le point correspondant au caillot, et il était de toute évidence que cette artérite suppurée de l'extrémité de l'axillaire avait été la cause des hémorrhagies répétées que nous avions observées.

La veine axillaire était remplio par un caillot adhérent, n'offrantaucun symptôme de ramollissement; les parois veineuses avaient leur coloration et leur consistance habituelles.

L'examen de l'incision pratiquée pour la ligature de la sous-clavière ne nous offre rien de particulier à noter ; le fil a porté sur l'artère au point précis où elle se dégage des scalènes. Les tuniques interne et moyenne rebroussées dans l'intérieur du vaisseau commençaient à s'agelutiner; mais in l'y a point de caillot soit au-dessus soit au-dessous de la ligature. La tunique externo offre encore une grande résistance.

Les centres nerveux, examinés avec grand soin, ne nous offrirent rien à noter, si ce n'est un peu de sérosité dans les ventricules.

Les poumons sont anémiés ; le droit , sans lésion organique , est

adhérent à la plèvre costale par toute sa surface, mais ces adhérences sont très-anciennes. Le gauche offre aussi quelques adhérences; on trouve un peu de sérosité transparente dans la cavité pleurale gauche. Signalons sur la plèvre diaphragmatique une plaque cartilagineuse fonisse, large de 4 à centimètres.

Le péricarde offre des adhérences anciennes : quelques caillots mous dans les cavités du cœur.

Dans le péritoine, 300 grammes environ d'une sérosité limpide; la rate est ramollie, un peu grosse; rien dans les reins ni dans le tube digestif.

Le lobe droit du foie est adhérent à la paroi costo-abdominale. Après l'avoir détaché nous constatons près de sa face inférieure plusieurs petits abcés métastatiques, de la grossour d'une noisette, sans rougeur au pourtour, et contenant un pus blanc et bien lié. Un seul, plus gros et tout à fait superficiel, existe sur le lobe de Spigel; il contient plusieurs cuillerées d'un pus assez bien lié.

Enfin toutes les articulations sont successivement ouvertes, elles ne nous offrent rien de particulier à constater et ne contiennent point de

Examen de la pièce pathologique de l'épaule fait peu d'heures après L'opération. Pendant l'opération la partie la plus élevée de la tumeur qui s'enfonçait sous le grand pectoral a été entamée par le couteau, ce qui rend plus difficile l'injection que je me propose de fairo dans le système artériel. Néanmoins, après avoir poussé par la radiale une injection d'eau tiède pour préparer les voies à l'injection solidifiante et aussi pour reconnaître et lier toutes les artères périphériques qui ont été ouvortes pendant l'opération et par lesquelles aurait fui l'iniection , l'injecte par la partie inférieure de cette même artère radiale une matière très-pénétrante et colorée en rouge. Étonné de ne voir ni les gros vaisseaux se remplir, ni l'injection se perdre à l'extérieur, i'entame la poche et je m'apercois que la cavité est remplie par la matière colorante. Je charge alors un aide de pousser lui-même l'injection afin de pouvoir rechercher par où se produit la fuite et je vois, non sans étonnement, que ce n'est pas seulement par un point limité que se perd le liquide, mais par toute la surface interne de la poche dans laquelle il suinte pour ainsi dire par une multitude d'orifices, dont aucun cependant ne peut être nettement apercu.

Comprenant alors l'inutilité de mes efforts pour obtenir un résultat plus satisfaisant, jo plonge la pièce entière dans de l'eau froide afin de coaguler instantamement le peu de matière solidifiante qui reste dans les vaisseaux, puis je procède à la dissection.

Le contenu de la tumeur s'était en partie échappé pendant l'opération par l'ouverture signalée précédemment, et son volume avait beaucoup diminué. Néanmoins il y restait encore une notable quan-

tité de la matière qu'elle renfermait, et je pus en recueillir 400 gram. environ. C'était une sorte de bouillie d'un brun qui ne tardait pas' à tourner au rouge dès qu'elle était expesée au centact de l'air, d'une consistance sirupeuse et mélangée de caillets. Aucun de ces caillets, qui étaient de véritables cellots senguins, n'adhérait aux parsis de la peche, teus étaient libres et flottents. Lorsqu'en les écrasait dans un linge ou qu'on les pressait entre les deigts, lis ne laissaient aucun résidu, c'était bien évidemment du sang et rien que du sang. Il en était de même de la bouillie sanieuse au milieu de la-quelle ils nagasient et qui n'était autre que du sang plus eu moins altéré dans acompositien. Cela était évident à l'eini un ; deamoins, comme j'avais diagnestiqué une affection cancéreuse, je priai M. Lebert, auquel p lés veir la pièce, d'examiner au micrescepe cette matière contenue, mais il n'y déceuvrit autre chese que des glebules sanguins nlus eu moins altérés. >

L'artère humérale accelée à la partie interne de la tumeur n'avait pas un calibre sensiblement supérieur à l'état normal, mais quelquesunes de ses branches, netamment l'humérale prefonde, étaient plus dévelonnées.

Les veinos et les nerfs n'effraient rien qui mérite d'être noté.

A La tumeur fut alors fendue dans toute sa hautour par sa partie externe; parteut ess parois étaient souples et sans induration, ce qui me surprit heauceup, car je m'attendais à les treuver épaissies, mais surtout infiltrées de matière suspecte. Les recherches les plus minetueses ne dennèrent que des résultats négatifs 7tes muscles qui recouvraient la tumeur étaient parteut à l'état nermal, particulièrement le deltoride qui l'enveloppait dans les tries quarts de sa circenférence, ce que l'en peut veir encere aujeur l'ui sur la pièce parfaitement conserrée au musée Dupytren seus le n° 488, et dont j'ai fait faire un dessin qui en donne une très-benne idée (veyez la figure, p. 656).

9 Quant à l'humérus, il a disparu au niveau de la tumeur, il n'existe plus que dans sen tiers inférieur. On verra bientôt que ce qui reste de sa partie supérieure est représenté par de minces plaques perdues dans les pareis. \*

Mais c'est sur la surface interne de cette peche et sur sa structure que je désire attirer teut particulièrement l'attention.

Cotte surface interne effre presque partout, excepté dans un peint de sa circenférence, un aspect réticulé qui n'est pas sans analogie avec colui que présente la surface interne des ventricules du œur eu encere ces vessies hypertrephitées dites vessies à colonnes, avec cette différence teutefeis que les colennes ici, au lieu d'être formées par des fibres musculaires et d'avoir une certaine épaisseur, sent centiunée par des par du tissu fibreux et sent presque toutes greles et filiformes; quelques-unes cependant effrent une épaisseur un peu plus

considérable; on dirait, pour me servir d'une comparaison qui donnera une honne idée de cet aspect singulier, un écheveau de îl embrouillé, appliqué contre les parois. Entre les mailles de ce réseau que je puis nommer inextricable sans m'exposer à être contredit, se trouvent des enfoncements, des vacuoles au fond desquels se voient d'autres fibrilles interceptant elles-mêmes d'autres vacuoles plus petites, constituant comme un tissu caverneux à larges mailles. C'est dans le fond de ces innombrables vacuoles que pleuvait la matière injection do na retrouve encore solidifiée et ayant pris la forme des petites loges dans lesquelles elles a été retenue sans qu'il soit possible de voir, soit à l'œil nu, soit à la loupe, l'ouverture des vaisseaux oui l'ont anortée.

L'épaisseur de cette couche réticulaire n'est d'ailleurs pas considérable et vario de 2 à 3 et rarement 4 millimètres; elle est unie aux tissus qui l'avoisinent d'une manière întime dans certains points, assez lâchement dans d'autres. J'observe que là où elle est intimement unic c'est où elle correspond à des fibres musculaires ou tendineuses : ainsi, vers l'attache du deltoide, elle se fusionne avec les fibres tendineuses; à la partie antérieure de la poche, on peut voir que le tendon de la longue portion du bicops glisse dans l'épaisseur de cette couche réticulaire, et l'on aperçoit à travers les mailles du réseau les fibres resplendissantes de ce tendon. Ce dernier d'ailleurs joue librement dans cette sorte de gaîno qui a remplacé la coulisse bicinitale sotés-ofibreuse.

A la partie supérieure, ce réseau est fixé sur les bords du cartilage qui protégeait la tête humérale. Inférieurement il se continue, sans ligne de démarcation, avec le périoste qui recouvre la partie inférieure de l'humérus réstée saine.

Cà et là, au milieu de ce tissu, se trouvaient enchevêtrées des plaques, osseusse plus ou moins amincies, dont la partie qui regarde la cavité est aréolaire, très-irrégulière, et creusée d'alvéoles plus of moins profondes, tandis que celle qui confine à la périphérie offre une surface hencoup plus lisse, quoique, silhonnée de nombreux canalicules et sillons. Ce sont bien évidemment ces<sup>e</sup>plaques qui, en se fracturant lorsqu'on pressait sur la tumeur, donnaient lieu à cetto sensation de crépitation; c'est tout ce qui reste du corps de l'humérus au riveau de la poche.

L'injection a si pou réussi pour les raisons que j'ai dites précédemment, qu'on ne peut bien juger du degré de vascularisation de cette couche réticulaire; coependant, à ne prendre que ce que l'on observe en certains points, elle dovait être considérable : ainsi, dans un androit particulièrement où existe encore une plaque ossouse, assez épaisse, on voit à la surface externe de la membrane des artérioles qui s'y ramifente en très-grand nombre. Pour aclever la description de cette membrane réticulée qui forme à la tumeur une enveloppe presque complète, je dirai qu'elle est interrompue, en un point de sa circoniférence, vers la partie interne, celle qui correspond au creux axillaire; il semblé que là elle ait été déchirée ou détruite, car on vit à nu les fibres musculaires.

Ou'est-ce que cette membrane? quels sont les éléments transformés qui lui ont donné naissance? Je n'hésite pas à dire que c'est le périoste, et, sans chercher à entrer ici dans des explications qui trouveront mieux leur place plus loin, je dirai, pour démontrer ce que l'avance : 1º que les fibres réticulaires qui la constituent s'entre-croisent en tous sens comme ceux du périoste et sont de même nature, c'est-à-dire fibreuses ; 2º qu'elles se continuent supérieurement avec le pourtour du cartilage articulaire, comme les fibres périostiques, et inférieurement avec le périoste de la portion de l'humérus restée saine : 3º qu'elles forment les parois de la gaîne qui a remplacé la gouttière bicipitale, et qu'il n'est possible de se rendre compte de cette particularité qu'en admettant la transformation du périoste qui tapisse le fond de cette gouttière où glisse la longue portion du biceps ; 4º que la vascularisation que l'on observe à sa surface externe est tout à fait en rapport avec celle qui existe dans le périoste; 5º enfin qu'il n'est pas possible d'admettre un seul instant qu'elle puisse être formée par la couche la plus profonde des fibres musculaires avec laquelle la tumeur était en rapport , car ces fibres n'anvaient ni cette intrication, ni ces insertions au cartilage, ni cette disposition per rapport au tendon du bicens, ni cette continuation avec le périoste huméral. Cette membrane résulte donc d'une sorte d'épaississement, et mieux d'hypertrophie du périoste, La portion de l'humérus restée saine, équivalente au tiers inférieur de cet os, n'offrait d'autres altérations qu'une vascularisation plus développée ; quelques sécrétions osseuses récentes se voient entre le tissu compacte et le périoste, et les aréoles sont plus larges dans le canal médullaire. Un peu du liquide qui remplissait la poche

béani.
Enfin le cartilage qui recouvrait la tête humérale, retenu par les insertions réticulaires signalées précédemment, était encore lisse et
poil du côté qui régardait la cavité génonde, sa surface interne
avait retenu la mince lamelle de tissu compacte sur laquelle il était
appliqué; il avait d'ailleurs conservé, à peu de chose près, sa résistance et sa coloration ordinaires.

avait pénétré dans le canal médullaire, qui se trouvait pour ainsi dire

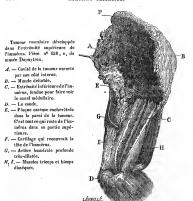

Avant d'aller plus loin, et de rechercher s'il existe dans les annales de la science des tumeurs présentant, avec celle que je viens de décrire, une plus ou moins grande analogie, je crois indispensable d'établir nettement sa nature, de rechercher, par exemple, si elle appartient à la classe des cancers dits évetiles ou exendaires; ou bien à ces tumeurs récemment décrites sous le nom de myéloïdes ou à myéloplaxes, ou enfin si elle ne se rattacherait pas à celles qui ont été désignées sous le nom d'amérrysmes des es.

Il aura suffi, je pense, de se pénétrer des détails dans lesquels je suis entré à propos de l'anatomie pathologique, et de jeter les yeux sur la figure di-jointe, pour se convaincre qu'il ne s'agit pas d'un cancer érectile ou vasculaire. Effectivement, ni dans les parois de ce que j'appellerai le sac, ni dans les matières contenues, nous n'avons trouvé, soit à l'œil nu, soit au microscope, d'éléments pouvant faire soupçonner la présence du cancer. Mon affirmation à ce sujet sera d'autant plus positive et absolue, que m'étant prononcé pour une tumeur cancéreuse vasculaire, et pratiquant l'opération dans cette conviction, j'ai dû rechercher avec d'autant plus de soin la confirmation de mon diagnostic.

Mais, à l'époque où je recueillais cette observation (1846) il n'était pas encore question de cette variété de tumeur du système osseux, que M. Ch. Robin a indiquée pour la première fois à la Société de biologie en 1850, et qui depúis a fait l'objet de plusieurs travaux importants; je veux parler des tumeurs dites myéloïdes, par M. James Paget, ou à myéloplaxes, par M. Ch. Robin et M. Eugene Nélaton. Or, on sait aujourd'hui que ces tumeurs myéloïdes ou à myéloplaxes se présentent dans les os sous deux formes très-différentes, à l'état de crudité, et à l'état de ramollissement, et que, sous cette dernière forme, les myéloplaxes, combinées avec l'élément vasculaire très-développé, peuvent donner naissance à des tumeurs pulsatives, présentant les plus grandes analogies avec les cancers vasculaires et les tumeurs vasculaires des os. J'ai donc dû me demander si la tumeur de Bochet n'était pas une tumeur à myéloplaxes, avec développement considérable du système artériel ostéo-périostique; si ce que j'avais pris pour des caillots purement sanguins n'étaient pas des portions de tissu myéloplaxique, divisés et fragmentés; si le liquide dans lequel ils nageaient n'était pas du sang mélangé avec les détritus de cette même matière ramollie; si enfin j'avais bien exploré toutes les parois de la tumeur, et si elles ne renfermaient pas quelques débris, quelques indices de la matière pulpeuse myéloplaxique signalée dans les observations publiées jusqu'à ce jour.

Relativement aux parois de la poche, rien dans la description faite le jour même de la dissection, et la pièce sous les yeux, ne permettait de supposer, même rétrospectivement, qu'elles fussent infiltrées de myéloplaxes, puisque j'avais noté qu'elles étaient partout souples et d'aspect réticulaire, sans aucun mélange de matière étrangère. Néanmoins, comme la pièce avait été déposée au musée Dupuytren, et que je pouvais de nouveau l'examiner, et cette fois en connaëssance de cause, je priai M. le

IV.

Dr Houël, conservateur du Musée, de vouloir bien l'étudier avec moi, et je dois dire que de ce nouvel examen, il est résulté pour nous la conviction qu'il n'existait, ni à la surface interne du sac, ni dans ses parois, quoi que ce soit qui pût faire présumer la présence passée ou actuelle des éléments myéloplaxiques, et que nous avions sous les yeux une variété de tumeur vasculaire, sans mélange d'aucun autre élément. Tel a été aussi l'avis de notre savant maître, M. le professeur Velpeau, qui a examiné avec le plus grand soin la pièce lorsque je l'ai présentée à l'Académie de Méderine et 4863.

Toutefois, s'il était possible desoumettre à une sorte de révision les parois de la tumeur, il n'en pouvait être de même des caillots qu'elle contenait, et du liquide au milieu duquel ils nageaient. car ils n'avaient pu être conservés. Mais, en vérité, cela n'est pas nécessaire, car les détails de l'observation, en ce qui les concerne, sont heureusement assez circonstanciés pour qu'on puisse asseoir sa conviction. Il est dit, en effet, que ce liquide et ces caillots, examinés avec soin à l'œil nu, et pressés entre les doigts dans un linge, ne nous avaient paru être que du sang, et rien que du sang, et que, soumis ensuite à l'analyse microscopique, nous n'y avions rencontré autre chose que des globules sanguins plus ou moins altérés; cela suffit, ce nous semble, pour établir nettement leur nature. Peut-être pourrait-on objecter qu'à cette époque, l'élément anatomique, dit myéloplaxe, n'avait encore été signalé ni comme élément normal, ni comme produit pathologique, et qu'il peut bien avoir passé inapercu. Mais, je ferai remarquer que si les myéloplaxes eussent été agglomérées en quantité assez notable pour constituer un état pathologique appréciable, c'est-à-dire une véritable tumeur à myéloplaxes, elles auraient communiqué soit aux caillots, soit au liquide dans lequel elles baignaient, des caractères qui eussent frappé notre attention ; car enfin, encore que nous ne connussions pas à cette époque cette altération, nous eussions cependant, comme d'autres observateurs l'ont fait avant nous, signalé l'aspect singulier de ces caillots, ressemblant à de la chair musculaire, durs, difficiles à écraser entre les doigts, et laissant une sorte de résidu charnu lorsqu'on les pressait dans un linge, toutes choses absolument différentes de celles qui sont signalées dans l'observation, où on

voit au contraire que nous avons insisté sur le caractère des caillots et du liquide qui nous paraissaient ne pas différer des caillots sanguins ordinaires. D'ailleurs, il me suffira de dire que, ne
m'en rapportant pas à mes propres lumières en pareille matière,
c'est à M. Lebert que je m'étais adressé pour l'exploration au mieroscope, et que, si ces caillots eussentéét constitués par quelque
chose d'aussi anormal qu'une hypergénèse myéloplaxique, un
observateur aussi versé dans les études d'anatomie pathologique
micrographique n'eût pas manqué de signaler cette particularité,
comme d'ailleurs il l'a fait dans d'autres circonstances, où il a
décrit sous les noms de tumeurs fibro-platiques, de tumeurs surcomateuses, des altérations qui ne sont évidemment que des tumeurs
à myéloplaxes dont on ne connaissait pas alors les véritables
caractères (Lebert, Phusiologie pathologique, t. II, n. 421ept.

Voilà donc une tumeur développée dans l'extrémité supérieure de l'humérus, qui a fait subir au tissu osseux une résorption presque complète, dont les parois sont formées par les fibres du périoste épalssies et hypertrophiées, et qui contiennent des vaisseaux nombreux et dilatés versant dans cette espèce de sac anévrysmal du sang dont une partie reste liquide tandis que l'autre se coagule; il faut donc nécessairement admettre que les os peuvent être le point de départ et le siége de tumeurs purement vasculaires ou sanguines, sans mélange d'aucun autre élément pathologique. Plus loin nous verrons des cas semblablem

Náannoins, comme il est des esprits exigeants, pour ne pas dire absolus, qui peut-être ne se contenteront pas de ces preuves et demanderont à rester dans le doute jusqu'à ce que, pour me servir de leurs propres expressions, ils aient vu de leurs yeux une tumeur vasculaire dans laquelle il n'existi pas la moindre trace d'éléments anatomiques spéciaux pouvant faire présumer l'existence d'un autre parenchyme primitif (Eugène Nélaton, thèse de Paris, 1860, p. 129, j'aj pressé qu'il ne serait pas inutile d'aborder de front cette dernière supposition et de se demander nettement si la présence bien avérée d'un petit nombre de myéloplaxes dans une tumeur vasculaire serait de nature à changer ses caractères cliniques et surtout pourrait avoir quelque influence sur la conduite à tenir.

Quand, dans une tumeur pulsatile, c'est-à-dire vasculaire des

os, l'élément parenchymateux, si l'on veut bien me passer cette expression, est constitué par le tissu dit cancéreux, l'autre élément, c'est-à-dire l'élément vasculaire, quelque développé qu'on le suppose, doit lui être toujours subordonné, cliniquement parlant. C'est qu'en effet le cancer, sous quelque forme qu'il se présente, a une telle tendance à une genèse indéfinie, pour ainsi dire, à l'envahissement de proche en proche, à la répullulation sur place et à la généralisation, qu'il importe assez peu, pour le promostic et la thérapeutique, que les vaisseaux y soient en nombre plus ou moins considérable.

Mais, si le parenchyme au contraire est l'élément myéloplaxique, c'est-à-dire un élément reconnu bénin, au moins dans la grande majorité des cas, par ceux-là précisément qui les premiers l'ont signalé, s'il est en minime quantité, si, comparé à l'élément vasculaire, celui-ci prédomine notablement, alors je dis que, lorsqu'il s'agit de caractériser le produit morbide, le premier doit être subordomné au second, parce que le premier ne joue plus qu'un role secondaire et que c'est le développement vasculaire qu'il s'agit avant tout de prendre en considération, soit qu'on se place au point de vue thérapeutique ou à celui de l'anatomie pathologique.

Citons des faits à l'appui de cette opinion.

Appelé à Rouen, près d'une dame, pour une tumeur pulsatile développée au niveau du condyle externe du fémur, M. Velpeau lia l'artère fémorale, dans la pensée qu'il avait affaire à un anévrysme des os. L'opération en ellemême réussit parfaitement et méme la tumeur diminua momentanément de volume; mais, six mois après, il fallut recourir à l'amputation de la cuisse. La tumeur avait recommencé à prendre de l'accroissement; il s'agissait d'un cancer encéphaloïde. (Notes recueillies à la leçon d'ouverture du cours de clinique, novembre 1889.)

Un homme de 22 ans, marbrier, entre, le 2 mars 1845, dans le service de M. Nélaton. Cet homme présente, an visca du condyle interne du témur, une tumeur dont il fait remonter l'apparition à trois mois. Elle offre un diamètre de 8 centimètres, et fait une suillie de 4 centim. et demi. Sa surface est lisse; elle est agitée de battements isochrones à coux du pouls, disparaissant par la compression de la fémorale; celle est fluctuante, un pou molle, dépressible et su partie réductible. On sent alors une exenvation creusée dans le tissus spongieux du fémur; pas de crépitation, point de bruit de souffle. M. Roux diagnostique une tumeur fongueuse sanguine ou anévyrsmale du condyle interne du fémur; M. Nélaton reconnaît également un anévrysme du condyle interne.

Ligature de la fémorale le 40 mars: suppression des battements dans la tumeur, qui devient plus molle, plus réductible. Les battements reparaissent le 15 mars et se prononcent de plus en plus; il unmeur s'accroit. L'amputation, reconne nécessaire, est pratiquée le 16 juin, et le malade sort guéri le 15 octobre suivant. La dissection de la tumeur, faite après injection de l'artère, montre que l'extrémité inférieure du fémur est creuse d'une vaste cavité remplie par la matière à injection et du sang légèrement coagulé. Tout autour de ce forger, on trouve une couche épaisse de matière endéphaloide recouverte elle-même par le périoste épaissi. «En résumé, est-il dit dans l'observation, on avait affaire non à un andrysme osseux, mais à une tumeur encéphaloide, ramollie et très-vasculaire. (Gazette des hépitaux, 1845. p. 286 et 692.)

Dans le cas de M. Velpeau il n'est pas dit quand reparurent les battements; mais la tumeur, qui d'abord avait semblé diminuer, ne tarda pas à reprendre sa marche envahissante.

Dans l'observation de M. Nélaton, c'est cinq jours seulement après la ligature de la fémorale que les hattements reparaissent el la timeur ne cesse pas un seul instant de s'accroître; enfin, trois mois après, elle a acquis un tel développement, que l'amputation devient nécessaire. C'est que l'élément cancéreux, dit encéphaloïde, quelque minime que soit d'ailleurs la proportion dans laquelle il entre dans la constitution de ces tumeurs pulsaties qui simulent les véritables tumeurs vasculaires des os, y joue toujours le rôle principal, à cause de ses propriétés essentiellement envahissantes, de son accroissement indéfini, de sa tendance fatale à la généralisation, que la ligature du vaisseau principal du membre est impuissante à enrayer.

En regard de ces observations, je placerai la suivante qui montre au contraire que, quand au lieu de l'élément encéphaloïde c'est l'élément myéloplaxique qui se combine ave l'élément vasculaire pour produire ces tumeurs pulsatiles, l'interruption du cours du sang peut sinon faire rétrograder la dégénérescence morbide, du moins retarder, arrêter même pendant de longues années son développement.

Sur le nommé Cl.-N. Renard, âgé de 39 ans. Dupuvtren pratique la ligature de l'artère fémorale, le 10 mars 1819, pour une tumeur pulsatile datant de quinze mois, développée dans la partie supérieure du tibia droit, qu'on croyait être un anévrysme des os. Le 30 avril, le malade sort de l'Hôtel-Dieu dans un état satisfaisant. « Le lieu où la tumeur pulsative avait existé, est-il dit dans l'observation, offrait encore un peu de tuméfaction, mais nul indice de battements; l'anévrysme avait disparu, l'engorgement seul persistait. » Sent ans et demi après. le malade se représente de nouveau à l'hôpital avec une tumeur beaucoup plus volumineuse que la première et située dans le même endroit, mais sans battements. Le 5 août 1826, Dupuytren pratique l'amputation, et l'examen de la pièce anatomique démontre que la tumeur qui prenaît naissance dans le tibia, énormément développée et comme soufflée, est divisée en compartiments dont les uns renferment une matière semblable à la gélatine, d'autres une substance jaunatre, en d'autres points noirâtre; d'autres enfin sont remplies de couches albumineuses formées par du sang coaqulé, comme on en voit dans les tumeurs anévrysmales anciennes. (Répertoire général d'anatomie et de physiologie, t. II, p. 451.)

Tout le monde aura reconnu sans doute dans cette description d'anatomie pathologique une de ces tumeurs qu'on désignait autréois sons le nom de colloides ou de cancers gelatiniformes, et qui ne sont autres que des tumeurs à myéloplaxes passées en certains points à l'état de ramollissement. De son côté, M. Eugène Nélaton, dans son travail, n'hésite pas à la regarder comme telle.

Voilà donc une tumeur constituée à son début par deux éléments : l'un, vasculaire, s'annonçant par des battements isochroînes à ceux du pouls, et qui disparaît sans retour par la ligature de l'artère principale du membre; l'autre, solide, constitué par une hypergénèse de cellules à mycloplaxes, révélant sa présence par la persistance de l'engorgement après l'opération. Pendant sept ans et demi, l'évolution du tissu mycloplaxique est suspendue ou tout au moins rétardée, et ce n'est qu'après ce long laps de temps que l'accroissement de la tumeur force le chirurgien à recourir à l'amputation de la cuisse. N'est-ce point là un exemple frappant de la bénignité relative et de la lenteur du développement des mycloplaxes, lorsqu'on peut les priver de la plus grande partie des vaisseaux sanguins qui lesalimentent, et n'est-il pas présumable que s'ils eussent été, dans ce cas, moins abondants, si leur développement, relativement à celui des vaisseaux, ett été moins prononcé, on ett pu obtenir un succès complet?

Poussons un peu plus loin l'analyse et supposons un instant que, dans une tumeur comme celle de l'humérus précédemment décrite par exemple, on ait rencontré disséminées au milieu des caillots sanguins et du sang liquide qui remplissait le sac, quelques-unes de ces plaques multinucléées, qu'on a signalées à l'état normal dans le tissu médullaire des os, et qui ne diffèrent presque en rien de celles qu'on trouve accumulées dans leur intérieur à l'état pathologique. Faudra-t-il classer cette affection parmi celles à myéloplaxes, reléguant ainsi au second plan comme accessoires et secondaires toutes les autres lésions et l'énorme quantité de sang contenu dans la poche fibro-vasculaire; et ce développement considérable des vaisseaux artériels et veineux du périoste ; et cet abouchement direct des artères faisant pleuvoir le sang d'une manière incessante dans la cavité de la tumeur ? Faudrat-il dire, comme le soutient en thèse générale M. Eugène Nélaton, que dans ces cas les myéloplaxes constituent fort probablement le point de départ de l'affection (loc. cit., p. 213)? Hypothèse pour hypothèse, j'aimerais autant dire, et même avec bien plus de raison ce me semble, que le développement du système vasculaire a du précéder celui des myéloplaxes. Mais laissons là les hypothèses, et puisque les plaques multinucléées constituent. comme les vaisseaux sanguins, un des éléments normaux du tissu osseux, élément qu'on s'accorde à reconnaître à l'état pathologique comme différant essentiellement du cancer et jouissant de propriétés relativement bénignes, il me paraît logique, lorsque dans une tumeur l'élément vasculaire prédomine manifestement sur les myéloplaxes, de ranger le produit morbide dans la classe des tumeurs vasculaires et réciproquement. Vraie au point de vue de l'anatomie pathologique, cette proposition me paraît encore trouver sa justification dans la clinique, juge suprême en ces matières.

En effet, nous allons voir bientôt que dans trois cas de tumeurs pulsatiles des os, la ligature de l'artère principale du membre a déterminé une guérison radicale. Aux esprits exigeants, dont je parlais tout à l'heure, je poserai donc le dilemme suivant : ou ces affections étaient de véritables tumeurs vasculaires des os sans mélange d'aucun autre élément, ou elles étaient constituées par une combinaison des vaisseaux avec les myéloplaxes, car je ne parle pas de l'hypothèse inadmissible du tissu encéphaloïde. Or, ne pouvant admettre la première supposition, puisqu'ils déclarent formellement qu'ils ne croiront aux tumeurs vasculaires pures que quand on leur aura démontré, le microscope à la main, qu'elles ne contenaient pas trace de myéloplaxes, les voilà en présence de la seconde, c'est-à-dire obligés de convenir que ces tumeurs, combinées avec les myéloplaxes, peuvent guérir radicalement par la suspension du cours du sang, c'est-à-dire par la neutralisation de leur élément vasculaire. D'où cette conclusion rigoureuse qu'au point de vue clinique et surtout au point de vue du traitement, c'est l'élément vasculaire qui domine toute la question et qui doit servir à caractériser le produit morbide.

(La suite à un prochain numéro.)

du mode de formation des caillots fibrineux stratifiés dans les anévrysmes .

Par le Dr A. DESPRÉS, chirurgien du Bureau central.

## § I.

Depuis que Hodgson et Scarpa ont considéré les caillots fibrieux formés dans les anévrysmes comme un produit du sang, tous les anteurs ont traditionnellement accepté cette théorie. Le meilleur de tous les livres sur les anévrysmes, le livre de M. Broca, contient un acquiescement à la doctrine de Scarpa. La théorie de l'organisation du sang épanché, si brillamment exposée par Hunter, avait été le point de départ de la théorie moderne. On avait oublié la vielle formule de Ruysh, « que "anévrysme est une tumeur composée de tuniques charmues, » les expressions de Yalsalva, « que, dans un anévrysme, les tuniques charnues de l'artères es transformaient en concrétions polypeuses » (1).

<sup>(1)</sup> Valsalvæ opera, cura Morgagni, appendice; Venise, 1640, pars secunda.

De nos jours, on a traité de singulière l'opinion de James Wardrop. Cet auteur, on le sait, disait que les caillots fibrineux sont dus à une lymphe plastique sécrétée par les parois du sac, grâce aux vaisseaux de ces parois (1). Il est vrai qu'alors Wardrop croyait à une sécrétion pathologique; c'est ainsi du moins que l'ont compris MM. Malgaigne et Broca.

L'organisation du sang épanché est aujourd'hui un fait problématique. Ni l'hématocèle du scrotum avec ses couches fibrineuses, ni les hygroma sanguins, ni les corps mobiles des articulations, ne sont considérés comme une organisation d'un caillot sanguin; les tumeurs mêmes que M. Velpeau avait cru devoir rattacher à un caillot originel ne sont plus considérées par lui que comme des tumeurs formées autour d'un épanchement sanguin, qui est devenu une cause d'irritation locale; seules les coagulations du sang dans les anévrysmes et une organisation rudimentaire sont admises. Cette exception à une loi générale a quelque chose de bizarre et d'autant plus bizarre que la cicatrisation des plaies artérielles se fait non pas par l'organisation du sang épanché, mais bien par de la lymphe plastique sécrétée par les parois du vaisseau blessé. Ce fait de l'organisation possible des concrétions fibrineuses, qui fait conserver la tradition, est, à notre sens, le plus puissant motif qui devrait nous en éloigner, et l'on doit se dire que, puisque l'organisation peut exister dans les caillots des anévrysmes, alors que le sang ne s'organise nulle autre part, il est invraisemblable que les caillots fibrineux présentant les moindres traces d'organisation aient le sang pour origine.

S II.

Voici quel est aujourd'hui l'état de la science sur ce point de physiologie pathologique. M. Broca expose ainsi les faits: les couches fibrineuses qui existent dans les anéryrsmes sont dues à de la fibrine qui se dépose à l'exclusion des autres éléments du sang. Il suffit pour cela que le sang soit soustrait au mouvement circulatoire et soit tenu néamonis dans une agitation

<sup>(1)</sup> Cyclopedia of surgery, by Costello, t. 1, p. 208.

incessante. Le sang, agité à chaque systole, dépose à la surface du sac une couche fibrineuse; puis, comme le sang finit par être entraînh fors de la poche et est remplacé par du sang nouveau, il se dépose alors une nouvelle couche de fibrine. Aucune objection n'a été faite à cette théorie, si ce n'est que M. Malgaigne, dans son Anatomie chirurgicale, s'est demandé si les caillots actifs ou couches fibrineuses ne provenaient point d'une transformation des caillots passifs, et s'il ne faudrait pas voir dans les caillots internédiaires étudiés par M. Broca le passage des caillots passifs à l'état de caillots actifs.

Il nous paraît que les caillots actifs ou concrétions fibrineuses feuilletées des anévysmes doivent être considérés, ainsi que l'avit soupcomé Wardrop, comme une exsudation du sac, et, pour mieux préciser, comme une exsudation de la face externe de la tunique celluleuse, dénudée et distendue. De même que l'idée de Wardrop dévivait de la vieille opinion de Valsalva, que les tiniques charnues des artères étaient transformées en concrétions polypeuses, de même la proposition que nous formulons dévive de l'idée émise par Wardrop, à laquelle les idées nouvelles ont donné plus de force. Wardrop voyait un phénomène pathologique; nous envisageons le fait comme un acte physiologique, une sorte de tendance à la cicatrisation dérangée, et comme un phénomène analogue à la réparation des os par le périoste, à la formation du cal, à la cicatrisation des bouts des artères divisées

Examinons les faits, les preuves anatomiques et physiologiques qui établissent la nécessité de cette interprétation.

Guthrie a déjà remarqué que les caillots stratifiés n'existent que quand la membrane interne des artères, aujourd'hui la tunique épithéliale, avait été détruite. On a remarqué de tout temps qu'il y a des dilatations irrégulières énormes de la crosse de l'aorte, et que l'on n'y trouve jamais de caillots stratifiés; qu'il n'y a point de caillots stratifiés dans les anévrysmes cirsoides. Les pièces nombreuses d'anévrysmes de la crosse de l'aorte qui ont passé sous nos yeux à la Société anatomique ont permis de vérifier ces faits; et comme preuve réciproque, nous dirons que dans certaines dilatations, nous avons vu de petits caillots non

stratifiés, mais que c'était seulement dans les points où une concrétion calcaire avait détruit la tunique épithéliale, la tunique celluleuse étant d'ailleurs conservée.

M. Jules Cloquet a signalé un fait dans lequel les couches fibrineuses récentes étaient celles qui étaient en rapport avec le sac, tandis que les couches immédiatement en rapport avec le sang dans la cavifé de l'anévrysme étaient plus dures (1).

La pièce empruntée à Hodgson, représentée dans le livre de M. Broca et dans la Pathologie externe de M. Follin, où un anévrysme était guéri avec conservation du canal artériel, fait voir que, des couches fibrineuses, celle qui était en rapport avec le sang était la plus résistante, au moins en apparence.

Il est encore reconu que les anévrysmes diffus, les anévrysmes dont la tunique celluleuse de l'artère ne forme pas l'enveloppe, ne contiennent pas de caillois fibrineux stratifiés. Cela n'est contesté par aucune observation rigoureuse; et des explications de ce fait ont même été longuement données; l'irrégularité de la poche anévrysmale a été surtout invoquée.

Enfin Guthrie; qui a eu la bonne fortune de disséquer un andvrysme récent, dit avoir vu une fausse membrane sur la tunique celluleuse dénudée.

Ce qui affirme le plus notre croyance, c'est le fait suivant que nous avons observé dans le service de M. Velpeau, pendant l'anée 1863, et dont l'observation et la pièce ont été remises, par M. Damaschino, interne des hôpitaux, à la Société anatomique, devant laquelle nous avons fait à cette occasion un rapport; et c'est dans ce travail que nous avons pour la première fois exposé les données de la théorie que nous proposons aujourd'hui.

OBENYATION. — Double poche antevysmale consécutive à une perforation de part en part de l'artère fémorale. — Le nommé Joseph. G....., agé de 23 ans, journalier, entre, le 21 juin, à l'hôpital de la Charité pour se faire soigner d'une tumeur de la cuisse. Ce jeune, homme, fort et bien constitué, racont qu'elle est survenue à la suite d'un accident qui lui est arrivé le 4 er juin dernier. Il conduisait une voiture attelée de quatre bœufs et d'un: cheval lorsque les traits de ce dernier s'étant trouvés saisis par los cornes des bœufs, ja voiture ponelia

<sup>(1)</sup> Concours de pathologie chirurgicale, 1831.

sur le bord d'une carrière et menaça d'y tomber, G...., voulut alors couper les traits, et sortit de sa poche un couteau à lame de 2 centimètres et demi de large, lorsque l'un des bœufs se relevant lui frappa la main avec sa corne et lui planta son couteau dans la cuisse. Une hémorrhagie abondante se déclara tout à coup, mais le malade ne peut se rappeler si le sang coula en jet, le pantalon qu'il portait l'ayant empêché d'en faire la remarque. La perte de sang ne fut cependant pas très-abondante, parce que le blessé passa de suite sur la plaie son mouchoir, plié en cravate et fortement serré. Au bout d'une heure, il fut transporté dans son lit, et on cessa la compression : le sang ne reparut pas. On se horna à appliquer une rondelle de diachylum, et aucun médecin ne fut appelé. Deux jours après, la plaie était cicatrisée . mais la tuméfaction qui avait paru dès le début persistait aussi forte. Le malade se plaignit alors d'engourdissements et de fourmillements dans le mollet et la région plantaire, et à ce moment, au niveau de la plaie, on put constater des battements dont le malade avait lui-même la notion. Quinze jours après l'accident, le D' Moulinet reconnaissait l'existence d'un anévrysme, et G..... était envoyé à la Charité.

Le 22 juin, la cuisse gauche était le siége d'une tuméfaction irréguitère commençant à trois travers de doigt au-dessous du pli inguinal et se prolongeant jusqu'à la région popitiée. Vers la partie moyenne et un peu en dedans, elle est soulevés plus qu'en tout autre point, et à ce niveau on constate la présence d'une cicatrice linétire longue de 2 centimètres, et au-dessous de laquelle on ne sent aucun cordon fibreux se dirigeant vers la profindeur. Sur tout le reste de la tumeur, la peau est normale; les veines sous-cutanées ne sont pas dilatées. La température de membre ne paratt pas alférée.

La consistance de la tumeur est demi-molle, on percoit une sensation assez franche de fluctuation; mais dans ces diverses manœuvres on ne tarde pas à constater l'existence des battements qui siégent. dans toute l'étendue de la cuisse, et qui coïncident à un mouvement ' d'expansion visible à l'œil nu, mais beaucoup plus manifeste par l'application de la main sur la tumeur. Ces battements, isochrones aux pulsations artérielles, cessent par la compression de la fémorale : en même temps, la tumeur diminue de volume, sans toutefois disparaître tout à fait. L'auscultation fait percevoir en ce point un double bruit de souffle : celui qui correspond à la diastole artérielle est plus fort et mieux timbré : le maximum de ces bruits est au niveau de la cicatrice : la jambe n'offre rien de remarquable, si ce n'est la gêne de ses mouvements, et son attitude à demi-fléchie sur la cuisse. Le malade, placé dans le décubitus dorsal, fait reposer le membre malade sur le lit par sa partie postéro-externe ; l'extension compléte de la iambe est impossible.

Le malade n'accuse pas de douleurs bien vives; il se plaint cepon-

dant d'une sensation permanente d'engourdissement du membre, ainsi que de fourmillements à la pointo du pied; il perçoit en outre des battements au niveau de la tumeur. Son état général est bon; l'appétit est conservé et les dispositions sont bonnes.

M. Velpeau se décide à employer la comprossion, qui déjà a amené la cessation des battements, et a fait même diminuer le volume de la tumeur.

Le 23 juin, M. Volpeau fait pratiquer pendant une durée totale de cinq houres, mais à des intervalles séparés, la compression digitale de l'artère (émorale au niveau de l'éminence iléo-pectinée; mais, le lendemain, la tameur n'a pas diminué de volume; les caillots ne se sont pas formés, car on peut constater de nouveau la diminution de la temeur par la compression de la fémorale de la fement par de la temeur par la compression de la fémorale de la fement par la compression de la fémorale de la fement par la compression de la fémorale de la fement par la compression de la fémorale de la fement par la compression de la fémorale de la fement par la compression de la fémorale de la fement par la compression de la fémorale de la fement par la compression de la fémorale de la fement par la compression de la fémorale de la fement par la compression de la fémorale de la fement par la compression de la fémorale de la fement par la compression de la fémorale de la fement par la compression de la fémorale de la fement par la compression de la fémorale de la fement par la compression de la fémorale de la fement par la compression de la fémorale de la fémo

Le 24 juin, la compression digitale est roprise de nouveau et continuée, comme la veille, pendant uno durée totale de cinq heures; elle n'amèno aucun changement dans la tumeur.

Le 23, M. Velpeau veut remplacer la compression digitalo par la compression faite au moyen d'un des appareils conscillés à cet effet; il choisit le compresseur de M. Broca. On l'applique à plusieurs reprises 'dans la journée et dans la nuit, pendant huit heures.

Mais, le lendemain 26, la tumeur était toujours dans le même état. L'expansion et les battements n'avaient pas diminué d'énergie, et l'auscultation faisait toujours entendre le même bruit de souffle, sans aucune modification de force ni de timbre.

Le 27, la ligature est pratiquée au-dessous du pli inguinal, au point où la compression avait été faite. Son siège est nécessité par la présence de la tumeur remontant au-dessus du sommet du triangle de Scarpa. La recherche du vaisseau est copendant facile; les tissus, comme on aurait pu le criaindre, n'ont pas été enflammés à la suite de la compression; ils n'offrent pas la moindre trace d'infiltration sanguine ou séreuse. La tumeur cesse de battre dès que le fil a été serré; le malade est reporté à son lit, la jambe demi-fléchie, la cuisse appuyée sur un coussin, et tout le membre inférieur environné de boules d'eau chaude.

Le lendemain et los jours suivants, le malade va bien, il demande à manger, et l'accusse acuene douleur dans la jambe ; la température normalo s'est d'ailleurs maintenue, grâce à l'application constante de boules et d'ailèses chaudes; mais, le quatrième jour après l'opération, 6..... est pris tout à coup d'un abattement marqué; répondant à peine aux questions qu'on lui adressait, il tourne la tête à ceix qui lui parlent; il "accus toutefois acuene douleur à la jambe, et l'on peut en explorer toute l'étondue sans causer aucune douleur apparente. La tumeur toutefois, sans être augeneté de volume, est sensible à la pression je le pouls est plein, fréquent; la plaie n'offre rien de par-

ticulier, on n'y voit aucune rougeur périphérique. — On prescrit une saignée de 2 palettes, la diète, une potion calmante.

Le 4er juillet, l'état est le même ; le sang tiré de la veine ne présente aucune trace de couenne, il est très-coagulé.

Le 2, le malade est encore plus abattu, sa physionomie exprime la souffrance; il a beaucoup maigri; la langue est sèche, le pouls toujours fréquent; le ventre n'est le siége d'aucune douleur; le membre est toujours dans le même état; la tumeur ne paraît pas s'être enflammée, elle n'est plus douloureuse au toucher.

Le 3 et les jours suivants, l'état général s'aggrave, sans que rien d'anormal se montre du côté do la jambe; à pelne, avec beaucoup de difficulté, peut-on constater un peu de gonflement au mollet; mais il faut noter que le malado a été légèrement brûlé en ce point par une boule d'eau chande.

Le 5, on voit se produire à la surface du corps un léger teint subctérique, sans que les urines soient jaunes. L'état général empire à chaque instant, les forces diminuent, l'émaciation se fait avec rapidité 3 no observe quelques soubresauts de tendons, et le malade meurt le 7 juillet dans un demi-come.

L'autopsie porte d'abord sur la tumeur et sur le membre inférieur gauche; la peau, le tissu collalaire sous-cuntané et l'apondvross fémorale, sont successivement disséqués, et permettent de limiter d'une manière plus précise la fade la tumeur en haut; on reconnait airqu'elle empiète un peu sur le sommet d'un triangle inguinal; arrivée au niveau de l'anévyrsme, l'artère fémorale semble perdue dans son épisseur; mais, si, poursiviant la dissection, on rerevres la partie anévyrsmale en dedans, on peut isoler le vaisseau dans l'étendue de quelques centimètres, après lesquels, le sac étant devenu adhérent aux parois artérielles, la fémorale, à sa partie antérieure, fait partie de l'anévyrsme

Une incision pratiquée alors jusque dans l'intérieur du sac permet de vider celui-ci des caillois noiratres demi-liquides, tout à fait passifs, qu'il contient; vers le périphérie toutefois en remarque sur les parois de la tumeur quelques plaques membraniformes dont la dimension varie de 1 à 3 centimètres. C'est la seule trace de caillois actifs que l'on rencontre dans cette poche. Dans le reste de son étendue, on reconnait qu'elle est creusée dans l'épaissour des interstices musculàires, et que dans certains points elle se prolonge même entre les fibres musculaires du vate interne. Les parois de l'amévryane sont gonstituées par une membrane ténue et peu consistante, ssec lisse à sa partie interne.

Mais la tumeur antérieure n'est pas la seule qui existe chez ce malade : si, en effet, venant à disséquer complétement l'artère fémorale : on l'incise longitudinalement, on constate, vers sa partie moyene, à sa partie antéro-interne, deux plaies longitudinales, longues de 4 centimètre et demi, séparées l'une de l'autre par un cinquisme de la circonférence du vaisseau , et bouchées toutes les deux par un caindin l'âtrieux continu avec celui qui rempit toute la lumière du vaisseau au-dessous du point où a porté la ligature. La plaie la plus antérieure commanique avec la tumeur que nous venons de décrire ; la postrieure au contraire est en rapport avec une poche anévrysmale du volume d'un gros œuf de dinde, se distinguant nettement de l'autre par une membrane d'enveloppe plus épaise, adhérente à la fémorale dans cette partie de ses parois qui sépare les deux plaies artérielles. Elle est d'alleurs remplie par un caillot dur, résistant, qui, incisé longitudinalement, présente deux parties : l'unc, périphérique, formée de caillots fibrineux, blanchâtres, stratifiés; l'autre, centrale, constituée par un caillot noirâtre, mais différent, par sa consistance, dès caillots de la tumeur antérieure.

Au-dessus de la ligature, l'artère fémorale offre un calliot d'en gris noiratre, fibrincux, résistant, long de 15 millimètres; il adhère aux parois artérielles à sa partie inférieure; à 2 millimètres au-dessous de son extrémité supérieure, il s'en écarte, et se termine par une sorte de capsule. L'artère fémorale profonde naît à 19 millimètres au-dessus de la ligature; le lien constricteur n'a pas encere coupé la tunique externe, mais cotte section est commencée, car le fil n'est nullement serré contre les parois artérielles. La veine fémorale et ses divisions n'offrent rien de remarquable; aucune trace d'inflammation, pas même de rougeur des parois ; la veine fémorale profonde offre seule un caillot noiratre, non adhérent aux parois veineuses, et ne se prolonceant nos dans la veine fémorale

L'examen des viscères n'offre rien de remarquable. Nalle part on voit d'abclès métatatiques, nlimème de ces Lacles ecchyroniques, de ces petites congestions partielles qui en signalent le début. La rate est ramollie, diffuente; le foie et les poumons présentent une congestion notable. Dans le cœur, on trouve un peu de sang à d'emi casquile; on ne rencontre pas de caillots dans les artères ni dans les veines pulmonaires.

Nous insisterons sur plusiours points de cette observation. Signalons d'abord la formation rapide de la tumeur (en une heuve et peutétre moins), qui permet de ranger cet anévryame dans la classe des anévryames faux printifitis. Notons aussi que la présence bien constatée de deux tumeurs anévryamales bien distinctes, communiquant chacune avec une pliale longitudinale, est déjà intéressante par elleméne, mais l'est plus encore si l'on réfléchit aux résultats obtenus par la compression. En effet, les caillots sont actifs dans la poche postérieure, passifs dans l'antérieure. Peut-der faut-il attribuer à cette poche double l'inefficactié de la compression. Taisons observer enfin que, caunt à la mort du malade, elle me parait de on pas à l'infection purulente, dont je n'ai retrouvé aucune des lésions à l'autopsie, mais bien plutôt à un état général grave, auquel la présence de plusieurs érvsipèles dans la salle n'est peut-être pas étrangère (4).

Il y avait deux anévrysmes: l'un anévrysme traumatique primitit, anévrysme diffus, irrégulier, anfractueux, où le sang devait stagner, et qui ne contenait pas de caillois, et un anévrysme du côté opposé, petit, qui avait le volume d'un œuf de dinde, et était rempli de caillois fibrineux stratifiés. Ce dernier anévrysme, bien limité, était intimement uni à l'artier uni a

Les occasions de voir de pareils faits sont rares, et il n'y en a d'anssi caractéristiques que parmi les anévrysmes variqueux où l'on voit, par exemple, des caillots fibrineux seulement sur la poche mui est formée aux dépens de l'artère.

Il était évident qu'on trouvait, dans le cas observé à la Charité, un double anévrysme représentant un anévrysme diffus et un anévrysme par dilatation de la tunique celluleuse, et que celui seul qui possédait des caillots était l'anévrysme par dilatation. On voit encore que celui-ci avait trent-esix jours de durée en prenant les choses au plus long; car, d'après ce que nous savons des anévrysmes faux consécutifs, il est admis qu'ils ne se développent pas au moment de la blessura.

C'était le 1<sup>er</sup> juin que le malade avait eu une plaie artérielle, et la mort était survenu le 7 juillet. Il est difficile de comprendre comment en un si court espace de temps une masse de fibriue aurait pu être déposée dans l'anévrysme. En effet, comment se rendre compte d'une séparation du sang d'une quantité de fibrine représentée par le volume d'un œuf sans admettre une altération du sang dont les marques eussent été évidentes sur la santé générale ? En supposant qu'il y a dans le corps humain 7 kilogrammes de sang, la concrétion fibrineuse aurait représenté 3 à 5 fois tout ce qu'il y a de fibrine dans le sang. Cet argument, invoqué déjà par M. Verneuil contre la transformation du sang dans les tumeurs hépatiques, a ici une grande portée.

Étant admis que les concrétions fibrineuses ne se forment pas

<sup>(1)</sup> Ces réflexions ont été jointes à l'observation par M. Demaschino. Nous les avons reproduites, quoique le malade nous parût avoir succombé à une infection purulente.

aux dépens du sang, comment douc se produisent-elles? Une couche de lymphe plastique so dépose sur la face interne de la tunique celluleuse dénudée : c'est un blastème fourni pour la réparation des tuniques moyennes et internes manquant, blastème analogue à celui qui apparati sur la tunique celluleuse des artères divisées à la suite des plaies artérieles. Mais, quand la diastole anévrysmale a lieu, la tunique celluleuse se distend et l'exsudat se décolle en partie. Il se décolle plus complétement à chaque diastole successive paree qu'il n'est point extensible comme la tunique celluleuse. En même temps que l'exsudat se décolle, de nouvelles couches d'exsudat se déposent soit dans les intervalles de la première couche éraillée, soit entre celleci et le sac. Le contact des exsudats avec le sang leur donne cette coloration particulière qui est jaune rougeâtre, et est due à l'imbibition et peut-être à la fixation de quelques éléments du sang.

Deux conditions peuvent exister: ou bien l'exsudat étant du premier coup très-solide et la tension artérielle étant faible, il n'y a pas de décollement, toute la lymphe sécrétée sert d'oubler la première membrane et à la renforcer; l'exsudat s'organise et peut même contenir quelques vaisseaux. Ces cas sont ceux qui uaraient permis la guérison de l'anévrysme avec conservation du canal artériel. Ou bien les membranes se détachent et par conséquent ne peuvent se vasculariser, présentent des perforations et sont constituées à la fin non plus de couches concentriques, mais de lamelles superposées d'inégale longueur et d'inégale épais-seur. Dans certains cas le sang passe entre les caillots et la paroi du sac, dans d'autres la lymphe plastique transsude à travers les couches fibrineuses et vient former à leur surface, qui est en rapport avec le sang, une couche blanchâtre, qui a été regardée comme une période de la formation d'une couche fibrineuse.

Au point de vue de l'anatomie et de la physiologie, il y a des raisons qui militent en faveur de la thèse que nous soutenons. D'abord il est certain que l'on a trouvé, constituant le sac, la tunique celluleuse plus ou moins intacte dans presque tous les cas où l'anévrysme contenait des caillots fibrineux; et c'est ce que j'ai vérifié moi-même sur la pièce dont l'observation est donnée plus haut.

IV.

Toutes les fois que l'on trouve des vaisseaux sur le sac, oblitérés on non, ils indiquent que la tunique celluleuse a été conservée. D'un autre côté la tunique celluleuse des artères est la membrane qui sert à la nutrition des tuniques movenne et interne auxquelles elle fournit les éléments de leur nutrition. Or il est constant que toute membrane destinée à la nutrition des organes sécrète un blastème dans lequel se trouvent les éléments de leur réparation, même lorsqu'ils sont absents. Ainsi l'on voit le périoste sécréter des éléments susceptibles de produire des os ; ainsi l'on voit dans les caries et les nécroses, bien que l'os ait été détruit, son périoste conservé en partie donner naissance à des ostéophytes. Est-il nécessaire de rappeler que toutes les parties du corps, le tissu nerveux même, après leur blessure, sécrètent un blastème aux dépens duquel se produisent sinon les éléments anatomiques mêmes de l'organe, du moins un tissu cellulaire ou fibreux? La surface interne de la tunique celluleuse dénudée ferait seule exception si l'on conservait la théorie ancienne : dans les anévrysmes où cette membrane est conservée, il y aurait une exception à une loi générale absolue, la tendance à la cicatrisation par un exsudat de lymphe plastique. Rien en effet ne représente aujourd'hui cette tendance dans les interprétations qui ont été fournies sur la physiologie pathologique des anévrysmes,

## § III.

La difficulté de produire expérimentalement des anévrysmes ne permet pas d'établir d'expériences plus décisives que ne le sont les faits anatomo-pathologiques, et nous nous sommes tenus aux observations.

Discutons maintenant les objections qui peuvent nous être opposées.

Il existe des caillots fibrineux stratifiés dans les anévrysmes du cœur là où il n'y a pas de tunique celluleuse. Cela est vrai, mais il y a des muscles détruits et l'endocarde n'existe plus. Les muscles, on le sait, peuvent produire un exsudat qui, décollé à chaque instant, présente les mêmes phénomènes que les couches fibrineuses des anévrysmes artériels. On saisit du reste une différence entre les deux espèces de caillots, les caillots des ané-

vrysmes artériels sont plus durs que ceux des anévrysmes du cœur.

Les fausses membranes qu'on rencontre sur les caillots stratités et qui sont en rapport avec le sang sont le premier degré de la formation d'une couche récente de fibrine. A cela nous avons répondu en disant que la lymphe plastique peut transsuder à travers les couches fibrineuses déjà formées, nous ajoutons que cet état est souvent le prélude d'une inflammation du sac et qu'il y a dans ces cas hypersécrétion de lymphe plastique imbibant les caillots et les ramollissant.

Le sang qui pénètre entre les caillois et le sac peut être la cause de nouvelles couches fibrineuses sur le sac. Ici nous ferons remarquer que le sang qui a passé entre les caillois et le sac échappe au mouvement circulatoire, qu'il n'est plus agité et ne peut déposer de la fibrine d'après le mécanisme invoqué dans le acs d'anévrysme simple, que la quantité de fibrine déposée représentée par la couche fibrineuse nouvelle est bien supérieure à celle qui pouvait exister dans tout le sang contenu dans la poche secondaire de l'anévrysme.

Il y a des caillots fibrineux dans les veines, mais ces caillots ne sont point stratifiés, ce sont des caillots mous d'abord qui s'infiltrent de lymphe plastique après l'inflammation consécutive ou primitive de la veine.

On dira que la lymphe plastique n'est sécrétée en général que sous l'influence d'un travail inflammatoire (1); à cela nous répondrons que tous les blastèmes de cicatrisation pour la réparation des os, les tendous, les muscles et les nerfs se déposent sans aril v ait d'inflammation.

On demandera pourquoi les caillots ne s'accroissent point d'une manière indéfinie et pourquoi les anévrysnes se rompent. Nous répondrons que, l'anévrysme augmentant, la tunique celluleuse s'amincit, s'atrophie, et qu'elle cesse de pouvoir sécréter de la lymphe plastique, comme au début de l'anévrysme, et cela est si vrai, que, lorsqu'un anévrysme, par dilatation de la tunique externe, s'est rompu et est devenu un anévrysme diffus, il ne se forme point de caillots dans la poche qui est au milieu du tissu

<sup>(1)</sup> Broca, Traité des anévrysmes, p, 126,

cellulaire. Enfin il nous serait possible d'opposer une objection à une autre objection; nous dirions : si les couches fibrineuses sont produites par un dépôt de la fibrine du sang, elles devraient se déposer indéfiniment, et les faits sont là pour prouver le contraire.

En résumé, nous concluons de cette discussion des faits :

4° Que les caillots fibrineux stratifiés ne se développent que dans les anévrysmes où la tunique celluleuse conservée forme le sac:

2º Que la face interne de la tunique celluleuse sécrète de la lymphe plastique, ou un blastème cicatriciel, et que, la dilatation des anévrysmes par le sang, décollant sans cesse l'essudat déposé, la tendance à la réparation se traduit par des stratifications de couches fibrineuses:

3º Que la production des caillots actifs aux dépens du sang, et une organisation consécutive surtout, sont en contradiction avec une loi générale n'avant pas d'exceptions ailleurs:

4º Que la production de couches fibrineuses aux dépens de la face interne de la tunique celluleuse est au contraire en relation avec la loi physiologique qui régit les fonctions du périoste, des gaînes des tendons et de tous les organes blessés tendant à se réparer.

CONTRIBUTION A L'HISTOIRE DU RHUMATISME.

DE DEUX VARIÉTÉS DE RHUMATISME HÉMORRHAGIQUE,

## Par le D' Constantin PAUL.

Le caractère propre aux maladies chroniques est la variabilité dans le mode de processus que suivent les organes lésés; et, de toutes ces maladies, il n'en est pas une qui varie autant dans ses affections que le rhumatisme; non-seulement les altérations changent avec l'organe malade, la période ou la durée de la maladie, mais, dans le même organe, le rhumatisme peut se manifester par des lésions toutes différentes.

Je ne me propose pas de passer en revue dans ce travail les troubles que produit ordinairement le rhumatisme et qui sont décrits dans tous les ouvrages qui traitent ce sujet; je veux au contraire appeler l'attention sur une forme très-rare et très-curieuse qu'il m'a été donné d'observer. Je mé décide à le publier, parce que je crois qu'il n'est pas seulement intéressant par sa singularité et qu'au contraire il me semble pouvoir contribuer à l'éclaircissement de certaines questions d'un ordre plus élevé.

Il s'agit d'un rhumatisme articulaire qui s'est caractérisé, non par de la fluxion dans les jointures, mais bien par des hémorrhagies articulaires remplacées plus tard par de l'albuminurie et de l'anasarque.

OBSENATION IN- — ROugoels; rhumatisme articulaire acee himorrhagie; albminiurie, anasarque. Guirion. — L'enfant N...., agée de Tans et demi, est venue au monde bien portante. Sa nourrice, qui était d'une bonne santé, fut prise pendant l'allaitement d'une fêvre intermittente paludéenne traitée par M. Pidoux. L'enfant ne parut pas en souffrir.

- A 3 ans et demi, elle fut atteinte d'une bronchite qui dura sept mois, mais qui guérit sans qu'il en restat de traces.
- Il y a deux ans, un érythème noueux passager vint indiquer la constitution arthritique de l'enfant, mais ne fut suivi d'aucune autre manifestation rhumatismale.

Cotte année, l'enfant fut prise, à la fin de mars, d'une légère éruption d'herpès qui ne dur que queiques jours, puis au commencement de mai survint une rougeole. Cette nouvelle affection fut reinarquable par son extrème bénignité. La flèvre fut si peu intense et l'éruption si modérée, ainsi que le eatarnée, qu'on put ne la faire rester au lit qu'un jour ou deux. On se contenta de la tenir chaudement, de l'isoler et d'observer les régles d'hygiène applicables aux fièvres éruptives.

L'enfant arrivait à la fin de sa convalescence, lorsque, trois semaines après le début de la rougeole, elle perdit l'appétit et commença à se plaindre de douleurs dans les jambes.

Le 28 mai au soir, je la revis ; elle était indisposée de nouveau depuis deux ou trois jours ; elle était dans l'état sujvant :

Cotte enfant, assez grande et bien développée pour son âge, sanf un strabisme convergent de l'euil droit, était couchés une côté, les membres en flexion, la face rouge, les yeux injectés, se plaignant de douieurs dans les jambes et surtout dans le genou gauche; la fièvre était modérée, la peau moyennement chaude, le pouis à 50, sans dureté. En découvrant son corps pour chercher la nature de ses doueurs, le romarquai sur les jambes quatre ou cinq taches de la largeur d'une pièce de f franc et formées par une ecclymose bleuâtre récente. (Ces taches étaient appareus le maille.) Il y en avait une à chaque

jambe, une à la cuisse droite et une à la fosse gauche. On voyait, outre ces plaques ecclymotiques, des petits points de purpura, de même couleur, parsemés sur les jambes, comme l'eat été un érythème nébüéux où papuleux rhumatismal. Le genon gauche, malade depuis le milleu da jour, était gonfié, douloureux, chaud, mais sans rougeur inflammatoire or ny sentait facilement, à cause de la tension de la capsule, la fluctuation produite par un épanchement liquide assez abondant.

Ma première idée fut qu'il s'était fait dans la cavité articulaire une hémorrhagie semblable à celle du tissu conjonctif sous-cutané; mais je n'en eus la certitude que plus tard. J'attaquai cette affection comme un scorbut aigu, et je fis prendre la potion suivanto, par cuillerées à bouchs. toutse les lucures:

Le lendemain matin, l'état du genou s'était amélioré; la douleur, la chaleur et le gonflement avaient disparu. Il y avait à la placo uno ecchymose jaune verdâtre, à bords mai définis, qui formait uno coironne autour de la rotule; les mouvements de l'articulation commencient à redyenir nossibles.

Je n'eus plus de doute sur la nature hémorrhagique de l'épanchement; les ecchymoses en points et en plaques diminuaient de couleur et commencaient à tourner du bleu violacé an vert.

Les symptômes extérieurs étaient donc amoindris, mais l'état géhéral devint plus grave; le pouls augmenta de fréquence et d'ampleur tout en dévenant plus facile à déprimer; la peau était sèche et d'une chaleur mordicante, de plus elle était d'un rouge vermeil très-marqué; il y avait dans l'état des artères et des capillaires une telle tension, que l'enfant semblait ne former qu'une masse de tissu érectile, et rappelait, à un degré plus avancé et avec une fèvre intense, l'état de l'oreille du lapin auquel on a coupé le filet vaso-moteur du grand symathique.

Cet état, qui me faisait craindre à tout moment quelque hémorrhagie par les muqueuses, dura vingt-quatre heures, avec une exacerbation très-marquée vers le soir.

Ce ne fut que le 30 mai, troisième jour de la maladie, que cet état général commençà à s'amender, en même temps que le poignét gauche fut affecté comme l'avait été la gonou.

Je continuai l'usage des acides végétaux, et j'ajoutai alors 0,20 gr. de sulfate de quinine en quatre pilules.

Le quatrième jour de la maladie, le poignet devint moins douloureux, une ecchymose apparut, et le rhumatisme attaqua légèrement l'épaule du même côté, en même temps que la fièvre diminua. Le cinquième jour, les articulations furent peu douloureuses ; mais il apparut un phénomène d'un autre ordre : la région lombaire devint très-douloureuse et très-tuméfiée, les reins étaient pris à leur tour, Je mis immédiatement 5 ventouses sèches sur la région lombaire, et j'emportai de l'urine pour l'examiner. Elle donna, par la chaleur comme par l'acide nitrique, un abondant précipité d'albumient.

Le sixième jour, 4" juin , l'enfant était à peu près dans le même état, la chaleur fébrile moindre, mis le pouls très-fréquent. J'examinai le œur et n'y trouvai que des mouvements tumultaeux, sans altération des bruits. La région lombaire avait repris sa forme ordinaire; la douleur fonale avait coseé, mais il s'était fait une peu d'endème sur la région moyenne du front. Les articulations étaient moyennement douloureuses. On fit sur les jointures des onctions avec l'huite belladonée, et l'on continua les acides végédaux et le sulfate de quinine en pilules à la même dose que les jours nrécédedus.

C'est alors que M. Barthoz, consulté, vint voir l'enfant: il recoinnut la nature hémorrhagique des lésions articulaires, ot fiut d'avis de continuer la même médication. On changea seulement le mode d'administration du sulfate de quinine; parce que l'enfant se plaignit de l'estomac, et à partir de ce moment i flut donné un lavement à la dose de 0,90 grammes, associé à 3 gouttes de laudanum de Sydenham.

Le septième jour l'était général continua à s'améliorer, la chaleuf fébrile diminu, a insis que la fréquence du pouls, aucune articulation nouvelle n'avait été atteinte, et les premières ecchymoses avaient à peu près disparu. L'œdème avait diminué au front, mais était descendu à un peu plus bas, et gonfait la racine du nez et cese paupières, si bien que l'enfant avait peine à ouvrir les yeux. Ce même jour il appart de l'edème aux deux cous-de-pied et al la partie inférieure des deux jambes. L'urine examinée donne encore une forte proportion d'allbumine.

Meme traitement : sulfate de quinine, 0,20, huile belladonée pour onctions, acides végétaux, tisane d'uva-ursi. On commence à donner du bouillon.

Le huitième jour, les phénomènes généraux continuèrent à s'amender, la fièvre avait considérablement diminué, les jointures étaient à peu près libres, l'œdème beaucoup moindre à la face et aux jambes, et l'albumine en beaucoup moins grande quantité dans l'urine. On suspendit l'usage du sulfate de quinine, qu'on remplaça par la potion suivante:

| Extrait mou d  | е | q | ui: | nc | Įũ | iń | a |   |    |  | Ċ, |  | 1   |
|----------------|---|---|-----|----|----|----|---|---|----|--|----|--|-----|
| Sirop citrique |   |   |     |    |    |    |   | ٠ |    |  |    |  | 25  |
| Eau de laitue  |   |   |     |    |    |    |   |   | ٠. |  |    |  | 400 |

Le dixième jour, la convalescence était établie, il n'y avait plus d'ædème, et l'urine ne contenait plus d'albumine.

A partir de ce moment, l'enfant alla de mieux en mieux; on lui fit continuer les acides végétaux sous forme d'oranges, de jus de citron, etc. On persista dans l'emploi de l'extrait mou de quinquina, à la dosse d'un gramme. On alimenta presque exclusivement avec de la viande r'ôtic ou grillée, du cresson, de l'oigono cru et de l'ail.

Au bout de dix jours de ce régime, on commença les promenades d'une heure chaque jour, dans une avenue très-exposée au solel, puis, quelques jours plus tard, l'enfant îtu emmenée à la campagne, où elle fit de l'exercice au grand air et au soleil, et continua le même régime alimentaire. Cette enfant, que J'ai suivie depuis, est aujourd'hui en parfaite santé, après quatre mois de convalescence.

Revenons un peu maintenant sur les traits principaux de cette observation.

Premièrement, établissons qu'il s'agissait bien d'un rhumatisme articulaire aigu. Cette assertion est facile à démontrer, car on retrouve dans ce fait tous les caractères du rhumatisme articulaire. La maladie a eu une marche aigué et a porté d'emblée sur les articulations, y déterminant la douleur, le gonflement, la chaleur et de l'épanchement. Le travail pathologique de chaque articulation a présenté en outre ce caractère bien propre au rhumatisme, de ne pas devenir le point de départ de suppurations articulaires, ce qui est le propre des maladies virulentes et septiques, mais au contraire est entré bientôt dans une période de résolution rapide, en même temps qu'une autre articulation devenait immédiatement le siège d'une altération semblable. En outre, l'érythème, quoique hémorrhagique, peut d'autant mieux être regardé comme un érythème rhumatismal que l'enfant avait déià en l'année précédente de l'érythème noueux.

Secondement, il sera aussi facile d'établir que le liquide qui remplissait les jointures était bien du sang, et l'ecchymose qui apparaissait deux jours après autour de l'articulation ne peut laisser aucun doute à cet égard.

Nous voici donc en présence d'un cas bien évident, une attaque de rhumatisme articulaire avec hémorrhagie dans les jointures.

Voyons le rapport qui existe entre cette observation et les autres semblables et très rares qui sont consignées dans les ouvrages. Je n'ai trouvé qu'un seul cas parfaitement identique à celui que je viens de rapporter; il se trouve dans l'excellent traité de MM. Rilliet et Barthez.

Obs. II (4). - Une fille de 14 ans fut traitée une première fois à l'hôpital', pour une affection rhumatismale qui avait suivi une marche chronique. Guérie de cette maladie, elle fut de nouveau reprise de douleurs dans les hanches, les genoux et les articulations sterno-claviculaires. A l'hôpital, on constata des signes de cachexie : les gencives étaient violettes, livides, saignantes, la figure infiltrée; les articulations sterno-claviculaires, coxo-fémorales et fémoro-tibiales, et les parties voisines étaiont excessivement douloureuses, soit au moindre mouvement, soit à la plus légère pression. Les jours suivants les symptômes augmentent de gravité : l'infiltration de la face gagne presque tout le corps; le pouls s'accélère, il survient de la diarrhée; la piqure d'une saignée se transforme en un ulcère grisatre. La veille de la mort, au niveau de deux articulations sterno-claviculaires, deux tumeurs excessivement douloureuses se développent; la peau qui les recouvre n'est ni rouge ni tenduo ; le lendemain la malade meurt ; les derniers jours l'affaiblissement était extrême.

A l'autopsie, indépendamment des altérations propres à la bronchite et à l'entérite, on trouve les articulations dans l'état suivant :

Au niveau des articulations sterno-claviculaires, on retrouve, avec leur différence de volume, les deux tumeurs observées la veille de la mort de la malade. En les palpant avec soin , on voit qu'elles sont constituées par un liquide et par un corps dur, rugueux, qui soulève la peau : c'est à gauche surtout qu'on sent bien la résistance inégale de deux corps concourant à la disposition de ces tumeurs. Celle de ce dernier côté étant ouverte largement, on reconnaît qu'elle est formée par une masse de sang noir, en partie liquide, en partie coagulée, épaisse de 3 lignes et embrassant la clavicule immédiatement dans tout son pourtour, et dans une longueur représentée par ses trois quarts internes. Dans la même étendue, le périoste, qui est blanchâtre, mais épaissi, se trouve ainsi écarté du corps de l'os qu'il doit envelopper, et sert de limite au sang épanché. Du milieu de cetto masse sanguine s'élève une surface légèrement convexe, presque plane, hérissée d'aspérités très-fines; c'est l'extrémité de la clavicule dégarnie de son cartilage articulaire, sur la face interne duquel on voit une cavité peu prononcée et un peu ruguouse, destinée sans aucun doute à recevoir l'extrémité de la clavicule. Par son côté interne, elle concourt à former l'articulation isterno-claviculaire, qui est parfaitement

Maréchal , Journ. hebd., t. II, p. 260; MM. Rilliet et Barthez, t. II, p. 118, 26 édition, 1861.

saine et dont on retrouve toutes les parties constituantes. La portion de la clavicule, ainsi entourée de sang, a une teinte rouge provenant de son immersion dans le sang, et qui a disparu par une macération de quelques jours. Sa texture n'est en aucun point altérée.

A l'extrémité externe de cette même clavicule, on ne trouve pas d'épanchement de sang aux environs de son articulation avec l'acromion, articulation qui est saine; mais on détache très-facilement le cartilage articulaire de la portion osseuse qu'il revêt. Des lésions offrant la plus grande analogie avec celle dont on vient de lire la description, existatient au niveau de la clavicule droite. On retrouve aussi un épanchement sanguin considérable entre le fémur et son nérioste.

Cette seconde observation, que MM. Rilliet et Barthez qualifient de rhumatisme hémorrhagique, semblerait peut-être au premier abord devoir être présentée de préférence sous le titre de kéorbut consécutif à un rhumatisme articulaire; cependant je crois qu'elle doit conserver le nom que lui ont donné les auteurs de l'ouvrage, et j'espère le démontrer à la fin de cet article. Dans ce second cas, l'autopsie est venue montrer à l'œil nu l'hémorrhagie des jointures, et l'état rhumatismal antérieur n'e pas été mis en doute.

Ces deux observations ne sont pas les seules que j'ai rencontrées dans lesquelles le rhumatisme a été caractérisé par des hémorrhagies dans les articulations; mais il faut ici établir une distinction : il existe une diathèse particulière étudiée dans ces dernières années, l'hémorrhaghillé, mieux comme en Allemagne qu'en France, parce qu'elle est plus fréquente dans ce premier pays, et qui consiste dans une disposition constitutionnelle héréditaire à avoir des hémorrhagies presque continuelles, non-seulement dans les cavités qui communiquent avec l'extérieur, mais encore dans les cavités closes et les parenchymes. L'observation a montré en outre que ces malades qui sont connus sous le nom de bluter sont très-ujets à une forme spéciale de rhumatisme avec épanchements sanguins dans les jointures. On en pourra juger facilement par les observations qui suivent.

Obs. III. — Diathèse hémorrhagique et rhumatisme héréditaire, par James-N. Hugues, docteur-médecin. — Le Dr Hugues eut occasion de voir un enfant de 40 à 42 ans qu'il jugea atteint de rhumatisme.

Ce jugement fut mis en doute par une dame âgée appartenant à la même famille ct qui connaissait toutes les circonstances antécédentes de ce cas. Par des informations ultérieures, il s'assura qu'il s'agissait d'un fait d'hérédité, le rhumatisme étant la suite d'une hémorrhagie à laquelle l'enfant avait été sujet depuis son enfance. Ayant appris que cette affection était commune à tous les membres de cette famille. Il fit des recherches à ce suiet et obtin tes détails suivants :

4º Lès individus males de cette famille étaient sujets à des crachements et à des vemissements de sang, à des selles anguines et à l'hématurie, à des épistaxis, à des extravasations sanguines dans le tissu des muscles et des téguments, dans tous les points du corps, male particulièrement aux membres, produisant des taches foncées et du gonlement, et s'accompagnant souvent, au bout de quelques jours, de doulours obtusses et de roideur; à des hémorrhagies abondantes et opiniâtros à l'occasion des incisions les plus légères en quelque partie du corps que ce fit.

2º L'hémorrhagie ne se manifestant jamais seule, mais s'aecompagnant constamment d'un rhumatisme plus ou moins étendu.

3º Les entorses et les confusions les plus légères ont toujours été suivies de rhumatisme dans la partie.

4º Le plus grand nombre des hommes qui sont parvenus à un âge avancé ont été presaue rendus impotents par le rhumatisme.

5º Aux approches de la vieillesse, la tendance aux hémorrhagies diminualt.

6° Un grand nombre de sujets mâles sont morts dans le premier âge de la vie.

7º La mort par hémorrhagie avait eu lieu fréquemment: plusieurs rois à la suite d'une saignée, quelquefois après une plaie accidentelle, d'autres fois par une hémorrhagie interne; deux fois la mort par hémorrhagie a été la suite de la simple application d'un vésicatoire.

Les vésicatoires, suivant le langage de la personne qui donnait ces informations, donnaiont du sang au lieu d'éau.

8º Des deux affections, l'hémorrhagie et le rhumatisme, la première avait toujours précédé l'autre.

9º Les femmes, quoiqu'elles ne présentassent jamais la même disposition, la transmettaient sans exception à leurs enfants.

40º Cette disposition pouvait être facilement suivie jusqu'à la quatrième ou vinquième génération. (Transylvania Johrnal, 1832, et The american Journal of med. sc., févr. 1833, in Archives gén. de mêd., octobre 1833.)

Ons. IV. — On lit dans les Arabices générales de médecine, numéro de juillet 1835, l'histoire de la famille Gamble, dont les énfants máles présontaient la même disposition aux hémorrhagies. L'un périt, à l'âge de 9 ans, d'une hémorrhagie survenue par suite d'une application de ventousess cardifées, application faite pour un rémentieus de groûs. Lo plus jeune, âgé de 6 ans, se beurta la tempe contre l'angle d'une table; il en résulta une hémorrhagie qui, malgré les efforts de plusieurs médenins recommandables, ne put être arrêtée. L'enfant mourut le lendemain. John Gamble, âgé de 13 ans et sujet à éte épistaxis alarmantes par leur abondance, l'ut affecté d'un rhumatisme de l'arriculation scapulo-humènile. On ne mit que deux sangaues sur l'epaule, et l'écoulement sanguin persista pendant trois jours. John était blond, il avait les chairs molles et plates. Le sang qui s'écoula par les morsures de sangaues nes coequia pas; mais on ne put constater s'ecte constitution hémorrhagique reconnaissait pour cause cette dernière circonstance, on si l'on devait l'attihuer à ce que les capillaires veineux et artériels, ouverte par les sangaues, restaient béants, leurs parois ne s'affaissant point et ne se mettant point en contact, comme cela a lieu ordinairement. Une sœur de ces enfants est mariée et est accouchée sans hémorrhagie dangereuse.

Oss. V. — John Otto, médecin à Philadelphie, raconte que la femme smith, établie en Amérique , près de Plimouth, transmettait à tous ses enfants mâles une telle disposition aux bémorrhagies, que nonseulement des égratigaures ont pu déterminer des pertes de sang considérables ou mortelles, mais encore que la guérison de ces plaies n'a jamais été obtenue d'une manière durable chez certains sujets de cette famille. On a vu les cicatrices se rompre au bout de, quelques jours , l'hémorrhagie se reproduire et causer la mort. Les individus de cette famille ne voulcient pas se faire saigner ; plusieure de leurs parents étaient morts à la suite de cette opération; le sang n'avait pu être arrêté: tous less movess semblovés avaient été inutiles.

Depuis quelques années seulement, cette famille a trouvé un reméde auquel sans doute les médecins n'auraient pu penser, et qui cependant, quoiqu'il ne semble avoir aucur rapport avec la maldie, a tout le succès désiré: c'est le sulfate de soude pris pendant plusieurs jours à dose suffisante pour purger; il arrête facilement l'hémorrhagie et favorise la cicatrisation de la plaie. Il a été administré avec succès, même dans le cas où la durée de l'hémorrhagie avait délà beaucour affabil le malade.

Les individus males de cette famille étaient seuls sujets aux hémorrhagies, en même temps qu'ils avaient souvent des rhumatismes articulaires. (Latour, Histoire des causes prochaines de l'hémorrhagie, tome 1, page 405.)

Obs. VI.— Observation remarquable d'hémorrhaphilie (Disposition héréditaire aux hémorrhagies, par Du Bois de Neuchâtel). Gazette médicale, 1838, page 43.

Une femme, native de Nassau, épousa dans son pays un jardinier neufchâtelois, qui l'emmena dans le sien, et s'établit à Auvernier, village situé sur le bord du lac, à une lieue de Neufchâtel. Cette femme est d'une constitution robuste, n'a jamais fait de graves maladies et n'i jamais eu de portes sanguines. Elle prétend que sa nombreuse famille est tout à fait saine et n'a jamais eu de bluter dans son sein. Il est probable qu'elle se trompe, ou qu'elle déguise a verité. Son mari est également d'une santé robuste et d'une famille saine. De ce mariage naquirent six enfants : cinq garçons et une fille. Cette dernière n'a jamais présenté aucun symptôme de la maladie qui a enlevé ses frères ; elle mourut de convulsions à l'âge de 3 ans. Des cinq garçons, l'un est mourut de convulsions le jour méte sa naissance ; les trois autres ont déjà succombé à leur terrible maladie de famille, et le quatrième, maintenant âgé de 7 ans , ne tardera pas probablement à les suivre.

Je ferai d'abord l'histoire générale do la maladie chez les quatre enfants, puis le noteral ce que l'ai observé sur le survivant.

Tous 'les enfants sont nés à lorme et sans accident. Tous ont été allaités par leur mère. Quinzo jours à un mois après leur naissance, parurent chez tous, soit spontanément, soit par sulte d'une légère pression, des taches noires qui disparaissaient ensuite lentement, en prenant des teintes jauntares. Plus tard, déjà vers la fin de la première ainde, mais surtout après la troisième, ils commençaient à avoir des saignements de nez très-abondants. La mointre piquène les faisait saigner jusqu'à la syncope; la pression avec le doigt faisait apparaltre une tache livide; un peu de toux faisait vomir du sang, et un peu de diarrhée amenait des selles de calliots sanguins. Le quatrième garçon se mordit la langue en jouant; il fut impossible d'arrèter l'hémorrhagie, et il mourt au bout de quelques jours

En même temps que ce flux de sang, se montrait aussi une tunifaction douloureuse des articulations tibio-tarsiennes du genou et du coude.

Cette espèce d'arthrite se manifeste par un gonflement et une douleur presque subite de l'articulation; les symptómes vont en augmentant pendant environ vingt-quatre heures, accompagnés d'une réaction fèvile. Alors apparaissent de larges echymoses sur l'articulation, et la tuméfaction et la douleur diminuent lentement jusqu'à ce qu'elles disparaissent complétement au bout de quinze jours ou trois semaines. Les enfants ne sont ordinairement retenus au lit que cinq ou six jours par l'impossibilité de marcher.

Tous oit en cette inflammation aux extrémités tibis-terriennes, Faine l'a ene de plus à un genou et d'une oude, celui qui survit l'a cue à l'âge de 10 mois à un gonou et d'une manière plus grave que d'ordinaire; un médecin fit alors appliquer deux sangeues qui manquèrent de faire périr le petit malade, car ce ne fut qu'au bout de trois jourset seuloment au moyen de la suture enchevillée qu'on parvint à arrêter le sang. Ces inflammations d'articulations, causées probablement par un épanchement sanguin autour et dans l'intérieur de la capsule articulaire, se sont renouvelées de temps en temps sans qu'on pût assigner à leur retour une cause bien certaine.

Les quatre garçons morts étaient, ainsi que le survivant, hiodas; avaient des yeux bruns ou bleu-clair et une peau extrêmement fine et blanche. Jusqu'au moment où ils ont commencé à éprouver des hémorrhagies, ils étaient bien nourris, hauts en couleur, vils et turbuents, mais, puls tard, ils devinrent plaies, maigres, haves et sans énergie. Les trois premiers n'ont jamais eu de maladies d'enfant, telles que la scarlatine, la rougeole et la teigne, et quoique ces maladies cussent régné à plusieurs reprises dans le village qu'ils habitaient. Le survivant a eu seul une irruption de varicelle qu'il a bien supportée. La dentition a été chez tous normale et trèes-précoc. Tous ont toujours eu des gencives parfaitement saines et jamais d'uleérations ni dans la bouche, ni sur la peau.

Leur intelligence était celle des enfants de leur age, et ils se distinguaient à l'école.

Leurs fonctions digestives n'ont rien présenté d'insolite, si ce n'est une disposition à la diarrhée qui dégénérait facilement en bémorrhagie.

Leur urine était généralement très-claire et très-limpide.

Ils avaient une grande disposition à transpirer, un peu de mouvement ou le sijour au lit les couvrait de sueur. De trois garçons qui ont succombe à la maladie en question, l'ainé est mort à 12 ans de saignements de nez; le second, à l'âge de 8 ans, rendant du sang par foutes les muqueuses; et le troisième enfin à l'âge de 20 mois, d'hémorrhagie, par une légère morsure à la langue. Le sang fourni par les hémorrhagies est trés-liquide, de couleur ordinaire, et se coagule comme d'autre sang. Je n'ai pas encore pu en obtenir pour en faire faire l'analyse.

Le dernier enfant qui soit en vie est aussi sujet à la même maladie que ses frères; il a eu de frèquentes inflammations tibic-larsiennes et une fois du genou. Il a toujours, soit ici, soit là, quelque large écotymose noiratre. Il y a quinze jours il eut de la colique et du dévoiement et son ventre fut presque entièrement couvert d'ecchymoses. Il a de fréquents saignements de nez qu'on a la plus grande peine h arrêter.

Yoici onfin ce que j'observai. Il est âgé de 7 ans, de tajille ordinaire, délicat, très-maigrè, blond, à yeux brun clair, figure joine et très-intelligente, peau d'une blancheur extréme, présque transparente et sependant ne laissant voir aucune veine; aux mains et aux poignets même celles-ci sont très-petites pe qui existait aussi chez le est très-pale, mais le nez rouge clair, ce qui existait aussi chez le père. Le pouls ha présende que ê à 4 de puisations de plus que chez un enfant du même âge. La respiration est normale, les dents et les gen-cives sont parthétement saines et fermes, l'extrémité des doigts ne

présente rien d'insolite. A l'auscultation de la politrine, on entend un volume un peu considérable, et les battements en sont aussi forts et secs, circonstance que la mère avait observée elle-même chez tous ses enfants. Les bruits du cœur sont tout à fait naturels et sans aucun accompagnement insolite. Je remarquai que ces enfants ne se sont juntais plaints de palpitations et d'oppression. La percussion et le palpement de l'abdomen n'indiquent absolument aucune tuméfaction du foie ou de la rate. Autour du nombril il y a une large ecchymose moirâtre et à l'aine droite encoror une autre qui se prolonge jusqu'au serotum, qui est lui-même légèrement tuméfié, douloureux et content évidemment un petit callot sanguin dans son tissu cellulaire.

Les articulations tibio-tarsiennes sont encore un peu tuméfiées (Fenjant à eu un accès d'arthritis il y a quinze jours) et sonsibles à la pression.

Autour de l'articulation, jusque sur le dos du pied, on voit des ecchymoses noirleres, et d'autres plus anciennes d'une teltup jaunàtre. Les mouvements de l'articulation sont du reste libres, s'exàcutent sans douleur, et la main appliquée sur elles ne sent aucune orépitation pendant les mouvements. On voit encore de petites ecchymoses sur les bras et sur les iambes.

A la jambe gauche est la cicatrice d'un cautère qu'un médecin vazi fait établir pour tirer les humeurs qui se jetaient sur les pieds et que la mère a fait fermer après que l'enfant eut manqué périr vingt fois à la suite des hémorrhagies qui avaient très-souvent lieu par cette ulcération.

Ce cautère fut établi au moyen d'un vésicatoire, mais un autre médecin en avait pratiqué un sur un des ainés au moyen de l'incision, et eut une peine infinie à tarir la fontaine qu'il avait si imprudemment ouverle.

Quelques jours avant que je visse cet enfant, il avait eu un saignement de nez très-abondant, ce qui lui donnait une pâleur encore plus grande qu'à l'ordinaire.

Quant au régime suivi par ces enfants, il a différé suivant les idées et les conseils des médecins consultés : les uns ont voulu débiliter, les autres fortifier, les autres modifier ; les uns ont ordonné la diète, les autres un régime antiscorbutique et fortifiant ; les troisèmes ont essayé les détraits et les altérnats, etc. Les enfants sont morts l'un après l'autre, sans qu'aucun régime, aucun médicament, ait eu une influence heureuse sur la marche de la maladie.

Aucun des soins que peuvent avoir des enfants dans la classe moyenne ne leur a manqué et le climat du pays qu'ils habitent est excellent.

Gette terrible maladie est tout à fait inconnue dans le pays, et elle a été un objet d'étonnement et d'effroi pour tous les médecins qui out été appolés à donner des soins à cette malbeureuse famille. Il existe entre les premières observations et les quatre dernières une différence capitale; les deux premiers enfants n'étaient pas sujets auparavant à des hémorrhagies, et une petite malade en particulier n'a jamais rien eu de semblable ni aucun parent de de se famille

D'un autre côté aucun des bluters n'a eu d'œdème ou d'anasarque, tous sont morts directement d'hémorrhagie.

Nous trouvons donc ainsi deux formes de rhumatisme avec hémorrhagie; l'une dépend d'un vice personnel et héréditaire (M. Barthex s'était fondé sur ce caractère pour appuyer la distinction entre la diathèse hémorrhagique et la diathèse scorbutique (p. 315, 371), ne donne lieu qu'à des hémorrhagies, l'anémie y est proportionnelle à la quantité de sang perdu; il n'y a pas de trouble de l'urine ni d'hydropisie, la récidive est l'ordinaire et la mort a lieu dans la première période de la vie, par une hémorrhagie que provoque la cause la plus légère.

L'autre forme, qui se rapporte aux deux premiers faits cités, paraît au contraire être un fait accidentel. A l'hémorrhagie succède l'hydropisie par l'intermédiaire de l'albuminurie. Ces caractères, ainsi que la lassitude extrême, la pâleur, l'altération des gencives. suffisent-ils pour lui faire donner le nom de scorbutique? Si l'on consulte à cet égard les auteurs qui nous ont précédés, on trouve que Willis avait déjà distingué des douleurs articulaires du scorbut, une sorte d'arthrite véritable propre aux scorbutiques et iouissant de la mobilité rhumatismale. Sydenham, au contraire, protesta de l'abus que l'on faisait de son temps du mot sorbut que l'on appliquait à tous les états cachectiques vagues qui précèdent les affections organiques constatées. Boerhaave, Frédéric Hoffman, Kramer, donnèrent ainsi, sous le nom de rhumatisme scorbutique, des observations qui ne peuvent plus garder ce titre. Sauvages donna au contraire une description complète d'un rhumatisme scorbutique. Il lui assigne pour caractère la mobilité des altérations articulaires , l'œdème de la face , les pétéchies , plus tard l'altération de l'urine et l'anasarque. La description de Sauvages correspond si bien à la première observation que j'ai donnée, que je proposerai de nommer ces deux faits rhumatismes à forme scorbutique, réservant pour les bluters le nom de rhum tisme à forme hémorrhagique proprement ditc.

## DES ULCÉRATIONS INTESTINALES DANS L'ÉRYSIPÈLE,

### Par M. O. LARCHER, interne des hôpitaux.

Nous avons eu, dans le cours de cette année, l'occasion de recueillir deux cas d'érysipèle interne dans lesquels, à l'autopsie, se sont rencontrées des ulcérations intestinales. Nous en publions ici l'observation abrégée, avec les détails nécroscopiques, et nous les ferons suivre de quelques réflexions.

Observation I<sup>ro</sup>. — W.... (Jean), âgé de 52 ans, entra, le 44 avril 4864, à l'hôpital Cochin, dans le service de M. le D<sup>\*</sup> Ad. Richard. Couché au no 3 de la salle Cochin, le malade est traité pour une surdité, d'origine syphilitique.

Le 23 avril, apparaissant, du côté du pharyux, les premiors symptòmes de l'érysipèle; à l'examen de l'arrière-gorge, la luette se montre rouge et tuméfiée; sur la face antério-inférieure du voile du palais et la face antérieure du pilier antérieur gauche, existent des ulcérations que le malade présentait déjà, lors de son admission; autour de ces dernières, on aperçoit de petites phlycètenes se touchant par leur périphérie et paraissant remplies de sérosité. Langue sèche et dure; pouls à 95.

Les jours suivants, vomissements bilieux répétés et peu abondants à la fois : amélioration graduelle dans l'état du pharvnx.

Le 24, au soir, le pouls redovient un peu plus fréquent (98 pulsations).

Le 25, les deux conduits lacrymaux et auditifs, droit et gauche, deviennent boursouffés et se colorent en rouge assez vif; les ganglions sous-maxillairesse sont tuméfiés, ils sont devenus douloureux et génent l'abaissement de la méchoire inférieure; la langue est sèche et comme cornée; le pouls bat à 102; mouvements ataxiques.

Lo 26, le pouls est à 412, la peau est sèche et brillante; les deux colés de la face et les pauplères offerent la rougeur foncée, disparaissant sous la prèssion du doigt; on constate, en outre, l'existence de phlyctènes peu nombrouses, larges, et repulpies d'une séresité louche; a la langue, que le malade pousse à peine en dehors de la bouche, a conservé sa sécheresse et son aspect corné; les dents sont encrottées et les gencives recouvertes de l'uliginositées; les fosses nasales sont encombrées par une sanie épaisse et adhérente aux parois, et la respiration n'est juis possible que par la bouche.

Le 26, au soir, même état ; pouls à 140 ; agitation générale un peu moindre

Le 27, du pus s'est formé dans les phlytchees de la face; la rougour s'est étendue aux parties qu'elle n'avait pas encore envahies; toutefois, elle n'a pas dépassé les limites de la face, ni inférieurement pour s'étendre à la peau du cou, dont une ligne assex marquée la sépare, ni supérieurement pour gagner le cuir chevelu, dont l'aspect un peu bisfard, joint à une certaine insensibilité, est assex notable; la rougeur érysiplicateus du front et la douleur vive qu'y détermine la pression tranchent, en effet, singulièrement, avec ce qu'on observe du côté du cuir chevelu. L'agistation a presque complétement cessé, pour faire face à un état demi-comateux, la carphologie apparait pour la première fois.

Le 28, dépression marquée des forces, coma, respiration stertoreuse, sans autres signes stéthoscopiques que ceux d'une congéstion pulmonaire généralisée; pouls extrômement faible, presque filiforme.

Dans la nuit, délire tranquille, quelques cris aigus poussés par intervalles.

Le 29, à huit heures du matin, le malade s'éteint paisiblement, presque sans agonie, et demeurant dans le décubitus dorsal.

A l'autopsie, pratiquée vingt heures après la mort, nous avons noté ce qui suit :

Œdème assez considérable du tissu cellulaire rêtro-pharyngien.

Lorsque les parties furent incisées, il s'écoula une quantité de sérosité que nous évaluames à deux cuillerées à bouche.

Œdeme notable des replis aryténo-épiglotiques, congestion pulmonaire généralisée.

Cœur sain; le ventricule droit seul contient un caillôt qui semble s'être formé après la mort.

Lo duodissus présente à sa face interne six ulcérations placées, quatre au pour lour de l'orificé duodénal des conduits cholédoque et pancréatique réunis, deux à 0 m,02 au-desseus et sur la paroì opposée de la muqueuse. Les bords de ces ulcérations n'étaient ni coupée à pic, ni renversés; autour d'elles, on pouvait voir quelques petites ta-ches ecchymotiques sous l'apparence d'un pointillé fin sur quelques androits. L'ulcération elle-même était arrondie assez régulièrement, large à peine comme un pois vert qu'on siurait aplait, et n'intéressant, d'ailleurs, que la muqueuse. Les glandes de Brunner ne semblaient pas avoir augmenté de volume et il ne nous a pas paru que ces ulcérations aient commencé par un élargissement de la glande correspondante à chacune d'elles.

OBS. II. — D..... (Henri), âgé de 68 ans, entre, le 6 mai 4864, à l'hôpital Cochin, dans le service de M. le Dr Ad. Richard.

Le malade est couché au nº 3 de la salle Cochin pour une rétention d'urine.

Le 10 mai, frisson avec claquement de dents, pouls à 110.

Le 11, au matin, nouvel accès de fièvre.

Le 42, la déglutition devient difficile; D.... éprouve à la gorge une vive cuisson; sauf quelques détails sur lesquels nous passons ici (1), nous constatons, du côté du pharynx, l'état déjà décrit dans l'obsérvation précédente. Pouls à 410; constipation.

Le 43, la douleur à la gorge et la gêne de la déglutition ont augmenté d'intensité ; les ganglions sous-maxillaires se sont tuméfiés, en même temps qu'ils sont devenus douloureux. Le pouls est redescendu à 410.

Le 44. l'état général s'est aggravé; pouls toujours très-fréquent, petit et déprimé. Vers la fin de la visite le malade fut pris d'une épistaxis peu abondante.

Le 45, l'angine a un peu diminué; vomissements billieux fréquemment répétés. Le soir, l'érysipèle s'est étendu aux lèvrés et au nez; la fièvre est toujours vive.

Le 16, la langue el le reste de la muqueuse buccale se sont recoirverts d'un enduit épais , de consistance un peu cornée sur la langue, et des fuliginosités nombreuses encroûtent les gencives. A la face, l'érysipèle s'est étendu; il a gagné les paupières et déjà, sur la paupière inférieure du côté gauche, on remarque deux phiyethes continant du sang au lieu de simple sérosité. L'état général grave se trahit par un délire des plus agités; le malade vocifère et n'offre pás le moindre intervalle de lucidité.

Le 17, même état; alors, pour la première fois, la constipation qui avait persisté jusque-là, cède, et une diarrhée incoercible apparaît, pour ne plus quitter le malade que quelques heures avant sa mort.

Le 48 et le 19, aggravation croissante dans l'état général.

Le 20, à deux heures de l'après-midi, le malade succombe après une longue agonie.

L'autopsie ne jut être faite que très-incomplétement, au moment ou corps allait être énlevé, et, désireux surtout d'examiner l'itabetin, au point de vue de l'altération que nous avions rencontrée déjà chez le malade de l'observation précédente, nous dûmes négliger l'examen des autres organes.

L'intestin, suivi avec le plus grand soin dans toute son étendue, ne nous offrit d'altérations qu'au niveau du duodénum où nous constatames les dispositions suivantes :

On apercevait facilement cinq ulcérations; quaire occupant le pourcour de l'orifice duodénal des conduits cholédoque et pancréatique réunis, et la cinquième siégeant, sur la même paroi, eu un point extrémement rapproché du pylore. A part lo nombre, qui s'eul diffère ici, les 'ulcérations, étudiées en détail, présentaient absolu-

Ces details sont consignés dans un travail publié par M. Jean Cluré : Sur l'Erystpèle du pharyna (thèse inaugurale; Paris, 5 sont 1884).

ment les mêmes caractères que celles de l'observation précédente; on remarquait également, autour d'elles, de petites taches ecchymotiques encore plus prononcées.

Le fait anatomique qui ressort de nos observations peut donc être ainsi résumé en ce qui concerne les ulcérations intestinales:

Les ulcérations siégeaient à la surface interne du duodénum. Dans le premier cas, elles étaient placées quatre au pourtour de l'orifice duodénal des conduits cholédoque et pancréatique réunis, deux, à 0°,02 au-dessous et sur la paroi opposée de la muqueuse. Dans le second cas, quatre occupaient encore le pourtour de l'orifice sus-indiqué, et la cinquième siégeait sur la même paroi, en un point extrêmement rapproché du pylore.

Les bords de ces ulcérations n'étaient ni coupés à pic, ni renversés; autour d'elles, on pouvait voir quelques taches ecohymotiques, sous l'apparence d'un pointillé assez fin sur quelques endroits.

L'ulcération elle-même était arrondie assez régulièrement, large à peine cemme un petit pois vert qu'on aurait aplati, et n'intéressant que la muqueuse.

Les glandes de Brunner ne paraissaient pas avoir augmenté de volume, et l'examen microscopique n'ayant pu être fait, nous ne saurions dire si l'ulcération avait commencé par un élargissement de la glande correspondante à chacune d'elles.

On sait que les auteurs qui ont décrit les ulcérations duodénales observées consécutivement à des brûlures étendues ont noté quelquefois, dès le troisième jour des accidents, une congestion avec hypertrophie glandulaire de la muqueuse duodénale. Les ulcérations se développent plus tard seulement; autour d'elles on ne constate aucune réaction inflammatoire; les glandes de Brunner ont alors en même temps augmenté de volume; mais il n'est pas démontré que les ulcères commencent par un élargissement de la glande.

On conçoit donc l'intérêt qui s'attacherait désormais à la recherche de ce dernier point de la question, et l'intérêt nous semble grandir encore depuis les communications qu'a faites, dans le cours de cette année, le D' Samuel Fenwich à la Société médico-chirurgicale de Londres (4). En effet, dans une note relative à l'état' de l'estomac et des intestins dans la scarlatine, il se propose d'établir que la membrane muqueuse du tube digestif est enflammée dans cette maladie, que la desquamation de l'épithélium se fait dans ces parties; qu'en dépit des changements anatomiques survenus dans la membrane muqueuse de l'estomac, la formation de la pepsine n'est pas suspendue; qu'enfin l'état de la peau ressemble à celui de la muqueuse.

Dans dix exemples qu'il rapporte à l'appui des précédentes propositions, le D'Sanuel Fenwich a constaté, en coîncidence avec le premier septénaire de la fêvre, la congestion des vaisseaux sanguins de l'estomac, la desquamation de l'épithélium de ses tubes glandulaires et de sa surface, ainsi que le ramollissement des tissus.

La modification survenue dans l'état de l'intestin, qu'il nous importe surtout d'examiner, parissait consister, dans les cas les plus légers, en une infiltration de matières granuleuses et graisseuses dans la membrane muqueuse, et, dans des cas plus graves, les tubes 'glandulaires de Liebenkühn étaient obs:ruc's par des cellules épithéliales, en même temps que s'étaient faites de petites extravasations de sang dans les villosités, chargées elles-mémes, comme le reste de la muqueuse, de petites cellules et de granulations. « Dans un cas, ajoute l'auteur, la membrane muqueuse était entièrement dépouillée de ses villosités, à l'exception d'un petit nombre de fragments qui demeuraient encore, et les orifices élargis et saillants des follicules de Lieberkühn donnaient à la surface l'apparence d'un tamis. »

Le D' Samuel Fenwich ayant examiné également l'état de la peau et fait connaître en particulier les détails microscopiques relaitfs aux modifications survenues dans les glandes sudoripares et dans leur couleur, pense avoir ainsi justifié sa quatrième proposition, à savoir : que l'état de la peau ressemble à celui de la membrane muqueuse dijestive dans la scarlatine.

Nous laisserons de côté les points qui ont trait à cette dernière partie de la question; ce qu'il nous importe surtout de faire remarquer, c'est l'état particulier des follicules de Liberküln si-

<sup>(1)</sup> The Lancet, t. 11, p. 93, 94, 95; London, saturday, 23 july 1864.

gnalé plus haut. On voit en effet que les auteurs ont insisté sur 'état des glandes du duodénum coîncidant avec les ulcérations dans les cas de brâlures, et que, sans;pouvoir l'affirmer, ils n'ont du moins pas rejeté cette idée, à savoir, que es ulcérations auraient commencé par un diagrissement de la glande. Or cette apparence d'un tamis ou d'un crible (the appearance of a sieve) qu'a notée le D' Fenwich n'est-elle pas de nature à donner le change dans un examen fait seulement à l'oïd lun, ou même ne peut-on pas voir là le point de départ d'une véritable ulcération?

La commission faite par le D' Samuel Fenwich nous semble avoir le mérite de faire ressortir une fois de plus les relations intimes qui existent entre l'état des téguments externe et interne.

Revenant pour le moment à nos observations, notons que, du côté des symptômes, rien pendant la vie ne nous a semblé de nature à révéler les lésions duodénales que nous avons constatées à l'autopsie, et cependant, comme nous le dirons plus bas, notre attention était éveillée sur la possibilité de leur existence. Nous hésitons en effet à voir dans l'existence des ulcérations la cause d'une diarrhée que nous n'avons d'ailleurs remarquée que dans une de nos deux observations et seulement vers les derniers jours de la maladie. Avant eu l'occasion d'observer déià un assez grand nombre d'érysipèles et de pratiquer l'autopsie dans plusieurs de ces cas, nous pouvons dire que dans aucun d'eux nous n'avons vu les vomissements aussi fréquemment répétés que chez les deux malades qui nous ont fourni le sujet de ce travail, et nous ferons remarquer que, dans les deux cas aussi, les matières vomies étaient constamment bilieuses. Nous pensons donc que si, dans le cours d'un érysipèle, on voyait survenir quelques graves symptômes gastro-intestinaux, l'attention devrait être portée sur la possibilité des lésions duodénales. L'ulcération intestinale que nous décrivons nous est encore trop peu connue pour que nous puissions dire si elle est capable de s'étendre en profondeur jusqu'à produire une véritable perforation : toutefois il est bon de penser à la possibilité de ce mode de terminaison, dont les graves conséquences justifient l'intérêt qui s'y attache.

Quoi qu'il en soit. l'altération intestinale que nous signalons nous a paru intéressante; la lecture des travaux de Curling et d'Erischsen (4) nous avait porté à rechercher l'existence d'altérations intestinales dans les cas d'érysipèles graves et étendus. Ces auteurs, en effet, ont observé et dégrit avec un grand soin des udérations duodénales survenues dans des cas nombreux de brûlures très-étendues. Or, frappé de l'analogie de certains autres effets communs à l'existence de brûlures très-étendues et à cel d'érysipèles très-étendues sux-mêmes, nous nous sommes demandé si nous ne trouverious pas, dans les unes comme dans les autres, des altérations intestinales. C'est ainsi qu'après avoir, dans plusieurs circonstances, vainement cherché dans les diverses portions du tube gastro-intestinal, nous avons pu, dans les deux cas que nous rapportons, rencontrer au niveau du duodénum les ulcérations précédemment décrites.

Le fait que nous recherchions une fois constaté, il nous reste à chercher encore une explication; et nous croyons qu'on peut, adoptant l'opinion de M. Follin sur les accidents consécutifs aux brûlures (2), interpréter la nature du choc inprimé à l'économie entière par les lésions étandues des téguments, en regardant les phénomènes qu'on voit survenir alors comme la conséquence de congestions sanguines internes.

On sait en effet, et les expériences de Dupuytren ont mis ce fait depuis longtemps hors de doute, que les brûlures étendues de la surface cutande, précisément lorsque la lésion est très-superficielle (1" et 2" degré) et n'intéresse que l'expansion périphérique des nerfs sensitifs, déterminent des congestions intenses ou de véritables inflammations des organes splanchniques, même les plus éloignés du sièce de la brûlure.

L'analogie que nous cherchons à faire ressoriir entre les brûlures et l'érysipèle, dans beaucoup de cas, a déjà été présentée par plusieurs auteurs, au nombre desquels nous nous contenterons de citer encore Dupuytren.

Tout récemment aussi, dans des conférences de clinique médi-

<sup>(1)</sup> Curling, On the Ulceration of the duodenum after burns (Medico-chirurg, Transact, t. XIV; 1842). — Erischsen, On the Pathology of burns (London medic, Gazette, t. XXI, p. 554-588, janvier 1844).

(2) Follin, Traifé de pathologie ceterne, t. 1, p. 528.

cale faites à l'hôpital de la Pitié, M. Béhier, s'occupant de l'érysipèle, aborda la question de l'érvsipèle interne. Se proposant de rechercher le lien qui peut exister, en effet, entre les troubles gastriques qui s'observent souvent dans le cours de la maladie. - et ne pouvant y voir la propagation de l'érvsipèle sur la mugueuse gastro-intestinale, puisque, à défaut de la continuité de l'inflammation sur les surfaces, il faudrait alors admettre que la maladie passat par dessus une certaine étendue de la muqueuse pour se porter sur un point éloigné, - M. Béhier cherche ailleurs une explication, et il trouvé les mêmes manifestations symptomatologiques du côté du tube digestif dans les cas de brûlures étendues. Nous ne trouvons toutefois pas encore signalées dans son livre les ulcérations intestinales qui nous ont fourni le sujet de cette note. A part ce dernier point, et quoique ayant suivi une voie différente de la nôtre. M. Béhier a donc, comme nous, choisi les brûlures comme présentant avec l'érysipèle une grande analogie. et nous sommes heureux de pouvoir reproduire ici un passage de son livre qui nous confirme pleinement dans nos idées premières : « Une grande analogie existe assurément entre les phénomènes locaux de la brûlure au premier et au second degré et l'érysipèle. Les phlyctènes habituellement observées dans cette dernière maladie complètent pour ainsi dire l'analogie. Or, dans une brûlure au premier degré, il survient très-rapidement de la fièvre et des troubles gastriques, nausées et vomissements, qui varient d'intensité suivant les individus et suivant l'importance de la brûlure; « si bien que , ajoute M. Béhier, et nous insistons surtout sur ce dernier point, » dans les brûlures graves, au lieu d'une simple stimulation fonctionnelle du tube digestif. on peut constater des désordres graves et même de véritables hémorrhagies intestinales. » M. Béhier a le soin de faire remarquer que, pour lui, dans l'érysipèle, tout n'est pas subordonné à la lésion de la peau, mais «il veut seulement montrer que le rapprochement entre l'érysipèle et la brûlure est tout fait en quelque sorte » (1).

En publiant les faits qui précèdent et les réflexions dont nous

<sup>(1)</sup> J, Béhier, Conférences de clinique médicale, p. 38 et 39; Paris, 1854,

les avons fait suivre, nous avons eu l'espoir d'attirer l'attention sur un fait d'anatomie et de physiologie pathologiques qui nous a paru intéressant (1) et dont les principales données peuvent se résumer dans les propositions suivantes:

- 1º Dans les érysipèles étendus à une grande surface, de même que dans les brûlures superficielles également très-étendues, nous avons observé des ulcérations intestinales.
- 2º Ces ulcérations siégeaient à la face interne du duodénum, au voisinage de l'orifice des conduits cholédoque et pancréatique réunis.
- 3° Elles étaient arrondies assez régulièrement et mesuraient environ 1 demi-centimètre de diamètre; leurs bords n'étaient ni taillés à pic ni renversés.
  - 4º Elles n'intéressaient que la muqueuse.

<sup>&#</sup>x27; (1) Quoique, dans la communication citée plus haut, le D' Fenwich ait décrit sous le titre d'inflammation l'état que présentaient la peau et les membranes muqueuses dans la scarlatine, lui-même déclare ne l'avoir fait que « pour se conformer à la coutume habituelle : certaines considérations lui suggérent toutefois l'idée que le terme ainsi employé est peut-être mai appliqué. Dans la scarlatiue, on trouve en effet l'état morbide en grande partie limité aux «basement membranes » et consistant dans la formation de couches de nouvelles cellules qui, dans la peau, sont transformées en épiderme d'apparence naturelle, et qui, dans l'estomac, contiennent de la pepsine. Si de nouvelles recherches, ajoute l'auteur, prouvent qu'un semblable état se rencontre dans les reins et sur d'autres narties d'u corps, il sera nécessaire de considérer les changements de structure qui se sont produits comme le résultat d'un surcrott d'activité plutôt physiologique que pathologique, et de voir dans l'effet du poison scarlatineux une stimulation soudaine et violente de la production des cellules dans les divers organes sécréteurs . On voit, par le passage que nous venons de rapporter, que, si l'auteur ne cherche pas entre l'état de la peau et celui de la muqueuse, d'autre lien que celui d'une même cause (le poison scarlatinenx), il éloigne cependant délà l'explication qui rattacherait l'état de l'intestin à une véritable inflammation. Il serait donc intéressant de poursuivre à ce point de vue l'étude des lésions, intestinales ou autres, survenant dans l'érysipèle.

## ÉTUDES SUR L'ANATOMIE, LA PHYSIOLOGIE ET LA PA-THOLOGIE DU CERVELET;

### Par J. LUYS, médecin des hôpitaux de Paris.

(3º article et fin.)

V. Rapidité des accidents ultimes. — La susceptibilité extrême du tissu cérébelleux déjà signalée par Rolando, au point de vue de l'extinction rapide de la vie, lorsqu'il vient à être intéressé d'une façon quelconque (4), et, d'une autre part, le rôle considérable qu'il joue dans la succession des divers actes de la moricité de la vie organique, permettent de se rendre assez bien compte non-seulement de la rapidité des phénomènes ultimes chez les malades dont le cervelet est désorganisé, mais encore des cas de mort subite dont on constate dans ces circonstances de si frappants exemples.

Sur nos 400 observations en effet nous avons noté que 41 fois les malades atteints depuis longtemps d'ailleurs des symptômes propres d'une lésion cérébelleuse ont été; enlevés d'une façon rapide, dans l'espace de huit à dix jours par exemple, soit par des accidents convulsifs répétés, soit par des phénomènes de congestion encéphalique survenus à bref délait, et, d'une autre part, qu'il existe une catégorie d'entre eux (14 sur 400) qui ont succombé d'une façon subite. Ainsi un d'eux a été trouvé mort dans son lit (obs. 73 sans agonie; un autre, qui marchait encore régulièrement la veille, s'est affaissé subitement en se mettant à table (obs. 48); un autre à été pris de syncope mortelle en s'assevant dans son lit. etc.

En somme, ces accidents ultimes nous paraissent être assez fréquents, puisqu'en ajoutant ces deux chiffres, nous arrivons au total de 23 sur 400; ce qui semble impliquer que dans le quart des cas où l'on a diagnostiqué une lésion du cervelet, on doit s'attendre à un dénouement rapide (obs. 10, 14, 21, 22).

<sup>(1) «</sup>Il est en effet très-difficile, dit Rolando, de pénétrer dans le cervelet des quadrupèdes sous princ de les priver tout à coup de la vie. » (Arch. gén. do méd., 1823. t. II, p. 372.)

CERVELET. 699

VI. Quant aux désordres anatomo-pathologiques considérés en eux-mêmes, d'après les cas que nous avons analysés, ils peuvent se grouper de la façon suivante :

Au point de vue du siége, les lésions occupaient le lobe droit trente-six fois, le lobe gauche trente fois, six fois sculement elles étaient localisées dans les régions médianes.

Au point de vue de leur nature, elles nous ont paru devoir étre ainsi réparties : vingt-deux fois nous avons rencontré des dépôts tuberculeux de volume varié; vingt fois des tumeures solides; neuf fois des tumeurs kystiques; et quatorze fois seulement des fovers hémorrhagiques.

Article II. -Lésious des annareils cérébelleux nérinhèriques. L'innervation cérébelleuse incessamment engendrée par l'activité des cellules cérébelleuses, et incessamment exportéc, à l'aide des fibres pédonculaires, soit dans les réseaux de substance grise de la région bulbaire, de la protubérance, du locus niger ou du novau jaune du corps strié, rencontre dans cette sphère spéciale. où s'accomplit sa dissémination périphérique, des conditions matérielles qui favorisent et amplifient ses manifestations dynamiques. On comprend done ainsi comment, lorsque ces réseaux périphériques viennent à être intéressés par des foyers hémorrhagiques ou des dégénérescences variées, cette innervation cesse de se manifester, éteinte en quelque sorte sur place par la disparition du substratum organique qui lui sert de support; et comment encore, dans d'autres circonstances, lorsqu'elle vient à rencontrer sur son passage des indurations de tissu, des solutions dans la continuité de ces mêmes réseaux, elle ne se dissémine plus dans chaque côté de l'axe spinal que sous forme de saccades successives, et de courrants interrompus.

De la deux principaux aspects sous lesquels les troubles de l'innervation cérébelleuse périphérique peuvent successivement se déceler.

Dans le premier cas, ce sont comme précédemment des phénomènes d'asthénie des facultés locomotrices qui prédominent; les malades sont faibles, ils ne peuvent se tenir debont, leur allure est chancelante, ils ont de la titubation dans la dénagrebe et simulent parfois les troubles locomoteurs de l'état d'irresse : dans

d'autres circonstances, les facultés motrices des muscles qui président à l'articulation des sons se trouvent seules intéressées; ils ne peuvent s'énoncer qu'avec peine, quelquefois même ils bégayent d'une façon tout à fait significative (obs. 48, 49, 50 et suiv.).

Dans le second cas, l'innervation irradiée du cervelet étant interrompue dans son mode de répartition à la périphérie, il en résulte qu'elle ne se révèle plus, dans les manifestations motrices qu'elle provoque, que d'une facon intermittente et passagère. Ce sont alors de petites secousses répétées qui apparaissent, et qui se succèdent d'une manière irrégulière et disharmonique, toutes les fois que l'influx volontaire, dans la manifestation d'une action locomotrice quelconque, fait un appel indirect à l'innervation cérébelleuse. Dans ce cas, la répartition morbide de l'influx cérébelleux se décèle par un ensemble de symptômes très-dissemblables et qui varie du tout au tout, suivant l'état de dislocation des réseaux nerveux périphériques, et suivant qu'il est irradié des foyers centraux, avec plus ou moins d'impétuosité : de là ces convulsions toniques et cloniques, de là ces phénomènes choréiformes soit partiels, soit généralisés, qui n'attestent qu'une chose, c'est le trouble profond apporté au mode de répartition de l'iunervation du cervelet dans les régions périphériques, etc.

G'est en effet ce qu'indique l'observation clinique qui fait voir que les régious de l'axe spinal où se répartit l'innervation du cervelet sont précisément celles dont les lésions déterminent le plus souvent l'explosion de phénomènes convulsifs.

Il résulte en effet de nos relevés, que lorsque la substance grise de la région bulbaire, celle de la protubérance, et celle du loçus niger sont intéressées, on rencontre particulièrement des symptômes convulsifs doués d'un intensité variée, et groupés diversement entre eux. Ainsi, dans des circonstances semblables (onze fois sur quinze), nous avons noté l'apparition de phénomènes choréiformes (1); dans deux cas où la substance grise du locus niger était seule en cause, par suite de la présence de petites

<sup>(1)</sup> Voyez, à ce propos, le mémoire de MM. Vulpian et Charcot sur le paralysis agitans, et entre autres le chapitre relatif à la physiologie pathologique du tremblement (Gaz. hebd., 1862, p. 57).

masses indurées dans sa trame, nous avous noté des phénomènes épileptiformes, etc. (obs. 46, 47).

C'est encore dans des circonstances analogues, lorsque la sphère de l'activité cérébelleuse périphérique se trouve plus ou moins profondément intéressée d'un côté, que l'on a noté chez l'homme ces curieux phénomènes d'entraînement latéral sur lesquels Mesnet a attiré tout particulièrement l'attention (d.). Chez le malade, en effet, dont il a rapporté la curieuse observation, le mouvement d'expansion de l'influx cérébelleux étant entravé, par suite de la compression de la substance grise d'un seul corps strie, et réduit ainsi de moitié (p. HII, fig. 2, et pl. X); il en résultait une prédominance d'action dans les fonctions locomotrices du côté opposé, si bien, que les conditions d'équilibration physiologique, entre les deux forces bilatérales irradiées incessamment du cervelet venant à être interrompus, cet homme était entraîné, lorsqu'il marchait, en delors d'une ligne droite, et dévié fatalement de l'aliemenut rediffique qu'on l'invitait à suive.

Nous rapportons ci-dessous le résumé des observations qui nous ont servi à grouper les principaux points de la symptomatologie des lésions cérébelleuses.

- A. Observations relatives aux lésions des appareils cérébelleux centraux :
- Ons. I. Homme, 19 ans. Douleur occipitale au début, intermittente d'abord e bientêt continue; affabilissement progressif des forces. Il cesse bientêt de se lever ; lorsqu'on le met debout, il est pris d'un tremblement général; les mouvements des bras et dos jambes se font avec toute leur régularité, mais avec une desegie moindre. Syacopes, affabilissement de la vue, d'ilatation considérable et permanente des pupilles : il ne perçoit dans les derniers temps les objets qu'à la distance d'un mêtre. Masse tuberculeuse dans l'hémisphère droit. (Soc. and., 1862, p. 7, observ. de Worms.)
- Ons. II. Femme, 30 ans. Épileptique, avant eu dans son enfance des accidents choréiques; faiblesse croissante, lassitude dans les jambes telle qu'on la croit atteinte de paralysis générale. Pas de troubles des sens. Atrophie et induration du cervelet. (Observ. de Duguet, Soc. anat., p. 9.)

<sup>(1)</sup> Mesnet, mémoire cité; voyez page 546.

Oss. III. — Femme, 72 ans. Épileptique, force musculaire très-faible; sos lèvres et sa langue tremblent lorsqu'elle est pour parler, à peu près comme chez les paralyliques génèraus; les bras ont des mouvements mal coordonnés; elle fléchit en avant, et ses jambes s'embarrassent'iune dans l'autre. Sclérose et atrophie du cervelet. (Observ. de Druguet, Gaz. hédebm., 1862, p. 744.)

Oss. IV. — Enfant, 7 ans. Accidents tétaniformes, pas de paralysie, marche incertaine, mouvements conservés: débuts subit par des convisions généralisées à forme tonique, sans perte de connaissance. Mort dans un accès convulsif; durée totale des accidents, quatre mois. Tumeurs tuberculeuses du cervelet. (Observ. d'Horteloup, Soc. anat., 4862, p. 383).

Oss. V. — Garçon de 45 ans. A son entrée, vertiges étant debont défaut de coordination des mouvements, tendance à tourner de droite à gauche, réponses lentes, membres inférieurs chancelants; commissure labiale abaissée du côté droit, faiblesse des membres du côté droit, chutes subties, vue altérée, amaurose de l'œil gudne d'abord, puis de l'œil droit; les globes oculaires sont entrainés en haut; iris contractiles, céphalalgie occipitale très-intense avec exacerbations, convulsions épilepitformes. Mort par affaiblissement général. Tubercule dais le lobe droit du cervelte avec ramollissement autour. Durée totale, vinte-quatre mois; Observ, de Leurand, Sec and. 1861, n. 49.)

Oss. VI.— Homme, 23 ans. Céphalaigie diffuse avec exacerbations excessivement intenses : dans les paroxysmes i se lève, proférant des cris lamentables, court dans la salle, puis s'arrête soudain en proie à aux terreur indéfinissulé ; c'est principalement la nuit que ces terreur l'impressionnent; il avois lé matin coinbien il a peur des ténèbres. Intelligence nette, sensibilité normale, aucun trouble de la motifité, si ce n'est une extréme lassitude; déliré subit, céphalaigle frontale, troubles de la vision qui en trois jours arrivent à l'âmaurése; un peu de strabisme à gauche, hémipégie complète à d'orité de la facé et des membres correspondants, avec diminution de la sensibilité; comia, absence de vomissements. Tuberuelse multiples comprimant l'hémisphère droit du cervelet, tuberculisations des membranes cérébrales, hydrocéphalie. (Obs. de Colin, Soc. insat., 18491, p. 249.)

Öns. VII. — Homme, 36 ans. Allié quinze jours avant son arrivée à l'hôpital, par suite d'un état de faiblesse et d'apathie extrémé. Lors de son entrée : décabitus dorsal, immobilité, regards vagues dirigés au loin, pròfogide indifférence pour le monde extérieur. Répond avir précision aux questions, les réponses son tomoneyllabiques ou três-courtes, faites lentement et avec indifférence; sensibilité conservée partou, pupilles mobiles, pas de strabisme, pas de déviation ni de la

CERVELET. 703

langue, ni des traits de la face. Il exécute tous les mouvements qu'on lui demande; surtout quand on insiste; ces mouvements sont lents et réguliers. Au bout d'un mois environ, son affaiblissement est tel qu'il ne se lève plus pour se promener dans la salle. Il tombe insensiblement dans un sexurier mobilité absolue, et lorisqu'on veut lui faire produire quelques mouvements, on constate qu'il s'agit chez lui d'une céritable parcess d'agir et non d'un état d'impuissance. Il n'accusait aucune douleur lorsqu'on le tirât de son assoupissement continuel; ses regards se protaint au clui d'une manière vague, il y avait en même temps un strabisme passager; de avait remarqué seulement l'expression pénible que prenait sa figure lorsqu'on mouvait brusquement sa téte. On le roueze mort sans agonie après environ quatre mois de maladie. Tubercules multiples dans les deux lobes du cervielet. (Obs. de Campana, Sc. cant., 1860, p. 183.)

Ons. VIII. — Homme, 60 ans. Céphalalgie depuis deux oi trois ans; pasde pertode connaissance nid convulsions, nid ev omissementis; nie peut marcher seul, chutes fréquentes, dysphagie des liquides; remue volontairement les membres, défaut de coordination des mouvements; ruppilles normales, sensibilité et intelligence conservées. Mort avece pupilles normales, sensibilité et intelligence conservées. Mort avece pupilles normales, sensibilité et intelligence conservées. Mort avece de la maladic, esize mois; durée des addidents ultimes, hiuit jours. Tumeur du volume d'une noix dans le lobe médian. (Obs. de Martineau, Sec. and., 1835, p., 244, 1835, p., 244).

Oas, X.—Pemine, § 6 ans, Céphalalgie très-intense, avec exacerbations à gauche et cris. Elle marchait encore la veille de son entrée; elle out quelques hausées suiviés de vomissements, constipation. Elle fut apportée sur un brancard. Mort subite pendant la nuit de son arrivée. Tumeur dans le lobe gauche du cervelet comprimant le pédoncule moyen. (Obs. de Roché, Soc. aust., 4858, p. 340.)

Oss. XI.—Homme, 41 ans. Gépitalaje temporale permanente, avec exacerbation, dysphagie, pacole gutturale; marche avec lentur, faiblesse du côté gauche, affaiblissement progressif, somnolence. Mort trois semiaines après son entrée à l'hôpital et trois ans après le début de la maladic. Tumeur de la fosse cérébelleuse gauche compriniant le cervelet et les pneumogastriques. (Obs. de Cruvoilhier, Soc. anat., 4835, p. 4762.

Ons. XII.—Femme, 34 ans. Douleurs occipitales avec élancements, vomissements, marche mal assurée, vue affaible, dilatation de la public droite, déglutition difficile; hyperesthésie à droite, puis à gauche, puis hémiplégie complète à droite débutant d'abord par de la faiblesse; entrainement du côté droit; la faiblesse gagne le côté gauche qui se paralyse à son four; lorsqu'elle est assise, la téte est penchée à droite. Fragueurs continuelles; tumeur multilobée, du volume d'un cœt de poule, comprimant le lobe gauche du cervelet et s'étendant dan

le quatrième ventricule, etc. (Obs. de Johert (de Lamballe), Étude sur le système nerveux, insérée dans le Journal de physiologie de Brown-Séquard, t. I., p. 526.)

Oss. XIII.— Homme, 70 ans. Vomissements incessants, dilatation des pupilles, hémiplégie incomplète; une fois qu'il est shandonné à lui-même il chancelle sur ses jambes, ne parle pas; conservation de la sensibilité et de l'intelligence. Mort en deux jours. Hémorrhagie occupant la région médiane du cervelet. (Obs. d'Hillairet, Arshives gén. de méd., 4888. p. 457).

Ous. XIV.—Garçon de 45 ans. Céphalalgie frontale, perte de la vision à gauche, pupilles dilatées, vomissements; lorsqu'il marche, ses ajambes fléchissent, il craint de tomber; une force invincible l'entraîne à gauche. Mort subite. Hémorrhagie récente occupant surtout le lobe cérébelleux droit. (Obs. de Fleury, de Clermont-Ferrand, Moniteur des hóptiaux. 1855. p. 331.)

Obs. XV. — Femme, 26 ans. Perte de connaissance subite, pupilles contractées, parole trainante, hémiplégie à droite, insensibilité, coma; pas de vomissements. Mort en deux jours. Hémorrhagie dans le lobe cérébelleux gauche. (Obs. de Duplay, Archives gén. de mèd., t. XII, 2° série, p. 262.)

Obs. XVI.—Garçon de 8 ans. Amaurose lente au début; paralysie de tout le côté gauche, avec alternance de contractures et de convalsions; du côté droit seulement un peu de faiblesse. Tabercule du volume d'une grosse noix dans le lobe droit. (obs. d'Hérard, Soc. anat., 1846, p. 49).

Oss. XVII.—Enfant de 4 ans. Mouvements libres étant couchée. Elle in peut se tenir débout; elle est à l'état d'équilibre instable, toujours sur le point de tomber; immobilité des traits, parole lente et trainante; et céphalaigie cocipitale opinitaire, vue conservée, pupilles très-dilatées, vomissements et constipation. Masse tuberculeuse dans l'hémisphèrer de gaucho, hydro-encéphalie, (Dis. de Millard, Sec. aast., 1887, p. 371.)

Ons. XVIII.—Homme de 33 ans. Douleurs sourdes, lancinantes à la region occipitale droite, durant depuis longtemps. Depuis six mois soulement éblouissement, vertiges, démarche chancelante analogue à colle d'un homme iver. Mort six jours après son arrivée à l'hôphila. Tumeur du volume d'une noix dans le lobe cérébelleux droit (obs. de Bayle, citée dans le mémoire de Decès, lu à la Société anatomique (1836, p. 337, sur le défaut de coordination des mouvements comme symptôme des affections du cervelet.)

Obs. XIX. — Homme, 74 ans. Embarras de la parele, pas de paralysie, mouvements lonts et affaiblis; céphalalgie occipitale, affaiblisCERVELET. 705

sement de la vue, pupilles contractées, vertiges, étourdissements, nausées, vomissements. Mort en deux jours. Foyer hémorrhagique dans le lobe cérébelleux gauche. (Observation d'Hillairet, Archiv. de mèdecine, 4888, p. 468.)

Obs. XX. — Femme, 72 ans. Perte de connaissance súbite et chute, coma, pupilles contractées. Mort rapide. Hémorrhagie dans la partie supérieure des lobes cérébelleux (Bell., Soc. anat., 1834, p. 25.)

Oss. XXI. — Femme, 23 ans. Marche difficile, sans paralysis; bourdonnements, céphalalgie, vomissements ; le jour de sa mort, au matin, sensation d'accablement profond, avec pâleur de la face et contracture des extrémités. Mort presque subite. Kyste à la surface du lobe cérébelleux gauche. (L. Blin, Soc. andr., 4851, p. 1885.)

Ons. XXII. — Femme grosse. Céphalalgie vague, avec rémissions et exacerbations; on administre en vain le sulfate de quinine. Mortsubite. Tumeur dans le lobe cérébelleux gauche. (Duménil, Soc. anat., 4884, p. 333.)

Oss. XXIII. — Homme, 29 ans. Céphalalgie occipitale intermittente d'abord, puis continue, et affaiblissement de la vue. Masses tuberculeuses dans un lobe cérébelleux (Andral, Clivique médicale, t. V, p. 690.)

Obs. XXIV. — Homme, 23 ans. Aucune altération de la motricité, douleur fixe, avec exacerbation à la région occipitale droite, vomissements incessants. Tubercules dans le lobe droit. (Andral, id., p. 694.)

Oss. XXV. — Homme, 21 ans. Céphalalgie occipitale; ne quitte pas le lit; réponses lentes, monosyllabiques; vomissements, coma. Dépôts tuberculeux dans les doux lobes (Longet, Archiv. de médecine, t. XXVII, 1828, p. 248.)

Oss. XXVI. — Femme, 35 ans. Céphalalgie, amaurose, jamais de gêne des mouvements. Tumeur dans l'hémisphère droit qui est atrophié (Vingtgrinier, Archio. de médecine, t. V, 4824, p. 89.)

Obs. XXVII. — Homme adulte. Coup de sabre à la région occipitale, perte de la vue et de l'ouie. Atrophie du lobe droit. (Observ. de Larrey, citée par Longet, Système nerveux, t. I, p. 783.)

Oss. XXVIII. — Homme, 49 ans. Démarche vacillante simulant l'ivresse; face enluminée, yeux clignotants, titubation, parole embarrassée. Injection très-vivoet induration des deux lobes cérébelleux (Lallemand, Lettres sur l'encéphale, t. II, p. 320.)

Obs. XXIX. — Homme adulte. Céphalalgie périodique, convulsions, vomissements. Tumeur dans les deux lobes (Id. ibid., p. 339.)

Oss. XXX. — Homme adulte. Cephalalgio intermittente, revenant

- la nuit ; inutilité du sulfate de quinine ; vomissements. Tumeur dans l'hémisphère cérébelleux droit. (Lallemand, t. III, p. 37.)
- Oss. XXXI. Homme, 27 ans. Nausées incessantes, vomissements, engourdissement dans tout le côté droit. Mort subite. Induration de la dure-mère cérébelleuse, s'étendant au cervelet qui estramolli. (Lallemand, t. II, p. 433.)
- Obs. XXXII. Femme, 50 ans. Céphalalgie nocturne, avec exacerbations; strabisme. Mort dans un accès. Tumeur entre les deux lobes. (Lallemand, t. III, p. 94.)
- Obs. XXXIII. Homme, 38 ans. Étourdissements au début, contractures du côté droit, perte de la parofe, accès épileptiformes. Mort dans un accès. Tumeur dans le lobe droif. (Mazier, Soc. de biologie, 4850, p. 402.)
- Obs. XXXIV. Homme, 58 ans. Hémiphlégie à droité. Tubércules dans le lobe cérébelleux droit. (Tailhé, Soc. de biologie, 1849, p. 447-452; citée aussi page 104 de l'année 1850.)
- Oss. XXXV. Femme, 48 ans. Céphalalgie occipitale très-vive, résolution générale, évite de se mouvoir à causse des náusées continuelles; vomissements ; sensibilité conservée, uri peu de déviation de la langue. Tumeur dans le lobe droit. (Charcot, Soc. de biologie, 1831, p. 20.)
- Oss. XXXVI. Homme, 20 ais. Vontissements au début., céphalagie occipitale très-vive, étourdissements, affaiblissement progressif de la vision, titubation; à se peut se tenir débout ; sensibilité conservée, parole lente et monotone, réponses justes, puis cécité absolue. Tumeur du volume d'une noix dans le lobe droit. (Marcé, Soc. de biofogie, 4861, p. 283.)
- Oss. XXXVII. Femme, 47 ans. Céphalalgie intermiténtie d'abôrd, revenant le soir, puis continue; embarras de la langue, anesihésie, hémiplégie droite, fixité des yeux, surdité passagère. Induration des régions cérébelleuses inférieures. (Gros et Lancereaux, affections suphilitiques, p. 382.
- Ons. XXXVIII.— Homme, 38 ans. Apporté à l'hôpital: pas de paraprise, résolution générale, défaut de coordination des mouvements, hésitation daus l'articulation des sons: on croit à une paralysie générale. Tumour dans le lobe cérébelleux d'roit, avec vasculiarisation considérable des deux lobes. (Observation de l'auteur.)
- Oss. XXXIX.— Femme, 66 ans. Mouvements chorétiorines de tous les membres et de la langue; elle marche comme si elle était en état d'ivresse; parole embarrassée, c'est à peine si elle peut pronoiser quelques syllabes; oute durc, vue affaible. Ancien foyer hémorrhagie que au niveau de la région de la protubérance du bulbere de la face

CERVELET. 707

inférieure des deux lobos cérébelleux. (Archiv. de médecine, 2º série, t. XXII, p. 433.)

Obs. XL. — Enfant de 6 ans. Céphalalgie périodique, nausées dans les derniers temps, puis cécité presque complète, marche saccadée et affaiblissement extrême, Tubercule dans le lobe gauchc du cervelet. (Archiv. de médecine; 1834, t. VI, p. 347.)

Ons. XII.—Enfant de 5 ans. A matché tréé-tard, sie situit pas courir.

Voinissements périodiques revenant fous les deux jours, côntré quels on emploje insuitement le suffate de quinino; ils disparaisseit pour revenir bientôt tous les quatre jours; affaiblissement paire de la vision, quis cécité; affaiblissement des membres gauches puis des membres droits; mats prononcés à de très-longs intérvalles. Ramollissement de lobo cérébelleux gauche, tumeur comprimant lo lobe d'roit. (Archie. de médenie, 4388, t. Vp. p. 401).

Ons. X.I.I. — Femme, 40 ans. Céphalalgie excessivement intense, avec exacerbations nocturnes arrâchant des cris à la malade; vomissements fréquents, strabismo; perte de la faculté d'articuleir les mists. Tameit comprimant le lobe gauche, corvelet ramolli au pourtour. (Archic, de médècen, 2484, t. XVIII, p. 346.)

Ons. XLIII. — Homme, 32 ans. Céphalalgie violente se propageant vers la région de la nuque; vue dimusée à droite, pupilles égales, affaiblissement général; vomissements quelquéois. Mort sublié an milieu d'un repas. Kyste dans l'hémisphère cérébelleux droit. (Observ. de James Turnbull, The Licerpool medico-chivurgical journal, january 1839.)

OBS. XLIV. - Homme, 55 ans. Changements survenus au début dans le caractère : il devient violent et emporté : affaiblissement de la mémoire, et en même temps céphalalgie frontale à droite. Un mois après ccs symptômes, sa démarche devient chancelante et incertaine, on le croit souvent, à cause de cela, en état d'ivresse. Au bout de deux mois on ne peut plus le laisser sortir seul ; en mêmo temps, voirissements. toux : cinq mois après le début des accidents, il remuait encore bien les jambes étant couché, pouvait oncore bien saisir les objets diton lui présentait, mais ne pouvait pas coordonner assez bien ses mouvements de manière à pouvoir manger soul, Lorsqu'il était mis debout, il ne pouvait marcher s'il n'était soutenu ; la fatigue arrivait trèspromptement ; la cephalalgie était exaspérée toutes les fois qu'étant couche on lo faisait asseoir ; elle était perçue au niveau de la région frontale. Peu à peu il devint de plus en plus incapable de se mouvoir, et tomba, dans los deux dernières semainos, dans un état de somnolence continuelle; il s'éteignit ainsi insensiblement. On trouva, à l'autopsie, un kysto séreux dans l'homisphèro droit. (Voyez les détails circonstanciés de cette intéressante observation , lue par M. le

Dr Hérard à la Société médicale des hôpitaux de Paris, et insérée dans l'Union médicale, 4860, t. VII, p. 230.)

- Oss. XLV. Femme, 26 ans. Chute subite sans perte de connaissance; pas de déviation de la face; la langue est tirée par saccades; l'articulation des sons est impossible; l'intelligence est conservé; ne peut se porter sur ses jambes, mais elle les meut volontairement. Le bras gauche est agité sans cesse par des mouvements, choréiformes incessants, qui cessent peudant le sommeit. Ramollissement des régions inférieures du cervelet, tubercules disséminés dans la masse. (Shute, The Lancet, 18 tiuliet 1887, no 84,)
- Oss. XLVI. Homme, 24 ans. Céphalalgie frontale, avec étourdissements revenant par accès avec le type tierce; faiblesse générale, et en particulier des membres inférieurs; grand appetit, diarrhée et marasme. Masse tuberculeuse occupant la portion médiane du cervelet. (Guérard, Soc. anst. 4827. p. 81.)
- Ons. XLVII. Femme, 22 ans. Céphaialgie lancinante à la région occipitale revenant avec let que quarte; exacerhation le soir; inefficacité du sulfate de quinine: vomissements glaireux continus, revenant et disparaissant avec la céphalalgie; torticolis d'un côté; intelligence parfaitement conservée, sensibilité intacte, vue affaible, yeux fixes, pupilles peu mobiles, diplopie, strabisme; pas de paralysie, faiblesse progressive, accidents épileptiformes successifs dans les derniers jours; la malade est prise de vertiges et d'étourdissements intolérations la comparaise et couchée sur le côté durch ; l'in en est plus ainsi lorsqu'elle est couchée sur le côté droit. L'égère paralysie faciale; la maladie a durcé cinq mois en tout. Tumeur comprimant le lobe cérébelleux droit, compression et ramollissements des nerfs moteurs oculaires extenses des deux côtés. Observation de l'auteur.)
- B. Observations relatives aux lésions des appareils cérébelleux périphériques :
- Ons. XLVIII. Femme, 37 ans. Grimaces de la face; articulation des sons difficile, de même que la dégluition, les mouvement devienment de plus en plus désordonnés; pas de céphalalgie. Les pyramides antérieures et l'olive du côté droit ont une coloration gristère; les raices des hypoglosses, des glosse-pharygaies et des pnoumogastriques ont également acquis une coloration grisâtre. (Cruveilhior, Atlas dénant, pathol., 328 livr., p. 32).
- Oss. XLIX.— Homme adulte. Mouvements choréiformes de tous les muscles du corps; station impossible, la face est agitée de mouvements convulsifs, les yeux roulent incessamment dans les orbites; mouvements des bras incoordonnés, no pout manger seul. Noyau in-

- duré dans la partie moyenne des tubercules quadrijumeaux, ramollissement de la substance cérébrale au pourtour, s'étendant jusqu'à la partie interne des pédoncules cérébelleux supérieurs. (Serres, Anatomie comparté du cerveau, t. II, page 643 et suiv.)
- Ons. L.— Femme adulte. Ayant des mouvements incertains comme ceux des individus en état d'ivresse, prise d'accidents choréiformes, ses jambes et ses bras s'agitaient involontairement dans son lit, etc., délire et coma. Foyer hémorrhagique au-dessous des tubercules quadriiumeaux postèrieurs (Id., di).
- Obs. LI. Femme, 78 ans. Mouvements choréiformes généralisés. Foyer sanguin dans les mêmes régions, s'étendant jusqu'à la protubérance. (Id., id.)
- Oss. III.—Homme, 26 ans. Atteint de tremblement général, avec affaiblissement des facultés intellectuelles; mort rapidement. Induration du cervelet, de la protubérance et du bulbe. (Racle, *Traité du* diagnostic, 1884, p. 164.)
- Oss. LIII.—Homme, 39 ans. Épileptique; les accès épileptiques ont cesse peu à peu et fait place à la chorée; autune force dans les jambes; marche irrégulière et ascadée, grimaces continuelles, parole embarrassée. Le bulbe est d'une dureté si remarquable que le scalpel ne le coupe qu'en criant; on éprouve une forte résistance pour le déchirer avec les doiets. (Berecon. Soc. and. 1, 4830, n. 135.)
- Obs. LIV. Femme idiote. Tremblement du bras gauche depuis son enfance, sans paralysie; déformation de la protubérance par des crêtes osseuses de la gouttière hasilaire; elle est en même temps moins épaisse que normalement (Degaille, Soc. anat., p. 414, 4880.)
- Oss. LV.—Femme, 70 ans. Depuis longtemps atteinte de paralysies agitante, ayant présenté dans les derniers temps une Mémiplégie unilatérale complète du côté droit y compris la face. Ramollissement de la partie moyenne et postérieure de la protubérance qui contraste avec la résistance inaccoutumée des parties voisines, (Obs. de Delaye, cifé dans le mémoire de Gubler, sur les mordaises altrens, p. 37.)
- Ons. IVI. Femme, 52 ans. Marchant comme si elle était en état d'ivresse; conservation de la sensibilité et de l'intelligence, fraîbilissement rapide; faiblesse seulement des membres du côté gauche, Tumeurs multiples inflitrées dans la substance grise de la protubérance. (Obs. de l'auteur.)
- Ons. LVII.—Homme, 30 ans. Ayant présenté des mouvements choréfiormes généralisés, avec faiblesse progressive dans la marche, Mort rapide avec accidents cérébraux. Petite tumeur d'origine chorotdienne au niveau du bec de calamus, ayant écomprimé et détruit les fibres

pédonculaires inférieures, et amené le ramollissement de la substance grise de la région bulbaire antérieure (obs. de l'auteur) (4).

# REVUE CRITIQUE.

REVUE VÉTÉRINAIRE DE 1863.

Par M. Camille LEBLANC.

SOMMAIRE.

De la likorittie appliquée au cheval. — De l'absorption effective par les vaisseaux ymphatiques. Seur les effets de l'abstinence et de l'alimentation insaffisante chez les animaux. — Du pissement de sung des muletons. — D'une variété d'émanturie peu conpune qui régare dans l'ousst de la France. — De la cachesig ossifrage observée en Allemagne. — Étude sur la fluxion périodique des yeux, sa nature et son traitement . — Peruves expérimentales de la contagion del 1, morre chronique. — Nouvel insuccès du traitement strychno-arsentical. — De la maleie parasitaire des poules traomanistible aux annimaux domestiques. — Du goltre observé chrz les animaux dans les environs de Genève. — De diverses lesions de l'enofephale. — De la preste bovine: sa transmissibile aux ansussibilité à l'appele ovirine. — Ponction du rumen, extraction de corps étrangers du honnet. — Extirpation du cornet et dimondail du chevalt.

Certaines opérations pratiquées fréquemment par les chirurgiens

<sup>(1)</sup> Nous rappelons ict les indications bibliographiques des autres observations complémentaires qui nous out servi à la confection de nos relevés statistiques relatifs aux lésions du cervelet:

Bulletins de la Société anatomique, 1862, faits cités par Raynaud, p. 46; observ. de Potain, p. 58; de Cazin, p. 126. - 1859, de Dumont, p. 62; de Gros, p. 363. - 1856, de Decès, p. 345. - 1856, de Lala, p. 193, 219, 224; de Richard-Malsonneuve, p. 476. - Hillairet, Arch. gen, de med., 1858, t. l, p. 157, 158 et 165. - Soc. anat., 1834, obsery. de Bell, p. 25. - 1839, de Durand-Fardel, p. 329. - 1843, de Bonnefons, p. 138. - Andral, Clinique médicale, t. V, p. 681. - Lallemand, Lettres sur l'encéphale, t. II, p. 313, 217, 433; t. III, p. 41, 381, - Gros et Lancereaux, Affest. syphil., observ. de Ward, p. 273. - Arch. gen. de méd., observ. de Vingtgrinier, t. V. 1824, p. 8). - Id., 1834, t. VI, p. 547, - Id., 1847. t. XIV, p. 368. - Gaz. hebd., 1859, p. 126, observ. nº 2 de James Turnbull. -Anat, et physiol. du système nerveux, Longet, t. 1 : Lésions traumatiques du cervelet, p. 749, 750, 751. - Chorée généralisée, observ. de Hutin : Soc. anat., 1827, p. 171. - Andral, Clinique, t. V, p. 638, 640, 653, 671, 675. - Paralysis agitans, observ. de Moricourt : Soc. anat., 1862, p. 253: - Luys, Société de biologie, 1859, Lésion limitée de la protubérance. — Observations d'autopsies de choréigues, Arch. gén. de méd., 1825, t. VIII, p. 273, et 1852, t. XXVIII, p. 379, et 1858, t. II, p. 90, observ. de Malherbe. - Société anatomique, 1840, p. 86, observ. de Cartier; de Reynaud, id., p. 88. - 1846, p. 389, observ. de Pénard. - 1845, p. 165, observ. de de Bauyais.

sont en médecine vétérinaire des exceptions : la lithetritie est de co nombre, M. H. Beuley, professeur de clinique à l'Écele d'Alfort, avait dejà rendu compte en 1858 d'une opération faite par lui : un second essai suivi de succès a été tenté dans le courant de l'année 1862. Un cheval hongre, agé de 5 ans, conduit à l'École, présenta tous les symptômes qui dénetent la présence d'un calcul dans la vessie ; le toucher pratiqué par le rectum vint cenfirmer le diagnestic déjà porté ; l'animal maintenu debout et entravé, l'opérateur pratiqua l'uréthrotomie au-dessus de la courbure ischiatique ; puis l'animal fut abattu. et, par l'incision faite dans une étendue de 4 à 5 centimètres, on introduisit le lithotriteur du D' Guillen. La rétraction de la vessie fut pendant quelques minutes un obstacle à la préhension du calcul par les pinces-mors de l'instrument ; ce no fut que grâce à l'introduction d'eau dans l'intérieur de cet organo qu'on put saisir le calcul et le brover : il fut retiré par fragments réduits on bouillie pour la plupart. L'un d'eux, plus gres, était formé de couches calcairos superpesées et d'épaisseur yariablo. La plaie de l'urèthre fut cicatrisée en moins d'un meis et la guérison fut complète ; soulement la vessio ne reprit pas sa dimension normale, et l'expulsion de l'urine resta difficile et fréquente : il était facile de s'assurer par l'exploration rectale que les parois de l'organe étaient restées plus épaisses qu'elles ne le sont d'ordinaire et que la contraction des fibres n'avait pas liou au moment de la mictien. On voit par le compte rendu de cette opération que la lithotritie appliquée aux grands animaux domestiques présente de grandes difficultés, celles d'aberd qui résultent des efforts violents du patient, de la nécessité où l'opérateur se trouve d'exécuter le premier temps de l'opération sur l'animal maintenu debout; en outro le danger que présente l'incision de l'urêthre au niveau du périnée et la crainte que l'on peut avoir de la persistance d'une fistule. Depuis , M. Bouley a modifié l'instrument dent il se servait : il a pratiqué avec succès une troisième opération de lithotritie sur le cheval, mais en surmentant de nouveaux obstacles. L'instrument qu'il a en l'idée d'améliorer en vue de l'opération de la lithetritie chez les solipèdes est l'ancienne pince-tenette transformée en lithotriteur par le mécanismo d'une vis de rapproche appliquée aux manches. L'observation n'avant pas été publico en detail, neus ne pouvons diro qu'une chose, c'est qu'olle a donné un résultat heureux, co qui doit encourager les vétérinaires à pratiquer la lithetritie plus souvent qu'on ne le faisait autrefois ot surtout par des moyons plus perfectionnés,

La physiologie est depuis quelques mois une partio de la science dont quelques-uns de nos confrères s'occupent spécialement; en pre-mière ligne, je deis citer M. Colia, qui a publié dans le reenceil un mémoire sur l'absorption offectuée par les vaisseaux lymphatiques; dans ce travail appuyé par des expériences nombreuses et faitos avec conscience, notre collègue prouve qu'il faut resitture aux vaisseaux

lymphatiques lo rôle important qu'ils occupent en réalité dans le système absorbant. Dans sa première série d'expériences, M. Colin met à découvert le canal thoracique et v fixe un tube d'argent, puis il administre à l'animal sur lequel il opère un sel facile à reconnaître. De la dix-huitième à la vingtième minute, on voit apparaître des traces de l'absorption démontrée par les réactifs : quelle que soit l'espèce de l'animal, qu'il soit carnivore ou herbivore, solipède ou ruminant, les résultats sont les mêmes. La persistance de la réaction fut remarquable chez un taureau qui avait pris 20 grammes d'iodure de potassium; quarante-huit heures après l'administration du breuvage, le chyle bleuissait aussi fortement, dès qu'il était traité par le chlore ou l'amidon, qu'après la cinquième heure. Pour bien juger de la part qui revient dans l'absorntion aux lymphatiques de l'intestin et à ceux de l'estomac. l'auteur a fait des injections de sels faciles à distinguer dans le duodénum; il a eu soin d'agir sur des ruminants dont l'intestin, sauf le duodénum, est renfermé dans un sac épiploïque à doubles parois; par suite. l'incision faite aux parois abdominales nour atteindre l'intestin ne nermet point l'introduction de l'air dans le péritoine, n'affaiblit pas la pression qui doit être exorcée sur les chylifères et ne modifie pas leur contraction. La réaction que l'on obtient sur le chyle renferme dans le canal thoracique prouvo. dans ce cas, quo l'absorption a eu lieu exclusivoment par los lymphatiques de l'intestin. Elle commence à se manifester dans un espace de temps très-court qui varie de six à vingt-trois minutes. Lorsque l'absorption a lieu aussi rapidement, il faut que l'animal ait été soumis à une diète rigoureuse pendant un ou deux jours ; les résultats sont beaucoup plus lents si le canal intestinal est, avant l'injection du sel, rempli d'aliments ou si ses parois sont presque collées ensemble par l'effot d'une diète trop prolongée.

La faculté absorbante n'est pas limitée aux lymphatiques de l'estomac et de l'intestin; si on injecte dans le tissu cellulaire sous-cutané une dissolution saline et qu'on adapte un tube à un lymphatique émanant de la région où le sel a été déposé, on verra quo, de la septième ou la neuvième minute, la lymphe renferme déjà une partie du sel. La coloration provoquée par les réactifs arrive à son summum dans la première demi-heure, so maintient à un dègré égal pendant une heure, puis diminue d'une manière insensible.

Le court espace de temps qui s'écoule entre l'introduction du sel soit dans l'intestin, soit sous la peau, et son arrivée dans les vaisseurs lymphatiques, sont des preuves suffisantes que les veines n'absorbent pas d'abord et quo les lymphatiques ne reprennent pas ensuito dans le sang la substance absorbée; on ne peut admetre que dans six minutes une substance puisse ûtre absorbée par les veines, apportée au cœur, reportée dans les tissus ot absorbée do nouveau par les vimphatiques. Or on trouve les sels dans le vhyle avant de les rencen-

trer dans le sang; l'expérience suivante lo prouve: on injecte dans le tissu cellulaire du côté droit de la face une solution de pressiste de potasse; dès la septième minute, on reconnaît la présence du sel dans les lymphatiques du cold droit de l'encolure, tandis que le sang de la ingulaire du même côté n'en contient que des traces et que le sang retiré de la carotide gauche n'en renferme point. Il est donc bien évient que les mag artérie n'a pu communiquer au plasma le sel qu'il n'a point lui-même. Donc les lymphatiques et les chylifères absorbent bien réellement et directement.

L'auteur insiste aussi sur ce point : c'est que les lymphatiques ne choisissent pas les matières qu'ils absorbent, et que la sucre, aussi bien que les corps gras, suivent cette voie pour arriver dans l'économie

M. Colin a aussi donné lecture à la Société centrale de médecine vétérinaire d'un mémoire sur prabstinence et sur l'alimentation insuffisante. Ce mémoire est venu prouver scientifiquement des vérités admises par tout le monde, mais qu'on n'aurait pu prouver aussi complétement avant les expériences entreprises par notre collègue avec la patience et l'habileté qu'il lui sont prorors.

Les principales conclusions de son travail sont :

4º Que tout animal privé de nourriture vit aux dépens de lui-même et qu'il supporte d'autant moins l'abstinence qu'il est plus abondamment pourvu de graisse; qu'il en est de même lorsque l'animal se meut fort peu, et par suite, lorsqu'il perd moins de calorique ou de produits excrétés.

2º Que la vie cesse lorsque les matériaux nécessaires pour entretenir la chaleur animale font défaut, et qu'à un certain moment, il n'estplus temps de donner des aliments, parce que les agents d'absorption et de sécrétion ne fonctionnent plus.

3º Que la flèvre inflammatoire fait perdre à l'animal la force nécessaire pour supporter l'abstinence, et amène plus promptement la mort.

L'auteur, dans la deuxième partie de son mémoire, assimile l'alimentation insuffisante à l'abstinence; il n'établit entre elles qu'une différence peu marquée; au lieu de prendre dans son organisme tous les éléments nécessaires, l'animal soumis à l'alimentation insuffisante n'en prend qu'une partie; mais les résultais sont les mêmes el la diète doit être regardée comme un moyen énergique de traitement dangereux entre des mains inhabiles.

Chez les animaux domestiques de certainos contrées règnent d'une manière continue des affections qu'on n'observo pas chez ceux de contréos voisines et qui sont duos à certaines conditions hygéniques et climatériques. Telle est la maladie qu'un vétérinaire du Poitou, M. Bernardin, a décrite dans un mémoiro très-bien fait, cavoyé à la Société centrale et récomponsé par elle sur une proposition de M. San-

son , rapporteur ; cette maladie sporadique n'a pas de nom scientififique, on l'appelle dans le pays le pissement de sang et elle frappe les jeunes mulets, qu'on élève en grand nombre dans le Poitou; un dixième des jeunes muletons succombe chaque annéo dans les deux jours qui suivent leur naissance, frappés par ce pissement de sang. Les symptômes présentés par le jeune animal sont peu saillants; il est triste, reste couché, et, peu après avoir teté, il rend une urine rouge; on observo aussi que les conjonctives sont jaunes : la mort a lieu très-rapidement. L'auteur dit qu'on ne peut comparer cette affection qu'à l'ictère grave des nouveau-nés. Il a remarqué que les juments mal soignées, dont le poil était feutré et agglutiné par des saletées, étaient celles dont les poulains périssaient le plus souvent; les soins hygiéniques, le pansement de la main pratiqué sur les mères ont quelquefois suffi pour empêcher la mort du jeune animal ; on est du moins porté à le croire , lorsqu'on voit des mères qui , à diverses reprises, avaient donné des muletons atteints dès leur naissance du pissement de sang, produire des jeunes animaux exempts de cotto maladie, dès qu'on faisait succéder pour elles un régime convenable à l'abandon de tout soin de propreté. Ces assertions n'ont pas été admises par tous les vétérinaires et on a cité divers exemples empruntés à co qui se passe en Sicile, où règne cette torrible affection, oxomples qui auraient fait supposer que le défaut de pansoment pratiqué chez les juments mulassières ne suffisait pas pour déterminer chez lours produits l'affection qui nous occupe.

Les lésions qu'on rencontre à l'autopsie sont très-marquées : le cadavre, dès que la peau est enleyée, paraît coloré en jauno; le foie a un développement anormal, il est très-friable et gorgé de sang ; dans les veines sus et sous-hépatiques existent des caillots non adhérents; le poids de l'organe est au moins doublé. La rate présente les mêmos lésions ; los reins , d'une couleur rose foncée ou légèrement injectée. renferment dans leurs bassinets des caillots libres, qui se prolongent parfois dans les uretères : la vessie est remplie d'urine sanguinolento plus ou moins foncée, sans que pour cela la muqueuse soit injectée; elle est plutôt pâle ainsi que celles des reins et de l'uretère. Dans l'intestin grêle, dont la muqueuse est épaissie et infiltrée, se trouvent des mucosités jaunatres et semi-coagulées, qui le remplissent presque en entier. Quelquefois la membrane interne paraît parsemée de vergetures ou de points noirs et l'intestin rempli de sang mélangé avec les mucosités. Rien de remarquable dans les cavités theracique ou crànienne, sinon cette coloration jaune de tous les liquides. Lo tissu musculaire et les organes, sauf le foie, la rate et la muqueuse de l'intestin, sont exsangues.

Le traitement, quelque énergique qu'il soit, ne produit aucun résultat, et tout animal attoint de pissement de sang paraît condamné. On doit, sans controdit, chercher dans les conditions hygiéniques des juments mulassières la cause de cette maladic, qui frappe le maleton dès les premiers jours de sa naissance, et si on pouvait triompher de la routine, qui empêche les dieveurs de tenir leurs animaux en bon état, on arriverait sans doute à diminuer les portes annuelles; mais on devra aussi chercher dans un mode d'alimentation plus rafralchissant un moyen de rendre le lait de la mère moins échauffant la faciliter l'excussion des matières stercorules chez le ieune animal.

Dans les pays voisins formant les départements de la Mavenne et de la Sarthe règne une affection enzoctique connue sous le nom d'hématurie des bêtes bovines. La marche de cotte maladie est lente et la mort n'a lieu quelquefois qu'une année après l'apparition des premiers symptômes ; elle est caractérisée par l'écoulement d'une urine sanguinolente : le liquide rendu au début de la miction est clair, pâle : les dernières parties expulsées par jet présentent une couleur rouge plus ou moins prononcéo; si on recueille dans un vase ce liquido, on peut se convaincre qu'il renferme des globules sanguins visibles au microscope. L'hématurie n'est pas toujours continue : elle paraît le plus ordinairement à un faible degré, cesse pendant un temps plus ou moins long, puis reparaît. Alors on voit expulser avec l'urine des caillots de sang quolquefois très-voluminoux sur les femelles âgées, Jamais elle n'atteint les bêtes ayant moins de 2 ans, et elle apparaît chez les animaux de l'espèce bovine, quel que soit leur sexe, du trentième au trente-sixième mois. Au bout de quelques semaines, on voit les animaux atteints de cette affection maigrir et dovenir faibles : la peau s'attache, lo poil se pique ; la digestion est irrégulière et trèssouvent la météorisation accompagno cet acte physiologique : plus tard les muqueuses deviennent pâles, les salières se dessinent, le nouls diminue do force. Los dorniers jours sont signales par la présence d'un ædème sous-glossien et par l'apparition d'une diarrhée fétide. A l'autopsie, on ne constate qu'une pâlour générale de tous les tissus, accompagnée d'épanchements séreux dans les cavités splanchniques. La muqueuse de la vessie, surtout vers sa partie inférieure, est parsemée de végétations nombreuses, qui acquièrent un volume variant depuis la grosseur d'un petit pois jusqu'à celle d'une framboise : entre elles on voit de petitos ulcérations rondes et taillées à pic, du diamètre de 4 millimètres environ. Cette lésion n'est pas constante et elle manquo souvent chez des animaux avant succombé d'une manière certaine à la maladie précitée. Le tissu rénal ne paraît pas malade à l'œil nu, mais il faudrait avoir recours au microscope pour en être sûr. L'urine , d'après M. Reynal , renferme une quantité notable d'albumine, et M. Pichon, autour du mémoire sur l'hématurie, a remarqué que l'urine des animaux malades était plus filante qu'à l'état normal, ce qu'il attribue à la présonce de l'albumine.

Si on recherche quellos sont les causes véritables de cette enzantie, on verra qu'en promière ligno il faut placer la nourriture trop peu alibile donnée aux animaux; le sel a été appauvri par des cultures trop épuisantes et l'on voit la maladie régner de préférence dans communes les moins fertiles de l'Anjou. On attribue à tort son apparition à l'abus du chaulage; dans les fermes bien cultivées et pourvues de fumior l'hématurie ne règne point, bien que les cultivateurs emploient la chaux en grande quantité pour amendre leurs terres.

Le meilleur moyen de traitement consiste dans un changement do climat; on a vu des animaux atteints de cette maladie guérir sans traitement lorsqu'on les transporte dans des pays richos, lorsqu'on les soumet à un récime réconfortant.

La mise à l'engrais, l'emploi des tourteaux de graine de lin et l'addition à la ration de quelques litres do farine de froment ont quelquefois suffi pour arrêter le pissement de sang. Comme moyens thérapeutiques, on emploie la craie donnée à haute dose, l'ammoniaque liquide, l'èau de Rabel, l'essence de térébentine et le perchouvre de fer. Tous ces médicaments sont administrés avec des breuvages et pendant pulsaigurs jours.

On voit donc qu'il existe une grande différence entre le pissement de sang des muletons du Poitou et l'hématurie des bêtes boyines de l'Anjou ; chez le jeune animal la maladie contractée dans le ventre de la mère et due à une mauvaise hygiène de celle-ci est foudrovante. Chez les animaux de race bovino l'affection prend sa source dans une alimentation insuffisante qui amène une altération du liquide sanguin; ses causes sont bien connues, elle marche lentement et peut être guérie, si on s'y prend à temps, soit par un bon régime et un traitement approprié, soit par un changement de pays. Un fait digne de remarque c'est quo dans ce même pays les animaux appartenant aux espèces chevaline, ovine et porcine, ne sont pas atteints d'hématurie. On ne neut expliquer cette particularité qu'en admettant que les chevaux sont mieux nourris que les grands ruminants ou qu'ils perdent moins; quant aux moutons et aux porcs, la culturo paraît assez avancée pour permettre de leur donner des aliments capables de les ontretenir en bon état. On a mêmo proposé de substituer aux vaches laitières des troupeaux de moutons, qui prospèrent dans ce pays et ne sont point atteints de maladies enzootiques.

La qualité des fourrages peut, dans certains cas, donner naissance à une affection soit sporadique, soit enzocitque, qui se traduit par une très-grande friabilité et un ramollissement considérable du système ossenx. On l'l'observe dans la première forme sur les animaux des diverses espèces sommises à la domestication; dans la seconde; elle règne uniquement sur l'espèce bovino.

L'alimentation avec des fourrages aqueux récoltés dans un sol marécageux ou avec des racines cuites données en quantité, surtout si elles ont subi un commencement de formontation, est regardée comme la cause principale de cette maladie. Les plantes croissant dans los sols tourbeux, tels que les carex, les iris, et particulièrement l'antherieum ossifragum, forment la base des fourrages regardés comme nuisibles; l'analyse chimique prouve qu'elles ne renferment pas les principes nécessaires à la reconstitution de la substance osseuse. La cachexie ossifrage a été observée en Allemagne et en France, dans les pays dont le sol est tourbeux et qui renferment de l'eau à pou de distance de leur surface; on l'a vue disparalire dès que la terre a été desséchée par le drainage et lorsque la nature des plantes a été changée à l'aide de ce perfectionnement agricole. La grande sécheresse agissant sur des terrains calcaires a pu quelque-fois empécher les plantes qu'ils produisent d'absorber une quautié suffisante de matières salines, et par suite l'alimentation avec ces plantes a détermin l'apparition de l'affection primitive.

En général le sol du pays où elle règne enzootiquement ne conle que peu de carbonate de chaux et point de phosphates; les cendres du foin récolté dans cette comtrée contenaient moitié moins de matières salines solubles dans l'eau que celles du foin récolté dans un bon terraise.

Comme causes déterminantes on doit citer la malpropreté des étables, leur humidité et l'abondance de la sécrétion lactée; car c'est un fait d'observation, que les vaches laitières sont surtout atteintes de cachesie ossifrage : coci «explique facilement par la déperdition de matières minérales éprouvée par la voie des mamelles et par la noncompensation que trouve l'économie dans la composition chimique des plantes dont nous avons cité les noms.

Les vaches pleines souffrent plus particulièrement de la mauvaise qualité des fourrages, mais donnent asissance à des produits moins défectueux qu'on pourrait le craindre d'après l'état général de la mère : on ne peut attribuer ce phénomène qu'us peu de besoin qu'éprouvent les os du fœtus de s'assimiler des sels, et notamment des phosphates plus des plus plus de s'assimiler des sels, et notamment des phosphates plus qu'éprouvent les os du fœtus de s'assimiler des sels, et notamment des phosphates plus plus qu'es plus plus qu'es plus plus qu'es qu

Dès 4787, les vétérinaires allemands ont décrit les symptômes de cette affection, et depuis elle a fait l'objet de nombreux travaux publiés dans diverses contrées de l'Allemagne, en Italie et en France.

Le premier symptôme que l'on romarque consiste dans une dépravation du goût et dans l'appétence montrée par les animaux pour tous substance contenant des sels calcaires; ils lechent les murs, les crèches, et mangont des doffes de laipe ou de coton, du cuir ou toute autre matière peu allibile; ils sont tristes, maigres et sans vigueur; le poil se pique, la peau est sèche.

On remarque que les fêces et les urines ont une odeur fortement acide, et que la météorisation trouble fréquemment le cours de la digestion.

Dans une période plus avancée de la maladie, on voit apparaître des claudications ou des engorgements des mombres, accompagnés de roideur du train postérieur; on constate que les animaux ont une grande tendance à rester couchés et qu'ils ne se lèvent qu'avec peine et en poussant des plaintes.

Bienth l'amaigrissamient augmento, l'animal reste constamment couché, et l'où peut voir qu'il existe des fractures nullement douloureuses, jamais comminutives, et qui ne tardent point à se consolider. Les os où elles font élection sont principalement le fémur, le tibia, le coxal et les côtes. Chez les bêtes pleines, la fracture du bassin devient souvent un obstacle à la parturition. La marche de cette affection peut être pluis ou moins rapide, et la mort peut arriver avant que les os se cassent; la terminaison la plus générale est lo marasme et la mort.

A l'autopaté, on trouve les muscles pâles, dépourvus de tissu adipeix, des épanchements séreux dans les cavités splanchiques, et uno infiltration codémateuse des ganglions mésentériques; divers os sont le siège de fractures non comminutives; les abouts des os fracturés ne présentent aucune trace d'infammation ni de commencement de al; on remarque que la cavité des os longs est plus considérable qu'à l'état normal et que la substance osseuse est plus dense; le périoste est coloré en brun, et sa surface est parsemée de taches plus foncées; les extrémités diarithroidales sont plus lissescé ont perdu leur dureté; li moelle renfermée dans l'intérieur dès os parait fluide et d'un inune sâle.

L'amilyse chimique a démontré que les phosphates de chaux et de magnésie étaient en quantité moindre dans les os des animaux malades, et qu'en revanche les matières organiques avaient augmenté; au Heu de 57 à 60 pour 100 desmatières salines existant dans les os des bétes bovines bien portantes, on ne trouve que de 25 à 32 pour 100 de ces mêmes matières dans les os des vaches atteintes de cette cachexie. Le phosphate de chaux, qui forme à l'état sain 86 parties sur 400 des matières salines, n'en forme plus que 78 parties lorsque la maladie a tatein son complet dévolongement.

Changer la nature des plantes par des amendements et des ongrais et fournir aux végétaux les éléments minéraux qui leur manquent, telles sont les premières indications à suivre pour prévonir la cachexie ossifrage; on doit drainer los prairios marécageuses et bâtir des étables spacieuses et séches.

Dès lè début de la maladie, il faut donner aux animaux des plantes à principes amers et aromatiques, du sel marin, du soufre ou dozamphre. On a préconisé aussi l'usage des carbonates de soude et de po-fasse; l'administration de la craie et de la chaux. Ainsi l'huile de foio de morte, les sels de fer où de cuivre, donnés dans le cas d'anémie prononcée, ont amené de bons résultats.

L'usage de la viande provenant de bêtes mortes de la cachexie essifrage n'a pas été regardée jusqu'à ce jour comme dangereux pour la salubrité publique. Un seul médecin, le Dr Heiss, a remarqué que des honmes ayant consommé de cette viande avaient éprouvé des nausées et des collques, accompagnées de diarrhée et de vomissement; mais fien n'est venu jusqu'à présent confirmer les craintes qu'avait dû fair naître cette Observation.

M. Neyen, qui a publié dans le recueil ce qui a trait à la cacbexie ossifage, donne dans ce même journal une traduction de notes publiées par le Dř Albrecht-Nagel sur la fluxion périodique des yeux observée sur le cheval.

Après avoir cité les trivaux de ses devanciers et fait remarquer le désaccord qui règne entre eux sur la nature intime de la fluxion périodique, M. Nagel déclare que cette affection n'est complétement analogue ni au glaucome de l'œil, ni à l'irido-chorofditis. Pour lui; l'expression précités, peu scientifique par elle -même, désigne diverses manifestations morbides distinctes; le plus souvent, c'est une rido-chorofditis et une irido-ceptistis avec épanchement; on voit quelquefois une iriditis simple simulant les symptòmes de la fluxion et se compliquant plus tard de chorofditis; três-rarement la chorofditis existe sans être compliquée d'iriditis; enfin il existe des formies inflammatoires franchement glaucomateuses et qui différent des affactions détà nidiudes aur leur marche et leurs terminaisons:

Les premiers symptomes de la fluxion périodique sont, dans le plus grand riombre des cas, le ressorrement de la pupille et une adhérènce de la capsule du cristallin avec l'iris, accompagnées d'exsudations dans la chambre antérieure de l'onil, à la face postérieure de la fornée et sur la face antérieure de la cansule cristalline.

Comme complications ou peut admettre la kératite, l'inflammation violente du corps ciliaire. Dans quelques cas la chorvoditis entraîne des modifications du corps vitré, qui sont visibles surtout dans nol'intervalle des accès, au moment où la chambre antérieure contient de de l'bumeir redevenue transparente; ces modifications persistent de souvent après que les autrès symptômes ont disparu et permettent de diagnostiquer l'existence de la fluxion; il en est de même de la dilatation de la puville et de l'immobilité du ville conserve.

Dans la forme glaucomateuse les phénomènes d'inflammation génécale de l'œil apparaissent d'abord , puis l'on observe une dilatation considérable de la pupille avec trouble général de l'humeur aqueuse. La pupille présente une couleur uniforme, d'un vert foncé sale, accompagnée parfois d'un reflet métallique; cette tenire ressemble à celle qu'offre l'œil de l'homme dans le cas de glaucome aigu. M. Nagel, qui a constaté que l'humeur queuse réfléchit dans ce cas une teinte jaune foncée, pense que l'humeur vitrée présente cette même coloration qu'il attribue à une dissolution de la matière colorante du sang et à son mélange aux exsudats des membranes et des liquides de l'equi

La couleur grise sale caractéristique du glaucome serait produite

par le mélange de la teinte jaune des humeurs avec la conteur naturelle du tapetum. Lorsquele trouble est très-marqué, la pupille paraltcolorée en rouge sale, peu visible, et à son centre existe un point gris
est plus dense qu'à l'état normal, parfois la cornée est insensible, la
chambre antérieure s'aplaiti, et l'on constate une amaurose plus a moins complète. L'auteur fait remarquer que la teinte verdâtre du
fond de l'œi est regardée à tort par les vétérinaires allemands, et notamment par M. Gerlach, comme caractéristique de la fluxion périodique; elle existe dans le plus grand nombre des yeux qui sont atteints d'irtits ou d'irtide-chororditis et est due à la présence d'exsudations de couleur jaunâtre déposées dans les chambres antérieure et
postérieure.

Dans la première forme de la fluxion, lorsque l'irido-chorofditis persiste, l'humeur vitrée continue à se troubler et às er amollir, la rétine se détache et la cataracte apparaît; tantôt on voit survenir un trouble général du cristallin, tantôt il se dépose sur sa face antérieure des matières exsudatives qui forment de petites taies grosses comme une têto d'épingie.

Dans la forme glaucomateuse il n'est pas besoin que le cristallin ait perdu sa transparence ou que les humeurs de l'esi soient troublées d'une manière notable pour que la vue soit perdue. Il se produit une amaurose due à la compression de la rétine et du nerf optique; du reste le glaucome détermine aussi l'apparition de la cataracte et l'atrophie de l'eil, mais beaucoup plus tard.

Si nous passons aux moyens therapeutiques préconisés par l'auteur allemand, nous verrons qu'ils sont de deux espèces : les uns médicamentaux, les autres chirurgicaux.

Parmi les premiers ondoit citer d'abord le sulfate d'atropine qui, en amenant la diatation de la pupille, e la paralysie des fibres muscaaires, diminue l'afflux du sang, ot la pression intra-oculaire on môme temps qu'il prévient l'épanchement de matières plastiques à la surface de la pupille d'Indéference de cet organe avec le cristallin.

Au nombre des moyens chirurgicaux on doit placer en première igine la ponction de la chambre antérieure indiquée lorsque la cornée est très-épaise, lorsqu'il s'est formé un hypopion ou que la pression intra-oculaire est modérée; le second procédé consiste dans l'inciend el l'iris, qu'on doit pratiquer lorsque cette partie de l'oil a contracté des adhérences avec la capsule cristalline, ou s'il existe soit un resserrement persistant et très-marqué, soit une paralysie de la public, enfin dans le cas de claucome.

L'iridectomie peut faire diparaître l'amaurose et prévenir le retour de l'ophthalmie interne ; elle a réussi dans le cas d'inflammation glaucomateuse aiguë de l'œil chez le cheval , ainsi que le prouvent des essais du professeur Jacobson. M. Nagel termine en exprimant le désir qu'on tente la ponction du corps vitré et la perforation de la partie détachée de la rétine, alors qu'il y a ramollissement du premier et que la seconde se détache de la chorofde. Ces essais, tentés sur le cheval préalablement éthérisé, peuvent être utiles à la chirrige humaine, attendu qu'on peut plus facilement risquer des opérations basardées sur un animal alors qu'il y a analogie entre une maladie rencontrée chez l'homme et chez une essèce domestique.

Dans la Revue critique de 4802, j'avais annoncé la publication d'un troisième mémoire de M. Saint-Cyr, ayant pour sujet la contagion de la morre chronique. Ce mémoire, initiudé: Preuses expérimentales de la contagion de la morre chronique. Ce paru dans le journal de Lyon; il renferme le compte rendu de neut expériences d'inoculation faites sur des ânes et sur un cheval avec du pus provenant d'animaux atteints de la morve chronique. Tous les chevaux qui ont fourni la matière servant à l'inoculation ont été sacrifiés avant l'expérience; l'auteur s'est assuré par l'autopsie que la morve était bien à l'état chronique. Souvent il a rencontré autour des tubercules miliaires du poumon une auréole rouge ou des taches ecchymotiques dans les deux poumons, mais ce fait ne consitiue pas à lui seul un état sigu, et comme lorsque ces caractères ont fait défaut, l'inoculation n'a pas donné des résultats moins certains, on ne peut s'y arrètus.

Le liquide pris pour les inoculations a été tantôt du pus pris sur des chancres de la pituitaire, tantôt la matière du jetage, d'autres fois du pus recueilli sur les végétations fongueuses des sinus, ou sur des ulcères farcineux (le sujet n'avait aucun symptôme de morvou no fois enfin de la matière puriente provenant d'une collection de la poche guturale (il n'existait ni chancres, ni tubercules miliaires, ni glande). Maigre la varieté de ce liquide, toujours la morve a étó la conséquence de l'inoculation i douze ànes et un cheval, sur lesquels ont été pratiquées ces expériences, sont morts ou ont été abattus; tous ont présenté à l'autopsie les lésions de la morve soit aiguë, soit chornique. Che l'âne et le mulet la morve revét de préférence la première forme, c'est co qui explique que chez presque tous les sujets inocufés la maladie s'est étévolppée avec des symptômes aigus et a déterminé la mort des sujets. Le cheval inoculé avait, au contraire, contracté la morve chornique.

On voit donc que quelle que soit la nature du liquide inoculé, qu'il vienne d'un animal morveux ou farcineux, le virus n'en est pas moins un et que son inoculation produit une affection toujours la même sous des formes diverses, la morve.

Les expériences de M. Saint-Cyront eu pour résultat de prouver scientifiquement une vérité aujourd'hui admise par presque tous les vétérinaires, la contagion de la morve chronique; il est curieux de rappeler que des expérimentateurs, peu partisans de cette doctrine. ont dit n'avoir jamais pu transmettre la morve chronique et que M. Saint-Cyr, sur 36 incoultaions, réussit 34 fois. La foi fait des miracles, telle est la seule explication possible. Cé qui est non moins certain que les résultats donnés par le chef de service de l'école de Lyon, c'est la contagion en dehors de toute incoultaion de cette redoutable maladic, quand même les animaux ne présentent que les symptòmes et les lésions de la forme chronique. On doit donc regarder comme hors de discussion la contagion de la morve chronique du cheval au cheval. à l'âne et au mulet.

Si cotto question est résolue, il n'on est pas de môme de celle qui a trait à la guérison de la morve. M. Goux a publié le rapport qu'il a fait au nom d'une commission chargée de suivre des expériences sur le traitement strychno-arsenical; cotte commission, nommée par le ministre de la geurre, de la laquello s'était adjoint une autre commission de la Société centrale, avait à sa disposition des chevaux morveux provanant des régiments. Le médicament, préparé soit à Turin, soit à Paris, a été administré pendant deux mois et demi sur quatre chevaux, pendant une période moins longue sur quatre autres; la dose a varié depuis 25 lusqu'à 70 centigrammes, et a été graduellement augmentée; elle était donnée à jeun, matin et soir, par moitié, soit dans du nain, soit dans du son mouillé.

Les résultats obtenus ont été des plus nuls : à une amélioration momentanée a succiédé, chez la plupart des sujets, une aggravation manifeste ; enfin l'autopsie a démontré que tous présentaient les lésions caractéristiques de la morve. L'insuccès du traitement strychno-arsenical à été le même à Alfort et à l'administration des omnibus; il est donc permis de croire que les professeurs de Turin ont été trop prompts lorsqu'ils ont annonce avoir trouvé un médicament curatif de la morve. On a peine encore à s'expliquer leurs réussites si nombreuses, si on les compare aux malhoureux essais tentés en France.

Depuis plusieurs années on s'était aperçu que divers animaux, ot notamment les chevaux placés au voisinage des poules, contractaient une maladie de la peau analogue à la gale ; on aveit en vain cherché quel était le parasité dont la présence occasionant les violentes démangacisons observées dans ce cas. MM. Reynal et Lanquetin on tédeouvert que ce parasité était le sarcopte mutuaus déjà décrit par le second de ces observateurs et par M. Bobin. Il résulte de leurs recherches que la maladie cutainée des poules, très-fréquente, qu'on voit régner dans les poulaillers mai tenus, est déterminée par la présence de ce sarcopte, et que cette affection ressemble sous beaucoup de rapports à la gale d'homme et des animaux domestiques. Il sont pu se convainere que la maladie était contagieuse non-soulement de volatile à volatile, mais encoro de la poule au cheval, à l'ane, au mutel, aux grands et aux petits ruminants. Sans affirmer qu'il en est de même pour l'homme, ces auteurs pessent qu'on peut l'admettre, attend que les filles de bassenuteurs pessent qu'on peut l'admettre, attendu que les filles de bassen

cour sont souvent atteintes de démangeaisons très-vives qui font croire à l'existence de la gale. Le sarcopte mutans n'a pas été trouvé encore sur l'homme, mais il fait développer, lorsqu'on le place sur la face de l'avant-bras et qu'on l'y maintient, une éruption qui se rapproche de celle de la gale. Les frictions avec la pommade d'Helmerich, la benzine ou le savon sulfureux, réussissent également bien et amment la destruction complète de ces parasites.

Une note de M. Vicat, vétérinaire à Genève, vient confirmer les assertions émises par M. Baillarger sur l'existence du goître chez les animaux domestiques. Notre confrère, après avoir rappelé que dès 4825 un de ses prédécesseurs avait observé le goître chez les animaux des environs de Genève, déclare que dans la vallée du Léman il n'est pas rare de voir le goltre affecter les solipèdes et les carnivores. De 4857 à 4862, il a vu 25 chevaux, plus de 30 chiens et 4 seul bœuf Atre atteints d'un engorgement marqué et persistant des thyroïdes. Si on compare ces chiffres à ceux fournis par la clinique de l'École de Lyon, on pourra se convaincre que le goître peut être considéré comme fréquent dans cette partie de la Suisse. L'auteur pense que la nature des eaux peut influer sur la production de cette maladie, mais qu'elle ne suffit pas pour expliquer son apparition ; il fait remarquer qu'à Genève il règne une constitution médicale permanente qui prédispose à certaines affections ; il cite entre autres particularités que 90 personnes sur 400 ont le tænia,

Parmi les maladies dont on connaît imparfaitement les causes on doit citer l'immobilité. M. Leblanc père est persuadé que cette affection doit toujours s'accompagner d'une lésion cérébrile plus ou moins visible, et que, l'oraque les observateurs n'ont trouvé aucun phénomène pathologique concordant avec les symptômes survenus pendant la vie, c'est que l'examen des centres nerveux n'a pas été assez attentivement fail. Il rapporte avoir vu fréquemment des lésions des plexus chorofdes et de l'arachnoïde coîncider avec l'immobilité observée pendant la vie chez le chezy l

M. Chauveau donne dans le journal de Lyon la description d'une tumeur trouvée à la base du cràne chez une levrette qui était complétement paralysée. Cette tumeur, rouge et très-vasculaire, avait l'aspect d'un polype; elle était située au centre de la holte orânienne et cachait la glande pitulaire; a sa urface était en contact avec les deux nerfs oculaires moteurs, et ses deux bords comprimaient les racines de la cinquième paire. On constata une atrophie des tubercules quadrijumeaux et de la protubérance annulaire; il en était de même des pédoncules cérébraux, dont le droit adhérait fortement à la tumeur, L'examen microscopique a démontré qu'elle était formée d'éléments hibro-plastiques et que les nerfs comprimés n'avaient subi aucune altération.

Une seconde observation a trait à un abcès du cerveau chez un pou-

lain de 6 semaines; ce jeune animal avait été sujet pendants avia à des acoès semblables à ceux du vertige; seulement les crises étaient de courte durée ététaient suivies d'un coma profond. A l'autopsie, on ne trouva aucune autre lésion qu'un abcès renfermé dans le lobe postérieur et comprimant la couche optique et les tubercules quadrijumeaux. Cet abcès avait été précédé par d'autres collections purulentes miven attribuait à une diathèse gourneuss.

Le typhus des bêtes bovines continue à sévir en Autriche et il menace d'envahir l'ouest de l'Europe ; les nombreux travaux publiés sur
cette maladie n'avaient donné que la description des l'ésions pathologiques saisissables à l'œil nu. M. Bauell, professeur à Dorpat, a examiné au microscope les diverses parties des appareils respiratoire et
digestif, et il a reconnu qu'il existait une desquamation générale
des muqueuses tapissant ces deux appareils et une production anormale de cellules dans les follicules muqueux. La peau présente des
élevures dues à une hypersécrétion de cellules épidermiques, les
cellules profondes se décomposant amèment la chute des édevures, et
des utérations en sont la conséquence. Enfin il y aurait une décomposition des éléments morphologiques appartenant aux tissus détachés, lesquels en se mélangeant aux éléments nouveaux de la mumesse, formergient une masse amorbhe de consistance graissense.

En Bohême on a reconnu que la peste bovine était transmissible au mouton par le fait de la cohabitation. MM. Maresch et Galombos ont eu occasion de le constater; un cas de contagion avait déjà été publié par M. Jessen, mais il s'agissait d'une chèvre. Cette affection. qui ne se voit jamais spontanément chez les bêtes ovines, s'annonce, alors qu'elle est due au contact avec des bœufs atteints du typhus. par la tristesse . l'inappétence , accompagnées de diarrhée et de sécrétion muqueuse par la pituitaire : sa marche est rapide la mort arrive du quatrième au sixième jour; elle est précédée de symptômes divers, tels que des grincements de dents, la faiblesse générale. le jetage purulent, et l'augmentation du flux intestinal. A l'autonsie. on rencontre les lésions suivantes : teinte grise de la mugueuse intestinale et ecchymoses à sa surface : desquamation à la face interne des estomacs, injection des glandes agminées, tubercules occupant la place des follicules solitaires; mucosités et fausses membranes remplissant le canal intestinal, foie brun jaunâtre : poumons emphysémateux parsemés de taches rouges et renfermant des points hépatisés, muqueuses parsemées de taches violettes et d'érosions, Cette affection, analogue au typhus, a été observée par M. Maresch dans huit bergeries; sur 444 animanx malades, 400 moururent ou furent abattus. Des moutons infectés ont transmis la maladie à des bœufs : et la contagion paraît être plus à craindre du mouton aux bêtes bovines que du mouton à un autre animal de même espèce.

Doux genres d'opérations pratiquées l'une en Bavière, l'antre en

Russie, méritent d'être cités. La première consiste à aller chercher dans le bonnel, le troisième estomac des rumiants, les corps strangers, tols que clous et épingles, qui y ont dét amenés. Leur présence trouble les fonctions intestinales et finit par provoquer l'amaigrissement et le marsame. L'opération consisté à inciser le flanc gauche, puis le rumen; on attire au dehors de la plaie, près de la peau, les bords de l'estomac de manière à ne point laisser tomber d'aliments dans l'abdomen. On vide le rumen avec la main, puis on va chercher le bonnet et on extrait de son intérieur les corps étragers qui y ont fait lieu d'élection, et s'y sont quelquefois implantés. On fait ensuite la suture du rumen et celle de la peau. Le succès couronne quelquefois cette opération, qui du reste ne peut avoir de pires résultats que ceux de l'expectation.

La seconde opération a été pratiquée par M. Jessen , professeur à l'école de Dorpat : elle consiste dans l'extirpation du cornet ethmoïdal chez le cheval; elle est nécessitée par la dégénérescence de cette partie qui gêne la respiration. Cette opération hardie a lieu après avoir incisé lapeau etscié l'os nasal dans sa longueur, depuis une ouverture, pratiquée au trépan, au-dessus du frontal jusqu'à l'os sus-maxillaire. On a soin d'enlever le périoste avant de pratiquer l'opération du trénan : avec une scie et un ciseau on détache le cornet de l'ethmoïde et on l'extrait par l'ouverture faite aux os de la face. L'auteur n'indig 12 pas quelle est la nature de la dégénérescence ; on peut supposer que cette affection du cornet, inconnue en France, est due à une pratique des empiriques russes, consistant à tenter d'enlever dans le nez des chevaux atteints de gourme un ver imaginaire, à l'aide d'un clou courbé en crochet. Ils ont donc grande chance de blesser le cornet ethmoïdal. C'est la seule explication plausible de la fréquence d'une affection particulière à ce pays.

# REVUE GÉNÉRALE.

#### PATHOLOGIE MÉDICO-CHIRURGICALE.

Pansement des plaies avec l'alcool. — L'usage des alcooliques dans le pansement des plaies remonte aux temps les plus auciens, puisque Hippocrate en conseille l'usage dans le but d'obtenir une prompte cicatrisation. C'est le vin, soit seul, soit môlé à d'autres substances, comme les astringents, le miel, les résines, qu'il préfère dans ses formules mondificatives; il n'exclut pas de sa thérapeutique les corps gras, les d'mollients et d'autres remèdes encore, mais il n'escrevo pour des indications spéciales. Il servii à coup s'or plein d'inréserve nour des indications spéciales. Il servii à coup s'or plein d'intérêt d'étudier les causes qui ont porté les chirurgiens, à des diverses époques, à modifier cette pratique vers laquelle on semble vouloir re-venir aujourdini. Tel n'est point notre but; nous désirons seulement signaler cette tendance, en faisant connaître les recherches de MM. Batailhé et Guillet (1), la thèse de M. de Gaulejac (2) et le mémoire de M. Chédeversne (3).

Les expériences faites sur des nnimaux, aussi bien que les observations recueilles au lit des malades, nous permettent de constater les heureux effets de l'alcool dans le pansement des plaies; et d'abord il favorise la réunion immédiate, il prévient dans la majorité des cas les divers accidents qui compliquent le plus habituellement les plaies, infection purulente, pourriture d'hôpital, angioleucite, érypièle. Telles sont du moins les conclusions auxquelles sont arrivés les anteurs dont nous analysons les travaux. Sur 97 malades soignés à la Clinique pour des plaies plus ou moins étendues, nous ne comptons que 2 cas d'infection purulente (encore existe-t-il des doutes sur l'un d'eux) et 5 érysipèles dont la marche a été bénigne. De sembla-bles résultats sont bien propres à fixer l'attention sur ce mode de pansement, si l'on songe surfout qu'au même moment, dans d'autres hôbitaux, on observait des accidents graves.

Faut-il attribuer ces succès à un heureux hasard? Nous répondrons avec M. Chdévergne que nous ne le penson pas ; si nous gioutons que la théorie, d'accord avec la pratique, nous enseigne la façon dont les choess doivent se passer, et que l'infection purulente frappa précisément deux malades non soumis au traineur alcologique, nous aurons donné quelques arguments sérieux en faveur de la méthode employée à la Clinique. Mais on eût, suivant nous, donné plus de poids à ces conclusions (que nous n'avons cependant pas l'intention d'amoindrir), si, en même temps que l'on instituati ces expériences, on eût, par comparaison, dans le même hépital, soumis à un autre mode de pansement une série de malades placés dans des conditions à neu rrès semblables.

L'alcool a été employé, soit pur, marquant 80 à 88 degrés contésimaux, soit le plus habituellement sous forme d'eau-de-vic camphrée: il est alors au titre de 36 degrés centésimaux; enfin M. Lecceur, de Caen, a aussi obtenu de bons réculatis avec la teinture alobtique composée. Les substances ajoutées à l'esprit de vin, telles que le cam-

De l'Alcool et des composés alcooliques en chimie, par MM. Batalihé et Guillet; Paris, Coccoz, 1859.

<sup>(2)</sup> Du Pansement des plaies par l'alcool, par le D' J. de Gaulejac; Paris, Ad. Delahave, 1884.

<sup>(3)</sup> Du Traitement des plaies traumatiques et chirurgicales par les pansements à l'alcool, par M. Chédeverque (Builet, génér, de thérapeut., 6º, 7º et 8º livraisons: 1804).

phre, l'aloès, etc., ont-elles une action adjuvante? C'est encore une question à élucider.

Nous ne nous occuperons pour le moment que de l'influence de l'alcalous uru la ciactrisation des plaies. Pour le degré de concentration de la liqueur, on devra tenir compte de la constitution médicale, de l'état local de la plaie, de l'état fiend al de malade et des succeptibilités individuelles. En ellet, l'alcool, tout en coagulant le sang et en ayant une action styptique et astringaets sur les extémités divisées des vaisseaux, n'en est pas moins absorbé, ainsi que le provent plasieurs observations de M. Chédovergne. Dans l'une d'elles il y eut pendant plusieurs jours un délire et un tremblement très-caractérisés, et différents malades, traités de cette façon, ont encore présonté d'autres phénomènes d'ébriéde. Ceci nous fait voir clairement que le reméde doit exercer son influence excitante et toxique sur l'économie tout entière, à la condition toutefois que l'emploi en soit sagement dirigé; peut-être ost-ce là aussi un des houreux effets de la méthode préconisée.

On trempe des compresses ou des plumasseaux de charpie dans la solution alcoolique, et on les applique sur la plaie, de quelque nature qu'elle soit, en ayant soin d'entretenir toujours sur la partie blesséo un certain derré d'humidité.

Ce mode de pansement est rapide et peu compliqué, et à part le sentiment de froid éprouvé par le malade au contact des linges humides, sentiment qui disparât! facilement en mélangeant l'eau ot l'alcool, il est peu douloureux. Il a l'avantage de donner un bel aspect à la plaie, d'enlever l'odeur qu'entraine toujours après elle une suppurration abondante, et aussi de tarir en partio la sécrétion purulente; enfin, chez certains malades, il a paru exercer une heureuse influence en supprimant des accès fébries qui revenaient chaque soir.

M. Chédevergne a étudié avec soin l'action chimique de l'alcool sur le pus et sur ses cellules ; il a constaté que, lorsqu'on verse de l'alcool sur du pus, ce liquide est décomposé, il perd son odeur et se transforme en une matière albumino-graisseuse : au microscope, on voit très-bien les transformations qui s'opèrent. L'enveloppo de la cellulo purulento est détruite sous l'influence de l'esprit de vin ; les novaux, ainsi que des granules albumineux ou graisseux, nagent dans la préparation. D'autres substances partagent avec l'alcool la propriété de décomposer les matières purulentes, mais l'alcool a l'avantage de favoriser la sécrétion de la lympho plastique. Si nous ajoutons à cela que, par son action coagulante, il oblitère tous los potits vaisseaux béants à la surface des plaies, et qu'il prévient ainsi l'accumulation du sang dans les parties profondes quand la suture a été pratiquée nous verrons que l'on a réuni les meilleurs conditions pour obtenir une réunion immédiate. M. Batailhé est arrivé à co résultat dans ses expériences sur les animaux; MM, de Gaulejac et Chédevergno citent des observations à l'appui de cette assertion;

Lorsqu'il s'agit de plaies avec perte de substance considérable et que la réunion par première intention ne peut être tentée, il se produit une série de phénomènes que nous allons brièvement exposer. Cest d'abord, sur la surface de la plaie, une couche de matière glutineuse et collante, permettant de voir la couleur des tissus sous-jacents; vers le troisième jour, apparaissent çà el là, dans la couche platique, de peltis points blanchâtres, et la période de suppuration arrive vingt-quatre heures après. La réaction inflammatoire est preseu insignifiante; il n'y a pas d'engregements ganglionnaires; puis se montrent bientôt les bourgeons charnus. «Ils sont, dit M. de Gaulea, peitis, servés, de forme généralement conique, d'une coloration rosée vive; leurs caractères sont ceux que les auteurs considèrent comme étant d'un bon augure pour la gedérison des plaies; on n'a jamais ces bourgeons fongueux et mollasses, saignant facilement et n'avant aucune tendance à la cicatrisation.

Lorsque la couche bourgeonnante est bien développée, si l'on coutinue à panser avec l'alcool pur, la cicatrisation se fera moins rapidement qu'avec de l'alcool mélangé d'eau. Les anciens chirurgiens, arrivés à cette période, se servaient des résineux et d'astringents diversement mélangés, pour appliquer sur la plaie et hâter la cicatrisation. Quelques cautérisations au nitrate d'argent, la cautérisation objective, sont les seuls moyens dont M. de Gaulejac se soit servi pour activer la formation de la cicatrice.

L'emploi de l'alcool a été aussi tenté avec succès dans le pansement de certaines plaies compliquées, telles que les plaies de tête, les fractures comminutives, les blessures par armes à feu, les plaies des séreuses, les 'plaies empoisonnées, et en particulier les piqûres anatomiques.

Les applications heureuses d'un tel mode de pansement autrefois employé portent à se demander s'il n'y aurait point lieu de prendre dans l'ancienne pharmacopée certains remèdes et de les expérimenter; les vétérinaires nous ont déjà montré l'exemple en faisant usage d'onguent égyptiac pour des plaies articulaires chez des animaux. Quoi qu'il en soit, de nouveaux essais doivent être tentés pour l'alcool, et nous espérons que, faits sur une large échelle, ils ne viendront pas modifier les résultats satisfaisants que nous avons sous les youx.

Adhérences du périeurde (Sur le diagnatie des); par le professeur Fairdencier, d'Heidelberg.— M. Froidreich appelle l'attention sur un phénomène particulier qu'il a remarqué du côté des veines du cou dans deux cas d'adhérences générales du péricarde, et qui lui paralt de nature à faciliter le diagnostic si incertain des adhérences du péricarde. Le travail du professeur de Heidelberg repose sur deux observations. Dans la première, les symptômes qui ont surtout frappé M. Friedreich étaiont les suivants.

Les mouvements du cœur étaient apparents à la vue et sensibles à la palpation dans une étendue plus considérable qu'à l'état normal. mais dans aucun point ils ne se montraient sous forme de choc ou de soulèvement systolique. On observait, tout au contraire, une rétraction systolique très-frappante, qui occupait toute la région précordiale, et s'étendait depuis le mamelon jusqu'aux fausses côtes : l'extrémité inférieure du sternum v participait même. Ce phénomène était surtout prononcé à la fin de l'inspiration. En outre, pendant la diastole ventriculaire, toute la partie de la paroi thoracique qui avait subi ce retrait revenait à sa situation primitive en vertu de son élasticité propre, et ce mouvement s'opérait avec assez d'énergie pour soulever vivement la tête de l'observateur pendant l'auscultation, de façon à formuler un véritable choc diastolique. Comme les bruits vasculaires n'étaient pas altérés, il était facile de constater que le premier bruit coIncidait exactement avec le retrait de la paroi thoracique : le deuxième bruit succédait à ce retrait, puis, au moment où la paroi thoracique revenait à sa forme normale, on entendait un troisième bruit, sourd, mais assez intense et avant un timbre particulier. Ce bruit était dû manifestement au rebondissoment énergique de la paroi thoracique.

Voici maintenant ce que l'on observait du côté des veines du cou. Au moment du retrait systolique de la paroi thoracique, elles se gonflaient notablement; puis, pendant le rebondissoment diastolique, elles se vidaient brusquement et s'affaissaient au point de disparative complétement. Ce collapsus diastolique des veines alternait d'ailleurs de la manière la plus manifeste avec le pouls carotidien. Le phénomène en question, dit l'auteur, était tellement particulier qu'il était impossible de le confondre avec le pouls veineux ou avec l'un quelconque des phénomènes que l'on observe aux veines du cou. Il était surtout apparent dans la jugulaire antérieure et dans une volumineuse de la région sous-claviculaire forties. Il concidait d'ailleurs avec un creusement frappant des fossettes sus-claviculaires, dû évidemment. la dédélétion brusque des voirses de la région sous particulaires, dû évidemment la dédelétion brusque des voirses de la région sous particulaires, du

On trouvn à l'autopsie que le fouillet viscéral du péricarde était réunt la la face postérieure du sternum par un tissu cellulaire beaucoup plus serré qu'à l'état normal. Il était en outre soudé intimement à la plèvre dans toute l'étendue où il était en rapport avec les
poumons. D'autre part, il était réuni, dans toute son étendue, au feuillet viscéral par du tissu fibreux très-serré. Il faut ajouter que les
deux poumons adhéraion tinimement à la paroi thoracique dans leur
partio inférieure et postérieure. Ces adhéronces étaiont surtout fuitmes à ganche; le côté gauche du thorax était du resté portement rétréci et le parenchyme du lobe inférieur gauche était fortement condensé.

Les symptomes notés dans la secondo observation étaient presque idontiquement les mêmes que coux que nous venons d'énunérer. En

appliquant la main sur-la région précordiale, on percevait un choc energique dans toute l'étendue de cette région, et même au niveau de l'extrémité inférieure du sternum. Ce choc ne se produisait nullement au moment de la systole des ventricules; il coîncidait au contraire avec leur disable et était du au rebondissement de la paroit horacique qui subissait un retrait fort marqué pendant la systole. Les pulsations de la carotide alternaient exactement avec cette espèce de choc diastolique, qui se produisait immédiatement après le second bruit. Il était surtout évident, de même que le retrait systolique, à la fin de l'insoiration.

Au moment précis où s'opérait le rebondissement de la paroi thoracique, on voyait les veines jugulaires, qui étaient fortement distendues, se vider brusquement et s'affaisser au point de cesser d'être visible; en même temps, on observait que la région sus-cluvioulaire se creusait sensiblement. La réplétion des veines du cou se faisait au moment du retrait systolique de la paroi thoracique et affectait la forme d'une double ondulation.

Les lésions constatées à l'autopsie ressemblaient beaucoup à colles qui existaient dans le fait précédent. Le péricarde était uni plus intimement au diaphragme qu'à l'état normal, et ses deux feuillest étaient complétement soudés entre eux dans toute leur étendus. La base du poumon gauche présentait quelques adhérences intimes avec le diaphragme.

Le retrait systolique d'un espace intercostal remplacant le chocnormal avait été donné, ainsi qu'on le sait, comme un signe pathognomonique des adhérences du péricarde, mais il est certain aujourd'hui que c'était là une erreur et que le phénomène dont il s'agit peut se produire indépendamment de toute espèce d'adhérences. même limitées, des deux feuillets du péricarde, ou du feuillet pariétal du péricarde avec la plèvre thoracique ou médiastine, M. Friedreich rapporte lui-même une observation qui ne laisse pas de doute à cet égard. Il est, par contre, disposé à admettre que le retrait systolique de la paroi thoracique dans une grande étendue, tel qu'il a été observé dans les deux faits qui précèdent, indique toujours des adhérences étendues ou complètes des deux feuillets du péricarde, et il conclut en outre de ces deux observations que le phénomène en question peut fort bien se produire sans que le péricarde ait contracté des adhérences anormales avec la paroi thoracique antérieure, ou la colonne vertébrale. On sait que c'est à cette dernière circonstance que M. Skoda rattache le retrait systolique, et M. Friedreich lui-même partageait autrefois cette manière de voir.

Quant au rebondissement diastolique de la paroi thoracique, il n'est que la conséquence naturelle du retrait systolique. Cé signe a été noté également par Skoda et différents autres observateurs, tels que Cejka et M. Potain. Il mérite d'autant plus d'ètre étudié avec soin que si Pon n'y portait pes une attention suffisante on pourrait éroire 'qu'il s'agit d'un véritable choc diastolique de la pointe du cœur contre la paroi thoracique. L'auscultation attentive des bruits du cœur suffit pour faire éviter cette erreur.

C'est surtout sur le mode spécial de déplétion des veines du couque M. Priedreich insiste. Ce phénomène était manifestement dans un rapport intime avec les conditions spéciales dans lesquelles se faisaient les contractions du cœur. La déplétion des veines se faisait évidemment dans des conditions exceptionnellement favorables au moment de la diastole ventriculaire. Quelles étaient ces conditions? M. Friedreich en indique deux : en premier lieu , la pression intrathoracique devait se trouver augmentée par le retrait systolique de ses parois, et par conséquent leur rebondissement diastolique devait diminuer brusquement la même pression, et favoriser ainsi d'une manière insolite le retour du sang veineux. M. Freidreich admet en outre que ce rebondissement avait pour effet de tendre et de redresser la courbe du diaphragme, de l'aplatir de haut en bas, et par conséquent d'entraîner le cœur dans le même sens au moment de la diastole, contrairement à ce qui se passe à l'état physiologique, Ceci admis, il faut en outre supposer un allongement des gros vaisseaux qui naissent du cœur, et notamment de la veine cave supérieure, sans lequel le déplacement en question ne le concernait pas. Or cet allongement de la veine cave supérieure devait avoir nécessairement pour cause de favoriser puissamment la déplétion des bronches d'origine. Le même raisonnement s'applique aux oreillettes.

Ajoutons que le phénomène en question a été indiqué par Skoda comme un signe de la paralysie de l'oreillette, droite, mais que cette assertion n'a jamais été sanctionnée par une démonstration expérimentale. (Archiv für pathologisch Agatomie. L. XXIX. 1864.)

Fève du Calabar (Empoisonement par la). — La ville de Liverpolo a été récemment le thétar d'une série d'empoisonements par la fève du Calabar qui ne confirment que trop les conclusions des travaux publiés jusqu'à ce jour sur les propriétés toxiques de cette substance. Void quelles ont été, d'après une correspondance (anonyme)
du Médical Times, les circonstances du fait. Le 14 août une certaine
quantité de matériaux ayant l'aspect des balayures proveanat d'un
vaisseau, ou de lest, fut déposée sur un terrain inculte situé dans le
visinage du Southern Hospital. Ce quartier est habité par une population serrée, composée en grande partie d'Irlandais; aussi, les tas de
résidus dont il s'agif furent-lis envalus immédiatement par un grand
nombre d'enfants qui y recherchaient des débris de ferraille, des

Ils ne tardèrent pas à y découvrir quelques fèves volumineuses et ils se mirent aussitôt en devoir de les manger. La nouvelle de la trouvaille se répandit rapidement et bientôt arrivèrént de nouvelles bandes d'enfants affamés et avides de prendre part à co repas improvisé. Les uns dévorèrent séance tenante les fèves qu'ils avaient trouvées, les autres en firent provision et les emportèrent chez eux.

Coux qui avaient obdi immédiatement à leur gournandise ne tardèent pas à éprouver un malaise épouvantable. Ils mombaient comme des hommes ivres. Une petite fille sentait ses jambes se dérober sous elle ; elle ne pouvait se tenir debout et tous les objets qu'elle voyait lui paraissaient doubles.

La nouvelle de ces accidents se répandit rapidement dans les rues environnantes, et les malades furent dirigés, les uns sur le Southern Dispensary, les autres, en plus grand nombre, sur le Southern Hospital. La scène à laquelle on assista pendant deux heures dans le second de ces d'ablissements se refuse à loute description. Quarantie enfants, agés de 2 à 13 ans, réclamaient simultanément les soins des médecirs.

Chez tous, le symptôme le plus saillant et le plus menaçant était une prostration extrême des forces; les extrêmités des enfants, soutenus sur les genoux de leurs parents, s'eu allaient comme des masses inertes. Le pouls était petit et faible, la surface cutanée refroidie et recouverte dans quelques cas d'uno seuer froide. Les souffrances paraissaient être modérées. Quelques enfants, assez âgés pour rendre compte de leurs essantions, diasient avoir ressenti quolques coliques pou de temps après l'ingestion des fèves. Pas un seul d'entre eux n'accusait les crampes douloureuses d'une attaque cholériforme; au total, on remarquait spécialement l'absence de tout symptôme douloureux. Des vomissements s'étaient montrés chez un grand nombre d'enfants avant leur admission, mais cosymphôme n'avait pas revêtu une grande intensité. Chez quelques-uns, on avait noté on même temps des selles diarrhétiques.

L'apparence des enfants empoisonnés était généralement celle d'une personne qui se trouve soumise à une cause puissante de dépression ; dans un des cas les plus graves, on eut dit que l'enfant se trouvait sous le coup du choc consécutif à un traumatisme violent. Dans aucun cas on n'a observé de convulsions ni aucun autre symptôme cérébral. Quant à l'état des pupilles, ou n'avait pas songé tout d'abord à s'en assurer au milieu de la panique générale, et l'on ignorait d'ailleurs la cause de l'empoisonnement. Le correspondant du Medical Times, en examinant 8 ou 9 enfants, n'en trouva qu'un seul qui présentait un rétrécissement très-grand de la pupille. Cet enfant commencait à se relevor de l'état de collapsus dans lequel il s'était trouvé, le pouls était assez bon, et la peau avait sa température normale : mais l'enfant était encore dans un état d'apathie profonde, et paraissait complétement indifférent à tout ce qui se passait autour de lui. La pupille était dans le même état que dans un empoisonnement mortel par l'opium. Elle se dilata pendant que l'enfant était soumis à l'action excitante d'une battoric galvanique, mais elle revint à son état antérieur quand l'enfant retomba dans son affaissement apathique. Sur 4 enfants qui furent admis le lendemain, 3 ne présentaient rien de particulier du côté de la pupille; relativement au quatrième, on parait être resté dans le doute.

Dans le traitement de ces accidents, on se conforma principalement aux deux indications de vider l'estomac et de combattre la prostration des forces qui menaçait de se terminer par la mort. On administra à ceteffet des vomitifs plus ou moins énergiques, puis de l'eaude-vie et de l'ammoniaque, on appliqua des sinapismes et on fit envelopper les enfants dans des couvertures chauffées. Ce traitement fut heureusement suivi de succès dans tous les cas, un seul excepté, dans lequel les vomitifs les plus énergiques n'avaient pu produire d'évacuations. L'enfant dont il s'agit était âgé de 6 ans ; on avait essayé en vain de vider l'estomac à l'aide de la pompe stomacale, et les stimulants n'avaient provoqué aucune réaction. Il était extrêmement affaissé, son pouls battait à peine. Le Dr Cameron venait d'essaver de le faire boire, quand il fut pris subitement d'une espèce de frisson : un instant après, il était mort, et ce fut inutilement que l'on essaya de le ranimer à l'aide de la respiration artificielle et de l'électrisation.

A l'autopsie, on ne remarque guère d'autre lésion qu'une flaccidité extrème de tout le œur. Le ventricule gauche n'était pas contracté comme on le trouve habituellement chez les personnes qui succombent sublitement en pleine santé, et il contenait à peu près sulant de sang que le ventricule droit. L'ésomac et l'intestin contenaient une grande quantité de matières demi-liquides, tout à fait analogues à une émulsion d'amandes ou à des noix à moité digérées.

Le nombre des fèves ingérées paraît avoir été assez variable. Une petite fille en avait mangé douze; elle se rétablit assez rapidement. Une autre, qui n'en avait mangé que deux, éprouva des accidents extrémement graves. Quant au petit garçon qui succomba, on pense qu'il en avait ingéré six.

Les fèves qui avaient donné lieu à ces accidents n'étaient autres que des fèves de physostipan exennacam. Une enquête médico-légale fut instituée. M. Edwards, professeur de médecine légale à l'École de médecine de l'infarmerie royale de Liverpool, fut chargé de l'examen des fèves ramasées par les enfants et des mattères contenues dans le tube digestif de l'enfant qui avait succombé. Il s'occupa d'abord de préparer un extrait alcoolique de ces matières et des fèves et des

L'estomac contenait environ 5 onces de liquidos renfermant quelques débris de fèves et les restes d'une émulsion de moutarde qui vait été administrés-peu de temps avant la mort. La quantité d'extrait alcoolique que l'on put en retirer était très-petite et ses réactions étaient obscurcies par la présence de la moutarde. On purifia cet extraite nel traitant par l'éther et on l'appliqua sur la conjonicité d'un lapin; cette instillation fut suivie d'une contraction marquée de la nunille.

L'intestin contenait 17 onces d'un liquide émulsif. On en prépara un extrait alcoolique qui fut purifié en le traitant par l'éther, puis évaporé. Cet extruit éthéré présentait les mêmes réactions que l'extrait préparé par les mêmes procédés à l'aide des fèves recueillies. La solution acquess de l'extruit éthéré donnait les résultats uviants:

La solution aqueuse de l'extrait etinere donnait les resultais suivants: 4º Par la potasse caustique, une coloration rotige se fonçant de plus en plus et passant au rouge foncé; en ajoutant du chloroforme, production d'une solution chloroformique d'un rouge foncé, se séparant, au fond du vase, du liquid e aume qui surmace.

2º Par l'acide sulfurique concentré, coloration rouge et précipitation d'une substance résinoïde.

3º Par l'acide sulfurique et le bichromate de potasse, coloration violette, tournant ensuite au rouge.

4º Par l'acide sulfurique et le bioxyde de manganèse, coloration analogue, conservant longtemps une teinte pourprée.

5º Par une solution iodo-iodurée, précipité jaune.

6º Avec le trichlorure d'or, coloration pourprée et précipité d'or métallique.

7º Avec l'ammoniaque caustique, colororation jaune, tournant au vert et finalement au bleu foncé par l'action de la lumière, prolongée pendant plusieurs heures.

Quelques gouttes de la solution aquease de l'extrait éthéré obtenu des matières contenues dans l'inteatin furent introduites dans le tissu cellulaire sous-cutané d'une grenouille. Bientôt après l'animal montrait une grande répugnance à se mouvoir et se tenait très-tranquille. Au bout d'une heure, il se trouvait dans l'impossibilité de santer ou de changer l'attitude que l'on donnait à ses extrémités. Au bout de deux heures, il était complétement inerte et insensible à toute irritation stimulante de la strichnine, il fut impossible de réveiller la contractilité musculaire, la respiration et la circulation devinrent très-irrégulières, et l'animal expira.

Une autre portion de l'émulsion fut administrée à une souris, qui se trouva bientôt paralysée des extrémités et mourut de syncope.

Une troisième portion fut introduite dans la circulation d'une souris par l'oreille; cet animal mourut de syncope au bout de vingt-quatre heures, après avoir été complétement paralysé des extrémités.

Une quatrième portion de l'émulsion retirée de l'intestin fut instillée dans l'œil d'un lapin ; au bout de trois quarts d'heure, la pupille était fortement contractée.

Des résultats semblables furent obtenus avec l'extrait éthéré des fèves recueillies.

Le rédacteur du Medical Times fait remarquer que la coloration que l'extrait de fève du Calabar donne avec l'acide sulfurique et le bichromate de potasse est identiquement la même que celle que l'on observe en traitant par le même réactif une solution de strychnine. (Medical Times and Gazette, 20 août et 40 septembre 1864.)

# BULLETIN.

# TRAVAUX ACADÉMIQUES.

### I. Académie de Médecino.

Ponction de la vessie. — Ictère épidémique chez les femmes enceintes. — Vie sans respiration. — Fièvre typhoïde. — Fractures compliquées. — Coxalgie. — Coqueluche.

Séance du 25 octobre 1864. — M. Ségalas, au nom d'une commission dont il fait partie avec MM. Huguier et Ricord, donne lecture d'un rapport sur la ponction de la vessie par une voie nouvelle proposée par M. Voillemier.

- Après avoir rappelé les divers procédés en usage et décrit celui que M. Voillemier propose de lui substituer, M. le rapporteur apprécie en ces termes l'opération de ce chirurgien:
- « Votre rapporteur a vu faire cette opération à Saint-Louis sur le cadavre par son auteur, et a pu constator la vérité de ce qui est annoncé sur la marche et les effets immédiats de l'instrument, Votre rapporteur a pu de plus examiner le malade ponctionné. Tout chez lui et dans ce qu'il raconte vient confirmer la relation détaillée que nous venons de reproduire.
- « Pour bien apprécier cette opération, il faudrait qu'elle eut été pratiquée un certain nombre de fois. Néanmoins on peut la comparer des à présent aux autres ponctions, notamment à la ponction hypogastrique.
- « Dans celle-ci, le manuel opératoire est facile; on traverse la paroi adominale rapidement et d'un seul coup de trois-quarts. Dans l'autre, il faut enfoncer lentement le trois-quarts pour contourner exactement les os, et il est nécessaire de le guider dans sa voie, parce que cette voie est étruits.
- « La ponction hypogastrique n'intéressé que des parties peu importantes. En passant sous le pubis, le trois-quarts traverse une plus grande épaisseur de tissus et des tissus plus vasculaires. Il ne faut pas cependant, fait remarquer M. Voillemier, exagérer l'importance de la tésion de quelques rameaux veineux. Si la blessure des voines

est grave, c'est quand il s'agit d'une plaie ouverte. Il en est autrement d'une simple ponction. Non-seulement le trois-quarté écarte les tissus plus qu'il ne les coupe, mais en outre la canule, restant en place après qu'on a retiré le poinçon, bouche entièrement les orifices vasculaires, et la plaie se rapproche singulièrement des plaies souscutanées.

- « En opérant au-dessus du pubis, on risque dans certains cas de blesser le péritoine. Sans même intéresser cette embrane, on para voir une péritonile. Le péritoine, qui a été rémulé en haut par l'accumulation de l'urine dans la vessie, redescend à mesure que la vessie se vide, et se trouve par sa surface externe en rapport immédiat avec la canule.
  - « Avec la ponction sous-publenne, ce danger n'existe point.
- « Quant aux infiltrations d'urine, on les attribue dans la ponction hypogastrique à la grande la sitté du tissu collulaire qui double la paroi abdominale, et surtout au retrait de la paroi antérieuré de la vessie pendant la miction. L'état alternatif de vacuité et de réplétion de la vessie la force à gitsser sur la canulle, et oes mouvements favorisen; le suintement de l'urine le long de l'instrument. Ces conditions n'existent point dans la ponction sous-publenne, puisque le trois-quarts pénêtre dans un point de la vessie où sa paroi est à peine mobile. Cette mobilité de la paroi antérieure de la vessie expose encore à un autre accident dans la ponction hypogastrique. Si la canule n'est pas suffisamment enfoncée, elle sortira de la vessie quand celle-ci se videra; si elle est trop enfoncée, elle blessera le bas-fond de la vessie et pourra même perforer la cloison recto-vésicale.
- « Cei accident n'est pas possible dans la ponction sous-publenne. Pour peu que la canule pénètre dans la vessie, cela suffit, puisqu'au pourtour du col la paroi vésicale est fixée aux parties voisines, et si la canule était trop enfoncée, elle ne pourrait pas blesser la vessie, puisqu'elle se trouverait dans la direction même de son grand axe.
- a Dans la ponction hypogastrique, le point d'ouverture et la longueur de la canule empéchent la vessie de se vider facilement et complétement.
- « Dans la ponction sous-pubienne, la vessie doit se vider presque aussi facilement que par l'uréthre, puisque l'ouverture artificielle est placée tout près de l'ouverture naturelle et presque dans la même direction.
- « Lorsque la canule, onfoncée au-dessus du pubis, reste en place longtemps, elle détermine entre la vessie et la paroi abdominale des adhérences solides. De la un obstacle assez grand aux contractions de la vessie, une miction leate, et quelquefois la nécessité de se servirde sonde pour 'uriner.
- Au-dessous du pubis, la canule produira de même des adhérences, mais elles scront sans inconvénient, puisqu'elles se formeront près du col. là où la paroi vésicale no se déplace pus, et sur un point vers

lequel convergent toutes les contractions de la vessie : enfin, dans les cas semblables à celui que M. Voillemier a cité, quand la vessie est hypertrophiée, racornie, contenant peu d'urine, la ponction hypogastrique est dangerouse, sinon impossible. On peut, au contraire, pratiquer strement et sans danger la ponction sous-pubienne. Nois ne nous occupons pas de la question de savoir si en pareil cas elle est nécessaire. C'est au chirurgien appelé auprès du malade à juger de la réalité de l'indication.

« On voit donc que la ponction sous-pubienne présente à plusieurs égards des avantages sur les autres ponctions. Aussi nous empressons-nous de déclarer que sa conception, ingénieuse sans conteste, nous paraît être heureuse. Toutefois, nous doutons que cette opération soit de sitôt adoptée dans la pratique générale, à cause des difficultée de son application pour les mains pou excrées. Peut-être aussi les chirurgiens les plus habitués aux opérations hésiterent-lès à recourir à la nouvelle penction, avant que des faits nombreux sient prouvé l'innecuité de la blessure des plexus veineux que traverse l'instrument.

La commission propose de remercier M. Voillemier de son intéressante communication, et de renvoyer son travail au comité de publition. La discussion de ce rapport est renvoyée à une autre séance.

- M. Blot, au nom d'une commission dont il fait partie avec MM. Danyau et Jacquemier, lit un rapport sur un mémoire la par-M. Bardinet, de Limoges, dans la séance du 3 novembre dernier, et ayant pour titre De l'Ickère chez les femmes enceintes, de son influence comme couse d'inovertement à morte.
- « Le fait capital qui ressort des observations de M. Bardinet, dit M. le rapporteur, c'est la bénignité presque absolue de la maladie chez les individus hors de l'état de grossesse, et au contraire sa gravité exceptionnelle chez les femmes enceintes. » Ce fait est de même nature que celui signalé par M. Grisolle dans son Étade de la paeumonie chez les femmes enceintes. Il vient d'ailleurs confirmer une fois de plus cette opinion généralement reque, que la grossesse imprime toujours une gravité plus grande aux maladies qui se développent pendant son cours.

D'après l'auteur, la véritable cause de la gravité de l'ictère chez les femmes enceintes reste encore inconnue. M. le rapporteur n'est, pas de cet avis ; il pense qu'on pourrait peut-être trouver l'explication cherchée dans les modifications importantes qu'il a constatées depuis longtemps dans le lois de toutes les femmes mortes en couches dont il a pu faire l'autopsie, une hypertophie très-notable et un état graisseux plus ou moins promoné suivant les cas.

M. Bardinet, obligé de reconnaître l'inefficacité de tous les moyens employés jusqu'à ce jour, s'est demandé si lo changement de résidence, le déplacement, ne pourrait pas être conseillé. M. le rappor-

47

17.

teur croit qu'il n'y aurait pas à hésiter, et qu'en cas d'épidémie on devrait conseiller, comme moyen préventif, le déplacement. Ce moven lui semble infiniment préférable à l'avortement provoqué ou à l'accouchement prématuré artificiel, proposé par M. Bardinet. « Qui ne sait, en effet, dit-il, que trop souvent, sinon dans la majorité des cas, la déplétion utérine, loin de conjurer les accidents, ne fait qu'aggraver plus ou moins rapidement l'état des femmes chez lesquelles on s'est décidé à y recourir?... De ce que l'état de grossesse aggrave évidemment la maladie, ajoute plus loin M. Blot, est-on autorisé à conclure logiquement que la déplétion utérine soustrait nécessairement les femmes à cette cause d'aggravation? Je ne le pense pas, car, pour qu'il en fût ainsi, il faudrait avoir démontré que c'est l'état de plénitude, et non pas les modifications qu'elle entraîne dans l'organisme, qui est la véritable cause du danger. Or il ne me paraît pas douteux qu'il faille chercher dans les modifications si profondes que la grossesse imprime à l'organisme féminin, bien plus que dans la réplétion utérine, la raison de la gravité si grande de certaines affections chez les femmes enceintes. S'il en est ainsi, comment espérer modifier instantanément par l'évacuation de l'utérus des changements aussi profond et qui ont mis souvent plusieurs mois à se produire? »

« Quoi qu'il en soit, dit M. le rapporteur en terminant, nous croyons que M. Bardinet a rendu un double service à la science, d'une part, en rapportant les faits observés par lui dans l'épidémie de L'imoges ; d'autre part, en posant nettement la question de l'avortement provoqué ou de l'accouchement prémature dans les cas d'ictère épidémique à forme grave.

« En conséquence, la commission propose :

« 1º D'adresser à M. Bardinet une lettre de remerciment pour sa très-intéressante communication ;

« 2º De renvoyer au comité de publication le travail remarquable de notre confrère, »

Ces conclusions sont mises aux voix et adoptées,

 A quatre heures et demie, l'Académie se forme en comité secret pour entendre la suite des rapports sur les prix.

Stance du 2 novembre. M. Bardinet, de Limiges, lit un mémoire ayant pour titre De la Vie sans respiration chez certains enfants nouveduvnés.

L'auteur résume son travail dans les conclusions suivantes :

40 La vie peut avoir lieu sans respiration et pendant un temps plus ou moins long chez certains enfants nouveau-nes; su durée dans un cas a été de quinze houres;

2º Cette vie paraît plus particulièrement l'apanage des culants nes avant terme. Les trois cas dans lesquels je l'ai observée appartienunent du moins à cette catégorie.

3º L'action d'une température élevée paraît en favoriser le développement, s'il est permis d'en juger par les trois cas que je rapporte, qui tous les trois se sont produits mendant le mois d'août.

4e La vie paraît alors entretenue par la circulation, qui trouvé dans la persistance du canal artériel et du trou de Botal; comme pendant la vie intra-utérine, des facilités particulières.

5º Les enfants chez lesquels elle existe peuvent présenter à la suite de violences des ecchymoses et des calllots semblables à ceux qu'onrencontre après l'établissement de la respiration.

6º La possibilité des morts apparentes chez les nouveau nes, si bién signalée par les accoucheurs, doit toujours être un objet de sérieuses préoccupations.

7º Un nouveau-ne peut rester inhume plusiours heures sans succomber.

8º L'entretien de la vie dans ce cas n'est pas le résultat d'une respiration pulmonaire réduite, mais s'exécutant suivant son mode normal; elle paraît tenir à la persistance momentanés du trôit de Botaf et du camal artériel. In n'y a donc pas à conclure pour des cas analogues du nouveau-né à l'adult.

- M. Seux, professeur à l'École de médécine de Marseille, lit un travail intitulé De la Fièvre typhoide dans les honitaux de Marseille.

L'auteur examine successivement les points suivants : age, acclimatement, profession, sexe, contagion, saisons, symptomes, régime et traitement.

Sous le rapport de l'age, M. Seux a vu la fièvre typhorde sur dés sujets agés de plus de 55 ans, et elle lui à paru plus commune dans l'enfance qu'on ne l'admet généralement.

Il considere la fièvre typhorde comme contagieuse.

Les époques de l'année où elle a paru le plus frequente sont la fin de l'été et l'automne.

Enfin M. Seux s'élève contre la méthode de l'alimentation prématurée, qui lui a donné de mauvais résultats, du moins sous le chinat de Marseille.

— M. de Kergaradec, au nom de la commission des épidémies, commence la lecture du rapport annuel sur les épidémies qui ont régné en France pendant l'année 1863.
— A quatré heures et demic. l'Académie se forme en comité se-

cret.

Séance du 8 novembre. M. Robinet communique les résultats des recherches nouvelles qu'il a faites sur les eaux potables.

— M. Bérengor-Férand donno lecture d'un mémoire ayant pour titre : De l'Immobilisation directe des fragments dans les fractures compliquess. Volci les conclusions de ce travail.

16 L'immobilisation directe des fragments nécessitant l'ouverture :

du foyer du traumatisme n'est applicable que dans les fractures compliquées de plaie ;

2º Constituant une opération plus ou moins compliquée suivant le procédé employé, mais toujours plus grave que l'application d'un simple bandage, elle n'est indiquée que lorsque les moyens d'immobilisation indirecte sont insuffisants:

3º Ayant été appliquée avec succès aux fractures récentes comme aux fractures anciennes, elle peut être également mise en œuvre au moment du premier pansement ou plus tard, tant cependant que le foyer de la fracture communique avec l'air;

4º Dans les fractures compliquées de plaie dont les fragments chevauchent et ont de la tendance au déplacement, malgré les efforts de coaptation, l'immobilisation directe est le-moyen par excellence pour obtenir le cal sans raccourcissement:

5º Dans les pseudarthroses traitées par la résection comme dans la plupart des opérations de résection de la diaphyse des os longs, l'immobilisation directe se présente comme le complément utilo de la section des fragments, et augmente considérablement les chances de consolidations ans déplacement;

6º L'immobilisation directe peut se combiner avec les opérations sous-périostées et leur préter un appui efficace.

L'ordre du jour appelle la discussion du rapport de M. Ségalas, sur la nouvelle méthode de ponction de la vessie, proposée par M. Voillemier. Les conclusions de ce rapport sont adoptées après quelques explications échangées entre M. Velpeau et M. Ségalas.

À quatre heures et demie l'Académie se forme en comité secret.

Séance du 15 novembre. M. Gaillard, de Poitiers, membre correspondant de l'Académie, donne lecture de l'extrait d'un mémoire sur les diverses espèces de coxalgie et leur traitement.

Le but que s'est propose M. Gaillard a été de faire l'étude clinique des ingénieuses méthodes de Bonnet (de Lyon). Il a examiné un grand nombre de malades et pratiqué onze fois le redressement immédiat. Ce sont ces onze faits qui font le sujet de ses réflexions.

M. Gaillard distingue d'abord deux familles de oxalgies, les scrolelaesse et les rhumatismales, dont il indique les caractères diagnostiques différentiels. C'est l'anesthésie qui lui a fourni les détennis les plus strs de diagnostic. C'est à la famille des coxalgies rhumatismales seulement qu'a été appliquée la méthode de Bonnet, en y faisant toutefois quelques modifications. Les observations, au nomie d'3, peuvent se résumer ainsi: 6 cas de coxalgies guéries par le redressement seul; 2 cas où la guérison a été obtenue par le redressement et la socition musculaire; 1 cas de traitement interrompu, retour de la maladie; 1 cas de tentative de redressement sans aucun résultat 2 cas où la mort, est survenue pendant le traitement, dans

l'un par péritonite, dans l'autre par flèvre typhoïde; enfin 4 cas de torticolis aigu guéri par le redressement seul.

Tous cos malades étaient dans des conditions analogues, jeunes ou adolescents, atteints depuis longtemps d'arthrite chronique avec rétractions musculaires, positions vicieuses, douleurs, tous sans aboès ni fistules, mais actuellement impotents. Pour tous, l'opération du redressement a dét sans danger; les sections musculaires pratiquées largement n'ont eu aucune suite fâcheuse. Le résultat final chez neuf d'entro eux a été presque identique : ankylose généralement complète de l'articulation oxo-fémorale, flexion très-légère de la cuisse sur le bassin, un peu d'ensellement, légère adduction, amoindrissement du membre, raccourcissement entraînant une claudication plus omoins grande; mais les malades, jusque-la impotents, se tiennent debout sur les deux jambes, ils sont lestes, actifs, et courent sans canne ni béquille.

- M. de Kergaradec continuo la lecture du rapport annuel sur les épidémies.
- M. Bouchardat commence la lecture du rapport annuel sur les eaux minérales.
  - A quatre heures et demie l'Académie se forme en comité secret.

Séance du 92 nocembre. M. Commenge donne lecture d'un deuxième mémoire sur le traitement de la coquelache par les produits volatiles de l'épuration du gaz. Comme conséquence des faits exposés dans ce travail, M. Commenge ajoute la conclusion suivante à celles qu'il a précédemment formulées.

La saison froide est moins favorable que les autres à l'influence de la médication, non pas que l'action de l'atmosphère gazeuse soit moins prononcée, mais parce que le séjour dans la salle d'épuration devient pénible et pourrait être dangereux à cause du froid qui s'y fait sentir. On peut remédier à cet inconvénient en installant les petits malades dans des salles qui puissont être chauffées.

— M. lo président informe l'Académie-que, suivant l'ordre du jour, M. Depaul devait lire aujourd'hui la première parrite (la partie scientifique) durapportannuel sur les vaccinations pour l'année 1883; mais des objections ayant été faites au sein de la commission à propos du sujet trait par M. Depaul, et la commission ne s'étant pas trouvée en nombre pour en délibérer, le Conseil a été d'avis que la lecture serait ajournée jusqu'à nouvelle réunion de la commission.

M. Depaul s'élève contre cette décision du Conseil, se fondant sur ce que la commission a été régulièrement réunie et en nombre suffisant pour délibérer, puisqu'ils étenent trois sur les cinq membres actuellement présents à Paris (le sixième membre, M. Bousquet, étant absent). It déclare prendre d'aillours sur lui seul la responsabilité des opinions exprimées dans son rapport, et qui r'engagerient l'Acadé-

mie qu'autant qu'elle les adopterait. Il insiste, en conséquence, pour être entendu séance tenante.

M. le président, après un échange d'explications entre M. Depaul, M. Blet, membre de la commission, qui appuie la proposition de lecture immédiate, et M. le secrétaire perpétuel, qui allègue les moitfs pour lesquels il s'y oppose, consulte l'Académie, qui décide à une crande maiorité que la lecture auru lieu immédiatement.

M. Depaul, conformément à cette décision, commence la lecture du

rapport annuel sur les vaccinations pratiquées en 1863.

La question scientifique qu'il traite dans la première partie de ce rapport est relative à la transmission de la syphilis par la vaccine. Après dix minutes, l'heure du comité secret étant arrivée, M. De-

Après dix minules, l'heure du comité secret étant arrive ; M. Depaul est obligé d'interrompre sa lecture. La parole lui sera donnée mardi prochain, immédiatement après le dépouillement de la correspondance, pour continuer son rapport.

- A quatre heures et demie, l'Académie se forme en comité secret.

#### II. Académie des sciences.

Sang de rate. — Maladie de la vigne. — Filaire sous-conjonctivale. — Production de bactéries et de vibrions dans les phlegmasies des voies respiratoires. — Effet du tabac à fumer. — Polymélie. — Terminaison des nerfs moteurs. — Picramina pentandra.

Séance du 24 octobre. M. Isidore Pierre communique un travail sur le maladie des animeux d'apple ovine et bovine, connue sous le nom de sang de rate. L'autour attribue cette maladie à ce que, par suite de la nature et des qualités spéciales des plantes dont ils se nourrissent, les animaux élaborent un sang plastique, trop riche en globules, fibrine et albumine et trop pauvre en principes aqueux.

— M. Champollion présente un mémoire sur l'infisence des sta-

 M. Champollion presente un mémoire sur l'influence des stations dites hivernales sur les maladies chroniques des voies respiratoires.

M. Ancelon adresse de Dieuze une note ayant pour titre: De la nature de la maladie de la vigne et de l'impossibilité d'inocaler l'oldium Turkeri. L'auteur attribue cette maladie à un insecte, qui, spour les dimensions, pour la forme, pour la coüleur, pour la rapidité des volutions, est identiquement semblable à l'azerus de la gale humaine: » Cet insecte produirait la nécrose des tissus de la vigne, et l'oldium ne se développerait sur ces tissus morts qu'à titre d'épiphenomène. M. Ancelon conclut de là que l'oldium n'est pas inoculible.

- MM. Letellier et Spéneux adressent une note qui se rattache à leur précédente communication sur la transmission prétendue de ce même champignon. — M. Sauvageon communique un fait qui vient à l'appui d'observations récomment communiquées par M. Arenzen sur l'instance d'un traitement électrique pour arrêter les progrès d'une cataracte commençante.

Séance du 31 octobre. L'Académie n'a reçu dans cette séance qu'une seule communication afférente aux sciences médicales. C'est un mémoire de M. Damoissau sur la thérapie des ventouses, et en particulier sur l'action de terabdelle, comparée à celle des grandes ventouses.

Séance du 7 novembre. M. Guyot communique une note sur un nouveau cas de flaire sous-conjonativale, observé au Gabon (côte occidentale d'Afrique), Il présente le parasite qui a été extrait de la conjonctive d'un nêgre, et qui mesure 15 centimètres.

 M. A. Pouchet fait la communication suivante sur la production de bactéries et de vibrions dans les phlegmasics des bronches, des fosses nasales et du conduit auditif interne.

A diverses reprises, j'avais remarqué que dans les phiegmasies de la trachée et des broncles, ainsi que dans celles des fosses nasales et du conduit auriculaire, certains malades, après une nuit absolument calme, se réveillaient en éprouvant une démangeaison extrêmement vive dans l'orzane malade.

Les démangeaisons insupportables que produisent les ozyurus vermicularis, par leurs monvements sur la muqueuse du rectum ou de la velve, me fient présumer que peut-être le symptôme dont il vient d'être question provenait d'une cause analogue et était dû à la présence d'animaloules microscopiques. L'observation m'a démontré qu'il en était ainsi.

A denx reprises, sur un homme qui était affecté d'un léger catarrhe pulmonaire et qui se réveilla, après une nuit parfaitement calme, en éprouvant une vive démançaison dans la trachée, je trouvai ses premiers crachats remplis d'une grande abondance de bacteries douées des plus rapides mouvements; avec ces microzoaires, on observait aussi des monades.

Une demi-heure après, l'expectoration ayant été abondante, les crachats n'offraient aucun de ces animaux et les démangeaisons étaient disparues.

l'ai fait la même observation sur une personne qui avait un coryza. Enfin sur un malade affecté d'une otite chronique externe, voici ce que j'ai observé à huit ou dix réprises :

Lorsque l'écoulement était peu abondant, toutes les fois que le malade éprouvait un sentiment de formication, un prurit prononcé dans le conduit auriculaire; si alors on en examinait la sécrétion puriforme, on y rencontrait toujours une quantité prodigieuse de baccireis donées de vis mouvements saccadés. Avec celles-ci, souvent il 744 BULLETIN.

existait des monades et quelques petits vibrions d'espèces indéterminables.

Lorsque l'écoulement était abondant ou avait lieu sans prurit, on n'y rencontrait aucun animalcule vivant.

Ces observations me portent à conclure que dans certaines circonstances, lorsque les sécrétions des muqueuses ou de quelques partie de la peau sont altérées par une phlegmasie, il s'y produit des bactéries, des vibrions et des monades, et que c'est probablement aux mouvements des premières, qui toujours y sont en masses serrées, qu'est dû le prurit insupportable qu'éprouvent les malades. En effet, ce phénomène n'avait pas lieu, soit quand la sécrétion n'offrait aucun de ces animaleules, soit quand elle n'en offrait que des morte.

Dans les sécrétions normales, soit des bronches, soit des fosses nasales ou du conduit auditif, ou ne roncontre point les animalcules que nous venons de mentionner. Leur apparition cofacide avec l'altération morbide de ces sécrétions lorsque la température est élevée et que celles-ci restent à la surface des membranes et s'y altérent rapidement sous l'influence des causes les plus propres à détorminer la putréfaction, telles que la chalour, l'air et l'humidité.

— M. Maggiorani adresse de Palerme une note contenant les résultats de nouvelles recherches qu'il a faites sur le rôle de la rate dans l'économie animale, surtout par rapport à la composition du sang. Sur plusieurs lapins provenant d'une même portée, mais dont les uns avaient subli l'ablation de la rate, tandis que les autres n'avaient été soumis à aucune opération; il a constaté que chez ces derniers le sang était moins abondant et d'une pesanteur spécifique moindre, qu'il contenait moins de fibrine, moins de globules rouges et une proportion c'e fer notablement inférieure. Il a constaté en outre que le sérum du sang des animaux ainsi mutilés contient lus d'albuminé.

- M. Em. Decaisne adresse une note ayant pour titre : des Effets du tabac à fumer sur les enfants.

ul y à trois ans, dit l'auteur, lorsque je m'occupais des recherches sur les altérations de la circulation proveniant d'un usage excessif du tabac à fumer, recherches qui font l'objet du mémoire que j'ai soumis au jugement de l'Académie le 31 mai dernier, je fus frappé du nombre considérable d'enfants d'ouvriers qui avaient l'habitude de fumer, et je me demandai si cette habitude n'entrait pas pour quelque chose dans les cas si nombreux de chloro-anémio que je constatis chez eux chaque année. Je résolus donc de porter mes investigations sur ce point, sans me dissimuler les erreurs et los illusions auxquelles j'étais exposé.

« Je savais en effet, avec Marshall Hall et tous les hygienistes, que les enfants qui travaillent dans les manufactures sont souvent anémiques, et que d'ailleurs les autres conditions mauvaises d'hygiène dans losquelles ils se trouvent placés si souvent sont des causos puissantes d'altération du sang chez les jeunes sujets; aussi, à l'exception de deux, les observations qui font la base de ce mémoire ont été prises en dehors des manufactures et dans la classe aisée de la société, à Paris et à la campagne.»

Séance du 44 novembre. M. P. Gervais communique une note sur deux cas de polymélie observés sur un batracien et sur une raie.

La polymélic, c'est-à-dire la présence de membres surnuméraires, a principalement été signalée chez quelques espèces de mammifères et d'oiseaux, telles que l'homme, le occion, le mouton, le bouf, la poule et le canard; mais on n'en connaissait encore que trois exemples fournis par les batraciens, tous les trois recueillis sur la grenouille, et les poissons n'en avaient jusqu'à ce jour présenté aucun cas. M. Paul Gervais a en dernièrement l'occasion de voir deux nou roux exemples de cette singulière monstruosité, dont l'un présenté. par le pelobates cultripes, de la famille des ranidés, et l'autre par la raie bôtclée.

Chez le pelobates cultripes, la patte supplémentaire doublait celle de devant, du côté gauche, et elle était placée immédiatement après celle-ci. Sa forme était assex peu différente de l'état normal; rais il était cependant facile de voir qu'elle était gênée dans ses mouvements, et que dans son ensemble elle n'avait acquis qu'un développement imparfait. Sa partie digitale était surtout restée incomplète. Il a cependant été disé d'y reconnaître, par la dissection, des vaisseaux, des norfs, des masses musculaires et une partie squelettique, onsemble d'organes que protégeait une peau semblable, par sa conformation, à celle des autres membres et du resset du corps.

Des trois cas de polymélie des batraciens signalés antérieurement et mentionnés par Is. Geoffrey dans son Troité de teratologie, il ne att un qui est, comme le nôtre, un cas de duplicité du membre antérieur gauche. Il rentre, aussi bien que les deux autres, dans le genre mélomble d'Is. Geoffrey.

Ainsi que plusieurs auteurs ont proposé de le faire, Superville explique les monstres polymèles par l'accolement de deux fentas, dont l'un ne se serait développé que d'une manière incomplète et aurait été réduit à la partie surrauméraire portée par celui dont le développement s'est continué dans toutes ses ourties.

Il n'est pas douteux qu'il n'en soit ainsi pour les monstres à corps double, soit en totalité, soit en partie, quo les deux sujets qui le soinstituent aient conservé des dimensions égales ou que l'un des deux soit resté plus petit et parasitaire; mais c'est sans ceritude aucune qu'i on étendrait la même explication à tous les membres polyméliens, et je ne parle pas ici des monstres qui sont simplement atteints de polydactylle. Cè seruit par trop exugéero que de voir dans ces derniers le résultat do la fusion de deux fotus d'abord distints.

L'opinion que les monstres polyméliens ont été primitivement dou-

746 BULLETIN.

bles a été reproduite par Is. Geoffroy; mais on peut lui opposer les batraciens à membres surnuméraires.

On sait en affet que, pendant les premiers temps de leur vie, les tétards des batraciens sont privés de membres. Il est donc impossible d'expliquer par la fusion de deux fœtus, dont l'un aurait géé réduit à un seul membre implanté sur l'exemplaire resté complet, les cas de polymélie observés sur ces animaux.

M. Rouget présente un mémoire sur la terminaison nes nerfs moteurs chez les vertébres supérieurs. L'objet de ce mémoire est résume dans le passage suivant :

« Dans la séance du 30 mai dernier, M. Cl. Bernard a présenté, au nom de M. W. Kühne, une note sur la terminaison des nerfs moteurs, de laquelle il résulterait que l'organe que j'ai fait connaître et dégigné sous le nom de plaque terminale des nerfs moteurs ne serait pas la véritable terminaison du cultuler axis.

« M. Kuhne, qui, de meme que MM. Engelmann et Woldeys, avait d'abord confirmé l'exactitude de mes observations, croit pouvoir conclure de ses nouvelles recherches que la plaque terminale de substance granuleuse n'est que l'enveloppe d'une autre plaque presque complétement transparente, à bords irréguliers et plissés, véritable terminalson de wilhader axis.

« Les observations de M. Kühne se rapportent presque exclusivement aux espèces animales qui ont été l'objet de mes premières recherches : le procédé d'examen qu'il a surtout employé, l'examen de muscles frais, vivants, encore contractiles, est celui que je recommandias dans mon travail communiqué à l'Académie en septembre 1862. Mon attention avait surtout été fixée sur les particularités que peut présenter la terminaison du cylinder axis dans la plaque norveuse motrice. J'aurais donc pu, m'en référant à mes observations antérieures, contester l'exactitude des résultats annoncés par M. Kühne, et memé indiquer avec quelque probabilité la cause des creurs sur lesquelles repose la description nouvelle donnée par cet observateur.

« Jo n'ai pas hésité cependant à soumettre de nouveau au contrôle de longues et minutieuses recherches les faits en litige. Arrivé au terme de ce travail de révision, je viens de nouveau affirmer l'exactitude de la description que j'ai donnée, 'il y a deux ans, des organes terminaux des norfs moteurs. Je suis de plus en plus en mesure d'indiquer avec certitude la nature des apparences par lesquelles M. Khine vist laisés égarer, et je no doute pas que sa description nouvelle de la plaque terminale des nerfs moteurs ne soit repoussée par tous les observateurs compétents, comme l'a été déjà sa découverte (en 1801) des prétendus bourgeaus avereux périphériques, qui se sont trouvés n'ôtre en réalité rien autre chose que des noyaux de la gaine nerveuse ou peuchériet des noyaux du sarcolemme.»

M. Rouget entre ici dans des détails critiques suffisants, suivant lui, pour mettre tout observateur attentif à l'abri des illusions dont M. Kühne n'a pas pus epréserver, et qui permetiront, ajoude-t-il, de retrouver avec certitude la plaque nerveuse que j'ai décrite, et qui se compose uniquement de la jubstance finement grannleuse continue à celle du cultuier axis dont elle est le véritable énanouissement.

— M. Ramon de la Sagra envoio de Livry (Seine-et-Oise) des échantillons de l'écorce et du bois d'une plante dont l'infusion est employée à l'îlle de Cuba contre les fièvres intermittentes de préférence à l'écorce de quinquina et aux préparations de quinine.

Cette plante est la Picramnia pentandra de Swartz; on en trouye une description donnée par feu Richard, dans la partie botanique du grand ouvrage de M. Ramon do la Sagra sur l'île de Cuba.

M. Ramon de la Sagra a fait venir de Cuba de l'écorce et du bois de cette pieravarie en quantité suffisante pour pouvoir mettre à la disseition de MM. les mombres de la section de médecine et de chirurgie tout ce qui serait jugé nécessaire pour expérimenter en France l'action de ce fébritique.

— M. Ramon de la Sagra adresse également, à l'occasion d'une communication récente de M. Houdin, sur la possibilité d'apprendre à parler aux gourds-muets par l'étude des mouvements des l'èvres de leurs interlocuteurs, des renseignements sur ce qu'il à vu pratique d'analogue en différents pays dans les établissements des ourds-muets qu'il a successivement visités. Il insiste principalement sur ça qu'il a constaté en 1838, à Groniguee, touchant les résultats objenus par la méthode des frères Guyot, dont l'un dirigeait alors une grande insistution fondée par son père en 1770. L'Institut de Bruges lui a sussi offert le suited fuintéressantes observations.

#### III. Société de Chirurgie.

Discussion sur l'hygiène des hôpitaux et la reconstruction de l'Hôtel-Dieu,

La quostion de l'hygièno hospitalière, soulovée il y a deux ans , au sein de l'Académie do médecine, vient d'être reprise par la Société de chirurgie.

Le sujet est si vaste, les problèmes sont si complexes et si difficiles à résoudre que leur étude, entreprise déjà depuis longtemps, fournit seulement quelques données générales sur lesquelles on seinble s'accorder; mais un certain nombre de points se trouvent encore contestables et contestés. La prochain reconstruction de l'Hôte-Dieu appelait de nouveau la discussion, ot, par une étude comparativo de nos hôțitaux entre eux et avec les hôțitaux étrangers, on a pu signaler les améliorations suscoptibles d'être introduites dans notro régime hospitaliler et chorcher à corriger ce qu'il y avait là de défectuoux. M. Trélat, qui a engagé la discussion, s'est occupé surtout de l'espace capable de recevoir un hôpital, du nombre de malades que l'on peut y traiter, de la situation générale des bâtiments et de leurs rapports entre eux.

Une des premières conditions de salubrité qu'un hôpital doit remplir est d'être placé dans un endroit où l'atmosphère est pure, où l'aération est large; et, rappelant à ce propos les heureux résultats observés en 1814 dans nos abattoirs à peine clos, et les succès signalés par M. Michel Lévy pour les malades placés dans les hôpitaux sous tente, lors de la guerre d'Orient, M. Trélat rapporte qu'à l'hôpital de Woolvich, on a reconnu l'avantage qu'il y avait à exposer à l'extérieur nuit et jour certains malades blessés ou amputés, et il assure que l'on a pris des dispositions dans ce sens. Rien ne remplace la pureté de l'atmosphère, et, si l'on a cru pouvoir, au moven d'appareils ventilateurs, le plus souvent très-dispendieux, remplir cette condition d'hygiène, on n'a que très-imparfaitement atteint le but. Tant vaut l'air d'une localité, d'un quartier, d'une rue, disait M. Michel Lévy à l'Académie de médecine, tant vaut l'aération des salles, fûtelle assurée dans la plus généreuse mesure et au moyen des appareils les plus perfectionnés. Le vent, la pluie doivent balaver à l'aise toutes les impuretés atmosphériques dans lesquelles baigne un hôpital ; aussi doit-on rejeter comme mauvais le système d'hônitaux à pavillons peu distants les uns des autres comme on les observe à Lariboisière. Pour M. Trélat, un bon hônital bien situé consisterait en un bâtiment unique ou des bâtiments peu nombreux séparés par des espaces de 400 ou 450 mètres, exposés sans obstacles au vent, à la pluie et au soleil et se développant en lignes droites et parallèles.

Cherchant ensuite à déterminer le nombre des malades que doit contenir un hôpital et la proportion entre ce nombre et la superficie du terrain sur lequel est construit cet hôpital, l'orsteur conclut, en s'appuyant sur des exemples, que le chiffre de 450 malades ne doit pas être dépassé, et que chaque lit doit représenter au moins 30 mètres carrés de terrain. Or ces conditions sont loin d'être réalisées pour le nouvel Hôtel-Dieu, puisque, dans le cas où 600 malades seulement y seraient placés, chaque lit sera représenté par 36 mètres carrés de terrain.

M. Trélat préfère de petits hôpitaux et réfute facilement l'objection, à coup sir non fondée, que ce sont des centres insuffisants d'instruction. Il établit ensuite par des chiffres que le prix de revient d'une journée de malade n'est pas plus coûteuse dans un petit hôpital que dans un grand, et que de vastes édifices comme l'Hôtel-Dieu, Lariboisière, nécessitent une installation très-dispendieuse.

M. Léon Le Fort, qui par ses études sur les hôpitaux étrangers avait déjà acquis une certaine notoriété dans la question, a repris, pour les confirmer, certaines parties du discours de M. Trélat, il a rappelé d'abord que, tout en traitant de l'hygiène hospitalière en général, il ne fallait point oublier l'objet de la discussion, c'estè-d'ire la reconstruction de l'Hôtel-Dieu. Il a montré, que sans sortir des questions du domaine de la science pure, la Société de chirurgie pouvait, mais-bien plus, devait émettre son avis afin d'éclairer l'administration tout à fait incompétente sur cotte matière, et qu'à l'étranger, il n'était pas élevé un hôpital sans que le corps médical frit consulté.

L'endroit sur lequel doivent être édifiés les bâtiments mérite tout, d'abord de fixer l'attention. Cet emplacement sera choisi, déterminé à l'avance et non imposé. On prendra de préférence un terrain situé en dehors des villes, là où les conditions de salubrité et surtout d'acration sont les meilleures; il est prouvé, en effet, par les statistiques anglaises données dans les Blue Book, par MM. Bristowe et Holmes, que la mortalité est moirs forte dans les hópitaux truraux de l'Angleterre que dans les hópitaux de Londres. Il est facile de s'en convaincre en jetant les veux sur le tableau suivant :

Mortalité pour 100 opérés.

|          |             | Amputat,<br>de<br>la cuisse. | Amputat,<br>de<br>la iambe. | du   | Amputat.<br>de<br>Paybras |
|----------|-------------|------------------------------|-----------------------------|------|---------------------------|
|          |             | -                            | -                           | _    | -                         |
| Hôpitaux | de Londres  | 36                           | 30,6                        | 22,9 | 13,1                      |
| -        | provinciaux | 34,5                         | 21                          | 26,3 | 7,6                       |
|          | PHP2HY.     | 24                           | 16.9                        | 17.7 | 8.5                       |

Un autre avantage de la situation des hôpitaux extra-muros c'est lo moindre prix du terrain.

M. Le Fort n'ignore pas que des objections lui seront faites, il les prévoit à l'avance et réfute chacune d'elles. Les hôpitaux, dira-lon, doivent être placés de manière à rendre les secours prompts et faciles; ils doivent être répartis dans les différents centres d'agglomérations ouvrières : c'est un fait incontestable, mais combien de maides réclament ces conditions d'urgence? Un petit nombre assurément; construisez alors, suivant les besoins, dans les quartiers populeux, de petits hôpitaux, dits de secours, contenant au plus 80 ou 100 lits, et faites transporter les autres malades dans des établissements plus vastes, si vous voulez, mais situés en dehors de la ville.

On arguerait en vain de la difficulté du transport : ne savons-nouspac que sur les champs de bataille ; ll est facile, grâce aux nouveaux perfectionnements des brancards, de faire franchir aux blessés les plus graves, des distances encore assez longues. N'avons-nous pas les chemins de fer, la navigation à vapeur, moyens qui , bien appropriés, rendraient de signalés services.

Faut-il, d'autre part, se préoccuper de l'isoloment des malades, qui seront privés des consolations de la famille, ou faire entrer en ligne de compte la perte de temps que devra s'imposer l'ouvrier pour 730 BULLETIN.

aller loin de sa demeure à l'hôpital où se trouve sa femme ou l'ion de ses enfants? Cet argument est plus spécieux que sérieux; car, dans l'état actuel des choses et avec le modé d'admission par le Bureau central, bien des malades se trouvent éloignés des leurs, et pourtant aucune plainte ne s'élève.

Quant au déplacement imposé au médecin et à ses aides, M. Le Fort a fait voir comment on avait levé la difficulté à l'étranger en donnant au médécin la direction de l'hôpital et en le rétriburat d'une façon satisfaisante. On peut également laisser de côté l'objection tirée de l'étoignement des hônitaux d'instruction nour les élèves.

"Après la question d'emplacement en vient une autre qui s'y rattache intimement, celle du chiffre de la population. Il faut éviter l'agglemération des malades et conserver un certain rapport entre le chiffre des admissions et l'étendue du terrain choisi. La mortairé après les opérations s'accrott en effet proportionnellement au nombre des lits que contient un hôpital; c'est un renseignement qui nous est encore fourni par le Blue Boot.

### Mortalité sur 400 amputés.

|          |            |                        | Cuisso. | Jambe. |
|----------|------------|------------------------|---------|--------|
| Hopitaux | n'excédant | pas 100 malades        | 25,3    | 17,7   |
| ****     | renfermant | de 100 à 200 malades   | 30,7    | 19,2   |
|          |            | de 200 à 400           | 37,5    | 22,4   |
|          | 4-         | 400 malades et au delà | 40.0    | 32.1   |

Comparons ces chiffres à la mortalité des hôpitaux de Paris en 1861, et nous verrons qu'elle a été pour l'amputation de cuisse de 74 pour 100, et de 70 pour 100 pour l'amputation de jambe.

Chaque ville, chaque pays présente des conditions spéciales pour la situation topographique des holpitaux, mais les lois générales de l'hygiène ne fournissent pas moins certaines données dont on ne doit pas se départir. Or, si l'on examine l'emplacement choisi pour le pas se départir. Or, si l'on examine l'emplacement choisi pour le pas se construire un petit hôpital de d'00 lits à l'endoit où se trouve actuellement le bâtiment de l'Hôtel-Dieu consacré au service des femmes, et de créer au délors de Pairs, soit près du bois de Vincennes, soit près de l'ancien pare de Berry, un établissement capable de répondre aux besoins de l'assistance publique après la démolition de l'Hôtel-Dieu.

M. Giraldès, revenant sur plusieurs points principaux traités précéemment, tire surtout ses arguments des travaux entrepris sur ce sujet par Tenon, Iberti, Pringle, Pouteau, Bilsard, etc., et s'attache à restreindre la question dans le projet de reconstruction de l'Hôle-Dieu. Il termine son discours par les conclusions suivantes, qui en résument bien la substance :

4º La forme de pavillons superposés adoptée dans le plan est mauvaise; ces pavillons sont trop serrés, mal éclairés, mal aérés.

2º La position de l'hôpital, exposé au nord, est mauvaise, l'axe des pavillons se trouvant non dans le plan du méridien, mais perpendiculaire à ce plan.

3º La capacité de l'hôpital, 600 à 800 lits, est trop grande.

4º Enfin, au point de vue esthétique, les quatre pavillons se profilant sur la principale voie qui conduit du parvis à l'Hôtel - de-Ville n'offrent rien de gracieux ni d'artistique.

Dans son discours, M. Marjolin, après avoir examiné la question des améliorations à introduire dans les hôpitaux, aborde un sujet qui était resté dans l'ombre, je veux parler des finances; il insiste sur les nombreuses lacunes à rempir et sur l'insuffiance des ressources do l'administration, tout en rendant hommage au zèle de cux qui la dirigent; puis il saisit cette occasion pour faire connaître les ré-formes utiles qu'il y a lieu d'apporter au régime hospitalier pour les enfants; il réclame une augmentation dans le nombre des lits destinés aux enfants malades.

M. Verneuil appuie les opinions développées par MM. Trélat, Léon Le Fort et Giraldès, et ajoate aux statistiques déjà invoquées en faveur des petits hôpitaux la statistique de l'hôpital des ouvriers de Saint-Pétorsbourg, companée à celle des hôpitaux de provinces de Sélève fortement contre l'idée de placer dans le futur Hôtel-Dieu un service d'accouchements contenant 40 lits, en raison de son voisiange des autres services. Il dit que l'insalubrité des hôpitaux de Paris force la main au chirurgien dans le chôix des procédés opératoires, et même que certaines opérations ne devront jamais être tentées dans ces conditions par un médecin prudent. En terminant, M. Verneuil en appelle à l'oxpérience, ot denande la construction d'un hôpital avec les modifications indiquées par lui; il ne réclame pas le superflu, mais il vout le nécessaire ; Cest alors que la statistique, autentivement interrogée, ne tardera pas à répondre.

M. Boinet est venu lire un travail sur la reconstruction de l'Hôtel-Bieu; il montre comment, par la statistique, certains hôpitaux de Paris, primitivement salubres cessaient de l'être par suite de l'augmentation du nombre de liis. Il a produit enautie les objections déjà développées par les précédents orateurs : insalubrité de la position du futur Hôtel-Dieu, insuffisance de l'espace, extrême étroitesse excessive. Il appelle de tous-ses voux la construction de petits hôpitaux contenant 200 malades environ située son dehors de la ville, on conservant toutefois au centre de Paris un établissement de 250 à 300 lits destind à l'enseignement. M. Legouest établit que l'étude des hôpitaux militaires où une population constamment homogene et offrant des conditions individuelles à peu pròs semblables, est une mine excellente à exploiter pour établir les lois de la salubrité des hôpitaux (II se propose demparer les hôpitaux du Val-de-Grêce, di Gros-Caillou et de Vincennes qui représentent les hôpitaux urbains et suburbains. Il rappelle en quelques mots les dispositions genérales de ces hôpitaux et les améliorations qu'ils ont reçues, puis il donne les statistiques de mortalité dans ces différents établissements, et enfin il termine en disant: « De tout ce qui précède je pense que l'on peut tirer des conclusions qui sont loin d'être neuves, il est vrai, qui sont analogues à celles que les orateurs précédents ont formulées, mais qui ne sauraient être assez répétées afin qu'elles s'inculquent profondément dans les esprits et dans l'opinion publique.»

1º Les hôpitaux situés en dehors des villes sont plus salubres que les hôpitaux urbains.

2º Les hôpitaux dont les bâtiments destinés aux malades sont construits sur une seule ligne et perdus au milieu de vastes jardins, comme au Val-de-Grâce, sont dans les meilleures conditions.

3º Que si ces conditions sont irréalisables, on peut y suppléer jusqu'à un certain point par la construction de salles de rechange, comme on l'a fait au Gros-Caillou en élevant un bâtiment neuf.

4º La mortalité des hôpitaux est en rapport relatif avec le nombre des malades, c'est-à-dire qu'un hôpital recevant 300 malades en perdra moins qu'un hôpital en recevant 600; si le premier en perd 2 pour 100, le second en perdra plus de 4 pour 100.

M. Voillemier s'est occupé de la question financière, des ressources dont l'administration dispose et du prix de revient des constructions; il affirme qu'il y a économie à construire un grand hôpital au lieu de deux petits hôpitaux. Il regarde comme inutiles les conseils qui pourraient étre donnés à l'administration par la Société de chirurgie, l'Administration connaissant parfaitement les desiderata, mais étant dans l'impossibilité matérielle d'y remédier.

M. Broca, interpellé dans la discussion comme membre et rapporcuur de la commission chargée du projet de reconstruction de l'Hutel-Dieu, dit que les membres de la commission n'ont pas été consultés sur l'emplacement destiné au futur hôpital, mais qu'ils ont eu de mettre leur opinion sur des plans faits à l'avance, Dans ces conditions, qui leur étaient imposées aussi bien qu'à l'Assistance publique, ils ont approuvé les avantages de certaines dispositions intérieures; mais M. Broca réfute complétement le dire d'un journal politique qui déclaré la commission unanima à accepter les plans proposés

M. Gosseliu, membre de la commission, pense que les critiques adressées aux plans du nouvel Hôtel-Dieu ont det trop vives; pour lui, l'avantage des petits hôpitaux sur los grands la supériorité des

lòpitaux situés à la campagne sur ceux placés au centre des grandes villes, ne sont pas des faits démontés. Il fait lobserver qu'en ventilant suffisamment les salles on obtiendra de bons résultats après les opérations. Depuis que M. Gosselin est à l'hòpital de la Pitié, il a mis en pratique le système anglais de la ventilation naturelle des salles, ventilation permanente pendant le jour et la muit, excepté lorsque la température est bases : sur 12 amputations de cuisse, M. Gosselin a obtenu 8 succès, et sur 14 amputations de jambes il y a eu 7 guériesos et 7 mortes.

Les opinions développées par M. Gosselin ont soulevé de nombreuses objections de la part des membres de la Société qui avaient déjà pris part à la discussion, MM. Le Fort, Verneuil, Giraldès, Trálat.

M. Larrey a reproduit un certain nombre d'arguments déjà développés : ainsi il s'est élevé contre le chiffre trop grand de malades à entasser dans un hôpital, 500 ou 600 par exemple; il a montré que, même avec des individus sains. l'encombrement amenait l'insalubrité : il a pris pour exemple la caserne Napoléon et celle du Prince-Eugène, très-bien situées, mais fournissant un grand nombre de malades aux hôpitaux militaires, et devenant infiniment plus salubres lorsqu'on en retira un bataillon tout entier. Il a fait ressortir aussi que par suite des dispositions apportées au service de santé pendant la campagne d'Italie on n'avait point eu d'épidémies à déplorer comme en Crimée; cela tenait à ce que les blessés se trouvaient disséminés. M. Larrey proclame mauvais le système de pavillons peu espacés ; il préfère un bâtiment unique, de forme rectangulaire ; enfin, dans la partie de son discours qui a trait à la ventilation et à l'aération, il a apporté de nouvelles preuves à l'appui de celles déjà produites. Il désire enfin qu'il v ait pour chaque hôpital un conseil d'hygiène permanent, et que des inspections soient assez fréquemment faites. Pour le futur Hôtel-Dieu, M. Larrey voudrait un nombre de malades restreint à 150, et sa construction sur la rive gauche de la Seine, sur l'emplacement agrandi où se trouvent maintenant les bâtiments destinés au service des femmes. L'admission des malades serait soumise à certaines conditions d'urgence; il y aurait dans cet établissement des services de clinique ouverts seulement à un nombre limité d'élèves; enfin, pour compléter le nombre de lits nécessaires à l'administration, on bâtirait, comme l'a proposé M. Trélat, un autre hôpital plus vaste dans le quartier Popincourt. On trouverait là les conditions hygiéniques satisfaisantes et des terrains à meilleur marché.

M. Guérin demande que l'on insiste surtout auprès de l'Administration pour que les opérés, et surtout ceux qui sont atteints d'infèction purulente, scient séparés des autres et placés dans des salles séparées. M. Blot parle en faveur des petits hôpitaux. Il a relevé la statistique mortuaire de l'hôpital des Cliniques, qui passe avec raison pour un hôpital peu favorisé par sa situation. La fiorchildé, pendant onze années, de 1880 à 1880, n°a été que 3 et demi à 4 pour 100. Or on sait qu'elle est bien plus considérable à la Maternité, et partant, dans ce dernier hôpital, les conditions d'aération, de situation, sont excelentes. Pourquoi cette différence ? C'est qu'à la Clinique il n'y a qu'un petit nombre de femmes en couches, que leurs lits sont espacés, que les salles ont une élévation suffisante, et qu'enfin le bâtiment, qui n'a qu'un étage, peut être ventilé de tous cétés; tandis qu'à la Maternité les conditions inverses existent : salles basses, lits peu espacés, encombrement.

M. Blot estime que les conditions énumérées plus haut se rencontrant à la Clinique rendent cet hôpital moins insalubre qu'il ne le serait s'il était placé dans les mêmes conditions que la Maternité.

La discussion paraît close maintenant, et M. Trélat, qui l'a brillamment engagée et soutenue, en présentera, dans la prochaine séance, un résumé succinct; il proposera aussi au vote de la Société un certain nombre de conclusions conformes.

### VARIÉTÉS.

Séance de rentrée de la Faculté de Médecine. — Distribution des prix. — Réunion de l'Association des médecins de France. —Nominations, — Nécrologie : Belmas,

La séance de rentrée de la Faculté a eu lieu le 3 novembre, dans le grand amphithatre de l'École, heureusement disposé cette fois pour admettre un plus grand nombre d'élèves que les années précédentes. M. Tardieu a ouyert cette séance par un remarquable discours, dans lequel il a fait l'histoire du mouvement scolaire durant l'année qui vient de s'écouler. Cette excellente innovation a été très-bien acceptée, et plus d'une fois l'orateur a été arrêté par les applaudissements de son auditoire, même lorsque, passant en revue les actes de 1863, il a d'ûler aux élèves ces dures vérités que la moyenne générale était de 4 ajournement sur fe examens, et que la note cetré-sement satisfait ne s'était montrée que 43 fois sur 4,464 cas.

M. le doyen a ensuite exprimé sa satisfaction à l'égard des thèses soutenues, au nombre de 228, à la Faculté de médecine de Paris, durant l'année 1885-1884, et il a rendu compte des différents concours qui ont en lieu depuis un an à l'École. Mous ne saurions le suivre dans les justes appréciations qu'il a fait de toutes ces luttes, et nous ne citerons que le jugement qu'il a porté sur les travaux récompensés

variètés. 755

par le prix Chatauvillard, décerné pour la première fois cette année. Les dissertations inaugurales ne sont pas exclues de ce prix, et deux thèses déjà estimées en ont recueilli uno part.

« L'une, a dii M. Tardieu, est consacrée à l'étude de faits cliniques peu connus, quoiqu'on les rencontre dans la plus commune de nos maladies sigués : Les complications spinales de la fièrre typhôde. Avec un grand talent d'observation et une remarquable exactitude, l'aucur (1) a rassemblé et groupé les cas où la moelle épinière paraît être le foyer de phénomènes spéciaux, de troubles de la sensibilité, d'affections paralytiques ou convulsives survenant à des périodes variables de la fièvre typhorde. Sans doute il reste encore à trouver le lien commun, la loi pathogénique de ces faits complexes et son vent obscurs, mais le travait que la Faculté récompense a le mérite de les faire sortir de l'ombre et d'appeler sur eux l'attention des observateurs.

«La seconde est une histoire plus complète qu'aucune de celles qui varient été précédemment tracés de cette affection mystérieuse qui n'a pas encore de place dans la nosologie et à l'aquelle en nie peutence donner d'autre nom que celui de madaide d'Addison. Le tableau saisissant qu'en a donné notre lauréat (2), la critique judicieuse qu'il a faite des diverses thécries à l'aide desquelles en a essayé d'en expliquer la nature, les observations nouvelles et complètes qu'il a ajoutées à celles que la science possédait déjà, l'ateront certainement le moment où cette bizarre toloration broncée de la peau pourra être, dans ses formes diverses, rattachée, comme affection symptomatique ou comme maladée essentielle, aux causes diverses qui peuvent la produire. Mieux connue dans ses éléments, elle lassera plus de prise aux moyens rationnels dont notre art disposé.

« La première place dans le conécurs ouvert pour le prix Chatauvillard a été obteuve par un de nos agrégés (3) les plus àrdients à it travail, les plus habitués au succès. La Faculté est heureuse d'avir une couronne à donner à l'un de ces jeunes savants dont l'abnégation égale le talent, qui lui appartient déjt, mais qu'ella el drait et la devoir d'encourager encore, parce qu'elle fonde sur eux toutes ses espérances d'avenir. Le travail qu'a distingué la Faculté est une véritable monographie des névroses qui fait partis du grand ouvrage de Pathologie médicate qu'avait entrepris et qu'a hissé inachevé le regrettable professeur Requin. Il était difficile qu'il troit sut sur ce point un plus habite continuateur. Cette histoire des névroses, contenue dans les limites d'un traité didactique, est tracés avec une si oxacte connaissance des plus récentes conquetes de la

<sup>(1)</sup> M. Fritz. (2) M. Martineau.

<sup>(3)</sup> M. le D' Axenfeld.

756 BULLETIN.

science, avec une si remarquable précision, qu'elle donne l'idée la plus claire d'une des parties les plus obscures de la médecine, et ne laisse voir aucune lacune dans un suiet aussi complexe et aussi étendu. L'importance de la pathologie du système nerveux est indiquée dès le début en des termes que je me plais à citer : « La physiologie nous apprend que, contenant plus de force qu'aucun autre sous moins de matière, doué dans l'organisme d'une sorte d'ubiquité qui l'associe à l'activité intime de toutes les parties, constitué par une série des centres et d'irradiations physiquement et fonctionnellement continus , le système nerveux est dans les animaux supérieurs le substratum immédiat de la vie et comme la vie même matérialisée. Mais c'est dans la description de toutes les maladies, de toutes les affections dont ce vaste système organique peut être le siège, c'est dans la finesse d'analyse avec laquelle sont étudiés les symptômes, dans la sûreté de critique avec laquelle sont interprétés les faits nouveaux, dans la mesure avec laquelle les données physiologiques sont appliquées à l'étude des phénomènes morbides, qu'éclate le mérite singulier d'une œuvre qui honore à la fois l'École de Paris et l'un de ses plus chers disciples, bientôt l'un de ses maîtres.»

Après ce discours, M. le professeur Baillon a prononcé l'éloge de Moquin-Tandon, qu'il nous a montré tour àtour comme botaniste, comme auteur estimé de fabliaux, enfin comme ce professeur doué des qualités qui font l'orateur et le vulgarisateur consomies : « élocution facile, langage incisif, parole vibrante, exposition claire et précise et par-dessus tout l'actionet encore l'action.» Il n'y a rien à retrancher à ces éloges, et plus d'un passage de ce discours ; finement écrit, a été couvert d'applaudissements.

M. le professeur Grisolle a ensuite proclamé les prix décernés cette année par la Faculté, et la séance a été close par quelques paroles de M. le Ministre de l'instruction publique qui honorait de sa présence cette séance de rentrée.

Voici la liste des prix et autres récompenses :

Prix de l'École pratique. Premier grand prix, M. Damaschino; premier second prix, M. Lemoine (Armand-Victor); deuxième second prix, M. Bernadet (Charles-Théophile).

Prix Montyon. Aucun ouvrage n'a été présenté pour ce concours. Prix Montyon. Aucun ouvrage n'a été présenté pour ce concours. Prix Chatauvillard. Ce prix, d'u aux libéralités de M<sup>es</sup> la comtesse veuve de Chatauvillard, née Sabatier, de la valeur de 2,000 rancs, est décerné chaque année par la Faculté de médecine de Paris au

meilleur travail sur les sciences médicales imprimé du 1er janvier au 34 décembre de l'année précédente.

Concours de 1864. Récompense de 500 francs accordée à M. le D'Axenfeld (Alexandre), auteur de la Monographie des névroses, insérée dans les Éléments de pathologie médicale de Requin. VARIÉTÉ. 757

Encouragements de 333 francs accordés à MM. Fritz (Guillaume), auteur d'un travail sur les Complications spinales de la fièrre typholde (dissertation inaugurale), et Martineau (Louis), auteur d'un mémoire sur la Maladie d'Addison (dissertation inaugurale).

## Thèses récompensées.

A la fin de chaque année scolaire, la Faculté adresse à M. le Ministre de l'instruction publique un rapport sur la valeur des thèses soutenues pendant l'année et lui signale celles qui offrent le plus de mérita

Le nombre et la valeur des thèses signalées cette année à M. le Ministre ont décidé la Faculté à solliciter de Son Excellence, qui a bien voulu les accorder, des récompenses avec médailles d'argent et do bronze et mentions honorables réparties ainsi qu'il suit:

Médailles d'argent. MM. Gaéarr (Louis-François-Nestor), du Mécanisme de la respiration ; — Jonn (Villiam-Henri), des Vices de la conformation du bassin ; — Lanonae (Jean-Babitist), de la Paralysie essentielle dans l'enfance; — OLLVIER (Auguste-Adrien), de l'Albuminurie saturnine; — ROBIN-MASSÉ (Gustave-Arthur), des Polypes naso-pharvagiens.

Médailles de bronze. MM. Cayrade (Jean-Baptiste), de l'Action réflexe;
— Chideverace (Antoine-Samuel), de la Fièvre typhofde; — de Barrel.
De Ponteues (Joseph-Émile), des Norfs vaso-moteurs; — de Gaulejac
(Jean), du Pansement des plaies par l'alcooi.

Mentions honorables. MM. Descouruss (Théodore-Gabriel), do Quinquina; — Dubuc (Louis-Alfred), des Syphilides malignes; — Gerama (Léon-Joseph), de l'Albuminurie; — GULLAUME (Adrien), du Laryngoscope; — Herarn (Raphael), des Kystes de l'ovaire; — Hotroo (Ernest-Louis), de l'Aconie; — Mancowrz, (Alexandro), des Épanchements pleurétiques; — MONTRIOS (José), des Fistules urinaires; VALTHERIN (François-Auguste), de la Graine de croton tiellur

— L'association des médecins de France a tenu, le 30 octobro dernies a séanco annuelle dans l'amphithétre de l'Aministration de Viasistance publique. Dans son discours d'ouverture, M. Rayor a montré les heureux résultats que donne l'association bien comprise, non-seulement en secourant l'infortune, mais encore en protégeant les médecins contre les parasites de la profession; et, à ce propos, il a parlé d'un projet de loi destiné à réprimer les abus et à régler l'exercice de la médecine.

M. Legouest, secrétaire de la commission centrale, a présenté ensuite le compte rendu des actes de cette Société; le nombre des membres sest accru de 43 depuis l'an dernier; l'avoir de la Société centrale est de 29,434 francs; les secours accordés s'élèvent à la somme 3,200 francs.

A M. Amédée Latour était réservée la plus lourde tâche, celle de faire connaître dans un rapport d'ensemble, les travaux de l'Association tout entière. Son rapport, très-étendu et très-détaillé, nous donne une idée de l'état prospère des finances, et nous peint dans un style parfois un peu trop imagé les commencements difficiles de l'Association générale, ses progrès et son avenir; puis, en adressant un dernier adieu aux présidents des Sociétés locales morts dans l'année. M. Amédée Latour a rapporté sur l'un d'eux, M. Bourbousson (de Vaucluse), un de ces actes de dévouement qui, sans être rares parmi les membres du corps médical, n'en sont pas moins bons à recevoir la plus grande publicité. Nous citons textuellement : « Appelé en toute hâte auprès d'une femme atteinte d'une métrorrhagie très-grave. M. Bourbousson part aussitôt. La ferme où git la patiente est séparée de la route par une petite rivière ordinairement guéable : mais cette rivière, à la suite d'un récent orage, est devenue un torrent impétueux roulant à pleins bords des vagues menaçantes. Ni bac ni bateau n'oseraient s'aventurer sur ces flots rapides. Cependant une femme va mourir faute de soins, se dit M. Bourbousson , et , ne consultant que son courage et sa charité, intrépidement il se jette à la nage : après des efforts inquis, arrivé au bord , il court à la ferme et sauve sa malade, »

La séance s'est terminée par un rapport de M. Sanderet sur le projet d'érection d'une statue à Laënnec.

Le lendemain, 3l octobre, une commission a été nommée dans le but d'aviser aux moyens de réaliser cette générous pensée. Il a été procédé onsité à l'élection des quatre vice-présidents, du secrétaire général, des deux vice-secrétaires, et des membres du conseil général. Tous les membres du bureau ont été réélus. MM. Barth, Barrier et Seuxont été appelés à faire partie du conseil général. Enfin M. Amédée Lation a traité la question de savoir s'il est opportun de réclamer auprès des pouvoirs publics la révision des lois qui régissent l'exercice de la médeine. En conduant affirmativement, il engage les sociétés locales à s'occuper de ce sujet et à lui envoyer d'iei au ter mai prochain les résultats de leurs études et l'expression de leurs veux.

— Par décret en date de 15 novembre 1864, M. le D' Béhier a été nommé professeur de pathologie médicale à la Faculté de médecine de Paris, en remplacement de M. Natalis Guillot, appelé à d'autres fonctions.

La Faculté avait fait sa présentation pour cette chaire dans l'ordre suivant :

En première ligne, M. Béhier; En seconde ligne, M. Beau;

En troisième ligne, M. Hérard.

- Le dernier concours pour une place de chirurgien du Bureau central a été torminé par la nomination de M. Liégeois.

— Le 22 octobre dernier s'est éteint à Poissy un homme aujourd'hui inconnu et oublié de la génération actuelle; il était appelé à un autre avenir.

Belmas, l'un des neveux de l'évêque de Cambrai sous Napoléon lev, débuta dans la carrière comme chirurgien militaire, et fut fait prisonnière en 1813. A son retour en France, il fut reçu interne des hôpitaux de Paris, remporta le prix de l'École pratique, et se fit recevoir docteur en chirurgie; plus tard, il disputait la place de chef des travaux anatomiques de la Faculté de Strasbourg, et obtenait de partager les fonctions de cette position avec M. Erhmann, aujourd'hui doyen de cette Faculté.

Rentré à Paris, Belmas avait publié plusieurs travaux intéressantssur le traitement des anévrysmes par la compression, sur les hernies et sur un nouveau procédé de guérison radicale de cette infirmité, (Gazette des hópitaux.)

## BIBLIOGRAPHIE.

Traité des maladies du cœur et de l'aorte, par W. Stokes, traduit par le Dr Sénac. 1 vol. in-8°, chez Delahaye; Paris, 4864.

Nous avons déjà, il y a quelques années, signalé à nos lecteurs le traité des maladies du cœur de Stokes, et nous sommes heureux que l'excellente traduction du D' Sénac nous fournisse l'occasion d'y revenir. Jusqu'ici la lecture de cette œuvre, écrite dans une langue trop peu répandue dans notre pays, était demuevie interdite à bon nombre de médecins, qui n'en pouvaient avoir qu'une notion très-imparfaite par quelques citations de passages isolés. Aujourd'hui l'ouvrage de l'illustre clinicien de Dublin pourra prendre rang à côté des œuvres de Graves, de Bennet, qui sont à bon droit devenus classiques parmi nous.

Une grande idée pratique domine tout l'ouvrage et lui donne son originalité : c'est l'importance capitale des phénomènes vitaux dans les maladies cardiaques. Malgré l'importance des signes fournis par l'auscultation et la percussion, le diagnostic ne saurait reposer exclusivement sur la considération des bruits anormaux et de l'étendice de la matilé. La maladie ne consiste pas seulement dans la lésion de tel ut el orifice, ou dans le changement de volume de l'organe. Les conditions dynamiques ont une influence majeure dans la production des troubles qui appartiennent aux maladies du cœur, et, si énorme que soit à la longue l'influence des altérations valvulaires, elles dépendent surtout de l'état du muscle cardiaque et des neris qui déterminent en muscle à l'action.

Cette idée magistrale trouve à chaque page son application, et on pourrait dire que le traité tout entier a été consacré à sa démonstration clinique.

L'inflammation du cœur a été l'objet de nombreuses recherches , mais on ne s'est pas assez préoccupé de l'état du muscle cardiaque dans les maladies qui occupent le péricarde ou l'endocarde. La fibre musculaire v participe plus ou moins, et, bien qu'on ne trouve pas d'altération organique dans le muscle, on reconnaît les signes de l'excitation inflammatoire et de la paralysie consécutive. C'est à cet état du muscle qu'il faut rapporter la plupart des accidents graves qu'on observe dans les inflammations violentes du cœur : ainsi, pour la péricardite, on a accordé beaucoup trop d'importance aux effets de la compression par l'épanchement ; le cœur peut supporter sans trouble des pressions énormes, et, quand la mort survient, on peut en conclure que la contractilité des ventricules a été sérieusoment compromise, soit qu'il v ait eu paralysie, soit que le tissu de l'organe ait été plus ou moins altéré par l'inflammation musculairo. Ces considérations conduisent à l'indication des stimulants dans certains cas d'inflammation du cœur. La médication antiphlogistique, les sédatifs vasculaires, conviennent tant que dure l'excitation inflammatoire ; mais, dès que la violence dos accidonts initiaux est passée et que la force du cœur commence à baisser, les stimulants deviennent indispensables. Les inflammations secondaires du cœur, qui se rattachent à dos phlegmasies disséminées sur divers organes, aux érysipèles de mauvaise nature, à l'état pyogénique, etc., fournissent de nombreux exemples de cette indication.

. A propos de l'endocardite et des maladies valvulaires, Stokes se refuse à rapporter à l'inflammation toutes les lésions qui ont leur siège
dans l'endocarde ou les valvules, et qui peuvent se produire dans des
états de l'organisme complétement différents. Bien que l'inflammation
ns oit la cause la plus commune, a mieux vaut, dit-il, considérer la
maladie chronique comme une affection sui generis.... On réservait
alors le nom d'endocardite aux cas où les signes d'une affection valulaire se montrent plus ou moins rapidement, en même temps qu'existent les troubles généraux et les accidents qui se lient à une philogose
locale, »

Les maladies des valvules du cœur occupent naturellement un place considérable dans l'ouvrage. Lei encore Stokes insiste sur l'état du cœur en tant que muscle șt organe d'impulsion : « C'est dans les conditions vitales et anatomiques de la fibre musculaire que se trouve la clef de la pathologic cardique. Quelle que soit en effet l'affection qu'on ait sous los yeux, ses symptômes dépendent uniquement de l'énergie ou de l'affaiblissement du tissu musculaire du cœur, de sa paralysis ou de son excitabilité, ot de l'état d'intégrité ou d'altération de ses éléments anatomiques. La détermination rigouroses de l'orifice

malade et de la nature de la lésion n'a qu'une importance assez miniame au point de vue pratiqué, et souvent elle est impossible. L'altération valvulaire est insuffisanté à expliquer les troubles fonctionnels qui peuvent se développer sans elle ou manquer alors que la lésion est considérable.

Ces remarques trouvent leurs applications dans les développements consacrés à chaque maladie valvulaire ne particulier, et spécialement à la maladie mitrale, de toutes la plus commune et la plus direuse. Le diagnostic présente, dans cette dernière maladie, de grandes difficultés, parce que rarement la lésion est simplo; il est le plus souvent impossible de préciser s'il s'agit d'un rétrécissement ou d'une insuffisance. L'auteur ne croit pas à la distinction établie entre les bruits de souffie présystolique et postsystolique, prédiastolique et postdisstolique (se somplications de la maladie mitrale, son retentissement sur le poumon, le cœur droit et la circulation veineuse générale, sont syamment analysés.

Les affections du tissu musculaire du cœur sont ot devaient être l'objet d'une étude toute spéciale. Le muscle cardiaque peut être le siége de toutes les lésions organiques ou vitales propres au tissu musculaire: hypertrophie ou atrophie, dégénérescences, ramollissement, inflammation, augmentation ou diminution de la contractilité, spasme ou affaiblissement paralytique. Plusieurs de ces lésions ont été considérées comme secondaires, consécutives aux maladies des valvules, dont elles ne seraient qu'un effet mécanique. Pour Stokes, la plupart d'entre elles peuvent être primitives, et si, dans quelques cas, elles paraissent résulter d'un obstacle au cours du sang, elles peuvent aussi s'en montrer indépendantes et faire partie d'un groupe de maladies qui exprimont une asthénie générale de l'organisme ou un état diathésique. Il en est ainsi pour la dilatation du cœur, qui résulte erdinairement d'états morbides généraux, dont les plus communs sont la diathèse goutteuse, l'état anémique ou scorbutique, ou quelque autre forme de cachexie. Cet état du cœur coïncide fréquemment avec d'autres maladies occupant le foie, le poumon et le rein, sans qu'il soit toujours possible d'établir leur dépendance réciproque. C'est dans ces cas que la médication mercurielle paraît avoir une efficacité singulière. Stokes la préconise spécialement dans les maladies du cœur qui se compliquent de congestion hépatique.

On lira avec intérêt le chapitre consacré à la maladie singulière, décrite pour la première fois par Gravos, dans laquelle on trouve à la fois une action exagérée du cœur et des artères du cou, suivie de l'augmentation du volume de la glande thyroïde et des globes oculaires.

L'affaiblissement de la puissance musculaire du cœur fournit des indications thérapeutiques toutes particulières. Il pout résultor d'uno altération organique du muscle ou simplement de la diminution de l'influx nerveux. La dégénérescence graisseuse est une des causes les plus communes de l'affaiblissement cardiaque. Le mode de production de cette altération est encore peu connu; on l'a attribuée à une obstruction des artères coronaires, à la transformation de produits plastiques inflammatoires et de l'actribuée à une obstruction des artères coronaires, à la transformation de produits plastiques inflammatoires et de l'actribuée de l'act

Nois no pouvons qu'indiquer les chapitres qui traitent de l'état du cœur dans le typhus, des déplacements, de la rupture du courre de sa altérations fonctionnelles. Le groupe des affections norveuses du cœur est très-étends; c'est dans cette catégorie que Stokes range l'angine de poirtine, la névraigie du cœur, les palpitations nerveuses, les cur toubles cardiques liés à la fièvre, à l'anémie, à l'abus des stimulants, des alcooliques, du tabac, du thé, à des affections disthésiques rhumatismales et gouteuses. Enfin l'histoire complète des anévrysmes de l'aorte thoracique et abdominale est l'objet de deux chapitres étendus.

Cette analyse rapide ne saurait donner l'idée d'un ouvrage qui se distingue surtout par les détails. Un grand nombre d'observations de malades suggèrent à l'auteur des réflexions pleines d'intérêt. Le diagnostie, si facile dans les livres où l'on ne prend que les ces simples et bien tranchés, est, en pratique, plein de difficultés. Stokes vous fait prendre part à ses hésitations, au travail intellectuel qui a formé ses croyances; il ouvre des aperqus nouveaux, et chaque cas particulier est pour lui une mite féconde en enseixements.

Delineations of the brain in relation to voluntary motion, by Joseph Swan. London, Bradbury and Evans. In-4°; Paris, 1864, Rotschild, éditeur.

M. Swan a cherché à décrire, avec nne précision inconnue jusqu'à ce jour, les origines et les rapports intra-cérébraux ( nous dirions volontiers les tenants et les aboutissants) des fibres nerveuses motrices. Si on ne tenait compte que du texte descriptif, qui comprend 26 pages in-40, on pourrait se demander si l'exposé de M. Swan repose directement sur l'étude anatomique ou si elle n'est pas en maints endroits une espèce de transcription anatomique des faits acquis à la physiologie expérimentale. Heureusement M. Swan a joint au texte 18 planches lithographiées qui reproduisent très-exactement les dispositions décrites, et qui prouvent que l'auteur n'a pas vu seulement avec les yeux de l'esprit. Cet atlas aura cet autre grand avantage de permettre aux anatomistes de reprendre, de contrôler au besoin, les recherches de M. Swan avec une grande facilité. On s'en félicitera d'autant plus que M. Swan ne paraît pas avoir employé des procédés de dissection différents de ceux qui sont généralement usités. Nous le supposons du moins, parce que c'est un point sur lequel l'auteur se tait; il résulte seulement d'un passage de la préface qu'il a opéré sur des cerveaux durcis dans l'alcool.

Il est excessivement difficile do donner une idde exacte d'un livre conçu et exécuté comme l'est celui de M. Swan; nous essayerons cependant de donner un aperçu général de l'organisation des hémisphères du cerveau telle qu'elle ressort de la première moitié de l'ouvrace.

Chaque hémisphère cérébral est divisé en trois zones longitudinales, une médiane, une intermédiaire, placée on dehors de la médiane, et une troisième qui comprend toute la partie de l'hémisphère située en dehors de la zone intermédiaire.

La zone mòdione renferme toutes les circonvolutions qui sont groupées le long de la ligne médiano ci réunies entre elles par les fibres de la grande commissure. Ces circonvolutions servent exclusivement aux fonctions de l'intellest; elles ne sont en communication directe avec aucune autre partie du corps, co qui permet au travail de l'âme de s'opérer avec une entière indépendance.

La zone intermédiaire, qui occupe, d'avant en arrière, toute la longuour de l'hémisphère, est en communication avec tous les nerfs cérébro-spinaux. En allant d'avant en arrière, sa première circonvolution donne naissance au nerf olfactif. Les fibres de la deuxième traversent le pédoncule cérébral dans son segment postérieur, et arrivent à la couche oblique de la protubérance auriculaire, qui donne naissance à la branche motrice du trijumeau, à l'oculo-moteur externe, au facial et au grand hypoglosse. La troisième circonvolution envoie ses fibres à travers le quatrième segment (on comptant d'avant en arrière) du pédonculo cérébral, aux nerfs do l'extrémité supérieure. Les fibres émanées de la quatrième circonvolution parcourent le deuxième et le troisième segment du pédoncule cérébral, et se rendont aux nerfs des oxtrémités inférieures et des muscles de la gouttière vertébrale. La cinquième circonvolution se met en rapport, à travers le segment antérieur du pédoncule cérébral, avec l'oculomoteur commun. Los fibres émanées de la sixième circonvolution plongent dans le tubercule mamillaire et dans la partie antérieure de la couche optique, pour aller constituer les bandolettes optiques. La sentième circonvolution so termine dans la zone médiane. Enfin les circonvolutions situées plus en arrière reçoivent les fibres sensitives de la moelle qui traversent lo plancher du quatrième ventricule.

La zone intermédiaire préside aux mouvements involontaires des muscles auxquels elle se rend.

La zone externe est nommée par M. Swan zone motrice (motive region), a parce que, dit-il, les circonvolutions qui la composent forment les centres d'où les nerfs moteurs reçoivent l'impulsion volontaire.»

Cette zone est encore subdiviséo par M. Swau en trois segmonts antéro-postérieurs. Le premier de ces segments (en allant de dedans en dehors) comprend lui-même quatre subdivisions. La première, en procédant d'avant en arrière, converge vers le pédoncule supréteur du cervelet, et, de là, dans la moitié interne du corps restiforme; les deuxième, troisième et quatrième subdivisions arrivent au quatrième, au troisième et au deuxième segment du gédoncule cérébral.

Le deuxième segment de la zone motrice se compose d'un faisceau antérieur, aboutissant au premier segment du pédoncule cérébral et à l'oculo-moteur commun, et d'un faisceau postérieur, qui arrive, par le segment postérieur du pédoncule cérébral, dans la couche oblique de la protubérance, donne naissance au maxillaire inférieur, à l'o-culo-moteur interne et au facial, puis, arrivé à l'olive, aboutit à l'hypoclosse.

Énfin le troisième segment de la zone interne est encore subdivisé en quatre faisceaux, en allant d'avant en arrière. Le premier de ces faisceaux se rend dans le troisième segment du pédoncule oférébral; le deuxième, dans le quatrième segment de ce pédoncule; le troisième, dans le pédoncule cérébelleux moyen; le quatrième enfin, dans le deuxième segment du pédoncule cérébral. On voit que ces faisceaux se rencontrent ainsi avec ceux du premier segment de la zone motrice.

Ces rapports entre les divers faisceaux ámanés des circonvolutions deviennent encore plus nombreux à mesure qu'on les étudie dans leur trajet au delà du pédoncule cérébral. Nous ne suivrons pas M. Swan dans cette partie de son exposé, qu'il n'est guère possible de comprendre sans le secours des planches. Nous renonçons, pour la même raison, à analyser les considérations physiologiques que M. Swan raitache à cet exposé. Ces paragraphes demandent à être étudiés dans l'original, et étudiés avec beaucoup de soin, car M. Swan n'est pas un auteur d'une lecture facile. Dans ce que nous avons dit, on trouvera, nous l'espérons du moins, ce qu'il faut pour se rendre compte de l'esprit général de l'ouvrage. La question qui y est abordée est sans contredit une des puis inféressantes auxquelles les anatomistes puissent s'attaquer, et il est à tous égards désirable qu'elle soit sérieusement étudiée au les hommes compétents. le scalael à la main.

E. FOLLIN, C. LASÈGUE.

## TABLE ALPHABETIQUE

## DES MATIÈRES DU TOME QUATRIÈME

(1864, volume 2).

| Abcès sudoripares. V. Verneull.     |      |
|-------------------------------------|------|
| Absinthe (Buveurs d').              | 372  |
| Accouchements provoqués.            | 619  |
| Adénites (Traitement des - par l'   | iode |
| métalloïde).                        | 494  |
| Adénoïdes (Tumeurs - du foie).      | 424  |
| Alcaloïdes de l'opium. V. Cl. Bern  | ard  |
| et p.                               | 499  |
| Alcool (Pansement des plaies par    | P).  |
| · -                                 | 725  |
| Alcooliques (Influence des - sur la | nu - |
| trition).                           | 373  |
| Anatomie comparée de l'homme et     | des  |
| singes.                             | 374  |
| Anévrysmes de l'aorte.              | 632  |
| Anthrax (Traitement de l' par       | les  |
| incisions sous-cutanées).           | 109  |
| Aorte (Anévrysme de). 632 (M        | ala- |
| dies de l').                        | 759  |
| Archives de médecine navale.        | 124  |
| Artério-malacie.                    | 630  |

des sciences (Réunion de l'), 632. — Réunion de l'association des médecius de France. 757 Asthme et tuberculisation pulmonaire. V. Guéneau de Mussy. Asymétrie du squelette du corps hamain. 362

Association auglaise pour l'avancement

Backfrides, 373, 620, 743
Bascin dans les races humaines. V.
Joulin.
BLEARA (Mort de), 759
BERGERON et LEMATHE. De l'élimination des médicaments par la sucur.
J. BERNARD (Cl.), Recherches expérimen-

tales sur l'opim et ses alcaloïdes.

455
Bibliothèque de la Faculté de médecine
(Origine de la).

120

Biologie (Société de), Comptes rendus et mémoires, 623

Caillots fibrineux. V. Després.
Calabar (Fère du). 731
Canal artériel (Persistance du). 626
CARVILLE fils. De l'ictère grave épidé-

mique, 129, 310. — Mort de Carville. 637 Gatarrhai (Ictère). 359 GAZALAS. Maladies de l'armée d'Italie,

Anal. bibl. 255

Cervelet (Structure du), 354. — (Auatomie, pathologie et physiologie du).
V. Luys.

Césarienne (Opération). 235 Charbonneuse (Maladie). 495 Chimie médicale (Traité élémentaire de). V. Wurtz.

Cœur (Bruits du). 98, 100, 104, 108, 112, 240. — (Maladies du). 759
Congrès médical de Lyon. 249, 635
Coqueluche. 741
Coqueluche (Traitement de la). 615

Cou (Déviation du — chez le cheval).

243

Coxalgie 7 40

Crâne (Nouveau procédé pour mesurer

le volume du).

Daga. Syphilis chez les Arabes. 158

Dajaksch (Action physiologique du). 357 Délire aigu. 367, 370

Dents (Transplantation et réimplantation des). V. Müscherlich. Despnés, Mode de formation des caillots fibrineux stratifiés dans les ané-

vrysmes. 664
Dialyse (Application de la --- à la recherche des alcaloïdes). 116

| Dictionnaire encyclopédique des scien-<br>ces médicales. Anal. bibl. 127. —<br>Nouveau dictionnaire de médecine et<br>de chirurgie pratiques. Anal. bibl.<br>639 | Fractures compliquées. 739 Franz. Des tumenrs adénoïdes du foie, par le professeur Grieisinger. 424                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Digitaline (Effets de la — à baute dose). 413                                                                                                                    | Gourie (Mort du D°). 509<br>Goutte (Altérations anatomiques de la).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Digitaline (Effets toxicologiques de la),<br>106, 117                                                                                                            | 631<br>Griesinger. Des tumeurs adénoïdes du                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Distocie.  364 Dugmenne (de Boulogne) fils. De la paralysie atrophique graisseuse. 28, 184, 441                                                                  | foie. 424 GRISOLLE, Traité de la pneumonie Anal, bibl. 510 Grossesse extra-utérine. 227                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| DUPLAY. Du resserrement des má-<br>choires et de son traitement par les<br>procédés d'Esmarch et de Rizzoli.<br>Rev. crit. 461                                   | GUÉNEAU DE MUSSY. Influence réci-<br>proque de l'asthme et de la tubercu-<br>lisation pulmonaire. 513                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|                                                                                                                                                                  | Hémiplégies (Lésion des nerfs et des                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Electrolytique (Méthode). (Destruction<br>des tumeurs par la). 371                                                                                               | muscles dans les), 630<br>Hémorrhagiques (Rhumatismes), V.<br>Paul,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Embolie pulmonaire. 102                                                                                                                                          | Hôpitaux (Hygiène des). 747                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Emphysème pulmonaire. V. Menjaud.                                                                                                                                | Hôtel-Dieu (Reconstruction de l'). 747                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Endocardite. 623<br>Epistaxis utérines. 625                                                                                                                      | Hydrosadénite phlegmoneuse, V, Ver-<br>neuil.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Erysipèle (Ulcérations intestinales dans<br>l'). V. Larcher,                                                                                                     | Hygiène des hôpitaux. 747                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Ether de pétrole. 249                                                                                                                                            | Ictère catarrhal. 359                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Exostoses. 95                                                                                                                                                    | lctère grave épidémique. V. Carville fils. — Chez les femmes enceintes.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Faculté de médecine Permutations.                                                                                                                                | 737<br>Inesurie, 628                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 509 Séance de rentrée ; distribu-                                                                                                                                | Intestinales (Ulcérations), V. Larcher.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| tion des prix. 754. — Nominations.                                                                                                                               | lode métalloïde (Traitement des adé-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| FALBET. Troubles du langage et de la                                                                                                                             | nites par l'). 494                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| mémoire dans les affections céré-                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| brales. Rev. crit. 80 (suite). — Des<br>maladies mentales et des asiles d'alié-<br>nés. Anal. bibl. 637                                                          | Joues (Fissures congénitales des). 632  Joulin. Mémoire sur le bassin considéré dans les races humaines. 5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| FAURE, Sur les effets de la digitaline<br>à haute dose. 413                                                                                                      | and all the same and al |
| Fève du Calabar. 731                                                                                                                                             | Lacrymales (Voies). (Traitement actuel                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Fibres nerveuses motrices. V. Swan. des maladies des). V. Follin.                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Fibrineux (Caillots). V. Després.<br>Fièvre jaune. 116. — Fièvre typhoïde.                                                                                       | Langage (Troubles du), V. Falret.  LARCHER, Des ulcérations intestinales dans l'érysioèle. 689                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Filaire sous-conjonctivale. 743                                                                                                                                  | Lasègue. Considérations sur la sciati-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Fissures congénitales des joues. 632                                                                                                                             | que. 558                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Folia. Du traitement actuel des ma-<br>ladies des voies lacrymales. Rev. crit.                                                                                   | Leblanc (Camille). Revue vétérinaire<br>de 1863. Rev. crit. 710                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 340                                                                                                                                                              | Legorché. Du strabisme convergent                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Forceps modifié. 424                                                                                                                                             | et du strabisme divergent au point<br>de vue médical et chirurgical. 50                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |

rhumatisme hémorrhagique. 676

sur la fièvre pernicieuse dothiénenté-

PÉCHOLIER, Étude sur l'action du quinquina dans les fièvres typhoïdes et

rique, Anal, bibl. Péricarde (Adhérences du). 728

173

626

tion des médicaments par la sueur.

LE ROY DE MÉRICOURT. Climatologie

et pathologie du Mexique, Rev. crit.

Lèpre tuberculeuse.

| logie du cervelet. 385, 580, 698                                                                                               | Picramnia pentendra. 747                                                                                            |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                | Piorry. La médecine du bon sens. 378                                                                                |
| Machoires (Resserrement des). V. Du-                                                                                           | Piqures du scorpion. 621<br>Plaies (Pausement des — par l'alcool).                                                  |
| play.<br>Maladies de l'armée d'Italie, V. Caza-                                                                                | Pneumogastrique (Action du nerf -                                                                                   |
| las.                                                                                                                           | sur la glande sous-maxillaire), 376                                                                                 |
| Médecine (La) du bon sens. 378                                                                                                 | Pneumonie (Traité de la). V. Grisolle.                                                                              |
| Mémoire des mots (Trouble de la). V. Falret.                                                                                   | <ul> <li>Pneumonie des enfants (Expecta-<br/>tion dans le traitement de la), 616</li> </ul>                         |
| Menjaud, Recherches nouvelles sur<br>l'emphysème pulmonaire, Rev. crit.                                                        | Polymélie. 745                                                                                                      |
| 591                                                                                                                            | Polype naso-pharygien. 245 Poly-                                                                                    |
| Mentales (Maladies), V. Falret,                                                                                                | pes du conduit auditif. 615                                                                                         |
| Mexique (Climatologie et pathologie                                                                                            | Potassium (Sels de). 483                                                                                            |
| du). V. Le Roy de Méricourt.                                                                                                   | Pott (Mai de). 624                                                                                                  |
| MITSCHERLICH, Sur la transplantation                                                                                           | Pouls veineux. 612                                                                                                  |
| et la réimplantation des dents (suite).                                                                                        | Poumon (Perforations du). 626                                                                                       |
| 71, 327                                                                                                                        | Pustule maligne. 240, 244, 361, 365,                                                                                |
| Moelle épinière (Tumeur par hyper-                                                                                             | 488, 493, 498. — Pustule syphilitique<br>primitive. 611                                                             |
| génèse de la substance grise de la).                                                                                           | primitive. 611                                                                                                      |
| Monstruosités doubles. 115                                                                                                     |                                                                                                                     |
|                                                                                                                                | Quinquina (Action du — dans les fiè-                                                                                |
|                                                                                                                                | vres typhoïdes). V. Pécholier.                                                                                      |
| Nerfs moteurs (Terminaison des). 114,                                                                                          |                                                                                                                     |
| 740.— Nerf médian (Suture du), 246.                                                                                            | Races humaines. V. Joulin.                                                                                          |
| - Nerf pneumogastrique. 376                                                                                                    | Rage spontanée. 488                                                                                                 |
| Névroses (Traitement de certaines). 499                                                                                        | RAIGE-DELORME et A. DECHAMBRE.                                                                                      |
| Nutrition (Influence des alcooliques sur                                                                                       | Dictionnaire encyclopédique des                                                                                     |
| la). 373                                                                                                                       | sciences médicales. Anal. bibl. 127                                                                                 |
|                                                                                                                                | Rate (Sang de). 495, 632, 742                                                                                       |
|                                                                                                                                | Résections longitudinales des os. 118                                                                               |
| OEufs (Putréfaction des) 114                                                                                                   | Rhumatismes des animaux. 239                                                                                        |
| Oidium (Transmission de P - des végé-<br>taux à Phomme). 113 Oidium                                                            | Rhumatismes hémorrhagiques. V.<br>Paul.                                                                             |
| Tuckeri. 622                                                                                                                   | RICHET. Tumeurs vasculaires des os.                                                                                 |
| Tuckeri. 622 Opium et ses alcalondes. V. Cl. Bernard et p. 499                                                                 | ROSTAN. De l'organicisme. Anal. bibl.                                                                               |
| Organicisme (De P), V. Rostan                                                                                                  | 251                                                                                                                 |
| Os (Régénération des), 605. — (Tu-                                                                                             | Rubidium (Sels de). 483                                                                                             |
| meurs vasculaires des). 641                                                                                                    | manufaction (out do).                                                                                               |
|                                                                                                                                |                                                                                                                     |
|                                                                                                                                | Salive parotidienne, 485                                                                                            |
|                                                                                                                                |                                                                                                                     |
| Paralysie atrophique, V. Duchenne (de                                                                                          | rate. 495 639 749                                                                                                   |
|                                                                                                                                |                                                                                                                     |
| Parotidienne (Salive). 485                                                                                                     | Lastene                                                                                                             |
| meurs vasculaires des). 641 Ovariotomie. 376  Paralysie atrophique. V. Duchenne (de Boulogne) fils. Parotidieune (Salive). 485 | Salive parotidienne. Sang (Sueurs de). 248. — Sang drate. 485, 632, 74 Sciatque (Considérations sur la). V Lasègue. |

| Sclérostomes des solinèdes.     | 239    |
|---------------------------------|--------|
| Scorpion (Pinúres du).          | 621    |
| Sénac. Traité des maladies du   |        |
| et de l'aorte, par W. Stokes.   |        |
| bibl.                           | 759    |
| Singes (Anatomie comparée).     | 374    |
| STREDRY Desindications et des c | ontre- |

indications de la thoracentèse dans les diverses espèces d'épauchements. 267 Société de biologie. Comptes rendus et

Société de biologie. Comptes rendus et mémoires, 1863 et 1864. 623 Sodium (Sels de). 483 STOKES, Traité des maladies du cœur et de l'aorte. Anat. bibl. 759 Strabisme converçent et strabisme di-

vergent. V. Lecorché.
Sudoripares (Abcès), V. Verneuil.
Sueur (Élimination des médicaments
par la). V. Bergeron et Lematre.
— Sueurs de sang. 248

Sulfites (Action therapeutique des). 363
Suppurations bleues (Origine du principe colorant des). 629
Swan. Delineations of the brain in

relation to volontary motion.

Anal, bibl. 762
Syphilis chez les Arabes, V. Daga.

Tabac à fumer. 744 Thoracentèse (Des indications et contreindications de la — dans les diverses espèces d'épanchements). 257 Trichinale (Infection), 233 Trichines. 625

Trichines. 625
Tuberculisation pulmonaire. V. Guéneau de Mussy.
Tumeurs (Destruction des — par la

méthode électrolytique 371. — Tumeurs vasculaires, V. Richet-Tumeurs intra-crâniennes. 229

Ulcérations intestinales dans l'érysipèle. V. Larcher.

Variolenx (Isolement des). 501 Vasculaires (Tumeurs), V. Richet. Veine rénale (Oblitération de la). 624 VERNEUIL. Hydrosadenite phlegmoneuse et abcès sudoripares. Verts arsenicaux. 622 735 Vessie (Ponction de la). Vétérinaire (Revue), V. Leblanc. Vicne (Maladie de la). 742 629 Vins (Bouquet des). Virulence et putridité de la substance organisée.

Wurtz, Traité élémentaire de chimie médicale, Anal. bibl. 381

Voies lacrymales, V. Follin.

